

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



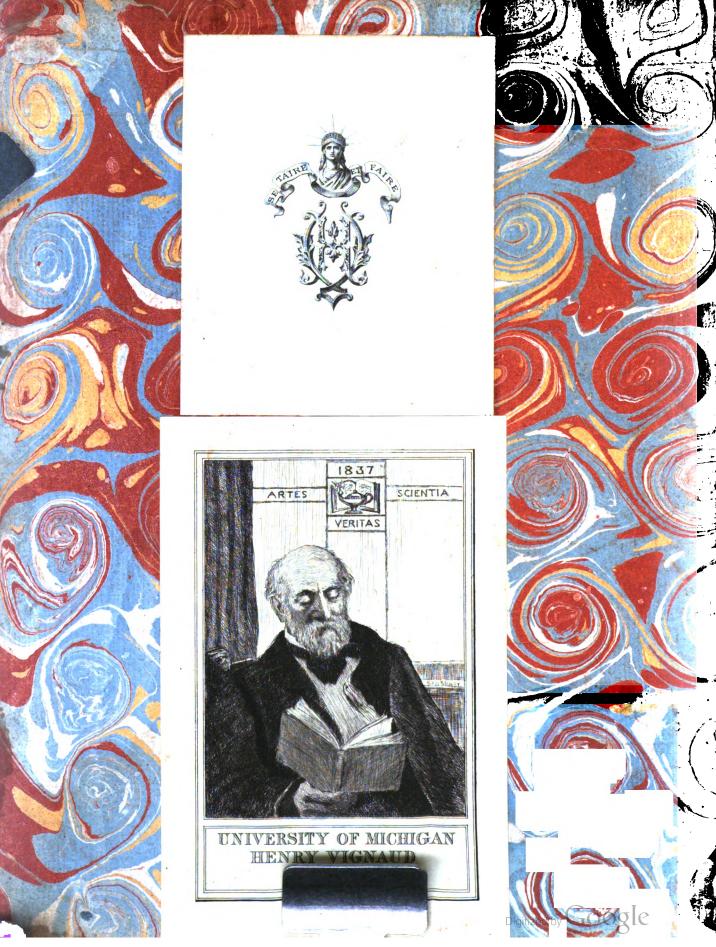



### HISTOIRE

GENERALE

D'ESPAGNE.

TOME CINQUIE'ME.

### HISTOIRE

# GENERALE D'ESPAGNE,

TRADUITE DE L'ESPAGNOL

D, E

### JEAN DE FERRERAS;

ENRICHIE de Notes historiques & critiques, de Vignettes en taille-douce, & de Cartes Géographiques.

Par M. D'HERMILLY.

TOME CINQUIE'ME.



#### A PARIS,

Chez SGISSEY, rue de la vieille Bouclerie. | BORDELET, LE BRETON, rue de la Harpe. | QUILLAU fil GANEAU, rue S. Severin. | DE LA GUE

BORDELET,
QUILLAU fils,
DE LA GUETTE,
Tue S. Jacques

M. DCCLL

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROT.

Digitized by Google



POUR LE CINQUIÉME TOME



Uoique la réunion du Roïaume de Maïorque à la Couronne d'Aragon, soit un des événemens les plus importans dont il est parlé dans le cinquième Tome de ma Traduction, Ferreras raconte

le sait d'une maniere si succinte, qu'on reste dans une espèce d'incertitude, touchant l'équité ou l'injussice de cette action. Il donne même lieu au doute, en marquant sous l'année 1341, que Don Pedre IV. Roi d'Aragon, sollicité par les Maïorquins, qui étoient mécontens de leur Roi, de réunir à perpétuité leurs Isles à sa Couronne, chercha des prétextes pour colorer son entreprise; & sous l'année 1342, que Don Jayme IV. Roi de Maïorque aïant été ajourné Tome V.

424914

par ce Prince, son Seigneur Suzerain, pour répondre à certains chess d'accusation, ne voulut point paxoître au jour marqué, de sorte que le lendemain Don Pedre le déclara contumax & rebelle, & comme tel déchu de tous ses droits sur les Domaines qu'il tenoit à foi & hommage de la Couronne d'Aragon. On peut en effet insérer de ceci deux choses, la premiere qu'à la seule réquisition des Maïorquins, le Roi Don Pedre projetta de dépouiller le Roi Don Jayme de ses Domaines seudataires de la Couronne d'Aragon; & la seconde que le Roi Don Jayme fournit à Don Pedre, par son refus d'obéir à la citation, un prétexte, au moins apparent, de satisfaire son ambition. Dans le premier cas le Roi d'Aragon paroît injuste; dans le second le Roi de Maïorque semble le justifier par sa désobéissance. Il est cependant sûr que le Roi d'Aragon, en s'emparant des Etats du Maïorquin, a commis une usurpation maniseste, & je me propose ici de le démontrer de maniere qu'il ne reste aucun doute au Lecteur.

Personne ne peut disconvenir que la démarche des Maïorquins, en la supposant véritable, auprès du Roi Don Pedre, ne pouvoit en aucune maniere autoriser ce Prince à détrôner Don Jayme. Quelque dur que soit le Gouvernement d'un Roi, & quelque mécontens qu'en puissent être ses Sujets, nul autre Roi, quoique vivement sollicité par ceux-ci, ne peut avec raison lui enlever ses Domaines. Tout Souverain est maître dans ses Etats; il peut y saire ce qu'il veut, sans être tenu de rendre compte aux autres de sa conduite. C'est un droit qui lui est acquis, par l'auguste caractère dont il est revêtu. S'il est quelquesois re

POUR LE CINQUIEME TOME. 3 streint, ce ne peut être que par un Seigneur Suzerain, qui en donnant l'investiture d'un Fief, se reserve quelques prérogatives de la Souveraineté, teldes que de faire battre monnoie & d'autres, mais sans jamais s'immiscer dans ce qui regarde le Gouvernement des Sujets de cet Etat. Le Feudataire peut les diriger comme il lui plaît, & même leur faire prendre les armes contre le Suzerain, s'il n'est rien porté de contraire par l'Acte d'inféodation, parcequ'ils sont tenus de lui obéir en tout. A des Sujets opprimés par leur Seigneur immédiat, décoré du titre de Roi ou de quelque autre auquel la Souveraineté soit attachée, il ne leur reste que la voie des remontrances. Si elle ne produit pas son effet, ils doivent plier sous le joug qui leur est imposé. En s'écartant de cette conduite, ils se rendroient criminels. Aucun Prince ne pourroit embrasser à force ouverte leurs intérêts, ni profiter de leurs mauvaises dispositions pour leur Seigneur, sans compromettre & dégrader sa propre autorité. Il est même de l'honneur & de la gloire du Suzerain, quand il y en a un, d'emploier son autorité & sa puissance pour les contenir dans le devoir, parce que le Feudataire est en cette qualité sous sa protection envers & contre tous. Par conséquent, bien loin de prêter l'oreille à la proposition des Maiorquins, & de chercher à en tirer avantage, le Roi Don Pedre auroit dû leur rappeller leurs obligations, & leur faire sentir, que s'ils s'en écartoient, il ne pouvoit lui même se dispenser d'aider leur Roi à les réduire. Envain pour le justifier, on allegue que le Roi Don Jayme furchargeoit d'impôts ses Sujets; on sçait que le Roi Don Pedre ne pouvoit lui en saire

un crime, puisque les Rois d'Aragon abandonnoient aux Maïorquins par l'Acte d'inféodation, les Impôtsmêmes que les Suzerains se reservent quelquesois. C'est ce qu'on voit par l'Acte qui est à la fin de cette Présace, & dans lequel on lit entre autres articles, où parle le Roi Don Sanche de Maïorque: Item quod nos, & successores nostri possimus absque contradictione, or impedimento vestro, or vestrorum facere or poncre pedagium, or novam leudam in Regno Maioricarum, or aliis insulis eidem adjacentibus.

Mais il est faux, quoi qu'en disent Ferreras & Zurita un de ses Guides, que les Maïorquins aïent porté contre leur Souverain aucune plainte au Roi d'Aragon, ni invite le dernier à se saisir de leurs Isles, & à les réunir à sa Couronne pour toujours. Outre qu'il n'en est rien dit par le Roi Don Pedre IV. dans son Histoire, ce sait est démenti par une Lettre que Vincent Mut rapporte en entier dans le Tome 2. de l'Histoire de Maïorque, Liv. 4. Chap. 13. (12.) & que la Communauté & le Roïaume de Maïorque écrivirent le 18. de luin de l'an 1342. au même Roi Don Pedre, en réponse à la sommation que ce Prince leur fit de se ranger sous son obéissance, & de cesser de regarder Don Jayme comme leur Roi. Après y avoir protesté qu'ils reconnoissoient leur Souverain pour un Roi très-équitable, & que tout le monde devoit le tenir pour tel, ils finissent par déclarer que ni crainte, ni menaces, ni maux, ni dangers ne pourront jamais les faire manquer à la fidélité qu'ils lui doivent, & dans laquelle ils esperent persister toujours avec la grace de Dieu. Croira-t-on qu'ils eussent ainsi parlé du Roi Don Jayme, & eussent montré

#### POUR LE CINQUIEME TOME.

pour lui dans cette occasion tant d'affection, s'ils avoient fait auparavant une démarche si contraire? El a donc fallu que le Roi Don Pedre ait été excité par d'autres raisons.

On ne peut pas dire non plus que le resus du Roi-Don Jayme de se rendre à l'ajournement, sût le moeif qui fit agir le Roi Don Pedre. Il est constant que se ne fut qu'un prétexte spécieux dont le Roi d'Aragon se servit, pour donner une couleur à son entreprise. C'étoit-là précisément ce qu'il demandoit, & il ne doutoit point de l'avoir. Embarrassé sur le parti qu'il devoit prendre dans les démêlés & la guerre entre le Roi de France & le Roi de Maiorque, à cause des instances vives & réitérées du dernier pour obtenir de lui du secours, en vertu de leurs engagemens. réciproques, il s'avisa de faire citer le Maiorquin aux Etats de Catalogne, afin de le mettre dans le cas d'êpre refractaire à ses ordres & de pouvoir par-làse tenir dégagé de ses obligations envers lui. C'est ce qu'il donna à entendre à son Conseil, quand il lui proposa cet expédient. Je rapporterai ailleurs ses propres termes. Il est donc sûr qu'il ne cherchoit qu'à rompre avec le Roi de Maïorque, & qu'à se délier; & le succès. de ce stratagême ne devoit pas lui paroître douteux. Il sque le Roi de Maiorque ne pouvoit alors s'absenter du Roussillon, où les François étoient entrés à main armée, sans s'exposer à le perdre, & ilétoit bien persuadé, que quelque envie qu'eût ce Prince de lui obéir, la situation de ses affaires ne les lui permettroit pas. La chose arriva, comme il l'avoir prévu. Le Roi Don Jayme ne comparut point, nonpas de dessein prémédité, ou faute de le vouloir,

quoique Ferreras l'insinue, mais parce qu'il ne lui sut pas possible; & de-là le Roi Don Pedre prit occasion, pour s'exemter de remplir ses engagemens, de le déclarer contumax & rebelle. Cette déclaration se sit même dès le lendemain du jour sixé pour la comparution, sans aucun égard à tous les obstacles légitimes, qui, dans la position où étoit le Roi Don Jayme, pouvoient retarder le voïage, en cas que ce Prince pût trouver le moïen de le faire; & à cet empressement on n'a pas de peine à reconnoître, quel étoit le véritable but de l'Aragonois, en citant le Maïorquin.

Le Roi Don Jayme étoit cependant très excusable. Il ne salloit pour le justifier, que l'embarras & la nécessité de désendre en personne ses Domaines, contre l'invasion du Roi de France, qui étoit pour lui un ennemi d'autant plus puissant & redoutable, qu'il n'avoit que très-peu de forces à lui opposer. Sa présence étoit indispensable dans le Roussillon, asin d'animer ses Sujets & ses Troupes, qui n'ont jamais autant d'adeur & de zele, que lorsqu'ils sont sous les yeux de leur Souverain. Il n'y a point d'occasion où le Prince soit plus obligé de se montrer au Peuple & au Soldat, que quand le danger est éminent. Sa vûe est comme un Soleil qui réchausse les cœurs & ranime les esprits, & la moindre éclipse peut lui être su-nesse.

Quand le Roi de Maïorque n'auroit pas eu ces raifons pour lui, & que son resus auroit été volontaire & non sorcé, on peut encore dire qu'il n'en auroit pas été plus couplable envers le Roi d'Aragon. Celuici étoit en faute le premier, & ne pouvoit par con-

POUR LE CINQUIEME TOME. séquent blâmer avec justice le Roi Don Jayme de ne point obéir à la citation. Suivant les premieres conventions entre les Rois d'Aragon & de Maïorque, ils devoient se désendre & soutenir réciproquement contre tout le monde: Promittimus tamen per nos, dit le Maïorquin, & nostros successores, quod juvemus & defendamus vos, & successores vestros cum toto posse nostro contra cunctos homines de mundo; & le Roi d'Aragon contracte ensuite une pareille obligation en disant: Promittimus, per nos & nostros vobis & vestris juvare, valere, & defendere vos, & vestros & Regnum, terras, & comitatus prædictos, & Jurisdictiones vestras, & dictarum terrarum, quæ à nobis tenetis in seudum, toto posse nostro contra cunctos homines, & pro pradictis omnibus complendis, & firmiter attendentibus obligamus nos on nostros, o omnia bona nostra, vobis o vestris, o juramus per Deum, & ejus quatuor Sancta Evangelia, G facimus vobis homagium ore G manibus in præsenti. Pour donner encore plus de force à ces engagemens, les Rois Don Jayme II. d'Aragon & Don Jayme II. de Maïorque, firent ensemble un Traité le 29. de Juin de l'an 1298. lorsque le second fut rétabli dans son Roïaume, dont le Roi Don Pedre III. d'Aragons son frere l'avoit dépouillé; & on convint alors qu'il y auroit entre-eux & leurs Successeurs une Ligue offensive & défensive envers & contre tous, de maniere qu'à la premiere réquisition de l'un des deux Rois,. l'autre seroit tenu de le secourir sansaucun délai, tant sur mer que sur terre, soit que la guerre sût entreprise de concert ou non, & de quelque maniere, ou pour quelque raison qu'elle se sît, justement ou inju-

stement Le Roi de Maiorque excepta seulement le

Roi de France, contre lequel il ne devoit point prendre les armes en faveur de l'Aragonnois, à moins que le dernier n'en eût été outragé ouvertement, & que l'insulte ne sût auparavant constatée par la décision de l'Eglise Romaine: Vel quovis modo inchoata sit tempore gratia illustris Regis Francia, nisi talis esset injuria & injustitia, quod de eis jam per determinationem

Ecclesia Romana manifeste & liquido constaret.

En effet il étoit naturel, que le Roi de Maïorque, instruit par le traitement qu'il avoit éprouvé de la part de son beau-frere, pour n'avoir pas embrassé ses intérêts contre le Roi de France, sît dans son engagement une exception touchant celui-ci,en considération de ce qu'il étoit son feudataire pour Montpellier. Il sut en outre stipulé que celui des deux Rois d'Aragon & de Maïorque, ou de leurs Successeurs qui contreviendroit au présent Traité, seroit noté d'insâmie, & privé non-seulement de toute action, mais detoutdroit qu'il pourroit prétendre, en vertu des Traités faits par ses Prédécesseurs, & que le tout seroit alors dévolu à l'autre partie interessée. Je vais rapporter ici cet Acte, tel qu'on le trouve dans Vincent Mut, Tom. 2. de l'Hi-Roire de Maiorque, Liv. 4. Chap. 17. (16) parce qu'il est important pour montrer & constater la solemnité des obligations réciproques des Rois d'Aragon & de Maïorque.

Notum sit universis quod nos Jacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Valentia & Murcia, & Comes Barchinonis, & nos Jacobus, eadem gratia Rex Maioricarum, Comes Rosilionis, & Ceritania, & Dominus Monspelieri scientes, & attendentes nos renovasse prasenti die conventiones hactenus initas inter Dominum Petrum tunc Regem Aragonum

Aragonum , patrem nostri Jacobi Regis nunc Aragonum , G fratrem nostri Jacobi Regis Maioricarum quondam ex parte una , & nos Dominum Jacobum Regem Maioricarum ex parte altera convenimus, & conveniendo declaramus quod nos, & successores nostri ad quemcunque alterutrum nostrum, vel successorum nostrorum requisitionem habeamus, nos mox omni excusatione remota nos ad invicem juvare, valere & defendere toto posse nostro ubicumque, quomodocumque, & quocunquemodo, quascunque personas, terras, & loca in mari, vel in terra alter nostrum vel fuccessorum nostrorum invadere voluerit, vel contra easdem petierit defendi, non obstante quod hujusmodi invasio, sivè defensio sit aut dicatur per unum de nobis, vel successoribus nostris procurata, vel sine consilio, & voluntate alterius nostrum super hoc requisiti, vel injuste aut injuriose disposita, ordinata, vel quovismodo inchoata sit tempore gratiæ illustris Regis Franciæ, nisitalis esset injuria, & injustitia, quod de eis jam per determinationem Romana Ecclesia manifeste, & liquido constaret. Nos itaque Reges prædicti per nos & successores nostros, promittimus transactionem pradictam servare, tenere, & complere sine dolo, fraude, arte, vel malo ingenio sub bonorum nostrorum hypotheca, & firma stipulatione. Renunciantes omni juri, scripti, vel non scripti auxilio, exceptione doli, crucis privilegio, & alii cuilibet privilegio indulto, vel etiam indulgendo, promittentes nos Reges prædicti ad invicem sub Sacramento, & homagio nos non impetraturos per nos, vel nostros successores aliquod privilegium à summo Pontifice, vel ejus legatis, aut cetu Cardinalium, vel ab alio quocunque, per quod possemus contra prædicta venire: & si contigerit, quod absit, aliquem pradictorum nostrum, vel successorum quacunque causà, occasione, ratione in pradic-Tome V.

actionibus quibuscunque privatus omnibus juribus careat, atque emolumentis, ex conventionibus per pradecessores nostros factis, & initis. Itaque omnia illius mox jura & commoda deputentur ei nostrum, vel nostrorum successorum, qui prasentis conventionis pacta servaverit: in cujus rei testimonium nos dicti Reges Aragonum & Maioricarum boc prasens publicum instrumentum sigillorum nostrorum appensione duximus roborandum. Actum in Castris propè Argilers Elnen. Diac. in festo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, videlicet IV. Kal. Julii anno 1298. sig. Jacob. Dei grat. Reg. Arag. sig. Jacob. Dei grat. Regis Maior. sig. Rever. Domini Raimundi, Dei gratia Episcop. Elnen. Les témoins surent Raimond de Guardia, Hugues de Villaragut & plusieurs autres.

Malgré toute la force de cet engagement, Don Pedre IV. Roi d'Aragon, bien loin de soutenir de toute sa puissance le Roi de Maïorque son beau-frere, dans la guerre contre la France, quoiqu'il en fût sommé plusieurs sois par ce Prince, disséra toujours de lui donner le moindre secours, jusqu'à ce qu'enfinil crut pouvoir l'abandonner ouvertement, & le traiter même avec la derniere rigueur pour ne s'être pas rendu à l'ajournement dont j'ai parlé. Cependant l'injustice étoit maniseste, & la ressource de la citation n'étoit point emploiée à tems. Suivant le Traité que je viens de produire, l'Aragonnois étoit déchu de tous ses droits, & par conséquent de la Suzeraineté, faute d'avoir secouru le Maiorquin, en aïant été requis; & le Roi de Majorque étoit rétabli par cette transgression dans l'indépendance avec laquelle se Roi Don Jayme II. son trisaïeul avoit reçu du Roi

#### POUR LE CINQUIEME TOME.

Don Jayme son pere, dit le Conquérant, le Roïaume de Maïorque & ses annexes. Le Maïorquin pouvoit donc avec raison se juger alors exempt d'obéïr aux ordres de l'Aragonnois, sans que le désaut de comparution pûr lui être imputé à crime. Par conséquent, soit que son resus sût volontaire ou sorcé, le Roi Don Pedre ne pouvoit s'en prévaloir. Sa Sentence étoit insirme, & toutes les suites qu'elle eut, surent injustes.

Voions d'ailleurs quels motifs le Roi d'Aragon prétexta pour citer & condamner le Maiorquin. Ils se réduisent à trois Chess d'accusation contre celui-ci, suivant Ferreras, sçavoir: 1°. D'avoir voulu resuser le Tribut à l'Aragonnois, & se révolter contre lui : 2°. D'avoir déclaré de son chef la guerre au Roi de France: 3°. D'avoir souffert dans ses Etats une autre monnoie que celle de Barcelonne, & d'en avoir fait battre une mauvaise. J'ignore de quel Tribut Ferreras parle dans le premier, & je ne trouve ni dans Zurita, ni dans les Historiens Maiorquins, que les Rois de Maiorque fussent Tributaires de l'Aragonnois. Ils les représentent seulement comme Feudataires, mais sans faire aucune mention de Tribut. Ainsi il ne reste selon eux dans la premiere imputation, que le crime d'une rebellion projettée, comme ils le marquent eux-mêmes. Mais ce crime étoit-il bien réel? C'est une question, qui n'est pas facile à resoudre. Zurita & Ferreras rapportent ce fait, & marquent que le Roi de France en donna avis à l'Aragonnois, lui faisant dire en outre par son Ambassadeur, qu'il avoit resusé constamment son appui à ce Prince qui le lui avoit demandé dans cette vûe; mais il n'en est point parlé

dans l'Histoire de France, & ce silence suffit pour laisser un doute. Au surplus les Historiens qui en font mention, disent que le Roi Philippe de Valois. n'informa de ce projet le Roi Don Pedre que dans le rems qu'il vouloit forcer celui de Maïorque de lui rendre hommage pour la Seigneurie de Montpellier. Comme l'on sçait que le Monarque François craignoit que l'Aragonnois ne foutînt le Maiorquin, & qu'en lui envoiant cette Ambassade, tout son but étoit de l'en détourner, ne pourroit-on pas soupçonner que cette accusation sut une ruse de la part du premier, pour parvenir à ses fins? L'Histoire fourmille d'exemples de certe nature, qui pourroient servir, sinon à justifier ce stratagême, du moins à l'autoriser en quelque maniere. Le Roi de France pouvoit s'en promettre un heureux succès, parce qu'il y avoit alors tout lieu de croire que le Roi d'Aragon auroir l'esprit prévenu, & disposé à la crédulité sur ce point, à cause du peu d'empressement que le Roi de Maïorque avoit montré précédemment à rendre: l'hommage qu'il devoit à ce Prince.

Mais pourquoi chercher à attribuer au Roi Philippe de Valois, ce qui peut bien avoir été inventé par le Roi Don Pedre même. Outre que celui-ci est le premier qui ait raconté ce trait dans son Histoire, où les autres Ecrivains ont puisé cette connoissance, la noirceur avec laquelle il imputa dans la suite faus-fement, comme le prouve le Pere Abarca, un crime atroce au Roi de Maïorque, lorsqu'en 1342, le dernier alla le voir à Barcelonne, peut bien l'en sairé juger capable. Il paroît même que c'est ainsi qu'a pensé le judicieux Zurita, suivant ce qu'il marque au Live

POUR LE CINQUIEME TOME. 13 7. de ses Annales, chap. 55. à l'occasion d'une des défaites que le Roi Don Pedre allégua pour ne pas secourir le Roi Don Jayme contre le Roi de France: Si l'on considere, dit-il, ce qui s'est passe dans cette affaire, ce qui l'avoit précédé, le caractere du Roi d'Aragon, & les particularités qu'il raconte lui-même dans son Histoire, du procès qu'il sit au Roi de Maiorque; on comprendra, qu'il est intervenu dans tout cela tant de malice 🗸 de perfidie, que non content de ne point remédier au mal qu'on craignoit, il fut cause que ce Prince voulant suir un danger, se précipita dans un autre plus grand, & courut à sa perte. Pour mieux entendre ceci, ajoute-t-il, il faut d'abord poser comme une chose incontestable, que le Roi d'Aragon eut, dès le commencement de son regne, beaucoup de haine & d'aversion pour le Roi de Maiorque, parce qu'il ne le trouvoit pas aussi soumis & subordonné, qu'il se crosoit en droit de l'exiger. Il le soupçonna fortement d'avoir des liaifons secrettes avec les Rois de France & dc Castille, & avec le Roi Robert, & il se persuada qu'il étoit liqué avec eux contre lui. De-là vint qu'il commença immédiatement après son avénement au Trône, à méditer différens moiens pour le perdre , jusqu'à l'accuser, comme ib l'écrit, de rechercher l'alliance du Roi de Maroc au défaut de celle de ces Princes Chrétiens, qui n'avoient point voulu seconder sa mauvaise intention. Que l'on juge: après cela du cas que l'on doit faire de l'accusation du crime de révolte.

A l'égard du second grief, il est sûr que le Roi de Maïorque, en déclarant de son chef la guerre au Rois de France, ne sit qu'user de son droit. Il pouvoit le faire sans prendre conseil de l'Aragonnois, & sans sons agrément. C'étoit une liberté réciproque que les Roiss

d'Aragon & de Maïorque s'étoient reservé, quoiqu'ils fussent obligés de se secourir & soutenir l'un l'autre. La preuve s'en tire du Traité que j'ai produit, & dans lequel on lit: Declaramus quod nos, & successores nostri, ad quemcunque alterutrum nostrum vel successorum nostrorum requisitionem habeamus, nos mox omni excusatione remota nos ad invicem juvare, valere, & defendere toto posse nostro . . . . non obstante quod hujus modi invasio, sive defensio sit aut dicatur per unum de nobis, vel successoribus nostris procurata, vel sine consilio, & voluntate alterius nostrum super hoc requisiti, &c. Le Roi Don Pedre avoit donc tort de faire au Roi Don Jayme un crime de cette démarche, & de vouloir exiger qu'il s'en justifiat; & il est évident que ce n'étoit qu'une querelle qu'il vouloit lui chercher, sans s'inquiéter si le prétexte étoit plausible ou non. Qui sçait même si ce ne sût pas à sa persuasion, & peut être aussi à la sollicitation du Roi d'Angleterre avec qui le Roi de France étoit en guerre, que le Roi Don Jayme refusa de se reconnoître Feudataire du Roi Philippe de Valois? Le projet de Ligue qu'il y avoit au mois de Février de l'année 1341. suivant Rymer dans les Actes publics, Tom. 5. entre les Rois d'Angleterre, d'Aragon & de Maïorque, contre celui de France, pourroit bien le faire croire. Cela s'accorderoit aussi parfaitement avec ce que Zurita dit, comme on l'a vu, que le Roi Don Pedre commença immédiatement après. son avénement au Trône, à méditer différens moiens pour le perdre (le Roi Don Jayme.) On pourroit encore regarder comme une preuve, toute la manœuvre de ce Prince pendant la brouillerie entre le Roi de France & celui de Maiorque, tantôt promettant son

# POUR LE CINQUIEME TOME. 15 secours au second, & tantôt le lui refusant, comme on le voit dans Vincent Mut, ou seignant, pour l'amuser & lui donner le tems de s'engager bien avant

dans la guerre, de chercher à terminer cette querelle par la voie de la négociation, jusqu'à ce que pleinement assuré que le Roi de France ne vouloit point se prêter à un arbitrage, ni entendre à aucun accommodement, il leva tout-à-sait le masque, & travailla à

écraser & détruire lui-même le Roi son beau-frere.

Pour ce qui est du troisiéme Chef d'accusation, il me semble que le Roi Don Jayme étoit en faute; mais ce n'étoit uniquement que pour ce qui regardoit le Roussillon, la Cerdagne, & les Comtés de Conflant, Valespir & Collioure, & non tous ses Etats, comme Ferreras le donne à entendre, en disant en général qu'on l'accusoit d'avoir souffert dans ses Etats une autre monnoie que celle de Barcelonne, & d'en avoir fait battre une mouvaise. Le Roïaume de Maïorque étoit excepté, avec les Isles adjacentes. C'est ce qu'on voit par l'Acte que Don Jayme II. Roi d'Aragon, & Don Sanche, Roi de Maïorque, passerent ensemble à Barcelonne le 9 de Juillet de l'an 1312, quand le dernier rendit hommage au premier. Quoique ce ne soit pas la premiere Pièce de cette nature qui fur faite entre les Rois d'Aragon & de Maïorque, je la joindrai à la présente Présace ou Dissertation, pour la satissaction des Curieux, parce que je n'en ai pû trouver aucune autre antérieure, & que Vincent Mut qui la produit, assure qu'elles sont toutes les mêmes, quant à la substance.

Quoique le Roussillon eût toujours été segardé comme hors des limites de la Catalogne, & que

ses anciens Comtes eussent fait battre monnoie. jusqu'à Guinard qui sut le dernier, & qui le laissa par son Testament en 1173. à Don Alfonse II. Roi d'Aragon & Comte de Barcelonne, avec tous les biens qu'il avoit en Catalogne, suivant Piganiol dans la Description de la France, il est constant que ce droit n'avoit point été conservé aux Rois de Maïorque à qui ce Comté étoit passé. A la vérité le Roi Don Jayme le Conquérant, petit-fils de Don Alfonse II. Roi d'Aragon, de qui ils sortoient, & tenoient presque tous leurs Domaines, ne les en avoit point privée d'une maniere claire & positive. Il ne l'avoit sait qu'implicitement, lorsqu'en donnant & léguant à Don Jayme son second fils le Roïaume de Maïorque & la Seigneurie de Montpellier, avec les Comtes de Roussillon, Collioure, Constant, Cerdagne & Valespir, & tout ce qu'il possédoit en France, il stipula entre autres choses, comme le dit Jean Daméto, que la monnoie de Barcelonne appellée Terne, auroit cours dans ces cinq Comtés. On sent en effet qu'obliger un Souverain de donner cours dans ses Etats à une monnoie étrangere, c'est en quelque sacon vouloir lui interdire la liberté d'y en battre à son propre coin. Les Rois de Maiorque étoient même si persuadés que c'éroit-là la véritable intention du Roi Don Jayme le Conquérant, qu'ils s'étoient abstenus, jusqu'à Don Jayme III. d'en fabriquer ailleurs que dans le Roïaume de Maïorque, qui n'avoit point été assujetti à la même Loi que les cinq Comtés nommés précédemment.

Don Jayme, Roi de Maïorque, & second du nom, en comptant avec les Historiens Maïorquins le Roi Don

#### POUR LE CINQUIEME TOME. 17

Don Jayme le Conquérant son pere pour le premier, avoit d'ailleurs dérogé à cette prérogative de la Souveraineté pour ces Comtés, par la Transaction qu'il fit à Perpignan au mois de Janvier de l'an 1278, avec le Roi Don Pedre III. d'Aragon son frere aîné, à près la mort du RoiDonJayme I leur pere commun, & qu'il renouvella proche d'Argilers le 29. de Juin de l'année 1298. avec Don Jayme II. Roi d'Aragon. Cette Transaction fut confirmée par Don Sanche son second fils & son Successeur, comme étant au lieu & place de Don Jayme son aîné qui avoit renoncé au monde, d'où vient qu'à l'exemple de l'Historien de Languedoc, j'ai donné dans une note sous l'année 13 12. la qualité d'aîné à Don Sanche. La ratification s'en fit par ce Prince le 9. de Juillet 1312. un an après la mort du Roi Don Jayme II. son pere; & c'est elle qu'on trouvera à la fin de cette Préface. On ne peut pas douter que Don Jayme III. & dernier du nom, Roi de Maiorque, qui succéda au Roi Don Sanche son oncle, mort en l'année 1324. n'ait aussi approuvé toutes les conventions des Rois son oncle & son a seul avec les Rois d'Aragon, quand il fit hommage à Barcelonne le 25. d'Octobre de l'an 1328. au Roi Don Alfonse IV. d'Aragon, puisqu'on apprend par l'Histoire qu'il ratifia alors celles qui avoient été faites en son nom, pareillement à Barcelonne le 1. d'Octobre de l'année précédente par l'Infant Don Philippe son oncle & son Tureur avec le Roi Don Jayme II. Prédécesseur de Don Alfonse IV. & que l'on voit par le même Traité du 1. d'Octobre 1327. qui est dans le Corps Diplomatique du Droit des Gens, que les unes & les autres sont les mêmes. Il en sit probablement autant, lorsque le 17. de Juillet Tome V.

de l'année 1339, il rendit encore hommage à Barcelonne à Don Pedre IV. Roi d'Aragon, fils & successeur du Roi Don Alsonse IV. On sçait que c'est l'usasage ordinaire, & il n'est pas nécessaire de voir ce dernier Acte, pour être perluade que le Roi Don Pedre IV. n'a pas manque dans cette occasion d'exiger la ratification de toutes les promesses antérieures. Don Jayme III. Roi de Masorque, étoit donc tenu de remplir les engagemens de ses Prédécesseurs avec les Rois d'Aragon, & quelque raison qu'on veuille alléguer pour sa justification, il est clair qu'en admettant la validité de ces mêmes engagemens, il ne pouvoit faire battre monnoie dans le Roussillon, puisque cela-

étoit interdit aux Rois de Maiorque.

Pour se convaincre du dernier point, il ne faut que jetter les yeux sur la Transaction passée entre les Rois d'Aragon & de Maiorque, fils du Roi Don Jayme le Conquerant, ou sur la ratification de Don Sanche, Roi de Maiorque, dans laquelle on lit en-tre autres choses: liem promittimus, c'est Don Sanche qui parle, per nos & nostros..... o quod in prædictis terris Rossilionis, Ceritania, Constuentis, Valle spirii & Colibri, currat moneta Barchinonensis, & non alia; retinens tamen nobis, & successoribus nostris quod possimus cudere, vel cudi facere, absque contradictione, & impedimento vestro, & vestrorum in Regno. Maioricarum O insulis eidem adjacentibus, monetam, O monetas de novo. Il n'est pas en effet difficilé de sentir qu'en s'engageant de donner cours à une autre monnoie qu'à celle de Barcelonne, dans les Comtés de Roussillon, Cerdagne, Conflant, Valespir & Colioure, c'étoit de la part du Roi Don Sanche renoncer, pour lui &

#### POUR LE CINQUIEME TOME 19.

pour ses successeurs, au droit d'en faire battre dans ces Comtés, parce qu'on ne pouvoit entendre par la monnoie de Barcelonne, que celle qui étoit sabriquée dans cette Ville, & frappée au coin de ses Comtes qui étoient alors les Rois d'Aragon. La restriction pour le Roiaume de Maiorque & les Isles adjacentes, est aussi une preuve que les deux Parties contractantes avoient réellement cette intention.

Quelques-uns objectent que la Transaction saire à Perpignan entre les Rois Don Pedre III. d'Aragon & Don Jayme II. de Maïorque étoit nulle, & ne pouvoit lier en aucune maniere les Descendans & Successeurs du second. Ils alléguent pour raisons que Don Pedre III. ne l'avoit fait faire que par force, & qu'elle étoit absolument contraire à la volonté du feu Roi Don Jayme le Conquérant pere de ces deux Princes, qui avoit donné & légué à Don Jayme II. son second fils le Roïaume de Maïorque & les Isles adjacences, avec les Comtés de Roussillon, Cerdagne, Conslant, Valespir & Colioure, sans aucune sujétion ou dépendance envers les Rois d'Aragon. Mais quoiqu'on leur accorde les deux conséquences qu'ils tirent de ceci, on ne peut pas en inférer que les Rois de Maiorque eussent droit de faire battre monnoie dans le Rousfillon. J'ai démontré précédemment quelle avoit été. la volonté du Roi Don Jayme le Conquérant à ce, sujet, & les Rois de Maïorque étoient toujours obligés de s'y conformer, quoique la Transaction du Roi Don Jayme II. avec le Roi Don Pedre III. d'Aragon fût injuste. D'ailleurs ils approuvoient celle-ci successivement, comme je l'ai déja observé, & de-là. il suit qu'aucun d'eux ne pouvoit légitimement se

dispenser d'exécuter tout ce qui y étoit porté. Resuser de le saire, ç'auroit été reclamer contre une injustice par une autre. On pourroit peut-être même dire que leur ratification n'étoit pas nécessaire pour les lier. Cet Acte ne peut jamais être regardé que comme une nouvelle assurance, & quoique les Souverains soient dans l'usage de la demander, les engagemens antérieurs qu'elle regarde, n'en sont pas dans le sond

moins sacrés, soit qu'on la donne ou non.

Tout ce qu'on peut donc dire en faveur du Roi Don Jayme III. de Maïorque, sans vouloir le justifier, c'est que sa faute dut être regardée comme très-légere par le Roimême d'Aragon son bezu-frere. Quel avantage en effet le Roi Don Pedre crut-il pouvoir en tirer pour l'exécution de ses mauvais desseins? Toutce qu'il fit, malgré son animosité & son ambition, ce sut de prendre de-là un de ses prétextes pour le citer aux Erats de Caralogne; mais bien loin de se juger alors en droit d'emploier ses armes contre lui, & de le détrôner, il ne lui vint pas seulement dans la pensée. qu'il pût honnêtement lui resuser son secours. On en a la preuve dans ses propres paroles, lorsque propofant aux Seigneurs de son Conseil de le faire ajourner, il marque dans son Histoire qu'il leur dit: S'il comparoit en personne aux Etats, comme il y est obligé, je serai ce qu'il me demande ; sinon, je ne serai plus tenu d'embrasser sa défense, parce que je pourrai dire avec virité, qu'il aura violé le premier ses engagemens. Quoique le Roi de Maiorque eût donc fait battre monnoie dans le Rouffillon, & y en eût même fabrique, si l'on veut, de mauvaise ou de mauvais alloi, comme ledit Zurita, contre la teneur de ses Traités avec les Rois d'Aragon,

POUR LE CINQUIEME TOME. 21 le Roi Don Pedre ne s'imagina pas pouvoir dire encore avec vérité pour s'exempter de le soutenir contre le Roi de France, que ce Prince avoit violé le premier ses engagemens. Il falloit, pour qu'il se crût délié, suivant son propre témoignage, que le Roi de Maiorque ne parût point en personne aux Etats, & contrevînt à cette obligation. Autrement il ne doutoit point qu'il ne sût tenu d'embrasser sa désense, & d'acquiescer par là à sa demande. Par conséquent, si le Roi de Maïorque s'étoit présenté en personne aux Etats de Catalogne au jour marqué, sa seule comparution auroit sussi, à en juger par le raisonnement même du Roi Don Pedre, pour le justifier dans l'efprit du dernier, non-seulement sur le point ici en question, mais sur les deux précédens. Son infraction en la supposant véritable, devoit donc être de bien peu de conféquence aux yeux mêmes de l'Aragonnois. Je dis en la supposant véritable, parce que le Roi-Don Pedre, dont le témoignage sur ce point peut être très suspect, est le seul qui la lui reproche dans son Histoire, & que les autres Historiens n'en parlent qu'après lui, sans marquer si le Roi Don Jayme avoit réellement donné lieu à cette accusation, ni en queltems. Enfin il suit encore du passage que j'ai cité précédemment de l'Histoire du Roi Don Pedre, que le cas d'avoir donné cours dans le Roussillon & dans les quatre autres Comtés à une autre monnoie qu'à celle de Barcelonne, parut bien excusable à ce Prince, surtout dans la position où étoient les choses. On consoit que s'il en avoit porté un autre Jugement, de: même que de la nouvelle fonte de monnoie, il n'auroit pas eu besoin du désaut de comparution pour dire avec vérité que le Roi Don Jayme avoit violé le

d'autant plus fort, qu'il avoit été réglé & prescrit à tous les Rois de Maïorque, comme Souverains du Roussillon, par le Roi Don Jayme le Conquérant. Par conséquent on peut assurer avec Zurita, que toute la manœuvre du Roi d'Aragon dans cette occasion, n'a été qu'une persécution suscitée non-seulement par l'envie de ne point secourir le Maiorquin, mais par haine & animosité contre ce Prince, & qu'enfin ç'a été un tissu de tyrannie & de cupidité pour s'emparer du Roiaume de Maiorque, comme le cruel Roi Don Pedre y parvint contre toute justice & équité, aux dépens même du sang & de la vie de l'infortunité Roi Don Jayme son beau-sirere.

Je vais à présent produire l'Acte que j'ai annoncé précédemment, & comme je ne lui connois point de Titre, je le donnerai sous celui qui suit.

RATIFICATION saite à Barcelonne par les Rois Don Jayme II. d'Aragon & Don Sanche de Maïorque, le 9. de Juillet de l'an 1312. de deux Transactions passées, l'une entre Don Pedre III. Roi d'Aragon & Don Jayme II. Roi de Maïorque, & l'autre entre le même Don Jayme II. Roi de Maïorque & Don Jayme II. Roi d'Aragon, au sujer du Roïaume de Maïorque, des Isles adjacentes, & des Comtés de Roussillon, Cerdagne, &c.

In nomine Domini. Amen. Pateat universis prasentis Instrumenti publici sidem inspecturis, quod nos Jacobus Dei Gratia Rex Aragonum, Valentia, Sardinia & Corsica, ac Comes Barchinonis, & Ceritania, ac Dominus Montispessullani; scientes, jamdudum compositionem, seu trans-

#### POUR LE CINQUIEME TOME. 23

actionem fore factam, inter illustrem Dominum Petrum bona memoria Regem Aragonum ex una parte; & illu. strem Dominum Jacobum recolenda recordationis Regem Maioricarum, patrem nostri Sancii Regis Maioricarum prædicti, ex altera, super regno Maioricarum, cum insulis eidem adjacentibus, & super comitatibus, & terminis Rossilionis, Ceritania, Consluentis, Vallispirii, & Caucolibri, & super Montepessullano cum Castris, & Villis Dominationis Montispessullani, prout in quodam publico Instrumento inde facto, in claustro domus fratrum Prædicatorum, Perpiniani XIII. Kalend. Februarii, anno Domini 1278. scriptoque per Arnaldum Mironi, scriptorem publicum Perpiniani latius continetur. Scientes etiam subsequenter dictam compositionem, seu transactionem sore renovatam, laudatam, & approbatam, inter nos facobum Regem Aragonum prædictum ex una parte , & dictum Jacobum quendam Regem Maioricarum ex alia; prout in alio publico Instrumento inde facto, in Castris prope Argilers Enensis Diœcesis, in sesto beatorum Apostolorum Petri & Pauli, videlicet IV. Kal. Julii anno Domini 1298. scriptoque per Michaelem Rotlandi Not. pub. Perpiniani, plenius continetur: Nos Reges pradicti, per nos, & succesfores nostros volentes omnia, & singula in pradictis duobus Instrumentis contenta perpetus habere roboris sirmitatem, & omnia, & singula denuo in hoc publico Instrumento, per nos & successores nostros laudamus, & approbamus expresse. Ideoque nos Sancius Rex Maioricarum prædictam formam in singulis dictorum duorum Instrumentorum contentam, per nos & omnes successores nostros recognoscimus, & fatemur vobis dicto Domino Jacobo Regi Aragonum carissimo consanguineo nostro, tenere à vobis, & successoribus vestris Regibus Aragonum, in scu-

dum honoratum, sine omni servitio sub forma tamen infrà feripta, totum pradictum Regnum Maioricarum cum insulis Minorica & Iviza & aliis insulis adjacentibus eidem Regno; & omnes pradictos Comitatus, & terras Rossilionis, Ceritania, & Confluentis, Vallispirii, & Colibri.

Item sine prajudicio, juris alieni recognoscimus, 🗸 fatemur vobis dicto Domino Jacobo Regi Aragonum, tencre in feudum à vobis , & vestris secundum modum superius, & inferius comprehensium, Vicecomitatus Omeladesii, & Carladesii, cum omnibus Villis, & Castris eo. rumdem Vicecomitatum, & omnia etiam Castra, Villas, & loca, quacumque habemus in terminis Monspelieri, & dominatione ejusdem , & generaliter omnía alia quæcumque habemus, seu habere debemus, ubicamque sint, cum militibus, hominibus, feudis, jurisdictionibus & dominationibus universis, sivè illa teneamus ad manum nostram, sivè alii teneant pro nobis in feudum, exceptis feudis, qua consueverunt teneri ab Episcopo, & Ecclesia Magalonensi; de quibus aliqua tenentur adhuc ab ipsis Episcopo, & Ecclesia, & aliqua ab illustri Rege Francia, habente in eisdem locum ab Episcopo & Ecclesia supradictis; pro quibus omnibus, & singulis locis, & terminis, ac juribus eorumdem recognoscimus nos de præsenti seudatarium vestrum, secundum formam superius comprehensam.

Excipimus tamen à pradicta recognitione feudi, nos Sancius Rex Maioricarum pradictus, emptiones Castrorum, Villarum, & locorum, quas dictus Dominus Pater noster post dictam renovationem fecit, & nos fecimus de rebus alodialibus, qua pro eo, vel vobis non tenebantur in feudum nos tamen dictus Sancius Rex Maioricarum per nos, & nostros recognoscimus tenere à vobis dicto Domino Rege Aragonum & vestris, in feudum omnes Regalias,

#### POUR LE CINQUIEME TOME. 2

O jura universa; qua O quas dictus Dominus Pater noster habebat, O nos ante emptiones pradictas habebamus, O habemus. Sanè volumus, O concedimus, quod sicut nos facimus homagium, ut inferius continetur, sic heredes, O successores nostri faciant, O teneantur facere homagium vobis, O successoribus vestris Regibus Aragonum, in perpetuum pro supra dictis, O infra scriptis, juxta contenta in hoc prasenti Instrumento, O formam ejusdem.

Promittimus etiam per nos, & successores nostros, vobis dicto Domino Regi, & successoribus vestris in perpetuum, quòd nos, & successores nostri dabimus vobis & successoribus vestris potestatem de civitate Maiorica, nomine, & vice totius Regni Maioricarum, & insularum Minorica, & Evissa, & de Villa Podii Ceritania, & Confluentis, & de Villa Perpiniani, & terrarum Vallispirii, & Castri Caucolibri & de Castro de Omelatio; quas potestates nos, heredes, & successores nostri teneamur dare vobis, & successoribus vestris, quomodocunque & quotiescunque requisiti suerimus per vos, & successores vestros, irati, & pacati, ratione tamen recognitionis feudi; nec pradictas potestates possitis vos, vel successores vestri retinere.

Promittimus etiam per nos, & heredes, & successores nostros, vobis, & successoribus vestris in perpetuum, quod nos, & ipsi successores nostri sirmabimus jus vobis, & vestris in posse vestro, & vestrorum. Et semel quolibet anno cum sucrimus requisiti, ibimus ad Curiam vestram, & vestrorum in Catalonia, nisi tunc quando sucrimus requisiti, fuerimus nos, & successores nostri in Regno Maioricarum.

Promittimus tamen per nos, & nostros successores, quod juvemus, & defendamus vos, & successores vestros cum toto posse nostro contra cunctos homines de mundo.

Item promittimus, per nos & nostros servare, & ser-

vari facere in terminis Rossilionis, Ceritania, Confluentis, Vallispirii & Colibri usitaticas consuetudines, & constitutiones Barchinonenses factas, & etiam faciendas per vos, & successores vestros cum consilio majoris partis Baronum Catalonia, sicut moris est sieri, salvis specialibus consuetudinibus locorum pradictarum terrarum; & quod in pradictis terris Rossilionis, Ceritania, Confluentis, Vallispirii, & Colibri currat moneta Barchinonensis, & non alia; retinens tamen nobis, & successoribus nostris quod possimus cudere, vel cudi facere absque contradictione, & impedimento vestro, & vestrorum in Regno Maioricarum & insulis eidem adjacentibus monetam, & monetas de novo.

Item retinemus nobis, & successoribus nostris, quod in nullo casu possit à nobis, vel officialibus nostris, vel successoribus nostris appellari, nec etiam per alium modum recurri ad vos dictum Dominum Regem Aragonum, vel successores vestros, salvo quod propter hoc non detrahatur in aliquo his qua superius, & inferius continentur.

Item quod nos, & successores nostri possimus absque contradictione, & impedimento vestro, & vestrorum facere & ponere pedagium & novam leudam in Regno Maioricarum, & aliis insulis eidem adjacentibus, salvis libertatibus per prædecessores nostros concessis hominibus vestris, nist prædictæ libertates, & Privilegia sint de jure per contrarium usum, vel alio modo abrogata; quæ tamen omnia, quæ nobis retinemus, volumus & concedimus esse de feudo, seu seudis prædictis, exceptis emptionibus supradictis sub forma superius comprehensa.

Item cum dictus Dominus Rex Maioricarum Pater noster in pradictis Instrumentis, de quibus in principio habetur mentio, retinuisset sibi, & successoribus suis bovati-

#### POUR LE CINQUIEME TOME. 27

cum in pradictis terminis; ita quod dictum bovaticum esser de dicto seudo, ut alia supradicta, quod sibi retinuit exceptis emptionibus pradictis, & subsequenter prafatus Dominus Rex Maioricarum Pater noster, & nos remisimus bovaticum ipsum gentibus nostris dictarum terrarum, qua ad prastationem dicti bovatici tenebantur; ea conditione, quod loco dicti bovatici prasata gentes nostra teneantur nobis solvere viginti mille librarum Barchinon. de quibus ementur mille libra rendales, quas haberemus, & reciperemus nos & nostri perpetuò, loco bovatici: recognoscimus tamen quod vos gratiosè consensistis remissioni dicti bovatici: inhibitiones vero seu banna per vos, vel successores vestros factas, vel faciendas non teneamur nos, vel successores nostri servare nisi suerint sacta de consilio estassensu nostro, vel nostrorum.

Et proprædictis omnibus complendis obligamus vobis & vesiris, nos & nostros, & omnia bona nostra, & juramus per Deum & ejus quatuor Sancta Evangelia, & fa-

cimus vobis homagium ore & manibus in prasenti.

Ad hac nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum pradietus tenentes nos pro contentis, & pacatis cum pradictis à vobis Illustrissimo Sancio per eamdem gratiam Rege Maioricarum carissimo consanguineo nostro nobis recognitis, & concessis per nos & successores nostros laudamus, & approbamus vobis, & vestris successoribus serpetuò, pradictum Regnum Maioricarum, Insulas, Comitatus, & tertas, qua à nobis in feudum tenetis sub pactis, & conventionibus supradictis, & promittimus, per nos & nostros, vobis & vestris juvare, valere, & defendere vos & vestros, & Regnum, terras & Comitatus pradictos, & Jurisdictiones vestras & dictarum terrarum, qua à nobis tenetis in feudum toto posse nostro contra cunctos homines. Et

#### 28 PREFACE DU TRADUCTEUR.

pro pradictis omnibus complendis, & firmiter attendendis, obligamus nos & nostros, & omnia bona nostra, vobis & vestris juramus per Deum, & ejus quatuor Sancta Evangelia, & facimus vobis homagium ore & manibus in prasenti. Convenimus etiam & retinemus nos facobus Aragonum, & Sancius Maioricarum Reges pradicti, quod substitutiones facta in cartis hereditamenti inter nos, & nostros per Dominum facobum eximia recordationis avum nostrum, & in Testamento ejusdem, sint salva, & in sua remaneant sirmitate, salvis his qua in hoc instrumento continentur.

In quorum testimonium nos Reges Aragonum, & Rex Maioricarum prædicti, hoc præsens publicum Instrumentum sigillorum nostrorum appensione duximus roborandum. Actum est hoc in Civitate Barchinonis in Palatio Domini Regis, die Dominica VII. idus Julii, anno Domini millessimo CCC. XII.

J'ai déja dit que l'on trouve dans le Corps Diplomatique du Droit des Gens le Traité ou la Transaction passée à Barcelonne le premier jour d'Octobre de l'an 1327. entre Don Jayme II. Roi d'Aragon, & Don Jayme III. Roi de Maïorque, l'Insant Don Philippe, oncle & Tuteur du dernier, contractant pour son neveu. J'ajouterai seulement ici pour la satisfaction du Lecteur, qu'elle est à très-peu de chose près conçue dans les mêmes termes, que l'Acte que je viens de rapporter, & qu'elle contient les mêmes engagemens.



# SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES

Des Rois Chrétiens qui ont régné en Espagne, & des Rois Mahométans de Grenade, desquels il est parlé dans les vingt-cinq dernieres années de la septiéme Partie.

#### SIÉCLE XIV.

Ann. de leur Avénem. à la ETDELEON.

Souveraineté.

On Alfonse XI.

Ann, de leur mert, détrôn, en abdication, 1350.

#### ROIS DE NAVARRE.

Charles IV. du nom, Roi de France.

1328.

Jeanne, petite fille de Jeanne, fille de Louis

Hutin, & femme de Philippe, Comte d'Evreux.

1349.

Don Carlos I. le Mauvais.

#### ROIS D'ARAGON.

Don Jayme II. 1327.
1327. Don Alfonse IV. 1336.
1336. Don Pedre IV.

ROI DE PORTUGAL.

Don Alfonse IV.

ROIS DE GRENADE.

Mahomet Aben-Alhamar.

Joseph ou Juceph son second files,

1333



# SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES

Des Rois Chrétiens qui ont régné en Espagne, & des Rois Mahométans de Grenade, desquels il est parlé dans la huitième Partie.

## SIÉCLE XIV.

#### ROIS DE CASTILLE

| Ann. de leur<br>avénem. à la<br>Souveraineté.<br>1350.<br>1369.<br>1379. |                                                         | Ann. de leur<br>mort, detrên.<br>ou abdication.<br>1369.<br>1379.<br>1390. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | ROIS DE NAVARRE.                                        |                                                                            |
| 1387£                                                                    | Don Carlos I. Don Carlos dit le Noble.                  | <b>138</b> 7.                                                              |
|                                                                          | ROIS D'ARAGON.                                          |                                                                            |
| <b>2387.</b>                                                             | Don Pedre IV.<br>Don Jean I.                            | 1387.                                                                      |
|                                                                          | ROIS DE PORTUGAL.                                       |                                                                            |
| 1357.<br>1367.                                                           | Don Alfonie IV. Don Pedre I. Don Ferdinand. Don Jean I. | 1357÷<br>1367•<br>1382•                                                    |

| SUC                                           | CESSIONS CHRONOLOG.                                                                   | &cc. 31                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ann, de leur<br>avénem, à la<br>Souveraineté, |                                                                                       | Bnn. de leur<br>mort, détrôn;<br>ou abdication, |
| 1354.                                         | Juceph.  Mahomet Yago, qui avoit tué Juceph son neveu.  & usurpé sur lui la Couronne. | 13542,                                          |
|                                               | fut lui-même détrôné en                                                               | 1360]                                           |
| 1360.                                         | Mahomet Barberousse,                                                                  | 1362.                                           |
| 1362.                                         | Mahomet Yago, rétabli.                                                                | <b>1379</b> •                                   |
| 1379.                                         | Mahomet Guadix Abulhagez fon fils.                                                    |                                                 |





TABLE



## ТАВЬЕ

### CHRONOLOGIQUE DES SOMMAIRES

DE LA SUITE DE LA VIIº. PARTIE.

### SIECLE XIV.

An. de | Eres J.C. ď Eſp. 1325. | 1363.

On Alfonse, Roi de Castille, poursuit avec vigueur. & châtie les Bandits, page 1.

Il pacifie la Ville de Burgos, pag. 2.

Don Jean le Contrefait travaille à fomenter le trouble dans l'Etat, pag. 2.

Le Roi de Castille tâche en vain de le gagner, pag. 3. Victoire remportée par les Chrétiens sur les Mahométans,

Le Monarque Castillan visite ses Etats, & punit les Malfaiteurs, pag. 4.

Châtiment & fin tragique de Don Jean le Contrefait, p. 4. La Seigneurie de Biscaye acquise par le Roi de Castille, pag. 5.

Troubles en Sardaigne, pag. 6.

Les Génois & les Pisans y prennent part, & les derniers sont battus fur Mer par les Aragonnois, pag. 6.

Etats Généraux à Saragosse, pag. 6.

La Couronne y est assurée au Prince Don Pedre, au défaut de l'Infant Don Alfonse son pere, pag. 6.

Mort de Don Denis, Roi de Portugal. Don Alfonse IV. fon fils & son Successeur, pag. 7.

La dureté du nouveau Roi envers Don Alfonse Sanchez,

fon frere naturel, cause du trouble dans ses Etats, p. 7.

Tome V.

1326.

An. de Eres J.C. d'Esp.

Ambassade du Roi d'Aragon au nouveau Monarque de Portugal, page 8.

Don Jean Emanuel se rend suspect à son Souverain, p. 8. Le Roi continue de travailler à se faire respecter de ses Sujets, pag. 8.

Mort de Don Philippe, Infant de Castille, pag. 9.

Procédé odieux & téméraire de DonJean Émanuel, p.9.
Don Jean, Archevêque de Toléde, dépouillé de la Charge de Grand Chancelier de Castille, dont Garcilaso de la Véga est revêtu, peg. 9.

Concile Provincial de Toléde, pag. 10.

Généreuse abdication de la Grand-Maîtrise de Saint Jacques, par Don Garcie Fernandez, pag. 10.

Don Vasco Rodriguez de Cornado le remplace, pag. 10. Toute la Sardaigne soumise au Roi d'Aragon, pag. 10.

Troubles en Catalogne, appaisés, pag. 11.

Réglement fait par l'Evêque & le Chapitre de Lérida, & annulé par le Pape, touchant l'administration du Sacrement de Baptême, pag. 11.

Suite de la division entre le Roi de Portugal & son frere

naturel, pag. 11.

Loi sage faite par le premier, pag. 12.

Préparatifs de guerre du Roi de Castille, contre celui de Grenade, pag. 12.

Ligue entre le dernier & Don Jean Emanuel, pag. 12. Réception magnifique du Roi de Castille à Séville, p. 12. Désaite d'une Flotte du Roi de Maroc, par celle de Castille, pag. 13.

Premiere Campagne du Monarque Castillan contre les Infidelles, pag. 13.

Prise d'Olbéra sur les Mahométans, pag. 14.

Le Roi de Castille s'empare de plusieurs autres Places;

Audace d'un Partisan de Don Jean Emanuel, pag. 15. Mariage de Doña Marie, Infante de Portugal, avec le Roi de Castille, proposé, pag. 15.

Doña Constance, fille de Don Jean Emanuel, enfermée, pag. 16.

Son pere fait éclater son ressentiment. & se ligue avec le Roi d'Aragon contre celui de Castille, pag. 16.

Don Pedre Gomez Barrozo, Evêque de Carthagêne, créé: Cardinal, & chargé par le Pape de ménager un acommodement entre Don Jean Emanuel & le Monarque Castillan, pag. 17.

1327.

1365.

An. de Eres J.C. ď Eſp.

1;28. | 1366.

Le Roi de Maïorque rend hommage à celui d'Aragon pour fon Roïaume, pag. 17.

Mort de Don Jayme, Roi d'Aragon, & proclamation de Don Alfonse, son fils, pag. 18.

Permutation entre les Archevêques de Toléde & de Tar-

ragone, pag. 18.

Troubles causés en Castille par Don Jean Emanuel, p. 18. Irruption des Aragonnois dans ce Roïaume, pag. 18.

Zamora & Toro se révoltent contre le Monarque Castillan, à la perfuation de Ferdinand Rodriguez de Balboa, Prieur de Saint Jean, pag. 19.

Le Roi de Castille sollicite la déposition de ce Prieur,

Don Jean Ponce de Cabréra, décollé à Cordouë, p. 20. Le Roi d'Aragon cesse de savoriser Don Jean Emanuel,

Le Roi de Castille contraint d'emploier la force contre celui-ci, pag. 20.

Réduction de plusieurs Places rébelles, pag. 20.

Fin tragique de Garcilaso de la Véga, & de plusieurs autres, pag. 21.

Le Mariage du Roi de Castille avec Doña Marie, Infante de Portugal, arrêté, pag. 21.

Mouvemens inutiles du Cardinal Don Pedre Gomez Barrozo, pour réconcilier Don Jean Emanuel avec son Souverain, pag. 22.

Révolte à Valladolid, pag. 22.

Le Roi entreprend de punir cette Ville, & l'investit avec fes Troupes, pag. 23.

Division entre les Roialistes, pag. 24. Le Comte Don Alvar disgracié, pag. 24.

Les Villes de Valladolid, de Zamora & de Toro se rangent à leur devoir, pag. 25.

Rébellion du Comte Don Alvar, pag. 25.

Mort de ce Seigneur, pag. 26.

Mariage du Roi de Castille avec Doña Marie, Infante de Portugal, pag. 26.

Doña Eléonor, Infante de Castille, promise en mariage au Roi d'Aragon, pag. 27.

Mort de Charles le Bel, Roi de France & de Navarre. Jeanne, femme de Philippe, Comte d'Evreux, hérite du dernier Roïaume, pag. 27.

Celui-ci céde au Roi de France les Comtés de Champagne & de Brie, pour les Etats d'Angoulême, de Morlain & de Longueville, pag. 27.

a ii

### iv TABLE CHRONOLOGIQUE

An. de Eres J. C. d'Esp. Couronnement de Don Alfonse, Roi d'Aragon, à Saragosse, pag. 27. Trêve conclue entre ce Monarque & les Rois de Tunis & de Trémecen, pag. 28. Démarches de ce Prince, pour avoir le Corps de Sainte Barbe, pag. 28. Mariage de Don Alfonse, Roi d'Aragon, avec Doña Eléo-1367. 1329. nor, Infante de Castille, pag. 28. Ligue entre les Rois de Castille, d'Aragon & de Portugal, pag. 29. La mort de Garcilaso de la Véga vengée par le Monarque Castillan, pag. 29. Les Rois de Castille & de Portugal sollicitent auprès du Pape les dispenses nécessaires pour le mariage du premier avec Doña Marie, pag. 29. Elles leur sont accordées, & le mariage est confirmé, pag. 30. Etats Généraux tenus à Madrid par le Roi de Castille, pag. 30. La Ville de Pliégo, Commenderie de Calatrava, livrée par trahison au Roi de Grenade, pag. 31. Acharnement de Don Jean Emanuel à troubler la Castille, Don Joseph, Juif, privé de l'administration des Finances, Démarches du Roi de Castille pour ramener Don Jean Emanuel à son service, pag. 32. Troubles en Valence, pag. 32. Naissance de Don Ferdinand, Infant d'Aragon, & Marquis de Tortose, pag. 33. Massacre de plusieurs Juiss dans dissérentes Places de Navarre, pag. 33. Arrivée & Couronnement de Don Philippe, & de Doña Jeanne sa femme, à Pampelune, pag. 33. 1368. Préparatifs de guerre du Roi de Castille, contre les Ma-¥330. hométans, pag. 33. Entrevûe de ce Monarque & du Roi de Portugal, à Fuenté-Grimaldo, pag. 33. Tébe, assiégée par le premier, pag. 34. Différens événemens arrivés durant le siège, & réduction de la Place, pag. 34. Autres conquêtes du Roi de Castille sur les Mahométans Il se laisse prendre d'amour pour Doña Eléonor de Guzman, pag. 35.

An. de Eres J.C.  $d'E_{fp}$ . Le Roi de Grenade se rend son Vassal, pag. 35. Le Roi d'Aragon emploie ses Armes contre les Mahométans, pag. 35. Troubles en Sardaigne, pag. 36. 1369. Don Alfonse de la Cerda se réconcilie avec le Roi de Ca-1331, stille, qui le comble de bienfaits, pag. 37. Bandits & Séditieux punis en divers lieux, par le Roi de Castille, pag. 38. Changement de Monnoie, qui trouble le Commerce, pag. 39. Pélerinage du Roi de Castille à Saint Jacques, où il s'arme Chevalier, pag. 39. Son Couronnement à Burgos, pag. 39. Il arme plusieurs Chevaliers, qui en font pareillement d'autres, pag. 40. Il punit un manque de respect, pag. 41. Le Pape lui accorde les Décimes pour la guerre contre les Mahométans, pag. 41. Concile de Tarragone, pag. 41. Irruption des Mahométans dans le Roiaume de Valence. pag. 41. Le Roi d'Aragon continue avec ardeur la guerre contre les Génois, pag. 42. Celui de Maïorque obtient des graces du Pape, pour défendre son Roïaume contre les Infidelles, pag. 42. Passage de Guillaume, Comte de Juliers, en Espagne, pour fervir contre les Barbares, pag. 43. Don Jean Emanuel fait faire d'affreuses propositions à 1332. 1370. Doña Eléonor, Maitresse du Roi de Castille, pag. 43. Désintéressement & généreux procédé de cette Dame, pag. 43. Autres démarches d'un ami de Don Jean Emanuel, pour brouiller les Rois de Castille & de Portugal, pag. 44. Réunion de l'Alava à la Couronne de Castille, pag. 45. Institution des Chevaliers de la Bande, pag. 45 Prolongation de la Tréve entre le Roi de Castille & celui de Grenade , *pag*. 46. Le dernier va en Afrique demander contre le premier. l'appui du Roi de Maroc, qui le lui promet, pag. 46. Il se ligue aussi avec Don Jean Emanuel, & Don Jean Nunez de Lara, pag. 46. D'autres Seigneurs se joignent aux deux derniers, p. 47. Démarches du Roi de Castille pour gagner Don Jean Emanuel, pag. 47.

TABLE CHRONOLOGIQUE An. de Eres d'Esp. J. C. Naissance de Don Ferdinand, Infant de Castille, pag. 47. Celle de Don Sanche, Seigneur de Lédesma, pag. 47. Les Rois de Castille, d'Aragon & de Portugal demandent des graces au Pape pour la guerre contre les Mahométans, pag. 47. Invention de l'Image de Notre-Dame de Guadaloupe. pag. 48. Hostilités commises par les Génois sur les Côtes de Catalogne & de Valence, & dans l'Isle de Maïorque, p. 48. Ils combattent des Vaisseaux Catalans, & se retirent avec perte, pag. 48. Elché affiégé inutilement par les Mahométans, pag. 48. Troubles dans la Maison Roïale d'Aragon, pag. 49. Le Roi de France projette la conquête de la Terre-Sainte, & offre de joindre ses Armes pour la destruction du Roïaume de Grenade, pag. 49. 1371. ¡ Abul-Malic, fils du Roi de Maroc, passe en Espagne, & 1333. fait avec le Roi de Grenade le siège de Gibraltar, p. 51. Nouvelles tentatives du Roi de Castille pour ramener à son service Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez de Lara, qui s'y montrent disposés, pag. 51. Imposture d'un Domestique de Don Jean Nuñez, nuisible aux intentions du Roi, pag. 52. Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez refusent de se reconcilier avec leur Souverain, pag. 53. On souffre beaucoup à Gibraltar du manque de vivres, Le Roi de Grenade affiége Castro d'el-Rio, pag. 54. Il prend le parti de se retirer, pag. 54. Action détestable de Pierre Diaz d'Aguayo, Chevalier de l'Ordre de Calatrava, pag. 55.

Le Roi de Castille tente encore envain de gagner Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, pag. 56.

Valladolid & Toléde prêtent de l'argent au Roi pour la guerre contre les Mahométans, pag. 57.

Don Jean Emanuel paroît disposé à seconder le Roi dans

cette guerre, pag. 57. Le Monarque Castillan se dispose à donner du secours à Gibraltar, pag. 57.

Cette Place est livrée aux Mahométans par Vasco Pérez, fon Gouverneur, pag. 58.

Le Roi de Castille marche vers cette Place, & son arrieregarde bat un Parti Mahométan, pag. 59.

Il l'assiége pour la recouvrer, pag. 59.

An. de Eres d'Esp. J. C.

Le défaut de vivres le force à se retirer, pag. 60. Un secours imprévu le ramene devant Gibraltar, p. 60. Il investit cette Place, & l'attaque avec vigueur, p. 61. Son Armée fouffre beaucoup du manque de vivres, p. 62. Le Roi de Grenade fait une diversion du côté de Cordouë. & se joint ensuite à Abul-Malic, pag. 62. Indigne procédé de Don Jean Alfonse de Haro, pag. 62. Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez recherchent envain l'appui du Roi d'Aragon contre leur Souverain.

pag. 63. Ils se portent en Castille à de grands excès, pag. 64.

Don Jean Alfonse de Haro s'unit à eux, pag. 64.

Le Roi de Grenade & Abul-Malic entreprennent de secourir Gibraltar, pag. 64.

Combat entre deux Partis ennemis, pag. 65.

Le Fils du Roi de Maroc & le Roi de Grenade veulent se ménager un accommodement avec le Roi de Castille. pag. 65.

Les troubles de Castille contraignent le dernier de renoncer à son entreprise sur Gibraltar, pag. 66.

Il convient d'une Trève avec les Mahométans, pag. 67. Entrevûe des Rois de Castille & de Grenade, pag. 67.

Levée du siége de Gibraltar par le Roi de Castille, p. 67. Fin tragique du Roi de Grenade, pag. 68.

Joseph, son second fils, lui succède, pag. 68.

Plusieurs Villes accordent au Roi de Castille un impôt pour les besoins de l'Etat, pag. 68.

Deux Seigneurs Espagnols se retirent à Grenade, & se

liguent avec Don Jean Emanuel, pag. 69.

Le Roi de Castille se précautionne contre les entreprises des Mahométans, & cherche à domter ses Sujets rébelles, pag. 69.

Il a d'Eléonor de Guzman deux enfans, Don Henri & Don Frédéric, pag. 69.

Concile II. d'Alcala, pag. 69.

Le Pape reconnu Médiateur de la paix entre le Roi d'Aragon & les Génois, pag. 69.

Suite des troubles dans la Famille Roïale d'Aragon, p. 69. 1334. 1372. Ambassade du Roi de Castille au Roi de Maroc, qui souscrit à la Tréve, pag. 70.

Supplice d'un Espagnol rébelle, pag. 70.

Le Roi entreprend de domter les Rébelles & les Perturbateurs de l'Etat, pag. 71.

Il harcele Don Jean Nunez de Lara, pag. 71.

viij

An. de | Eres J. C. | d'Esp.

> Plusieurs Villes de Biscaye le reconnoissent, pag. 72. Don Jean Alsonse de Haro puni de mort, comme traître à l'Etat, pag. 73.

> Plusieurs Places de Don Jean Nunez assiégées par les

Roïalistes, pag. 74.

Naissance de Don Pedre, Infant de Castille, pag. 74. Réconciliation de Don Jean Nuñez avec le Roi, p. 74. Le Monarque prend le Château de Rojas, & fait mourir

le Gouverneur avec plusieurs autres, pag. 75.

Utilité de ce châtiment, pag. 76.

Mort de Don Roderic Alvarez des Asturies. Le Prince Don Henri son héritier, pag. 76.

Division entre les Castillans & les Navarrois limitrophes, pag. 76.

Mariage de Doña Jeanne, Infante de Navarre, proposé à Don Pedre, Infant d'Aragon, pag. 76.

Les Aragonois & les Génois continuent de se faire la guerre en Sardaigne, pag. 77.

Entrevûe du Roi de Castille & de Doña Eléonor, Reine d'Aragon, sur les Confins des deux Etats, pag. 77.

Mort de Don Jean, Infant d'Aragon, Patriarche d'Aléxandrie, & Archevêque de Tarragone, pag. 78.

Punition exemplaire du Gouverneur du Château d'Iscar, pag. 78.

Réconciliation de Don Jean Emanuel avec son Souverain,

pag. 79.

1373.

1335.

Etats Généraux de Portugal à Sanctaren, où le mariage du Prince Don Pedre, fils du Monarque Portugais, avec Doña Constance, fille de Don Jean Emanuel, est résolu.

Le Roi de Portugal envoie à ce sujet des Ambassadeurs aux Rois de Castille & d'Aragon, pag. 80.

Célébre Carroufel à Valladolid, pag. 80.

Traité de mariage entre Don Pedre, Infant d'Aragon, & Doña Marie, Infante de Navarre, pag. 80.

Le Viceroi de Navarre déclare la guerre à la Castille, avec le secours des Aragonnois, pag. 81.

Le Roi de Castille fait marcher des Troupes contre lui, pag. 81.

Rodomontade du Viceroi de Navarre, pag. 82.

Son Armée est battue par les Castillans, pag. 82.

Les derniers défont ensuite un Corps de Cavalerie Aragonnoise, pag. 83.

Suite de ces deux avantages pour les Castillans, p. 83.

**Ambassade** 

Digitized by GOOGLE

An. de | Eres J.C. d'Esp.

> Ambassade du Roi de Maroc à celui de Castille, p. 84. Le Monarque Castillan en reçoit une autre du Roi d'Angleterre, avec qui il resuse de se liguer contre la France, pag. 84.

> Nouveaux troubles en Castille, causés par l'esprit brouillon & mésiant de Don Jean Emanuel & de Don Jean

Nuñez de Lara, pag. 85.

Le Comte de Foix fait une irruption sur les Terres du Roi de Castille, en faveur des Navarrois, pag. 85.

Bravoure & mort glorieuse d'un Espagnol, pag. 85.

Ambassade du Roi de France à celui de Castille, pag. 85. Le dernier veut se venger du Comte de Foix, & en est détourné par l'Ambassadeur de France, pag. 86.

Réformation des mœurs en Castille, pag. 86.

Concile de Salamanque, pag. 86.

Les Rois d'Aragon & de Grenade s'envoient réciproquement des Ambassadeurs, & concluent une Trêve entre eux, pag. 87.

Prétentions du Comte de Foix sur le Comté d'Urgel, pag. 87.

Ambassade du Roi d'Aragon au Pape, touchant la Sardaigne & la Corse, pag. 87.

Le Pape sollicite la paix entre le Roi d'Aragon & les Génois, & fait porter au premier quelques plaintes, p. 88.

1374. Le Roi de Castille affoiblit le parti des Répelles, pag. 88.

Il se dispose à domter par la force Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, pag. 88.

Le dernier lui fait des propositions qui sont rejettées, pag. 89.

Lerma & d'autres Places assiégées par les Roialistes, pag. 90.

Torré-de-Lobaton, Place de Don Jean Nuñez, se soumet au Roi, pag. 91.

Mesures que le Roi prend pour réduire Lerma, pag. 91. Arrivée de plusieurs renforts à son Camp, pag. 91.

Don Jean court risque d'être pris, pag. 92.

Don Jean Nunez fait de Lerma une vigoureule sortie, mais sans succès, pag. 91.

Désertion des deux Gentilshommes au service du Roi,

Réduction d'une Place, qui appartenoit à D. Jean Nunez, pag. 93.

Don Pedre Fernandez de Castro fait inutilement un dési à Don Jean Emanuel, peg. 93.

Tome V.

b

Digitized by Google

1336.

Ť

An. de Eres J. C. d'Esp.

1734:

1336.

Déclaration de guerre de la part du Roi de Portugal à celui de Castille, pag. 93.

Le premier met le siège devant Badajoz, & plusieurs Seigneurs vont au secours de cette Place, pag. 94.

Défaite d'un Corps de Troupes Portugaises, & levée du siège de Badajoz, pag. 94.

Ardeur du Roi de Castille pour avoir Don Jean Nuñez en sa puissance, pag. 95.

Retraite de Don Jean Émanuel en Aragon, pag. 96.

Don Jean Nuñez rend Lerma, & obtient son pardon du Roi, pag. 96.

Paix conclue entre la Castille & la Navarre, pag. 97.

Ligue entre les Couronnes de France & de Castille, p. 98. Mort & sépulture de Don Alfonse, Roi d'Aragon, p. 99. Démarches de la Reine Dona Eléonor sa veuve pour ne

pas craindre les entreprises du Prince Don Pedre son beau-fils, héritier de la Couronne, pag. 99.

Ce Prince monte sur le Trône, & commence à inquiéter la Reine sa belle-mere, pag. 100.

Le Roi de Castille promet son appui à cette Princesse sa sœur, qui se retire à Albarracin avec Don Pedre Exé-

rica, pag. 100. Couronnement de Don Pedre, Roi d'Aragon, à Saragosse, pag. 100.

Il se fait reconnoître en Catalogne, pag. 101.

Ambassades réciproques des Rois de Castille & d'Aragon, pag. 102.

Don Jean Emanuel se ligue avec le Roi d'Aragon contre son Souverain, pag. 102.

Sollicitations inutiles du Roi de Castille auprès de celui d'Aragon, en faveur de la Reine Doña Eléonor sa sœur, pag. 103.

Le Roi d'Aragon travaille à se mettre en état de ne pas craindre celui de Castille, pag. 103.

Le dernier fait passer des Troupes en Aragon pour soutenir les intérêts de sa sœur & de ses neveux, pag. 104.

Le Roi d'Aragon emploie ses armes contre Don Pedre Exérica, Partisan de la Reine Doña Eléonor, p. 104.

Don Pedre Exérica soutenu des Troupes Castillanes, se venge de son Souverain, pag. 104.

Les Roialistes commettent de grands désordres sur ses Terres, pag. 105.

Mort & sépulture de Sainte Elisabeth, Reine Douairière de Portugal, pag. 105.

DES SOMMAIRES. An. de Eres J. C. ď Eſp. Conditions & conclusion du mariage de Don Pedre, Infant de Portugal, avec Doña Constance Emanuel, pag. 105. L'Infant Don Pedre & Doña Constance s'épousent réciproquement par Procuteurs, pag. 106. Le Roiaume de Trémécen & d'autres Etats d'Afrique conquis par Abul-Assan, Roi de Maroc, pag. 106. 1337. 13.75. Le Roi de Castille se dispose à se venger de celui de Portugal, pag. 106. Il a une entrevûe à Ayllon avec la Reine Doña Eléonor fa fœut, pag. 107. Don Jean Emanuel cherche à tentrer en grace avec son Souvetain, pag. 107. Traité de réconciliation entre lui & le Roi, pag. 108. Le dernier donne différens ordres pour la guerre de Portugal, pag, 107. Gonçale Martinez d'Oviédo, Grand-Maître de Calatrava, pag. 108. Dona Beatrix, Reine de Portugal, va trouver le Roi de Castille, pour l'appaiser, mais inutilement, pag. 108. Le Roi de Castille fait une irruption en Portugal, p. 108. La Flotte Castillanne bat la Portugaise, pag. 109. Altonse Géotroi Ténorio, Amirante de Castille, fait à Séville une entrée triomphante, pag. 110. Divers événemens suspects, pag. 110. Le Pape envoie un Légat en Espagne pour pacifier les Rois de Castille & de Portugal, pag. 110. Les Castillans portent la désolation dans l'Algarve, p. 112. Irruption des Portugais en Galice, pag: 112. On traite inutilement d'une Trève entre les deux Couronnes, pag. 112. Mort de Don Ximene de Lune, Archevêque de Toléde. Don Gilles Alvarez d'Albornoz est son successeur, pag, 113. Mariage de Don Pedre, Roi d'Aragon, avec Doña Marie, Infante de Navarre, réglé, pag. 113. Ambassade de ce Prince au Pape, pag. 114. Empressement du Pape pour rétablir le calme en Aragon, pag. 114.

Il cite à sa Cour l'Archevêque de Saragosse, principal auteur des troubles, pag. 1.15.

On paroît disposé à répositire à son zele, pag. LLS. Le Boi d'Aragon se précautionne contre les entreprises de celui de Maroc, pag 115.

Trève entre les Couronnes de Castille & de Portugal, PAR. 116.

bii

والإعامة

Sages Réglemens faits par le Roi de Castille, pag. 116. Il a une entrevûe à Cuença avec la Reine Dona Eléonor sa sœur, pag. 117.

Retour de Don Jean Emanuel auprès de son Souverain,

Ce Seigneur est chargé de ménager les intérêts de la Reine Dona Eléonor à la Cour d'Aragon, pag. 118.

L'Espagne Chrétienne menacée par le Roi de Maroc, pag. 118.

Ambassade du Roi de Portugal à celui de Castille, pour traiter de paix, pag. 119.

Le Pape exhorte le Roi de Castille à renoncer à son commerce criminel avec Doña Eléonor de Guzman, p. 119. Mouvemens inutiles de Don Pedre, Infant d'Aragon, pour rétablir la bonne harmonie entre le Monarque Aragon-

nois & la Reine Dona Eléonor, pag. 119.

Dispense accordée par le Pape pour le mariage du Roi d'Aragon avec Dona Marie, Infante de Navarre, p. 119. L'Archevêque de Saragosse contraint de se retirer auprès du Pape, pag: 120.

Le Roi d'Aragon s'assûre de la fidélité de quelques Seigneurs qui lui sont suspects, pag. 120.

Mésintesligence entre lui & le Roi de Majorque, pag. 120. Mort de Don Frédéric, Roi de Sicile, pag. 120.

Don Pedre son Successeur, pag. 120.

On travaille à terminer les différends du Roi d'Aragon avec la Reine sa belle mere, les fils de cette Princesse, & Don Pedre Exérica, pag. 120.

Traité de réconciliation entre eux, pag. 121.

Les Rois de Castille & d'Aragon se liguent contre celui de Maroc, pag. 121.

Ambassade du Roi d'Angleterre à celui d'Aragon, p. 122. Conclusion du mariage du Monarque Aragonnois avec Dona Marie, Infante de Navarre, pag. 122.

Sages précautions du Roi d'Aragon, pag. 122.

Le Pape protége Robert, Roi de Naples, pag. 123.

Brouillerie entre les Rois d'Aragon & de Majorque, pag. 123.

Démarche du Pape pour se faire paier dissérens tributs, pag. 123.

Vaíco Lopez, Grand-Maître de Saint-Jacques, déposé, & Don Alfonse Mendez de Guzman élu en sa place, pag. 123.

Renouvellement & conditions de la Ligue entre les Couronnes de Castille & d'Aragon contre les Maures, p. 124.

**≢339**⋅ | **±377**⋅

An. de Eres J.C. d'Esp.

Le Roi de Castille va faire le dégât sur les Terres des Mahométans, pag. 124.

Avantages remportés sur les Ennemis, pag. 125.

Le Roi de Castille rentre dans ses Etats, & donne quelques ordres nécessaires pour la sûreté des Frontières, pag. 125.

Irruption des Chrétiens en Païs ennemi, pag. 127. Déroute du Roi de Grenade devant Silos, pag. 127.

Abul-Malic, fils du Roi de Maroc, veut reprendre Lébrija; pag. 127.

Il échoue dans fon entreprise, pag. 128.

Défaite d'un Corps de Troupes Mahométannes, p. 1292 Les Chrétiens marchent contre Abul-Malic, pag. 130.

Ils détruisent & dissipent son Armée, pag. 130.

Abul-Malic est tué dans la poursuite, pag. 131. Le Roi de Maroc veut venger sa mort, pag. 132.

Doña Eléonor de Guzman indispose le Roi contre Gonçale

Martinez d'Oviédo, pag. 132.

Ce Seigneur arme & cabale contre son Prince, p. 132. Il est déposé & remplacé par Nuño Chamizo, pag. 133.

Son juste châtiment, pag. 134.

Victoire remportée sur les Troupes du Roi de Maroc par les Castillans, pag. 135.

Concile de Toléde, pag. 136.

Accomplissement du Traité de réconciliation entre le Roi d'Aragon & la Reine Doña Eléonor sa belle-mere, pag. 136.

Généreux procédé de cette Princesse, pag. 136.

Ambassade du Roi d'Aragon à celui de Castille, p. 136.

Le Roi de Majorque sommé de rendre hommage à celui d'Aragon pour sa Couronne, pag. 137.

Subfide accordé au Roi d'Aragon pour la guerre contre les Infidéles, pag. 137.

Translation du Corps de Sainte Eulalie, pag. 138.

Hommage du Roi de Majorque à celui d'Aragon. Le dernier va aussi rendre le sien au Pape pour la Sardaigne & la Corse, pag. 138.

Glorieuse expédition de Don Géofroi Gilbert Cruillas ... Amirante d'Aragon, pag. 139.

Il périt malheureusement, & Don Pedre de Moncada le

remplace, pag. 139.

Grands préparatifs de guerre des Rois de Maroc & de Grenade contre les Chrétiens d'Espagne, pag. 139. - Précautions que prend le Roi de Castille, pour traverset leurs projets, pag. 139.

1340. | 1378

An. de Eres J. C. d'Esp. 1340. 1378.

Passage & débarquement d'un grand nombre de Troupes Africaines à Gibraltar & à Algézire, avec toutes sortes de provisions de guerre & de bouche, pag 140.

Imprudence & témérité de Don Alfonse Géofroi Ténorio, Amirante de Castille, très-préjudiciables aux intérêts de son Souverain, pag. 141.

Défaite de sa Fiotte par celle des Mahométans, & mort de cet Officier, pag. 141.

Le Roi de Castille fait demander du secours à celui de Portugal, pag. 142.

Tarisse mise en état de désense, pag. 142.

Le Roi de Portugal envoie sa Flotte à celui de Castille, pag. 142.

Celui-ci recherche encore l'appui du Roi d'Aragon, qui se dispose aussi à le seconder, pag. 143.

Croisade & autres graces accordées par le Pape au Roi de Castille, pag. 144.

La République de Génes promet de secourir ce même Prince, pag. 144.

Nombre prodigieux d'Africains qui passent en Espagne, pag. 144.

Le Roi de Castille équippe une Flotte, & cherche à faire la Paix avec le Portugais, pag. 144.

Paix & Ligue entre ces deux Princes, pag. 145.

Doña Constance, fille de Don Jean, conduite en Portugal, pour épouser l'Héritier de cette Couronne, pag. 146.

Son mariage avec ce Prince, pag. 146.

Le Roi de Maroc passe en personne en Espagne, & est joint par celui de Grenade, pag. 146.

Tarisse menacée par les Mahométans, & Jean Alsonse de Benavides chargé de sa défense, pag. 147.

Cette Place est assiégée par les Rois de Maroc & de Grenade, pag. 147.

Don Alfonse Ortiz fait Amirante de Castille, va avec sa Flotte se poster dans le Détroit, pag. 147.

Le Roi de Maroc veut avoir Tariffe par capitulation, pag. 148.

La Flotte de Castille dispersée par la Tempête, p. 148. Plusieurs Galéres tombent en la puissance des Mahométans, pag. 148.

Indigne procédé de plusieurs Chrétiens, pag. 148. Fermeté & martyre de Jean Alfonse de Salcédo, p. 148. Le Roi de Castille prend la résolution de secourir Tarisse, pag. 149, An. de | Eres J. C. | d'Esp.

Celui de Portugal se joint à lui avec ses Troupes, p. 149. Ils se mettent en marche, pag. 150.

Principaux Seigneurs qui ont servi dans cette guerre, pag. 150.

Les deux Rois Chrétiens se disposent à livrer Bataille aux Mahométans, pag. 151.

On jette du secours dans la Place, pag. 152.

Les Chrétiens marchent à l'Ennemi, & engagent le combat, pag. 153.

Le Roi de Maroc est désait & mis en suite par celui de Castille, pag. 154.

Le Portugais fait le même parti au Grenadin, pag. 155.

Pertes considérables des Mahométans, pag. 155.

On fait à Séville de grandes réjouissances à l'occasion de cette Victoire, pag. 156.

Le Roi de Portugal se retire avec son monde dans ses Etats, pag. 157.

Ligue entre les Génois, les Pisans & plusieurs Habitans de la Sardaigne, contre le Roi d'Aragon, pag. 157.

Bernard de Badajoz est fait Gouverneur de cette Isle, pag. 157.

Le Pape presse le Roi d'Aragon de chasser de ses Etats tous les Juis & les Mahométans, pag. 138.

La Sardaigne menacée par les Confédérés contre le Roi d'Aragon, pag. 158.

Etats de Castille assemblés à Lléréna, pag. 158.

Le Roi envoie de riches présens au Pape, pag. 158. Il exhorte le Roi de France de faire la Paix avec l'Anglois,

pag. 159.

Les États lui accordent un grand don gratuit pour pousser la guerre contre les Mahométans, p. 159.

Siége d'Alcala de Benzayde, par le Roi de Castille, & prise du Château de Moclin, p. 160.

Les Génois secourent par mer les Castillans. Prise d'Alcala, pag. 161.

On enleve plusieurs autres Places au Roi de Grenade, pag. 162.

Dispositions du Roi de Castille pour la sûreté de ses Frontières, pag. 163.

Le Roi d'Aragon forme le projet de détrôner le Majorquin, pag. 163.

Il reçoit une Ambassade du Roi de France, pag. 164. Le Roi de Majorque en guerre avec celui de France, pag. 165.

1341. 1379.

An. de | Eres J. C. | d'Esp.

> On prend la résolution de le citer aux Etats de Barcelonne, pag. 166.

> Le Pape accorde au Roi de Portugal la Croisade & les

Décimes pour deux ans, pag. 166.

1342. | 1380.

Les Etats de Castille & tous les autres accordent au Roi un grand subside, p. 166.

Grands préparatifs de guerre du Roi de Maroc, p. 167. Douze Galéres ennemies prises, brûlées, ou coulées à fond, pag. 167.

Le Roi de Castille prend des mesures pour ne pas craindre les Mahométans, pag. 168.

Le Portugais lui donne du secours par mer, p. 168. Avantage remporté par Boccanégra, Amirante de Castille, pag. 169.

La Flotte Chrétienne bat celle des Maures, pag. 169. Cette victoire cause beaucoup de joie au Roi de Castille, pag. 170.

Autres avantages remportés par les Galéres d'Aragon, pag. 171.

Le Roi de Castille va reconnoître lui-même Algézire, & apprend que la Ville est mal pourvûe de vivres, p. 171. Il se dispose à l'assiéger, & se met en campagne à cet esset, pag. 172.

Etat des forces avec lesquelles il commence de siège par terre, pag. 172.

Algézire est aussi investie par mer, p. 172.

Le Canon paroît pour la premiere fois dans ce siège, pag. 173.

Le Roi court danger de la vie, pag. 173.

Les Galéres d'Aragon s'en retournent, pag. 174.

Mort de Don Alfonse de Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 174.

Don Frédéric, fils du Roi, le remplace, p. 174.

Le Roi de Grenade veut secourir Algézire, pag. 174. Un Mahométan veut assassiner le Roi de Castille, p. 174.

Il est arrêté, & puni de mort, pag. 175.

Le Roi de Castille emprunte de l'argent aux Princes Etrangers, pag. 175.

Les Assiégeans se baraquent, pag. 175.

Ils reçoivent plusieurs renforts, pag. 175.

Le Grenadin fait diversion, pag. 176.

Le Roi de Portugal envoie dix Galéres au siége, p. 176. Le Roi d'Aragon se dispose à détrôner celui de Majorque,

pag. 177.

Ses

An. de Eres J. C. d'Esp.

Ses prétextes, pag. 177. Il cherche à s'assurer des Seigneurs François, pag. 178. Le Pape veut ménager un accommodement entre les deux

Rois, pag. 178.

Ces deux Princes s'abouchent à Barcelonne, pag. 179. Le Roi de Majorque se retire très-mécontent, & rompt entiérement avec celui d'Aragon, pag. 179.

3. 1381. Suite du siège d'Algézire, pag. 180.

Le Roi de Grenade demande inutilement la paix au Roi de Castille, pag. 181.

Expédiens ausquels le dernier a recours pour avoir de l'argent, pag. 182.

Il lui arrive des renforts, pag. 182.

Les Chrétiens défont deux Corps de Troupes Mahométannes, pag. 182.

Le Roi de Maroc fait mourir Abderrahman son fils, p. 183. Un autre Maliométan prend le nom du défunt, pag. 184. Le Roi de Castille ferme l'entrée du Port d'Algézira, p. 184. Le Grenadin paroît menacer les Chrétiens, & se la laisse amuser par une seinte, pag. 184.

Il n'ole tenter de secourir la Place, pag. 185.

On fait le dégat sur ses Terres, pag. 185.

Le Comte de Foix & Bernard son frere passent au siège d'Algézire, pag. 185.

Le Roi de Navarfers'y rend aussi, pag. 186.

Celui de Grenade demande une Trève, qui lui est resusée, pag. 187.

Don Sanche Emanuel bat un parti Mahométan, pag. 187. Le Pape & le Roi de France envoient de l'argent au Roi de Castille, pag. 187.

On lui accorde un nouveau subside, pag. 187.

Rude choc entre les Affiégés & les Affiégeans, pag. 188. Six Galéres Aragonnoises vont au siège d'Algézire, p. 188.

Les François & les Anglois se retirent, pag. 189.

Alboacen envoie des Troupes & sa Flotte au Roi de Grenade, pag. 189.

Triste sort du Grand-Maître d'Alcantara & de Don Ferdinand d'Aguilar, pag. 190.

Mort de Philippe, Roi de Navarre, pag. 191.

Arrivée d'un puissant secours d'Africains au Roi de Grenade sous les ordres d'Ali, fils d'Alboacen, pag. 191.

On se dispose de part & d'autre à une action générale, pag. 191.

Les Chrétiens vont se présenter devant l'Ennemi , p. 192.

Tome V.

ityx.

An. de | Eres J. C. | d'Esp.

Le Roi de Grenade tente de nouveau un accommodement, pag. 193.

Les Chrétiens & les Mahométans ont un petit choc, p. 194. On tente inutilement de brûler la Flotte Mahométanne, pag. 194.

Le Roi contraint de faire des emprunts, pag. 195.

Les Mahométans présentent la bataille, qui n'est point accepgée, pag. 195.

La Place est réduité à la derniere extrémité, pag. 195. Les Maroquins & les Grenadins sont battus par les Chrétiens, pag. 196.

Ils gagnent une glorieuse victoire, pag. 196.

Le Roi d'Aragon commence à faire la guerre au Roi de Majorque, pag. 197.

Il lui enleve les Isles de Majorque, de Minorque & d'Iviça, pag. 198.

Malgré des sollicitations du Pape, il fait le dégat, & prend quelques Places dans le Roussillon, pag. 198.

Il force ses Etats de lui fournir des subsides pour cette guerre, pag. 200.

Lieu de la sépulture de Don Philippe, Roi de Navarre, pag. 200.

Le Roi de Grenade traite de la reddition d'Algézire; pag. 201.

La Place est remise au Roi de Castille, pag. 201.

On purifie la grande Mosquée, qui est érigée en Eglise, pag. 202.

La Place est remise en état de désense, & peuplée de Chrétiens, pag. 203.

Générosité du Roi de Castille à l'égard de celui de Maroc,

Erection de l'Eglise d'Algézire en Siège Episcopal, sans esset, pag. 203.

Le Roi d'Angleterre recherche l'alliance de celui de Caftille, pag. 204.

Le dernier reçoit une Ambassade & de grands présens d'Alboacen, pag. 204.

Réunion des Ísles Baléares à la Couronne d'Aragon,

Le Roi Don Pedre entre dans le Roussillon & prend Collioure, pag. 205.

Le Légat du Pape sollicite inutilement auprès de lui en faveur du Roi Majorquin, pag. 205. Elne se soumet au Roi d'Aragon, pag. 205.

Digitized by Google

1382.

| An. de         |        | 1                                                                                                                     |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J.C.           | d'Esp. |                                                                                                                       |
|                |        | Le Roi de Majorque le remet à la discrétion de ce Prince,<br>qui se fait livrer Perpignan & d'autres Places, & réunit |
|                |        | itout le Roussillon à sa Couronne, pag. 206.                                                                          |
| <b>e</b>       |        | Il est contraint de se retirer auprès du Comte de Foix,                                                               |
|                | ]      |                                                                                                                       |
|                | •      | pag. 207.                                                                                                             |
| /. · ·         | , ···  | Réfléxions à l'occasion du triste sort de ce Prince, p. 208.                                                          |
|                |        | Le Roi de Portugal se précautionne contre les entreprises                                                             |
| 1. () 2        | . :5   | de celui de Maroc, pag. 208.                                                                                          |
|                |        | Naissance de Don Louis, fils de Don Pedre, Infant de                                                                  |
| . : .          |        | Portugal, pag. 209.                                                                                                   |
|                |        | Don Louis de la Cerda, autrement nommé Louis d'Es-                                                                    |
| ,              |        | pagne, Comte de Clermont en France, est couronné                                                                      |
| <b>5</b> 5 4 4 |        | par le Pape Roi des Canaries, pag. 209.                                                                               |
| ×345•          | 1383.  | Le Roi de Castille lui céde ses droits sur ces Isles, p. 210.                                                         |
|                |        | Démarches inuriles du Roi de Majorque auprès du Pape                                                                  |
|                | •      | & du Roi de France, pag. 210.                                                                                         |
| -              |        | Les biens de la Reine Douairiere d'Aragon, & de ses en-                                                               |
|                |        | fans, sont menacés par le Roi Don Pedre, pag. 211.                                                                    |
|                |        | Ligue entre ce Prince & les Vénitiens contre les Génois,                                                              |
|                |        | pag. 212.                                                                                                             |
| ٠. ا           |        | Naissance de Don Ferdinand, fils de l'Infant Don Pedre                                                                |
| Ī              |        | de Portugal, pag, 212.                                                                                                |
| • 1            |        | Cession du droit du Roi de Portugal sur les Canaries en                                                               |
|                | 0.     | faveur de Louis de la Cerda, pag. 212.                                                                                |
| 1346.          | 1384.  | L'Eglise d'Algézire érigée en Siège Episcopal, pag. 212.                                                              |
|                |        | La Reine de Navarre fournit du secours au Roi de France                                                               |
|                |        | contre l'Anglois, pag. 213.                                                                                           |
| 1347.          | 1385.  | Peste affreuse en Espagne, & mauvais procédé de Don                                                                   |
|                |        | Jean Emanuel, pag. 213.                                                                                               |
|                |        | Projet, de mariage entre l'Infant Don Ferdinand d'Aragon                                                              |
| - 1            |        | & une Infante de Portugal, pag. 213.                                                                                  |
|                |        | Le Pape prétend avoir droit de nommer des Ettrangers                                                                  |
| ł              | 4      | aux Evêches d'Espagne, pag. 214.                                                                                      |
| į.             | ı      | Le Roi d'Aragon veut affûrer sa Couronne à Doña Cons-                                                                 |
| į              | . [    | tance sa fille, au préjudice de Don layme son frere,                                                                  |
|                | ł      | pag. 214.                                                                                                             |
| <u> </u>       |        | Le dérnier se dispose à soutenir son droit, pag. 215.                                                                 |
| •              |        | Mort de Doña Marie, Reine d'Aragon, pag. 215.                                                                         |
|                |        | Le Roi veuf fait demander en mariage Doña Eléonor, In-                                                                |
| . [            |        | fante de Portugal, qui lui est promise, pag. 215.                                                                     |
| 1              |        | Il se sorme contre lui en Aragon & en Valence deux fortes                                                             |
|                | . [    | Lignes fous le nom d'Union, pag. 216.                                                                                 |
| 1              |        | Mesures inutiles que le Roi prend pour dissiper la premiere,                                                          |
| - 1 l          | رر     | pag. 217 1 5 5 5 0 0 0 1 0 0 1 10 1                                                                                   |
| •              | i      | مناهد المستعدد                                                                                                        |
| - {            |        | c ij                                                                                                                  |

#### TABLE CHRONOLOGIQUE

XX:

An. del Eres ď Eſp. J.C. :5 Le Roi de Majorque tente de recouvrer son Rojaume. & . est battu par tout, pag. 217. Les Unions d'Aragon & de Valence se lignent ensemble, pag. 118. Le Roi d'Aragon tient les Etats à Saragosse, pag. 218. Ouelques Seigneurs se détachent de l'Union, & le Roi court un danger, pag. 219. Mort de l'Infant Don Jayme d'Aragon, & arrivée de la Reine Dona Eléonor à Barcelonne, pag. 220. L'Union de Valence bat les Troupes du Roi, pag. 220. Eile remporte un second avantage, pag. 221. L'Infant Don Ferdinand nommé par l'Union d'Aragon; Lieutenant Général du Roïaume, pag. 221. .c .: Révolte dans l'Isle de Sardaigne, & défaite des Troupes du Roi d'Aragon, pag. 221. **ຍ**⊂່າ ມ Rimbao de Corbera fait Viceroi de Sardaigne, pag. 222. **4548**1 :1386. L'Union d'Aragon donne du secours à celle de Valence. pag. 222. Le Roi d'Aragon est exposé à un grand danger dans Morviédre, pag. 222. L'Infant Don Ferdinand rejette quelques-unes de ses propolitions, pag. 223. On arrête à Morviédre le Roi & la Reine, qui sont conduits à Valence, pag. 223. Emotion populaire dans cette Ville, facilement appaisée. . pag. 224. Le Roi contente les Valenciens, & passe en Aragon, pag. 214. Les Rébelles sont défaits, & l'Infant Don Ferdinand pris prisonnier & conduit en Castille, pag. 225. Saragosse se soumet au Roi, qui y fait, comme dans d'autres Places, quelques justices, pag. 126. L'Union d'Aragon est entiérement dissipée, pag. 226. Mort de la Reine d'Aragon, pag. 226. Défaite des Rébelles de Valence, & réduction de leur Ville, pag. 226. Propositions de mariage entre Don Henri, fils du Roi de Castille, & une fille du Roi d'Aragon, pag. 227. -111 Troubles sur les confins de Navarre & de Castille, p. 227. Les Partisans & les Troupes d'Aragon remportent une victoire en Sardaigne sur les Doria, pag. 227. 1387. Etats de Castille assemblés à Alcala de Henares, p. 228. Le Roi y propose la conquête de Gibraltat, pag. 128. On y fixe le nombre de Villes qui-auroient droit d'affisser aux Etats, pag. 228.

An. de Eres J. C. ď Esp.

Le Roi de Castille cherche à se procurer des secours étrangers, pour l'expédition de Gibraltar, pag. 229. Il va faire le siège de cette Place, pag. 229. Mort de Pélage, Evêque de Sylves, pag. 230. Mariage de Philippe de Valois avec Blanche de Navarre, Mort de Dona Jeanne Reine de Navarre: Charles le Mauvais lui succéde au Trône, pag. 230. Le Roi d'Aragon fait passer des Troupes en Sardaigne, pag. 231. Celui de Majorque veut recouvrer son Roiaume, & périt les armes à la main, pag. 231. Don Jayme son fils est fait prisonnier, & conduit au Roi d'Aragon, pag. 232. Victoire remportée en Sardaigne par les Aragonnois sur les Génois, pag. 232. La peste se met dans le Camp des Chrétiens devant Gibrahar, pag. 232. Don Alfonse, Roi de Castille, en est attaqué, & meurt,

1350. 1388.

Son corps est apporté à Séville, & déposé dans la Chapelle des Rois, pag. 234.





## TABLE

## CHRONOLOGIQUE

## DES SOMMAIRES

DE LA HUITIÈME PARTIE.

#### SIECLE XIV.

An. de Eres J. C. d'Esp. 1350. 1388.

On Pedre, dit le Cruel, monte sur le Trône de Castille, pag. 235.

Doña Eléonor de Guzman, ses Enfans & leurs Partisans commencent à craindre pour eux, pag. 236.

Le Roi pourvoit à la sûreté d'Algézire, pag. 236.

Doña Eléonor de Guzman est Prisonniere à Séville; pag. 237.

Don Henri son fils épouse Dona Jeanne, sœur de Don Ferdinand Emanuel, pag. 237.

Il court risque d'être arrêté, & se sauve dans les Asturies, pag. 238.

Plusieurs Seigneurs se retirent mécontens de la Cour, pag. 238.

Mort de Don Jean Nuñez de Lara, & de Don Ferdinand Emanuel, pag. 238.

On cesse de faire la guerre aux Mahométans, pag. 238. Cas que l'on doit faire de la Chronique du Roi Don Pedre, & d'autres composées par Pierre Lopez d'Ayala, pag. 239.

Combat naval entre les Anglois & les Biscayens, pag. 240. Couronnement de Charles, Roi de Navarre, pag. 240. Le Roi d'Aragon travaille à tranquilliser les mécontens en Sardaigne, pag. 281.

## TABLE CHRONOLOGIQ. DES SOMMAIRES. xxiij

An. de Eres J.C. d'Esp. La République de Pife lui promet son secours contre celle de Génes, pag. 281. Procédé violent de ce Prince envers Alanis, Chanoine de Valence, & Légat du Pape, pag. 281. L'Ere de César supprimée dans tous les Etats du Rois d'Aragon , *pag*. 282. Le Pape soutient en Portugal la Jurisdiction Ecclésiastique. Don Gilles Alvarez d'Albornoz créé Cardinal, p. 283. Mort de Dona Eléonor de Guzman, pag. 183. 1389. 1351, Troubles à Burgos, & mort de Garcilaso & de quelques autres , pag. 283. Don Henri, Comte de Trastamare, recherche l'appui du Roi de Portugal contre le Roi son frere, pag. 285. Le dernier se saissit de tous les Domaines de Don Jean Nuñez de Lara, pag. 285. Paix & Alliance renouvellées entre les Rois de Gastille & de Navarre, pag. 286. Etats Généraux de Castille assemblés à Burgos, pag. 286. Entrevûe des Rois de Castille & de Portugal à Ciudad-Rodrigo, pag. 287. Naissance de Don Jean, Prince d'Aragon & Duc de Girone, pag. 287. Renouvellement d'Alliance entre les Couronnes de France & d'Aragon, pag. 287. Ligue entre le Roi d'Aragon & les Vénitiens contre les Génois, pag. 288. Ils arment & mettent en Mer une bonne Flotte, pag. 288. Renouvellement d'Alliance entre les Rois d'Aragon & de Navarre à Momblanc, pag. 288. Le premier fait réparation au Pape pour la violence commise envers Alanis son Légat, pag. 289. Le Pape sollicite le Roi de Castille en faveur de l'Eglise **2352.** 1390. de Saint Jacques, pag. 290. Troubles dans différens endroits des Etats de Castille. pag. 290. Le Roi marche contre les Rébelles, & leur enleve quelques Places, pag. 290. Son amour pour Doña Marie de Padilla, pag. 291. Don Tello son frere se retire en Aragon, pag. 291. Traité d'Alliance entre les Couronnes d'Aragon & de Castille, pag. 291. Le Roi fait le siège d'Aguilar, pag. 292. Mariage du Roi de Castille avec Doña Blanche de Bourbon

concerté, pag. 292.

An. de Eres J.C. d'Esp.

1353.

Gonçale hérétique, & un autre, punis de mort, pag. 293. Victoire remportée par les Génois sur les Flottes Vénitienne & Aragonnoise, pag. 293.

Congrès tenu inutilement à Avignon pour la Paix entre les Génois d'une part, & les Vénitiens & Aragonnois de l'autre, pag. 294.

Les derniers font de nouveaux préparatifs de guerre, pag. 2 4.

La succession au Trône d'Aragon assurée au Prince Don Jean, pag. 295.

La guerre civile se rallume en Sardaigne, pag. 295.

Passage du Roi de Navarre en France, & Gilles Garcie

Dianiz Viceroi de ses Etats, pag. 296.

1391. Le Roi de Castille prend d'assaut Aguilar, & punit Don Alsonse Coronel & d'autres Seigneurs, pag. 296.

Naissance de Doña Beatrix fille de l'adilla, pag. 296. Arrivée de Doña Blanche de Bourbon à Valladolid, pag. 296.

Le Roi de Castille va l'y trouver, pag. 257.

Il reçoit en grace Don Henri & Don Tello ses freres; pag. 257.

Il épouse Doña Blanche, & la quitte le lendemain de son mariage, pag. 258.

Don Jean Alfonie d'Albuquerque & le Grand-Maître de Calatrava se retirent mécontens de la Cour, pag. 259.

Le Roi de Castille voit la Reine Doña Blanche sa femme pour la derniere sois, pag. 260.

Retraite de Don Jean Alfonse d'Albuquerque & de Don Alvar Perez de Castro en Portugal, pag. 260.

Le Roi marie Don Tello son frere avec Doña Jeanne de Lara, fait enfermer la Reine Doña Blanche, & disgracie tous les partisans d'Albuquerque, pag. 260.

Réfléxions de l'Auteur sur la disgrace d'Albuquerque; pag. 261.

Le Cardinal Don Gilles Alvarez d'Albornoz est fait Général des Troupes du Pape, pag. 261.

Mariage de Don Carlos, Roi de Navarre, avec Jeanne de France, pag. 262.

Le Roi d'Aragon envoie une Flotte en Sardaigne pour la guerre contre les Génois, pag. 262.

Siège d'Algéri en Sardaigne par les Aragonnois, pag. 263. Ceux-ci gagnent une fameuse victoire sur les Génois, pag. 263.

Algéri se rend par capitulation, & les Aragonnois remportent sur terre une nouvelle victoire, pag. 264.

Le

An. de Eres J. C. d'Esp.

£354. | 1392. |

Le Roi de Castille sait mourir Don Jean Nuñez de Prado, Grand-Maître de Calatrava, & élire en sa place Don Diégue de Padilla, pag. 265.

Il prend Médellin à Don Jean Alfonse d'Albuquerque,

pag. 265. Autres démarches du Roi contre ce Seigneur, pag. 266. Mariage de l'Infant Don Ferdinand d'Aragon, avec l'Infante Doña Marie de Portugal, pag. 266.

Entrevûe des Rois de Castille & de Portugal à Estrémos, pag. 266.

Le premier épouse Doña Jeanne Fernandez de Castro, pag. 267.

Les Princes Don Henri & Don Frédéric se liguent avec Albuquerque, pag. 267.

Le Roi abandonne sa nouvelle semme, pag. 268.

Naissance de Doña Constance, fille de la Padilla, p. 268. Mariage de Don Jean, Infant d'Aragon, avec Doña Isabelle de Lara, pag. 268.

La Ligue des Princes mécontens éclatte, pag. 268. Plufieurs Places enlevées par le Roi à Don Jean Alfonse d'Albuquerque, pag. 269.

Le Roi fait amener la Reine Doña Blanche à Toléde, où les Habitans se déclarent pour elle, pag. 269.

Les Ligués entrent à main armée dans la Castille, p. 270. Tentative inutile du Roi sur Ségura, pag. 270.

Tolède & d'autres Villes embrassent les intérêts de la Reine Dona Blanche, pag. 271.

Le Prince Don Frédéric est déposé de la Grande-Maîtrise de S. Jacques, & Don Jean Garcie de Villagéra élu en sa place par ordre du Roi, pag. 272.

Les Infans Don Ferdinand & Don Jean d'Aragon se joignent aux Confédérés, pag. 272.

Mort de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, pag. 272. Conférences pour traiter d'accommodement entre le Roi & les Ligués, pag. 273.

Le mécontentement augmente, pag. 273.

On tente de nouveau un accommodement, pag. 274. Le Roi est comme prisonnier à Toro, pag. 275.

Il gagne les Infans d'Aragon & d'autres, pag. 275.

Un Légat du Pape se laisse tromper par ses promesses, pag. 275.

Le Roi s'échappe de Toro, & passe à Ségovie, pag. 275. Il favorise Abohanen dans sa révolte contre le Roi de Marroc son pere, & l'aide à monter sur le Thrône, p. 276.

Tome V.

d

## xxvj TABLE CHRONOLOGIQUE

An, de Eres J. C. d'Esp.

> Don Carlos, Roi de Navarre, follicite en France la restitution de plusieurs Domaines, & se brouille avec Charles d'Espagne, Connétable, pag. 276.

> Il fait assassiner le Connétable, & se ligue avec les Anglois, pag. 276.

Il est arrêté prisonnier en France, pag. 277.

On le remet en liberté, & il fait sa paix avec le Roi Jean, pag. 278.

Le Roi d'Aragon passe en Sardaigne, pag. 279.

Fondation de l'Université de Huesca en Aragon, pag. 2791 Algéri asségé par terre & par mer, pag. 279.

Le Duc de Milan & le Juge d'Arboréa veulent secouris cette Place, pag. 279.

Le Roi tombe malade au siége, pag. 279.

Prise de cette Place, pag. 180.

Don Pedre, Infant de Portugal, amoureux de Doña Iñès de Castro, pag. 281.

Le Roi son pere prend la résolution de faire mourir cette Dame, pag. 281.

Juceph, Roi de Grenade, détrôné & tué par Mahomet

Yago, pag. 282.

La Ligue contre le Roi de Castille s'affoiblit, pag. 282. Les Etats de Burgos accordent des secours au Roi pour la guerre, pag. 282.

Ce Prince marche contre les Rébelles, fait mourir plusifieurs Seigneurs, & en fait arrêter d'autres, pag. 283.

Il attaque inutilement la Ville de Toro, pag. 283.

Les Princes Don Henri & Don Frédéric volent au secours de Toléde, qui est menacée par le Roi, pag. 283.

Le premier entre dans la Ville, & y commet des hostilités contre les Juifs, pag. 284.

Quelques Troupes du Roi y sont aussi introduites, p. 284. Le Roi en force l'entrée, & le Prince Don Henri se retire à Talavéra, pag. 284.

Doña Blanche est transférée au Château de Siguença, pag. 285.

Le Roi est excommunié, & ses Etats mis en interdit, pag. 285.

Les Princes Don Henri & Don Frédérie retournent à Toro, pag. 286.

Ils y foutiennent une attaque, pag. 286.

Le Roi fait plusieurs Détachemens contre les Rébelles, & soumet une Place, pag. 286.

Mauvais succès de ses Détachemens, pag. 286.

**1355.** 1393.

An. de Eres J. C. d'Esp.

1356.

1394.

Le Prince Don Henri passe en Galice, pag. 287.

Mort de Don Ferdinand Pérez Ponce, Grand-Maître d'Alcantara. Diégue Gutierrez de Zéballos, son successeur, se sauve en Aragon, pag. 287.

Toro est assiégé par le Roi, pag. 288.

Le Cardinal Guillaume de la Jugie, Légat du Pape, travaille inutilement à ramener ce Prince à la raison, pag. 288.

Don Vasco, Archevêque de Toléde, tient un Concile, pag. 289.

Suite de la guerre en Sardaigne, pag. 289.

Le Pape travaille à rétablir la Paix entre les Vénitiens & les Génois, pag. 290.

Retour du Roi d'Aragon en Espagne, pag. 290. Il passe à Perpignan & à Avignon, pag. 290.

Le Roi de Portugal fait tuer Doña Iñès de Castro, p. 291.

Troubles causés par cette mort, pag. 292. Le Prince Don Frédéric quitte le parti des mécontens,

pag. 292. Le Roi est introduit dans Toro, pag. 293.

Effets de sa cruauté dans cette Place, & retraite de la Reine sa mere en Portugal, pag. 293.

Le Prince Don Henri appelle inutilement l'Infant Don Pedre de Portugal à la Couronne de Castille, pag. 294.

Plusieurs Seigneurs sortent du Rosaume, pag. 294.

Palençuela livrée au Roi, pag. 294.

Carrousel à Tordésillas, pag. 295.

Le Prince Don Henri passe en France, pag. 295. Menaces du Pape au Roi de Castille, pag. 295.

Les Génois & les Aragonois arment de part & d'autre; pag. 295.

Don Bernard de Cabréra fait Comte d'Aussone, p. 296. Brouilleries entre les Rois de Castille & d'Aragon, p. 296.

Le premier déclare la guerre à l'autre, pag. 297. Ils commettent des hostilités réciproques, pag. 298.

Don Louis, Régent de Navarre, refuse de prendre part à cette guerre, pag. 299.

Le Roi de France fait faire le procès au Roi de Navarre, pag. 299.

Mort de Doña Marie, Reine Douairiere de Castille, pag. 300.

Tremblement de terre en Espagne, pag. 300.

Nicolas Roselli fait Cardinal, pag. 300.

Suites de la guerre entre les Rois de Castille & d'Aragon, pag. 300.

dij

1

1395.

An, de | Eres d'Esp. J, €.

> Le Prince Don Henri & d'autres Castillans passent au service du dernier, pag. 300.

> Irruption du Roi de Castille sur les Frontières d'Aragon? pag. 301.

Il fait quelques conquêtes, pag. 301.

Don Ferdinand, Infant d'Aragon, lie une intrigue avec le Roi fon frere, pag. 302.

Troubles en Andalousie, & mort de Don Jean de la Cerda. pag. 302.

Le Cardinal de la Jugie, Légat du Pape, ménage une courte Trève entre les Rois d'Aragon & de Castille, pag. 302.

Le dernier la rompt, & prend Tarazone, pag. 303.

Il s'empare de plusieurs autres Places, & fait mourir Martin Ábarca, pag. 303.

Tréve d'un an entre ces deux Couronnes, pag. 304.

Preuve mémorable de la vertu de Doña Marie Coronel, pag. 304.

Le Roi de Castille est excommunié, & l'Interdit jetté sur fon Roïaume, pag. 304.

Doña Jeanne Emanuel enlevée de Toro, & conduite en Aragon au Prince Don Henri son époux, pag. 305.

Le Roi d'Aragon se ligue avec le Roi de Maroc contre celui de Castille, pag. 305.

Le Légat excommunie de nouveau le dernier, pag. 305. Réconciliation de l'Infant Don Ferdinand avec le Roi d'Aragon son frere, pag. 306.

Sollicitations du Pape pour ramener le Roi de Castille à la raison, pag. 306.

Troubles en France, pag. 307.

Don Carlos, Roi de Navarre, est tiré de prison, pag. 307. Il va à Paris, & y harangue le Peuple, pag. 307.

Traité entre lui & Charles, Dauphin, Régent du Roïaume, pag. 308.

Retraite en Castille des meurtriers de Doña Inès de Castro. pag. 309.

Naissance de Don Jean, fils naturel de l'Infant D. Pedre.

Mort de Don Alfonse, Roi de Portugal. Don Pedre son fils lui fuccéde, pag. 309.

Renouvellement d'alliance entre les Couronnes de Caftille & de Portugal, pag. 309.

1358. 1396. Doña Alphonsine Coronel devient la maîtresse du Roi de Castille, pag. 309.

Digitized by GOOGLE

An. de Eres J. C. d'Esp.

Le Roi fait tuer le Prince D. Frédéric son frere, pag. 310.

Plusieurs autres Seigneurs éprouvent le même sort, p. 311.

Le Prince Don Tello sort de Castille, pag. 311.

Fin tragique de Don Jean, Infant d'Aragon, pag. 311.

Le Roi fait arrêter la Reine Douairiere d'Aragon, & la fait ensermer à Castro-Xériz avec l'épouse du Prince Don Tello, pag. 312.

Naissance de Doña Léonor, Infante d'Aragon, pag. 312. Le Comte Don Henri fait une irruption en Castille, p. 312. L'Infant Don Ferdinand d'Aragon en fait autant, pag. 312. Ambassades des Rois de Castille & d'Aragon au Pape, pag. 313.

Défi du second au premier, pag. 313.

Celui-ci va par mer faire une descente dans la Valence, pag. 313.

Etats de Catalogne, pag. 314.

Prise de deux Places en Castille par les Princes Don Henri & Don Tello, pag. 314.

Naissance de Don Jean fils du Comte Don Henri, pag. 314. Le Roi de Castille s'empare de plusieurs Places, pag. 314. Le Roi d'Aragon se précautionne contre de nouvelles irrup-

tions, pag. 315. Mariage de Doña Isabelle fille du seu Roi de Maïorque,

avec Jean, Marquis de Montferrat, pag. 315. Suite des troubles de France, ausquels le Roi de Navarre

a beaucoup de part, pag. 315.

Le Cardinal Gui de Boulogne, Légat pour pacifier les Rois de Castille & d'Aragon, pag. 317.

Il va trouver les deux Rois, pag. 317.

Demandes du Roi de Castille pour faire la Paix, p. 317.

Réponse de celui d'Aragon, pag. 318. Nouvelles démarches du Légat, pag. 318.

Les deux Rois se disposent à recommencer la guerre,

pag. 319.

Le Roi de Castille déclare les Princes Don Henri & Don Tello sreres, & d'autres, traîtres à l'Etat, pag. 319. Il fait mourir la Reine Douairiere d'Aragon, pag. 320. Il inseste avec sa Flotte les Côtes de Valence, pag. 320. Il se présente devant Barcelonne, pag. 321. Tentative inutile de ce Prince sur Iviça, pag. 321. La Flotte d'Aragon va le chercher, pag. 321. Il évite le combat, & se retire dans ses Etats, pag. 322. Naissance de Don Alsonse sils de la Padilla, pag. 322. La Flotte Aragonnoise ne sait rien de mémorable, p. 322.

x359.

1397.

#### TABLE CHRONOLOGIQUE

XXX

Eres An. de ďEſp. J.C. Les Princes Don Henri & Don Tello font avec Don Pedre de Lune une irruption, & gagnent une victoire, p. 322. Réconciliation du Roi de Navarre avec le Dauphin, Régent de France, pag. 324. Conspiration à Grenade contre Mahomet Yago, p. 324. 1360. 1398. Tarrazone recouvrée par le Roi d'Aragon, pag. 325. Plusieurs Seigneurs de Castille se retirent en Aragon auprès du Comte Don Henri, pag. 326. Il se tient inutilement un Congrès à Tudéle pour la Paix entre les Couronnes de Castille & d'Aragon, p. 326. Le Roi de Portugal s'entremet aussi pour porter les deux Rois ennemis à la Paix, pag. 326. Il se ligue avec celui d'Aragon, pag. 327. Don Ferdinand, Infant d'Aragon, sollicité de repasser au fervice du Roi de Castille, le resuse, pag. 327. Deux Seigneurs sont mis à mort, & deux autres arrêtés par ordre du Roi de Castille, pag. 327. Irruption du Comte Don Henri & du Comte d'Ossonne en Castille, pag. 328. Le Roi de Castille fait brûler vif un Prêtre qui vient lui annoncer sa perte, pag. 329. Il livre une Bataille aux Aragonnois, insulte Najéra, & se retire, pag. 329. Le Légat engage les deux Rois ennemis à envoier des Plénipotentiaires à Séduña pour traiter de Paix, p. 330. Victoire remportée sur mer par les Castillans, p. 330. Les Rois de Castille & de Portugal font un Traité qui coûte la vie à plusieurs Seigneurs, pag. 331. Fin tragique de Gutierre Fernandez de Toléde, pag. 332. Le Roi fait aussi mourir Gomez Carrillo, pag. 332. Diégue Gutierre de Zévallos a le même sort, pag. 333. Don Vasco ou Blaise, Archevêque de Toléde, banni & rélégué en Portugal, pag. 333. Mort de Samuel Lévi, Juif, pag. 334. Doña Constance, fille du Roi d'Aragon, passe en Sicile pour joindre le Roi Don Frédéric son mari, pag. 334. Supplice horrible en Portugal de deux des meurtriers de Doña Iñès de Castro, pag. 334. Paix entre les Couronnes de France & d'Angleterre, pag. 335. Mahomet Barberousse usurpe la Couronne de Grenade sur Mahomet Yago, pag. 335. 1361. Suite de la Guerre entre les Rois de Castille & d'Aragon, 1399. pag. 336.

Digitized by Google

An. de Eres ďEſp. J.C.

> L'usurpateur du Trône de Grenade veut faire diversion en faveur du dernier, pag. 336.

Paix conclue entre les deux Princes Chrétiens, p. 336. Projet sans effer contre le Roi de Castille, pag. 337.

Irruption du Comte d'Armagnac en Roussillon, p. 337.

Le Roi de Castille met le comble à la méchanceté par la mort de la Reine Doña Blanche & de Doña Isabelle Nuñez de Lara, pag. 337.

Le Roi de Castille tourne ses armes contre l'usurpateur du Roiaume de Grenade en faveur du Roi détrôné, pag. 338.

Il fait un amas de bled à Tarisse & à Algézire, p. 339.

Mort de Doña Marie de Padilla, pag. 339.

Don Henri & d'autres Castillans renvoiés d'Aragon, passent en France, pag. 339.

Victoire remportée par les Chrétiens sur les Mahométans, pag. 340.

Don Gomez Manrique transféré du Siége Archiépiscopal de S. Jacques à celui de Toléde, pag. 341.

Naissance de Don Carlos fils du Roi de Navarre, p. 341.

Retour du dernier dans ses Etats, pag. 341.

La France ravagée par les Tards-venus & les Malandrins, pag. 341.

Le Roi de Portugal déclare son mariage avec Doña Inès de Castro, pag. 342.

1362. 1400. Irruption des Chrétiens sur les Terres des Mahométans.

Ils sont battus & entiérement défaits, pag. 343.

Le Roi de Castille déclare la guerre en forme au Roi de Grenade, & lui prend plusieurs Places, pag. 344.

Mort & fépulture de Don Pedre Egérica, pag. 345. Autres conquêtes du Roi de Castille, pag. 345.

Mahomet Barberousse va à Séville, & y est fait mourir,

Mahomet Yago remonte sur le Trône de Grenade, p. 346. Le Roi de Castille déclare son mariage avec la Padilla.

Il veut recommencer la guerre contre le Roi d'Aragon. pag. 348.

Entrevûe des Rois de Castille & de Navarre à Soria. pag. 348.

Le dernier promet de seconder l'autre contre le Roi d'Aragon, pag. 349.

Le fils du feu Roi de Maiorque se sauve de prison, & passe à Avignon, pag. 349.

Digitized by GOOGLE

XXXII

An. de | Eres ďEſp. J. C.

Ligue du Roi d'Aragon avec celui de Trémécen, p. 350. Naissance de Don Alfonse, Infant d'Aragon, pag. 350. Les Rois de Castille & de Navarre fondent sur les Terres de celui d'Aragon, & font quelques conquêtes, p. 350 Le premier est excommunié par le Pape, pag. 351. Le Comte Don Henri & d'autres Castillans rappellés en Aragon, *pag.* 351. Prise de Calatayud par le Roi de Castille, pag. 351.

Mort de Don Alfonie, Infant de Castille, pag. 352.

Son pere fait fon Testament, pag. 352.

Maladie épidémique en Castille & en Aragon, pag. 352. Le Roi d'Aragon se dispose à se défendre, pag. 352.

1363. | 1401. | Le Roi de Castille demande du secours aux Rois de Portugal & de Grenade, & se ligue avec les Anglois, pag. 353.

Celui d'Aragon pourvoit à la sûreté de quelques Places,

pag. 353.

Il en perd plusieurs, pag. 354.

L'Infante Dona Béatrix reconnue héritiere du Roi de

Castille son pere, pag. 354.

Irruption du Roi de Navarre en Aragon, pag. 354. Retour du Comte Don Henri en Aragon, pag. 355. Il se brouille avec l'Infant Don Ferdinand, pag. 355. Prise de plusieurs Places par le Roi de Castille, pag. 355. Le Roi d'Aragon marche au secours de la Ville de Valence, pag. 356.

Démarche du Légat du Pape pour ménager la Paix entre

les deux Rois, pag. 356.

On en régle les principales conditions, pag. 357.

Mort tragique de Don Ferdinand, Infant d'Aragon, p. 357. Elle manque de causer du trouble dans ce Roiaume,

pag. 358. Le Roi de Castille refuse de se prêter à la Paix, pag. 359. Naissance de Don Sanche son fils, pag. 359.

Ligue entre les Rois d'Aragon & de Navarre, pag. 360. Entrevûe des Rois d'Aragon & de Navarre, pag. 361.

Le Comte Don Henri y est en danger de perdre la vie. pag. 361.

Il fait un Traité avec le Roi d'Aragon, pag. 361.

Le Pape sollicite inutilement le Roi d'Aragon en faveur de Don Jayme de Maïorque, pag. 362.

Le Roi d'Aragon accepte sa médiation entre lui & les Génois, pag. 362.

Mort de Don Philippe, Infant de Navarre, pag. 363.

Conquêtes

An. de Eres J.C. d'Esp.

1364. 1402.

2365.

**1366.** 

1403.

Conquêtes du Roi de Castille sur celui d'Aragon, p. 3632 Entrevûe des Rois d'Aragon & de Navarre, & du Comte Don Henri au Château de Sos, pag. 363.

La Ville de Valence est bloquée par le Roi de Cassille, pag. 364.

Le Roi d'Aragon marche au secours de cette Place, p. 365. Le blocus est levé, pag. 365.

La Flotte de Castille battue par la tempête, pag. 366.

Le Roi d'Aragon recouvre quelques Places, & se retire; pag. 367.

Doña Marie veuve de l'Infant Don Ferdinand, veut s'enfuir d'Aragon, pag. 367.

Le Roi d'Aragon recherche l'alliance de celui de Portugal, pag. 368.

On arrête Don Bernard de Cabréra, pag. 368.

Sa mort, pag. 369.

Diverses expéditions du Roi de Castille, pag. 370.

Défaite & mort de Don Guttierre Gomez de Toléde, Grand-Maître d'Alcantara, pag. 370.

Orihuéla est secourue par le Roi d'Aragon, pag. 370. Victoire remportée sur Mer par les Castillans sur les Aragonnois, pag. 371.

Sollicitations du Pape auprès des deux Rois, pag. 371. Charles V. Roi de France, enleve plusieurs Places au Roi

de Navarre, pag. 372.

Défaite d'une Armée Navarroise en Normandie, p. 372. Le Roi d'Aragon prend des mesures pour faire tête au Castillan, pag. 373.

Il assiège Morviedre, pag. 374.

Prise d'Orihuéla par le Roi de Castille, pag. 374.

Morviédre se rend au Roi d'Aragon par Capitulation;

Ce Prince & le Comte Don Henri pensent aux moiens de détrôner le Roi de Castille, pag. 375.

Le second va en France chercher du secours, pag. 376. Les Compagnies s'attachent à son service, pag. 376.

Le Roi d'Aragon rend hommage au Pape pour la Sardaigne, pag. 377.

Sollicitations inutiles du Pape pour ramener le Roi de Castille à la raison, pag. 377.

Paix conclue entre les Rois de Françe & de Navarre, pag. 377.

1404. Le Roi de Castille refuse le secours des Compagnies pag. 378.

Arrivée de celles-ci en Espagne, pag. 378.

Tome V.

٠. :

An. de Eres J.C. d'Esp.

Le Comte Don Henri entre avec elles en Castille, & y est proclamé Roi à Calahorra, pag. 379.

Le Roi Don Pedre se retire de Burgos à Séville, & fait évacuer toutes les Places conquises sur le Roi d'Aragon, pag. 379

Don Henri va à Burgos, y est couronné, & fait des gratifications à ses principaux Officiers, pag. 380.

Il est reconnu à Tolède & dans toute la Nouvelle Castille, pag. 381.

Le Roi Don Pedre se retire en Portugal, pag. 381.

Il passe en Gelice, pag. 382.

L'Archevêque de Saint Jacques est affassiné par son ordre, pag. 383.

Retraite de ce Prince en France, pag. 383.

Il se ligue avec le Prince de Galles & le Roi de Navarre, pag. 384.

Toute l'Andalousie reconnoît le nouveau Roi de Castille,

pag. 384.

Ce Prince fait la guerre en Galice contre Don Ferdinand de Castro, Partisan du Roi Don Pedre, pag. 384.

Il tient les Etats à Burgos, & élude de remplir son Traité avec le Roi d'Aragon, pag. 385.

Différentes démarches du dernier, pag. 385.

Naissance de Don Pedre, Infant de Navarre, pag. 386.

Mort du Cardinal Don Gilles d'Albornoz, pag. 386.

D. Jayme de Majorque s'attache au Prince de Galles, p. 386.

Mort de Don Pedre, Roi de Portugal, pag. 386.

Don Ferdinand son fils lui succéde, pag. 386.

Le Roi de Navarre prend des engagemens avec les deux Rois de Castille Don Henri & Don Pedre, pag. 387.

Le Prince de Galles passe en Espagne pour rétablir le Roi Don Pedre, pag. 387.

Le Roi de Navarre se fait enlever par Olivier de Mauny, pag. 388.

Le nouveau Roi de Castille prend la résolution de combattre le Prince de Galles, pag. 388.

Déroute d'un Parti Anglois, pag. 389.

Défaite du Roi D. Henri, & sa retraite en France, p. 389. Le Roi Don Pedre recommence ses cruautés, p. 390.

Traité du Roi d'Aragon avec le Prince de Galles, & Tréve entre le premier & le Roi Don Pedre de Castille, p. 391.

Le Prince de Galles retourne en Guienne, pag. 391. Le Roi Don Pedre fait mourir plusieurs personnes à But-

gos, à Toléde & à Séville, pag. 392. Autres actions barbares de ce Prince, pag. 392.

3367. 1405.

An. de Eres J.C. d'Esp.

> Le Roi Don Henri travaille à se mettre en état de remonter sur le Trône de Castille, pag. 393.

> Le Pape lui donne des preuves de sa bienveillance, p. 393. Le Roi de France en sait de même, pag. 393.

> Retraite de la Reine Doña Jeanne, femme de Don Henri, à Pierre-Pertuse en France, pag. 394.

Plusieurs Seigneurs & Villes restent attachés au Roi Don Henri, pag. 394.

Ce Prince se dispose à rentrer en Castille, pag. 394.

Il passe en Aragon avec sa semme & son fils à la tête d'une Armée, pag. 395.

Son retour en Castille, où plusieurs Villes se déclarent pour lui, pag. 395.

Cordone suit leur exemple, pag. 396.

Le Roi de Navarre va à Tudéle, & fait arrêter Olivier de Mauny, pag. 397.

Conventions entre lui, le Roi d'Aragon & le Prince de Galles, pag. 397.

Prétentions exorbitantes des deux premiers pour favoriser un des deux Rois de Castille, pag. 398.

Ligue entre le Roi d'Aragon & les Anglois, pag. 399. Réunion du Château d'Albarracin à la Couronne d'Aragon, pag. 399.

Attention du Pape pour la conversion des Habitans des

Canaries, pag. 399.

Différentes expéditions du Roi Don Henri, pag. 399. Il prend Madrid, & fait le siège de Tolède, pag. 400. Le Roi de Grenade donne du secours au Roi Don Pedre,

pag. 400.

Ils attaquent tous deux inutilement la Ville de Cordouë, pag. 401.

Hostilités commises par le Roi de Grenade sur les Terres des Chrétiens, pag. 401.

Ce Prince s'empare de plusieurs Places, pag. 402.

Continuation du siège de Tolède par le Roi Don Henri, pag. 402.

Logroño & quelques: autres Places se livrent au Roi de Navarre, pag. 403.

Erection de Médina-Céli en Comté pour Bernard de Foix,

Irruption de quelques Compagnies Françoises en Aragon, pag. 403.

Nouveaux troubles en Sardaigne, pag. 404.

Don Martin, fils du Roi d'Aragon, fait Comte de Bésalu, pag. 404.

e ij

1368. 1406.

XXXV

136g.

An. de Eres J.C.

d'Esp.

1407. Ligue étroite entre les Couronnes de Castille & de France? pag. 404.

Disposition de Don Pedre, Roi de Castille, pour secourir

Toléde, pag. 405.

Le Roi Don Henri marche contre lui, pag. 405. Il le combat, & gagne la victoire, pag. 406.

Le Roi Don Pedre tâche de gagner du Guesclin, pag. 406.

Sa fin tragique, pag. 407.

Son portrait & ses enfans,  $p\alpha g$ . 408.

Plufieurs Seigneurs ses Partisans sont arrêtés, pag. 408. Toléde & d'autres Villes se soumettent au Roi Don Henri. Plusieurs se livrent au Roi d'Aragon & à celui de Portugal, pag. 408.

Droits du dernier à la Couronne de Castille, pag. 409. Le Roi Don Henri va à Séville & à Toléde, & recouvre

Réquéna sur le Roi d'Aragon, pag. 409.

Ligues du Roi du Portugal avec ceux de Grenade & d'Aragon contre celui de Castille, pag. 409.

Irruption du même Prince en Galice, pag. 410. Conquête du Roi de Castille en Portugal, pag. 410.

Les Portugais commettent diverses hostilités sur les Terres de ce Prince, pag. 411.

Différentes démarches du Roi d'Aragon, pag. 412.

Du Guesclin répéte contre lui la Seigneurie de Molina; pag. 412.

Il rejette la proposition d'un compromis, pag. 412.

Le Roi d'Aragon contracte différentes alliances, pag. 4132 Mort de Pierre de Lusignan, Roi de Chypre, pag, 413. Affaires de Sardaigne, pag. 414.

La Ville d'Algézire prife & ruinée par les Maures, p. 414. 1408. Le Roi Don Henri paye & récompense plusieurs Généraux étrangers, pag 414.

Troubles en Galice, pag. 415.

Défaite d'un Flotte Portugaise par celle de Castille;

Mort de l'Infant Don Tello, & réunion de la Biscaye à la Couronne, pag. 416.

Tréve entre les Couronnes de Castille & de Grenade, 

Le Roi d'Aragon élude l'exécution de son Traité avec le Roi de Portugal, pag. 416.

Avantage remporté en Sardaigne par un Partisan du Roi. d'Aragon, pag. 417.

Troubles en Catalogne, pag..4174

An. de Eres J. C. d'Esp.

Mort de Jeanne de Valois, pag. 417.

Voiage du Roi de Navarre en Angleterre, pag. 418.

1371. Le Pape Grégoire XI. cherche à pacifier les Princes Chrétiens d'Espagne, pag. 418.

Carmone rangée sous l'obéissance du Roi Don Henri, pag. 419.

Zamora a le même sort, pag. 410.

Presque toute la Galice se range à son devoir, pag. 420. Paix conclue entre la Castille & le Portugal, pag. 420. Victoire remportée sur mer par les Castillans sur les Anglois, pag. 421.

Don Philippe de Castro assassimé à Parédes, pag. 422. Pierre Gomez d'Albornoz créé Cardinal, pag. 422.

Etats de Toro, & Réglemens contre les Juis & les Mahométans, pag. 422.

Le Roi de Portugal devient amoureux de Doña Léonore Tellez, femme de Jean Laurent d'Acunha, pag. 423.

Il fait casser son mariage, & dégage la parole qu'il avoit donnée d'épouser l'Infante Dona Léonore de Castille, pag. 423.

Troubles à Lisbonne à ce sujet, pag. 424.

Entrevûe & accommodement des Rois de France & de Navarre à Vernon, pag. 425.

Le Roi de Castille recouvre deux Places sur le Navarrois, pag. 426.

Le Roi d'Aragon fait passer des Troupes en Sardaigne, pag. 426.

Trève entre la Castille & l'Aragon, pag. 427.

Don Jayme de Majorque, Roi de Naples, pense à recouvrer ses biens héréditaires, pag. 427.

Erreurs anathématisées, pag. 427.

Le Roi de Portugal épouse publiquement Doña Léonore.
Tellez, pag. 427.

Prétentions du Duc de Lancastre, & Ligue du Roi de Portugal avec lui contre le Roi de Castille, pag. 428. La guerre recommence entre la Castille & le Portugal,

pag. 428.

Expéditions des Espagnols en faveur de la France, p. 427. Le Roi Don Henri rachete les Terres qu'il avoit données à Bertrand du Guesclin, pag. 429.

Il se rend maître de plusieurs Places en Portugal, pag. 430. Le Cardinal Guy de Boulogne, Légat du Pape pour pacisier les deux Couronnes, pag. 430.

Congrès de Calais inutile pour accorder les Rois de France & d'Angleterre, pag. 430-

**2372.** 1410.

An. de | Eres J.C. d'Esp.

Prolongation de la Trève entre la Castille & l'Aragon? pag. 430.

Mariages du Prince Don Jean & de l'Infant Don Martin d'Aragon avec Marthe d'Armagnac & Doña Marie Lopez de Lune, pag. 431.

Le second est fait Comte d'Exérica, pag. 431.

Restitution du Comté d'Ossone & d'autres Domaines à Don Bernard de Cabréra, pag. 431.

Arrangemens pris à Barcelonne touchant les Priviléges & Immunités Ecclésiastiques, pag. 431.

Retraite du Cardinal Don Pedre Gomez d'Albornoz auprès du Pape, pag. 432.

1411, x373.

Prise de Visée par le Roi de Castille, pag 432.

Naissance de Doña Béatrix, Infante de Portugal, p. 432. Le Roi de Castille va à Lisbonne, s'empare de la Basse-Ville, & y met le feu, pag. 433.

Victoire remportée sur les Portugais par les Galiciens, pag. 433.

Négociations de Paix entre les Couronnes de Castille & de Portugal, pag. 434.

Elle est conclue par les soins du Légat du Pape, pag. 434. Mariage du Comte Don Sanche avec l'Infante Dona Béatrix de Portugal, pag. 435.

Le Roi de Navarre mécontent de l'Evêque de Pampelune & du Doïen de Tudéle, pag. 436.

Il fait la paix avec le Roi de Castille, pag. 436.

Mort du Cardinal Guy de Boulogne, Légat, pag. 437.

Attachement constant du Roi de Castille pour celui de France, pag. 437.

Ligue du Roi d'Aragon avec les Anglois, pag. 438.

Le Roi d'Aragon pourvoit à la fûreté de la Sardaigne & du Roussillon, pag. 438.

Prolongation de Trève entre les Couronnes de Castille & d'Aragon, *pag*. 439.

Le Roi d'Aragon refuse de se liguer avec les Anglois contre le Roi de Castille, pag. 439.

Prétentions de la Comtesse d'Alençon sur les Etats de Lara & de Biscaye, pag. 440.

Origine & établissement des Hermites de S. Jérôme en Espagne, pag, 440.

Le Pape les approuve, & leur donne la Régle de Saint Augustin, pag. 441.

Il donne ordre de réformer en Espagne la Discipline Ecclésiastique, pag. 442.

Eres An. de ď Eſp. J. C. Translation de neuf Saints Evêques, pag. 442. Ligue entre le Roi d'Aragon & le Duc de Lancastre contre 1412. 1374. le Roi de Castille, pag. 442. Mort du Comte Don Sanche, frere du dernier, pag. 443. Naissance de Doña Léonore sa fille, pag. 443. Le Roi de Castille sait proposer la Paix à l'Aragonnois. pag. 443. Elle est enfin terminée, pag. 444. Don Alfonse Barrasa, Evêque de Salamanque, Plénipotentiaire du Roi de Castille au Congrès de Bruges, p. 445. Le Duc d'Anjou demande du secours au Roi de Castille, Pag. 445. Il en obtient, pag. 446. Irruption de Don Jayme de Majorque en Aragon, p. 447. Mort de Doña Léonore, Reine d'Aragon, pag. 447. Les Génois secondent en Sardaigne le Seigneur d'Arboréa contre le Roi d'Aragon, pag. 447. Attentions du Pape pour soutenir en Espagne l'Ordre de Saint Jerôme, pag. 447. Mort du Cardinal Don Pedre Gomez d'Albornoz, p. 448. Celle de Don Jayme de Majorque, pag. 448. 1375-1413. Mariages de l'Infant Don Jean de Castille avec l'Infante Dona Léonore d'Aragon; & de Don Carlos, Infant de Navare, avec Dona Léonore, Infante de Castille. pag. 448. Don Alphonse, Comte de Gijon, se brouille avec le Ros de Castille son pere, pag. 449. Le Pape veut rétablir son Siège à Rome, pag. 449. Le Congrès de Bruges ne sert à rien, pag. 450. Pélerinage du Duc de Bourgogne au Tombeau de l'Apôtre Saint Jacques, pag. 450. Le Comte de Gijon rentre en grace auprès du Roi son pere, & épouse Dona Isabelle de Portugal, pag. 450. Cession des droits de Dona Isabelle de Majorque sur ce Royaume au Duc d'Anjou, pag. 450. Don Pedre de Lune créé Cardinal, pag. 451. 1376. | 1414. | Don Jean Ramirez appellé en duel par Don François Pérellos, pag. 45 1. Cette affaire est accommodée, pag. 452. Fiançailles de Don Frédéric, Infant de Cassille, avec Doña Béatrix, Infante de Portugal, pag. 453. Le Roi de Navarre fait arrêter & mourir Don Roderic Urriz, pag. 453. Etats d'Aragon à Monçon, pag. 454.

An. de l Eres J. C. d'Esp.

> La Sardaigne est en grand danger, pag. 454. Mort d'Edouard, Prince de Galles, pag. 455. Le Roi de Portugal obtient des graces du Pape pour faire la guerre aux Mahométans, pag. 455.

> Ambassade du Roi de Portugal à celui de Castille, p. 456.

Mort d'Edouard III. Roi d'Angleterre, pag. 456.

Projet d'échange de quelques Domaines entre les Rois d'Angleterre & de Navarre, pag. 456.

Tois Seigneurs & l'Infant Dom Carlos, fils du Roi de Navarre, font prisonniers en France à cette occasion, pag. 456.

Deux des premiers appliqués à la question, & leurs dépositions, pag. 456.

Leur châtiment, pag. 457.

Le Roi de Navarre est dépouillé de ses Domaines en France, pag. 457.

Mort de Don Frédéric, Roi de Sicile, & prétentions du Roi d'Aragon à cette Couronne, pag. 458.

Gregoire XI. rétablit à Rome le Siège des Papes, p. 458. Ligue entre les Rois de Navarre & d'Angleterre contre la France, pag. 458.

Mariages de deux enfans naturels du Roi Don Henri, pag 459.

Le Roi de Castille embrasse les intérêts de la France contre le Roi de Navarre, pag. 459.

Celui ci tâche, mais en vain, d'avoir Logroño, pag. 459. Guerre entre la Castille & la Navarre, pag. 460.

Expéditions de l'Infant Don Jean de Castille en Navarre, pag. 461.

Nouvelles instances du Roi d'Aragon auprès du Pape, touchant la Sieile, pag. 461.

Mort de la Reine Marthe son épouse, pag. 461.

Celle du Pape Gregoire XI. pag. 462.

Origine du grand Schisme d'Occident, pag. 462.

Elections d'Urbain VI. & de Clément VII. à la Thiare; pag. 462.

Embarras du Roi de Castille dans cette occasion, pag. 463. Il ne reconnoît ni l'un ni l'autre des deux Papes, p. 464. Le Roi d'Arragon en fait autant, pag. 464.

Doña Léonore, Reine de Portugal, cause la mort de Doña Marie Tellez de Ménéses sa sœur, pag. 465.

1379. 1417. Le Roi de Castille tient à Illescas une Assemblée à l'occasion des deux Papes, & met en séquestre les revenus du Saint Siège dans ses Etats, pag. 465.

Il fait

1416.

An. de Eres J. C. d'Esp.

1418.

1380.

Il fait la Paix avec le Roi de Navarre, pag. 466.

Mort de ce Prince, pag. 467.

Son portrait, pag. 467.

Don Jean son fils lui succéde, pag. 468.

Son Couronnement & ses premiers soins, pag. 468.

Il punit quelques Juiss imposteurs, & fait un sage Réglement contre eux, pag. 468.

Naissance de Don Henri son fils, pag. 468.

Expéditions des Castillans contre les Anglois en faveur du Roi de Frace, pag. 469.

Le Roi d'Aragon veut s'emparer de la Sicile, pag. 469.

Le Comte d'Aoste enleve Doña Marie, héritiere de cette Couronne, pag. 470.

Mort de Mahomet Abulgualid, Roi de Grenade, p. 470. Mahomet Guadix Abulhagen son fils le remplace, p. 470. L'Infant Don Henri de Castille, & l'Infante Doña Béatrix de Portugal promis en mariage, pag. 470.

Les deux Couronnes assurées à l'un & à l'autre par les Etats des deux Roïaumes, au défaut d'enfans durant le mariage, pag. 471.

Obséques & sépulture du seu Roi Don Henri, pag. 471. Le Roi de Castille envoie du secours au Roi de France contre les Anglois, pag. 471.

Affemblée convoquée à Médina-d'el-Campo, au sujet des deux Papes, pag. 471.

Le Duc d'Anjou est détourné par le Roi de Castille de faire la guerre au Roi d'Aragon, pag. 472.

Le Roi de Castille se rend à Médina-d'el-Campo, p. 4723 Mort de Charles V. Roi de France, pag. 472.

Léon, Roi d'Arménie, prisonnier à Babilone, délivré à la sollicitation des Princes Chrétiens, pag. 472.

Naissance de Don Ferdinand, Infant de Castille, p. 472. On convient dans l'Assemblée de Médina-d'el-Campo de reconnoître Clément VII. pag. 472.

Ouvrage écrit à ce sujet par Pierre Fernandez de Piña,

La guerre est sur le point de s'allumer entre la Castille & le Portugal, pag. 473.

Plaintes des Bénédictins à l'Assemblée de Médina-del-Campo, pag. 474.

Troubles en Navarre, pag. 474.

Mariage du Roi d'Aragon avec Sibylle de Fortia, p. 474. Adoption de Louis, Duc d'Anjou, par Jeanne, Reine de Naples, pag. 475.

Tome V.

£

Digitized by Google

An. de | Eres J.C. | d'Esp.

Les Anglois fortent de Portugal, & sont remenés chez eux, pag. 485.

Mort de Doña Léonore, Reine de Castille, pag. 485.

Le Portugal se soustrait à l'Obédience d'Urbain VI. & la donne à Clément VII. pag. 486.

Le Roi de Portugal offre Doña Béatrix sa fille en mariage au Roi de Castille, pag. 486.

Don Carlos, Infant de Navarre, recouvre la liberté, pag. 487.

Le Roi d'Aragon se rend Maître du Duché d'Athênes, pag. 488.

Il projette de faire épouser Doña Marie, Reine de Naples, à Don Martin son petit-fils, pag. 489.

Il fait amener cette Princesse en Aragon, pag. 489.

1383. 1421.

Traité entre le Roi de Castille & celui de Portugal, pour le mariage du premier avec Doña Béatrix, fille du dernier, pag. 490.

Le Roi de Castille épouse cette Princesse, pag. 491.

Retraite de Léon, Roi d'Arménie, dans les Etats de Caftille, pag. 491.

Don Alphose, Comte de Gijon, se révolte de nouveau, & obtient encore grace du Roi, pag. 491.

Les Etats de Ségovie suppriment l'Ere de César, & lui substituent l'Epoque de la Naissance de J. C. pag. 492. Mort de Don Ferdinand I. Roi de Portugal, pag. 492.

Démarches du Roi de Castille pour se procurer cette Couronne, pag. 492.

Le Comte de Gijon est arrêté & dépouillé de ses Domaines, pag. 493.

Doña Béatrix, Reine de Castille, est proclamée à Lisbonne, pag. 493.

Meurtre du Comte d'Andéyro en Portugal, pag. 494. L'Evêque de Lisbonne est assassiné par le Peuple, p. 494. Don Jean, Grand-Maître d'Avis, déclaré Protecteur de la

Nation Portugaife, & Régent du Roïaume, pag. 495. Le Roi de Castille se dispose à aller à main armée prendre

Le Roi de Castille se dispose à aller à main armée prendre possession de cette Couronne, pag. 496.

Le Pape Urbain VI. cherche à lui donner de l'occupation, pag. 496.

Mort d'Hugues d'Arboréa, pag. 497.

Le Roi d'Aragon fait faire des propositions à Urbain VI. pour le reconnoître, pag. 497.

Trouble dans les Etats Généraux d'Aragon, assemblés à Tortoie, pag. 497.

fij

#### xliv TABLE CHRONOLOGIQUE

Ann. de J. C.

1384.

Le Roi de Castille va en Portugal, pour prendre possession de cette Couronne, pag. 498.

Don Jean, Grand Maître d'Avis, travaille de toutes ses forces à irriter contre lui les Peuples de cette Monarchie, pag. 498.

Il pourvoit à la défense de plusieurs Places, & se ligue avec le Roi d'Angleterre, pag. 499.

Le Roi de Castille va assiéger Lisbonne, pag. 500.

Avantage remporté par les Portugais sur les Castillans, pag. 500.

Doña Léonore, Reine Douairiere de Portugal, est arrêtée & enfermée par ordre du Roi de Castille son gendre, pag. 501.

La Ville de Lisbonne affiégée par ce Prince, pag. 502.

Les Castillans ont quelques avantages sur mer & sur terre, pag. 502.

Don Carlos, Infant de Navarre, prend part à cette Guerre, pag. 503.

Le Roi de Castille fait en vain proposer un accommodement au Grand-Maître d'Avis, pag. 503.

Il leve le siège de Lisbonne, & se retire dans ses Etats, pag. 504.

Noms des principaux Seigneurs qui périrent devant cette Place, pag. 504.

Divers événemens qui suivirent la levée du siège de Lisbonne, pag. 505.

Troubles en Sardaigne, causés par Léonore d'Arboréa; pag. 506.

Brouilleries entre le Roi & la Reine d'Aragon, & l'Infant Don Jean, fils du premier, pag. 506.

Celui-ci époufe en secondes nôces, à l'insçu de son pere, Doña Yolande, fille de Robert, Duc de Bar; source d'une persécution qu'éprouva le Comte d'Ampurias, p. 507.

Conjuration contre le Grand-Maître d'Avis, heureusement dissipée, pag. 507.

Le Parti du Roi de Castille se fortifie en Portugal, p. 508-Etats Généraux de Portugal, assemblés à Coimbre, p. 508-Don Jean, Grand-Maître d'Avis, y est élu & proclamé Roi de Portugal, pag. 509.

Le Roi de Castille fait de grands préparatifs de guerre, pour soutenir ses droits à cette Gouronne, pag. 510.

Plusieurs Places se rangent sous la domination du nouveaux Roi de Portugal, pag. 511.

Ce Prince soumet la Ville de Guymaraens, pag. 512.

Digitized by Google

Ann. de J. C.

1386.

Brague le reconnoît aussi pour son Souverain, pag. 5123 Il recouvre Ponté de Lima, pag. 513. Défaite d'un Corps de Troupes Castillannes par les Portugais, pag. 514.

Le Roi de Portugal marche en personne contre celui de Castille, pag. 514.

Les Espagnols & les Portugais remportent réciproquement des avantages les uns sur les autres, pag. 515.

Le Roi de Castille tient à Ciudad-Rodrigo, un grand Conseil de guerre, pag. 515.

Il mene son Armée en Portugal, où il prend Célorico, pag. 516.

Les deux Rois de Castille & de Portugal, semblent chercher à en venir à une action décisive, pag. 516.

Le premier tente la voie de l'accommodement, pag. 517. Il prend la réfolution de livrer bataille, pag. 518.

Son Armée est taillée en pièces, pag. 518.

Les Castillans abandonnent Sanctaren, pag. 520.

Don Carlos, Infant de Navarre, vient, mais trop tard. au fecours du Roi de Castille, pag. 520.

Celui-ci prend le parti d'avoir recours au Pape Clément VII. & au Roi de France, pag. 520.

Le Roi de Portugal recouvre Sanctaren, & d'autres Places,

Les Portugais font une irruption en Castille, pag. 521.

Leur Roi met le siège devant Chaves, pag. 521.

Le Comte d'Ampurias contraint de se retirer à Avignon. pag. 522.

Nouvelles brouilleries entre Don Jean, Infant d'Aragon, & la Reine Sibylle, sa belle-mere, pag. 522.

Clément VII. & le Roi de France, prennent part à l'infortune du Roi de Castille, pag. 523.

Retour du Comte Don Pedre en Castille, pag. 523. Chaves assiégée par le Roi de Portugal, pag. 524.

Ce Prince envoie une Escadre en Angleterre, pour en amener le Duc de Lancastre, pag. 524.

La Ville de Chaves se rend par capitulation, pag. 524.

Bragance fuit ion exemple, pag. 325.

Autres expéditions du Roi de Portugal. Coria assiégée inutilement par ce Prince, pag. 525.

Arrivée du Duc de Lancastre en Espagne, pag. 525. Il est reçû & proclamé Roi de Castille à Saint-Jacques pag. 526.

Ligue entre ce Prince & le Roi de Portugal, pag. 526.

Digitized by GOOGLE

Ann. de J.C.

Les Anglois font des Conquêtes en Galice, pag. 526. Le Roi de Castille se dispose à se désendre, pag. 527. La guerre lui est déclarée par ordre du Duc, p. 527. On entre en pourparler d'accommodement, pag. 527. Etats d'Aragon, tenus à Saragosse, pag. 528. Suite des brouilleries dans la Famille Roïale d'Aragon, pag. 528.

Démarches inutiles du Comte d'Ampurias, pour recouvrer ses Etats, pag. 528.

Fin des troubles de Sardaigne, pag. 528.

Le Roi d'Arragon s'attire le courroux du Ciel, & est attaqué d'une maladie mortelle, pag. 529.

Don Carlos, Infant de Navarre, secoure le Roi de Castille, pag. 530.

Mariage de Doña Jeanne sa sœur, avec Jean de Montsort Duc de Bretagne, pag. 530.

Sédition à Pampelune, appaisée, pag. 530.

Translation à cette Ville d'une Relique de Saint Firmin, Evêque d'Amiens, pag. 530.

Le Roi de Navarre dangereusement malade, pag. 530.

1387. | Sa mort, pag. 530.

Générosité du Roi de Castille envers le nouveau Roi de Navarre, pag. 531.

Mort de Don Pedre, Roi d'Aragon. Don Jean son fils, le remplace, pag. 531.

Sibylle, Reine Douairiere, est arrêtée, pag. 532. On lui fait son procès & à ses Partisans, pag. 532.

Le nouveau Roi donne au Vicomte de Roccaberti le Gouvernement des Duchés d'Athênes & de Patras, p. 532. Il rétablit le Comte d'Ampurias dans ses Etats, pag. 533.

Son Palais est ouvert aux plaisirs, pag. 133.

Mariage de Don Jean, Roi de Portugal, avec Dona Philippe, fille du Duc de Lancastre, pag. 533.

Le Roi de Castille prend des mesures pour se désendre contre ce Prince & le Duc de Lancastre, pag. 533.

Les deux derniers se joignent, entrent en Castille, & y font peu de progrès, pag. 534.

Ils font contraints de se retirer, pag. 535.

Le Roi de France envoie du secours à celui de Castille, qui n'en tire aucun avantage, pag. 535.

Le Castillan traite d'accommodement avec le Duc de Lancastre, pag. 536.

Le Roi de Portugal tombe dangereusement malade, & recouvre la santé, pag. 536. Ann. de J. C.

> Le Duc de Lancastre passe à Bayonne, pag. 536. Toute la Galice rentre sous l'obéissance du Roi de Castille, Ambassade du Roi de France à ce Prince, pag. 536.

> Traité fait à Bayonne, entre le Roi de Castille, & le Duc

de Lancastre, pag. 537.

1388.

1389.

Le Roi de Castille tient les Etats à Briviesca, pag. 537. Premiere origine du Titre de Prince des Asturies, que portent les fils aînés des Rois d'Espagne, pag. 537. Entrevûe des Rois de Castille & de Navarre, pag. 538.

Doña Catherine, fille du Duc de Lancastre, siancée avec Don Henri, Prince des Asturies, pag. 538.

On leve une nouvelle imposition, pag. 538.

La Duchesse de Lancastre vient voir le Roi de Castille, pag. 538.

Concile de Palence, pour le rétablissement de la Discipline Ecclésiastique, pag. 538.

Le Roi de Portugal recouvre deux Places, pag. 539.

Ambassade du Roi de Navarre à celui d'Aragon, pag. 539. Mésintelligence entre le dernier & le Duc de Lancastre, dissipée, pag. 539.

Ambassade de l'Empereur Vencessas, au Roi d'Aragon,

Le Pape Clément reconnu en Aragon, pag. 540.

Plusieurs Seigneurs Aragonnois désapprouvent la conduite du Roi, pag. 540.

Don Jayme d'Aragon, élevé à la Pourpre, pag. 541.

Le Roi de Castille refuse de se liguer avec l'Angleterre contre la France, pag. 541.

Etats de Ségovie, pag. 541.

Le Prieuré de Guadaloupe donné aux Religieux Hiéronymites , pag. 541.

Tréve entre les Anglois & les François, pag 542.

Les Castillans & les Portugais en font une aussi, p. 542.

Divers Réglemens faits par le Roi de Portugal, p. 542. Don Denis, Infant de Portugal, pris par des Corsaires,

& relâché, *pag*. 543.

Le Roi de Portugal recouvre Melgazo, pag. 543. Il s'empare aussi de la Ville de Tuy, pag. 543.

Valence d'Alcantara reconvrée par les Castillans, & reprise par les Portugais, pag. 544.

Nouvelle Tréve entre le Portugal & la Castille, p. 544-Naissance de Don Alfonse, fils du Roi de Portugal, p. 545. La Reine de Navarre passe en Castille avec ses filles,

Pag. 545-

### klviij TABLE CHRONOLOGIQUE

Ann. de J.C.

Le Roi d'Aragon appaise les mécontens, pag. 546. Irruption de Bernard d'Armagnac, sur ses Terres, p. 546. Mort de l'Infant Don Ferdinand d'Aragon, pag. 546. Celle d'Urbain VII. Bonisace IX. le remplace, pag. 546. Etats de Castille tenus à Guadalajara, pag. 546.

1390.

Le Roi y propose d'abdiquer la Couronne en faveur de de son fils, pag. 546.

Il y accorde une amnistie générale aux Rébelles, p. 547. On y fixe le nombre de Troupes qui resteroient toujours sur pied, pag. 547.

Abus touchant la Collation des Bénéfices, pag. 547. La Reine de Navarre refuse de retourner dans ce Roïaume, pag. 548.

L'Înfante Doña Jeanne, sa fille aînée, y est conduite, pag. 548.

Les Grands sont confirmés dans la perception des Dîmes Ecclésiastiques, pag. 548.

Réglement touchant les achats de biens en fonds par les Ecclésiastiques, pag. 549.

Autre Ordonnance à l'égard des Patrons Laïques, p. 549. On détermine la maniere d'administrer la Justice dans les Seigneuries particulieres, pag. 549.

Le Roi confirme quelques dispositions du feu Roi son pere,

Prolongation de la Tréve entre les Castillans & les Grenadins, pag. 550.

Le Roi de Castille ratifie la Tréve avec le Portugal, pag. 550.

Il institue un Ordre Militaire du Saint-Esprit, pag. 550. Il établit des Bénédistins au vieux Château de Valladolid, pag. 550.

Fondation du Monastere des Chartreux de Paular, p. 550. Mort du Roi Don Jean, pag. 551.

Don Henri son fils est proclamé Roi à Madrid, pag. 552. Le Roi Don Jean reçoit la Sépulture dans la Cathédrale de Toléde, pag. 552.

Les Prélats, les Seigneurs, & les Députés des Villes se rassemblent à Madrid, pag. 552.

Traité de mariage entre l'Înfant Don Ferdinand, frere du Roi de Castille, & Dona Léonore, Comtesse d'Albuquerque, pag. 553.

On ne peut s'accorder sur la maniere de gouverner le Roiaume pendant la minorité du Roi, pag. 554.

Nouveaux débats à ce sujet, pag. 554.

**On** 

Ann. de J. C. 1390.

On établit un Conseil de Régence, pag. 555. L'Archevêque de Toléde s'y oppose d'abord, & y consent ensuite, pag. 555.

Principaux Réglemens faits à Madrid par les Etats & le Conseil de Régence, pag. 556.

On met le Comte de Gijon à la garde du Grand-Maître de S. Jacques, pag. 556.

Troubles dans les Etats, & retraite de l'Archevêque de Toléde à Talavéra, pag. 556.

Le Duc de Benaventé quitte aussi la Cour, pag. 557. L'Archevêque de Toléde se déclare contre le Conseil de

Régence, pag. 557. Couronnement de Don Carlos, Roi de Navarre, p. 558. Doña Jeanne sa fille reconnue son héritiere, pag. 558.

Don Martin de Zalva est fait Cardinal, pag. 558.

Le Roi d'Aragon force Bernard d'Armagnac de repasser les Pyrénées, pag. 558.

Il licencie une partie de ses Troupes, pag. 559.

Il pense à faire épouser au Prince Don Martin, la Reine Doña Marie de Sicile, pag. 559.



Tome V.



## ÉCRIVAINS

#### NATIFS D'ESPAGNE,

Qui ont fleuri dans le Siécle X IV. du Christianisme, avec leurs Ouvrages.

SIÈCLE QUATORZIÈME.

GONÇALE, Espagnol d'origine, a écrit; Un Traité de l'Origine des Sciences: Un autre de la Division de la Philosophie: Un autre de l'Ame: Un Livre du Ciel & du Monde.

ARNAUD DE VILLENEUVE, Médecin & Aftrologue trèscélébre, quoique souillé de quelques erreurs. Quelques-uns disent qu'il étoit François, plusieurs Espagnol; & parmi ceux-ci, les uns le sont Catalan, & les autres Valencien. Il a composé plusieurs Ouvrages qui sont marqués dans la Bibliothéque d'Espagne de Don Nicolas Antonio, au Liv. 9. chap. 2.

Le B. RAYMOND LULLE, natif de l'Isle de Maïorque, dont plusieurs ont décrit la Vie & parlé des Ouvrages, en le justifiant des erreurs que quelques-uns sui ont imputées. Les Livres qu'il a faits sont en si grand nombre, qu'il saudroit m'étendre beaucoup pour les indiquer. On peut les voir dans Wading, Don Nicolas Antonio, & les Bollandistes. Plusieurs lui donnent le titre de Docteur illuminé.

Don Gonçale de Hinoyosa, Evêque de Burgos, a fait; Un Abrégé des Histoires des Rois Chrétiens. Jérôme Zurita l'a vu.

Le Pere ANTOINE ANDRÉ, de l'Ordre des Freres Mineurs; Disciple de Scôt, & natif du Roïaume d'Aragon, a écrit; Sur les Prédicables & Prédicamens d'Aristote: Sur les huit Livres de Physique: Sur les douze de la Métaphysique: Sur le Livre des Divisions de Boëce: Sur les six Livres des Principes de Gilbert de la Portée: Sur les quatre Livres des Sentences.

RAYMOND MONTANET, Catalan, a écrit en Langue Liemofine;

La Chronique de Don Jayme I. Roi d'Aragon, & des successeurs de ce Prince, jusqu'à son tems: elle est traduite en Langue Castillanne, & imprimée à Barcelonne.

Le Pere RAYMOND ALBERT, natif de Barcelonne, huitième Général de l'Ordre de Notre-Dame de la Mercy, grand Théologien & Canoniste, & également recommendable par sa vertu, a écrit:

Des Déclamations Catholiques, en faveur de l'Immunité des

biens des Eglises:

Un Traité de la Résignation de la propre volonté :

Un autre de l'Obéissance:

Les heures de récréation: Des Avis pour l'Oraison.

Le Pere SANCHE D'UL, natif du Royaume d'Aragon, de l'Ordre de Notre-Dame du Carmel, qui fut Pénitencier du Pape Jean XXII. suivant les uns, & son Consesseur selon d'autres, enfin Evêque d'Albarracin, a composé;

Deux Livres de Canons, ou Régles pour le gouvernement des ames, & pour le soin des Pasteurs spirituels.

Le Pere ALVARE PELAGE, en Espagnol PAEZ, de l'Ordre de Szint François, Pénitencier du Pape, & ensuite Evêque de Silves dans l'Algarve, a écrit;

Deux Livres des Lamentations de l'Eglise:

Le Collyre de la Foi contre les héréfies:

L'Apologie de Jean XXII. contre Guillaume Ocham:

Le Miroir des Rois:

La Somme de la Théologie; & d'autres choses.

ALPHONSE DE VALLADOLID, converti du Judaisme à la Religion Catholique, & appellé auparavant RABBI-ABNER, homme très-sçavant, a écrit pour résuter les erreurs des Juiss; Le Livre de la Guerre du Seigneur.

Le Pere GUILLAUME RUBIO, Aragonnois, de l'Ordre des Freres Mineurs, a écrit;

Surles quatre Livros des Sentences ...

gij

#### ii ECRIVAINS NATIFS D'ESPAGNE.

Le Roi Don Alphonse XI. de Castille, a écrit;

Un Livre de la Chasse, sous le nom de Monteria, qui est im-

Il a aussi fait faire la Compilation du Livre des Véhétries.

JEAN DE VALLADOLID, qui de Juif s'est rendu Chrétien, a écrit contre un Juif un Livre intitulé:

L'aecord des Loix. Il est question dans cet Ouvrage des Loix de l'Ancien & du Nouveau Testament.

'AUXIAS MARC, Valencien, a été un des fameux Poëtes de son tems, par la vivacité de ses pensées, & la sorce de ses expressions. Il a écrit;

Un Cantique de l'Amour : Un Cantique moral : Un Cantique de la mort :

Un Cantique spirituel.

Le Pere JEAN DE CLARABO, Catalan, de l'Ordre de Notré: Dame du Carmel, & Evêque de Bos en Sardaigne, a écrit; Sur les quatre Livres des Sentences: Deux Livres de Lectures: Trois Livres de Sermons.

Don JEAN MANUEL ou EMANUEL, fils de l'Infant Doni Emanuel ou Manuel, & petit-fils de Saint Ferdinand, qui est mort à Cordouë en l'année 1362, & dont le corps repose à Pénasiel dans le Couvent de l'Ordre des Freres Précheurs, a écrit;

Un Dialogue Moral sous le titre du Comte Lucanor :

Un Abrégé de la Chronique d'Espagne; il est dans la Biblio; théque du Roi:

Un Livre du Cavalier:

Un autre de l'Ecuier : Un autre de l'Infant :

Un autre de Gentilshommes:

Un autre de la Chasse:

Un autre de la Tromperie:

Un autre fur les chansons:

Un autre d'Exemples: Un autre de Conseils.

On dit que tous ces Ouvrages sont dans le même Couvent de Pénasiel.

Le Pere NICOLAS ROSEL, natif de Majorque, de l'Ordre des

#### ECRIVAINS NATIFS D'ESPAGNE.

Freres Précheurs, Provincial d'Aragon, Inquisiteur de ce Rosaume, & Cardinal, a écrit;

L'Histoire des Papes:

Les quatre sortes de Jurisdiction de l'Eglise Romaine sur le Roïaume de Naples:

Sur l'unité de l'Eglise, & le Schisme:

L'Histoire de l'Ordre des Freres Précheurs:

Des Commentaires sur la Régle des Freres Précheurs:

Des Commentaires sur l'Evangile de Saint Matthieu.

#### GUILLAUME PREVOST, natif de Catalogne, a écrit;

Le Privilége Militaire:

Un Livre de la Paix & de la Tréve :

L'Alphabet du droit de Catalogne.

Don BERNARD, Evêque d'Osma, a traduit, par ordre du Roi Don Alphonse XI. pour l'éducation de l'Infant Don Pedre sils de ce Monarque, le Traité de Gilles Colonne, autrement appellé Ægidius Romanus:

De la conduite des Princes.

Le Pere ALPHONSE DE BARGAS, natif de Toléde, de l'Ordre de Saint Augustin, & Archevêque de Séville, a écrit;

Sur les quatre Livres des Sentences:

Sur les Livres de l'Ame.

Le Pere JEAN BALLESTER, natif de Maiorque, & Général de l'Ordre de Notre-Dame du Carmel, a écrit;

Sur les quatre Livres des Sentences:

Deux Livres sur leurs Constitutions:

Deux Livres de Sermons:

Un Traité de la Guerre de l'Eglise militante, & de l'Ante-Christ.

Le Pere FRANÇOIS BACON, Catalan, & du même Ordre, a écrit;

Sur les quatre Livres des Sentences :

Le Répertoire des Prédicateurs: c'est un gros volume.

FERDINAND SANCHEZ DE TOBAR, plus communément appellé DE VALLADOLID, premier Notaire de Castille, & son Chancelier, a écrit par ordre du Roi Don Alphonse XI.

La Chronique du Roi Don Alphonse X.

#### EV ECRIVAINS NATIFS D'ESPAGNE.

La Chronique du Roi Don Sanche IV. La Chronique du Roi Don Ferdinand IV.

JEAN NUNEZ DE VILLAIZAN, Prévôt de l'Hôtel, a écrit; La Chronique du Roi Don Alphonse XI.

Le Pere DENIS DE MURCIE, de l'Ordre de Saint Augustin, & Chapelain des Rois de Sicile, a écrit;

Sur les quatre Livres des Sentences : Des Sermons.

Le Pere PHILIPPE RIBOT, natif de Girone, de l'Ordre de Notre-Dame du Carmel, a écrit;

L'Institut & l'Histoire des Carmes: Les Hommes illustres des Carmes: Des Sermons & des Lettres.

Don PEDRE IV. dit le Cérémonieux, Roi d'Aragon, a écrit; L'Histoire de son tems & de ses actions:

> Des Ordonnances pour le fervice de la Maison Royale. Ces Ouvrages sont dans la Bibliothéque du Roi.

Le Pere PIERRE MARSILIO, de l'Ordre de Saint Dominique, a écrit en Latin;

L'Histoire des Comtes de Barcelonne, Rois de Navarre & & d'Aragon, jusqu'en l'année 1335. Il y en a dans la Bibliothéque du Roi une Cople, qui a été conférée contre l'ancienne en parchemin, que Don Jean Baños de Vélasco, Historiographe de Sa Majesté, a eue en son pouvoir.

Le Pere FRANÇOIS XIMÉNEZ, natif de Girone, qui a pris l'Habit de Saint François dans le Couvent de Valence, & qui fut Patriarche d'Aléxandrie, suivant Wading & d'autres, a écrit;

La Vie de Jesus-Christ:

Treize Livres de la conduite des Princes, & du Gouvernement de la République:

Un Traité des Anges: Une Pastorale:

Un Livre de la conduite des femmes :

Un Livre de la Pomme:

La Doctrine abrégée :

Des Vies de Saints; & d'autres Ouvrages?

#### ECRIVAINS NATIFS D'ESPAGNE.

Don Gonçale Gonçalez de Bustamante, Evêque de Ségovie, grand Jurisconsulte, a écrit;

L'Etrangere, ou la Concordance des Loix de Castille avec

les Loix Romaines.

Le Pere NICOLAS EMERIE, natif de Girone; de l'Ordre des Freres Précheurs, Inquisiteur d'Aragon, a écrit;

Le Directoire des Inquisiteurs;

La puissance du Pape sur les Hérétiques:

Contre ceux qui adorent & invoquent les Démons:

Contre ceux qui calomnient la prééminence de Jesus-Christ,

& de la Vierge sa mere:

Un Commentaire sur les quatre Evangiles:

Un Commentaire sur l'Epître aux Galates:

Un Commentaire sur l'Epître aux Hébreux:

La Vie & les Miracles du Pere Dalmace Monler:

Des Sermons; & d'autres choses.

FERDINAND ALPHONSE, Curé de Sainte Juste de Toléde; a écrita

Des Vies de Saints, ou Flos Sanctorum.

Ce sont-là les principaux Ecrivains du quatorzième siècle. On en passe sous silence beaucoup d'autres moins célébres, que l'on peut voir dans la Bibliothéque d'Espagne de Don Nicolas Antonio.



### EXPLICATION

D E S

## VIGNETTES ET LETTRES GRISES.

LA Vignette de la suite de la septième partie représente Don Jayme III. Roi de Maïorque, qui en 1344 se remet proche d'Elne, dans le Roussillon, à la discrétion de Don Pedre, Roi d'Aragon, après avoir été dépouillé de son Roïaume par le dernier, l'année d'auparavant.

La Lettre grise, le même Roi d'Aragon, à qui on présente les cless de Perpignan, par ordre du Roi de Maïorque, qui se flatte en vain de sléchir par-là l'Aragonnois.

La Vignette de la huitième Partie, la mort de Don Pedre le Cruel, Roi de Castille, poignardé en 1369, proche du Châtean de Montiel, dans la Tente de Bertrand du Guesclin, par le Roi Don Henri II. son frere naturel & son successeur.

La Lettre grise, la reddition du même Château de Montiel au nouveau Roi.



HISTOIRE







# HISTOIRE

GENERALE

## D'ESPAGNE.

SUITE DE LA SEPTIÉME PARTIE.

## SIECLE QUATORZIEME

FAGNE, 1363.



E Roi de Castille n'eut pas plûtôt pris

possession du Gouvernement de son Anne'e de Roïaume, qu'il pensa sérieusement à J.C.

apporter du reméde aux maux que ses Don Alsonse, Etats éprouvoient depuis si long-tems. Roi de Castil
Informé que quelques Voleurs de grand avec vigueur, toient des désordres affrance dans tous les & châtie les

chemin commettoient des désordres affreux dans tous les & châtie les environs du Château de Valdenébre, où ils avoient leur re-

Digitized by Google

**j. C.** 1345.

traite, il marcha vers cette Place à la tête d'un Corps de ERE D'Es-Anne's DE Troupes, les y surprit, & les y assiégea. Sur le resus qu'ils PAGNE. firent de se rendre, après en avoir été sommés, il emporta le Château d'assaut, & sit arrêter les Bandits, qui païerent de la vie tous leurs crimes. Ce châtiment exemplaire intimida si fort tous les Scélérats, qu'ils chercherent quelque asyle auprès de Don Jean le Contresait, & ailleurs; de sorte que les chemins commencerent à être sûrs : tant il importe aux Monarques de commencer d'abord par se faire craindre des méchans.

II pacifie la gos.

Burgos étoit dans ce même tems agitée de quelques trou-Ville de Bur- bles, & avoit même été teinte de sang, à l'occasion de la reddition de l'Alcazar, ou du Château. Le Roi Don Alfonse, curieux de pacifier la Ville, y marcha promptement; & après s'être fait livrer l'Alcazar, il se saissi des Audacieux qui avoient eu part au désordre, & il leur sit subir à tous our la mort, ou d'autres peines, conformément aux crimes dont ils étoient coupables. Don Alfonse, après avoir ainsi rétabli le calme dans la Ville, fongea aux moiens de détruire toutes les semences des factions qui s'étoient sormées précédemment, afin de procurer la tranquillité dans ses Etats, & de pouvoir sans aucune inquiétude emploier ses Armes contre les Mahométans; mais l'obstination de Don Jean le Contrefait lui fit juger qu'il auroit beaucoup de peine à y réussir.

vaille à fomenter le l'Etat.

Don Jean le En effer, ce Seigneur, pour se dédommager de ce que Don Contrefait tre-Jean Emanuel l'avoit abandonné, cherchoit à faire de nouvelles ligues, qui le missent en état de résister à l'autorité du trouble dans Roi. Il envora en Aragon demander pour femme, Doña Blanche, fille de Don Pedre, Infant de Castille, & de l'Infante Doña Marie, fille du Roi Don Jayme, & il fit assûrer 1Infant Don Pedre, qui possédoit un grand Etat sur les Confins de Cassille, & qui s'étoit retiré en Aragon durant les guerres civiles, qu'il seroit toujours prêt à le seconder de toutes ses forces, en cas qu'il voulût faire la guerre au Roi Don-Alfonfe. Il follicità en même-tems Don Alfonse de la Cerda, de faire revivre ses prétentions à la Couronne, s'engageant de ne rien épargner de fon côté pour les appuier & les faire valoir. Enfin, pour ne rien négliger de tout ce qu'il pouvoit faire contre le service du Roi, il envoia demander au nouveau Roi de Portugal, les appointemens que le feur Roi Don. Denis son pere donnoit à l'Infant Don Jean, avec

ERE D'Es-

promesse de le servir toutes les sois qu'il seroit en guerre avec la Castille: c'est ainsi que souvent ceux, qui ne respirent que l'indépendance, sont contraints d'obéir pour satisfaire leur ambition.

Don Alfonse son Souverain, qui n'ignoroit rien de tous Le Roi de ses mouvemens, & prévit les suites funestes que pouvoit Castille tâche avoir l'exécution de ses desseins, crut devoir tâcher de l'at-gagner. tirer à son service par la douceur; c'est pourquoi, il le manda à Burgos, en le faisant assûrer qu'il étoit disposé à le combler d'honneurs & de faveurs. Sur son invitation, Don Jean se rendit à cette Ville, accompagné non-seulement de son monde, mais de beaucoup de Bandits & de Scélérats. Le Roi le reçut avec bonté, & offrit de lui laisser tous les biens & les meilleurs postes, dont l'Infant Don Jean son pere avoit joui. Il défendit aussi d'arrêter ou de punir aucun des Criminels qu'il avoit à sa suite, pour ne lui donner aucun sujet de plaintes, ni de désiance; mais Don Jean attribua à la crainte tout ce qui n'étoit qu'indulgence de la part du Roi. Ce Seigneur turbulent enhardi par cette pensée, le fut encore davantage par l'avis que Don Jean Emanuel, qui étoit sur la Frontière, lui donna dans ce même tems de la disposition où il étoit de ne le jamais abandonner, quoiqu'il fût convenu de marier sa Fille au Roi. Ainsi, il prit congé du Monarque, & se retira sans avoir rien conclu.

Cependant Ozmin, qui étoit Généralissime des Troupes victoire remdu Roi de Grenade, voulut se montrer digne du poste qu'il portée par les occupoit, en faisant une incursion en Andalousie. Arant les Mahomépour cet effer rassemblé beaucoup de Cavalerie & d'Infan-tans. terie, il entra par le Roïaume de Cordouë, saccagea toutes les Places ouvertes qui se trouverent sur son passage, assiégea le Château de Rute, & le prit. Don Jean Emanuel, qui commandoit sur la Frontière, accourut promptement à Cordouë; & voulant former un Corps d'Armée, il tira des Garnisons quelques Troupes, & manda les Régimens des Ordres, & les Bandes de quelques Villes. Toutes ces Troupes ne furent pas plûtôt réunies, qu'il marcha avec les Grands-Maîtres de Calatrava & d'Alcantara à la rencontre d'Ozmin. L'aiant joint proche de la Rivière de Guadalforce, il l'attaqua avec tant de valeur, qu'après un combat qui dura quelque tems, il le défit, & tailla son Armée en pièces. La plus

Anne'e de J. C. 132;.

part des Mahométans périrent dans l'action, ou dans la fuite, ERE D'Es. & beaucoup d'autres furent pris prisonniers. Ozmin & le PAGNE. reste des Insidelles se sauverent où ils purent; & les Chrétiens étant demeurés maîtres du champ de bataille, y firent un butin considérable \*.

Le Monarque

Contrefa.s.

Dans ce même tems, le Roi fortit de Burgos, & alla vi-Castillan visi- siter les Villes & Places de son Rosaume; châtiant par-tout te ses Etats, & punit les Mal- avec rigueur tous les Malfaiteurs. Arrivé à Toro, il apprit que Don Jean le Contrefait ne cessoit d'entretenir les siaisons qu'il avoit pour troubler le Roïaume, & étoit toujours Châtiment & lié avec Don Jean Emanuel. Sur ces avis, il le manda à Tofintragique de ro, sous prétexte de vouloir lui communiquer quelques affaires d'importance, & passer ensuite avec lui à la Frontière; mais Don Jean le Contrefan refusa d'obéir, alléguant quelques excuses, dont la principale étoit, qu'il ne pouvoit se fier à Garsilaso de la Vega, qui avoit toute la confiance du Roi. Don Alfonse lui sit dire, qu'étant avec lui, il n'avoit rien à craindre de qui que ce fût, & qu'au moins il n'avoit qu'à se rendre à son Château de Belevert, où ils pourroient s'aboucher ensemble. Il recommenda à læ personne qui sut chargée de cette commission, de lui faire accroire qu'il avoit envie de lui donner en mariage l'Infante Doña Eléonor sa sœur. L'Ambitieux Don Jean, ébloui par cette espérance, passa à Belevert; & le Roi le sçachant, y. envoïa Don Alvar Nuñez Ozorio son Favori, afin de l'attirer à Toro. Don Alvar fir entendre à ce Seigneur rébelle, que bien-loin d'avoir rien à craindre du Roi, il avoir tout à espérer pour son mariage avec l'Infante; & Don Jean, séduit par ses protestations, alla avec lui à Toro, où il entra le dernier jour d'Octobre. Il y fut traité avec toute sorte de marques d'estime & de bienveillance par le Roi, qui sortit même pour le recevoir. Le jour suivant, le Roi l'invita à un grand festin, & Don Jean s'y rendit de bonne foi ; mais ce Seigneur ne fut pas plûtôt entré dans la Salle, que des gens apostés par le Roi, le poignarderent avec deux Seigneurs de sa suite, qui voulurent le

de chercher à empêcher les hostilités du Roi de Grenade, se ligua avec ce Prince & ses Ministres, contre Doz Alfonse son Souverain, dont il avoir

<sup>\*</sup> Mariana met en 1327. cette glozieuse bataille, qui se donna, selon lui, proche de la Riviére de Guedal-Horca; mais on verra sous cette année, que Don Jean Emanuel, bien-loin l'conçu de la défiance.

1325.

THE D'Es-PAGNE. 1363.

défendre \*. Cet événement causa beaucoup de scandale dans la Ville. Mais le Roi, pour donner une satisfaction ANNE'E DE publique, fit dresser un Trône magnifique; & s'y étant assis, il dit qu'il avoit fait mourir Don Jean comme traitre à l'Etat. Aiant ensuite exposé tout ce que ce Sujet rébelle tramoit au préjudice de la Monarchie, il déclara, que pour cette raison tous ses biens étoient confisqués au prosit du Fisc. On ne peut nier que Don Jean le Contrefait n'ait justement mérité la mort, pour avoir manqué à la fidélité dûc à son Roi, & avoir voulu troubler le Roiaume; mais on est pareillement forcé de convenir, que le moïen sut indécent & indigne de la Majesté; parce que, quand les Rois violent leurs paroles, ils perdent la confiance, qu'il leur importe plus qu'à personne de mériter.

Le Roi dépêcha aussi-tôt les personnes en qui il avoit le La Seigneuplus de confiance, avec des Troupes, pour s'emparer de rie de Biscaye acquise par le toutes les Places de Don Jean. De ce nombre, fut Garci-Roi de Castil-

laso, qui aïant trouvé Doña Marie Diaz dans le Monastére les de Pérales, perfuada à celle-ci de vendre au Roi la Seigneurie de Biscaye. Ainsi, toutes les Places que Don Jean possédoit, se rangerent bien-tôt sous l'obéissance du Roi, qui donna le Château de Belevert à Don Alfonse Nuñez Ozorio. Sur la nouvelle cependant de la mort de Don Jean le Contrefait, la Gouvernante d'une de ses filles s'ensuit au plûtôt avec son Eléve à Bayone, Ville sur les Frontières de France, & soumise alors aux Anglois; & Don Jean Emanuel, craignant d'éprouver un même fort, quitta la Frontière, & s'enferma dans la Forteresse imprenable de Chinchilla (A).

(A) La Chronique & les autres Historiens de Castille.

\* Cette indigno trahison, qui a terni la mémoire de Don Alfonse XI. Roi de Castille; que tant d'actions glorieuses ont rendu d'ailleurs recommendable, est placée en 1327. par Mariana, qui paroît avoir servi de guide dans cette occasion au P. d'Orléans. On voit cependant par la Lettre du Pape, en réponse à une autre de Don Jean Emanuel, & de laquelle FERRERAS fait mention sous l'année 1327, que la mort de Don Jean le Contrefait n'a pas du arriver si tard. Zurita parle à la vérité de cet événement tragique sous la même année;

mais comme il ajoûte qu'Alvar Nunez Ozorio sollicita ensuite le Roi Don Alfonse de répudier Dona Constance, fille de Don Jean Emanuel, & d'épouser l'Infante Dona Marie, fille de Don-Alfonse, Roi de Portugal, il suit de lui-même, que Don Jean le Contrefais est mort plûtôt, parce qu'il dit en 1326. que le mariage du Roi de Castille avec la Fille du Portugais, étoit déja sur le tapis. Ainsi, il n'y a aucun risque de s'en tenir ici à la Chronologie que suit FERRERAS, & qui est assurement preférable à celle de Mariana & du P. d'Osléans, même suivant Zurita.

Aiij

Pendant que tout ceci se passoit dans les Etats du Roi de ERE D'Est Anne's DE Castille, la Sardaigne étoit agitée de troubles, fomentés PAGNE. par la famille d'Oria & par les Marquis de Malaspina, qui 1363. 1325. Troubles en avoient pris les Armes contre les Aragonnois, & fournif-Sardaigne soient par-là aux Pisans une occasion d'en faire autant. Sur les avis qu'on en donna au Roi Don Jayme, ce Monarque fit passer en Sardaigne quelques Troupes sur une Escadre de douze Vaisseaux, commandée par Bernard Pujades, dont l'arrivée affermit dans l'Isle la Domination Aragonnoise.

Les Génois Comme les Génois étoient si intéressés à faire perdre & les Pisans y cette Isle au Roi d'Aragon, les Pisans se liguerent avec & les derniers eux, déclarerent la guerre, & se préparerent à envoier des sont battus sur Troupes à Cagliari. François Carroz, informé de cette li-Aragonnois. gue, serra de près le Château de Cagliari avec le renfort qu'il avoit reçu, & commit avec sa Flotte de grandes hostilités sur les Côtes de Génes. Les Pisans de leur côté, aïant été avertis de l'état où étoit le Château de Cagliari, résolurent de le secourir avec une Flotte & des Troupes, dont ils donnerent le Commandement à Gaspar Oria; ce qui fit que François Carroz, qui n'ignoroit rien de leurs préparatifs, renforça son Armée Navale, & se tint sur ses gardes pour empêcher le secours d'entrer. Oria parut cependant avec sa Flotte, & voulut jetter du secours dans le Château; mais Carroz s'étant avancé à sa rencontre, il se livra entre les deux Flottes un rude combat, dans lequel les Aragonnois montrerent avec tant de bravoure, que les Pisans furent défaits & contraints de s'enfuir, après avoir perdu beaucoup de monde & quelques Vaisseaux (A).

goife.

Les Armes Aragonnoises se faisoient ainsi redouter dans raux à Sara-ces Quartiers, lorsque le Roi Don Jayme tint à Saragosse le premier jour de Septembre les Etats Généraux, où se trouverent les trois Ordres de la Monarchie. On y confirma le Privilége général avec de certaines explications; & il y fut réglé, qu'on n'appliqueroit à la question que les Faux-Monnoïeurs étrangers, parce qu'à l'égard des Naturels du Païs, cela étoit contraire au même Privilége; & qu'il n'y auroit que les Traitres au Roi, dont on pourroit confisquer

La Couron-les biens. Pendant que les Etats étoient assemblés, l'Infant neyestassurée Don Alsonse, qui sçavoit que l'Infant Don Pedre son frere Don Pedre, demandoit d'être déclaré Successeur de la Couronne à son · (A) ZURITA.

ERE D'Es- défaut, pria son pere d'assûrer le Trône à Don Pedre son-PAGNE. fils. Quoique le Roi Don Jayme eût d'abord quelque pei-Anne's DE ne à y consentir, ce Monarque se rendit à la fin aux instances de la Reine Doña Elisende, & de Doña Thérese, sem-au désaut de me de l'Infant. Ainfi, le quinzième jour de Septembre, Alfonse son Don Pedre, fils de Don Alfonse, sut reconnu par les Ri-pere. ches-Hommes pour Successeur & Héritier légitime du Roi son ayeul, en cas que Don Alsonse son pere vînt à mourir avant lui \*: disposition dont l'Infant Don Pedre sut si mécontent, que ne voulant point y donner sa voix, il sortit des

Etats avec quelques Seigneurs de son parti (A).

En Portugal, la maladie du Roi Don Denis aïant aug- Mont de Don menté de jour en jour, ce Prince termina sa carrière le 7. Denis, Roi de Janvier, après avoir reçu tous les Sacremens. On l'inhu-Don Alsonse ma dans le Monastére d'Odivelas, qu'il avoit fon lé, & aus- IV. son fils & si-tôt on proclama Roi, Don Alfonse IV. du nom, son fils. seur. Le nouveau Roi envoïa peu de tems après une Ambassade au Pape, pour l'informer de la mort de son pere & de son avénement au Trône; & le Saint Pere lui écrivit, & à la Reine Sainte Elifabeth, une Lettre de condoléance. Com- La dureté du me Don Alfonse avoit toujours conservé dans son cœur de nouveau Roi la haine contre Don Alfonse Sanchez; son frere naturel, il envers Don Alfonse Sanne tarda pas à la faire éclater. Voïant que son pere avoit enri- chez, son trere chi celui-ci aux dépens des biens de la Couronne, il ordon-naturel, cauna à ce Prince de sortir du Rosaume, & s'empara de tout dans ses Etats. ce qu'il possédoit. Don: Alfonse Sanchez implora la clémence du Roi, le priant de lui pardonner le passé, & promettant de le servir comme son Seigneur & son Souverain; mais le Roi ne voulut point l'écouter. Ainsi, Don Alfonse Sanchez, contraint de se soumettre à l'ordre du Roi, se retira à la Ville d'Albuquerque avec un vif ressentiment. Résolu de se venger, il assembla des Troupes, & alla à Leur tête porter la désolation dans les environs de la Guadiana, & ensuite dans la Province de Bergança. Le Roi en aïant eu avis, mit des Troupes en Campagne sous les ordres du Grand-Maître d'Avis, pour empêcher les dégâts que

cela se fit, soit mise en 1325. par Zu- | Comme on ignore quelle est son auto-fita, que Ferreras cite ici avec rai- | rité, il parostra toujours naturel de luison pour son autorité, Mariana veut présérer Ferrenas, qui produit la gu'elle se soit tenue un an plutôt, c'est- senne.

(A) ZURITA
"Quoique l'Affemblée des Etats où Don Alfonse fut de retour de Sardaigne.

Don Alfonse Sanchez commettoit; mais celui-ci attendit ERE D'EN Anne's DE de pied ferme le Grand-Maître, & tailla en piéces son Corps PAGNE. J.C. d'Armée \* (A).1325.

1363:

Ambassade

Le Roi d'Aragon n'eut pas plûtôt appris la mort du Roi du Roi d'Ara- Don Denis, qu'il envoïa en Portugal un Seigneur de sa veau Monar- Maison, pour complimenter le nouveau Monarque, son que de Portu-neveu, & consoler Sainte Elisabeth, sa sœur. Il sit en même-tems proposer au Roi Don Alsonse sa médiation, pour terminer ses différends avec Don Alfonse Sanchez; & il lui demanda une grosse somme d'argent à emprunter pour les affaires qu'il avoit sur les bras \* \* (B).

1 3 2 6. Don . Jean verain.

Don Alfonse, Roi de Castille, qui souhaitoit sort de passer à la Frontière d'Andalousie, pour faire la guerre au Roi rend suspect à de Grenade, manda Don Jean Emanuel pour s'informer souve- des préparatifs qui étoient nécessaires; mais ce Seigneur, que l'exemple & le triste sort de Don Jean le Contresait intimidoient, ne voulut jamais se rendre auprès de lui, quelque instance que le Roi pût faire. Le Monarque comprit le motif de son refus, & prévit qu'il ne seroit pas facile de dissiper sa Le Roi con fraïeur. Cela n'empêcha point de donner les ordres convena-

vailler à se

tinue de tra- bles pour les préparatifs de la Campagne; & pendant qu'on faire respecter y travailloit, il alla avec ses Troupes à Ségovie châtier la de ses Sujets. sédition populaire, qui étoit arrivée, il y avoit déja deux ans. Etant entré dans cette Ville, il fit arrêter les principaux Auteurs de cette révolte, & ceux qui y avoient eu le plus de part; & tous ces Audacieux subirent différens genres de mort, conformément à leurs délits : action qui jetta assez de terreur dans tous les esprits pour les contenir dans les bornes de l'équité, & leur faire respecter les Loix de la Justice.

> (4) RAYNAUD & RUY DE PIÑA, dans | la Chronique de Don Alfonse IV.

(B) ZURITA.

\* Le nouvel Historien de Persugal parle bien sous l'année 1329. du mauvais procédé du nouveau Rói de Portugal envers Don Alfonse Sanchez, son frere naturel, & des hostilités que celuici commença de commentre dans ses Etats pour se venger; mais il assure que le Grand-Maître d'Avis, qui eut ordre de s'opposer au Prince mécontent, ne fut défait que l'année suivante par le dernier, auquel Don Philippe, Infant; de Castille, s'étoit joint par aversion! pour le Roi de Portugal. Quoiqu'il doi- | Roi de Maiorque.

ve être supposé avoir examiné ce point; je erois qu'on doit s'en rapporter par préférence aux guides de FERRERAS, à cause de leur mérite autentique.

\*\* On apprend par une Charte de Foix, qui est produite parmi les preuves de la nouvelle Histoire de Languedoc, que le jeune Roi de Maiorque se ligua à Perpignan le 21. de Juin de cette année, avec Gaston, Comte de Foix, son cousin, envers tous & contre tous, excepté le Roi de France; & l'on juge que ce fut dans la crainte que le Roi d'Aragon ne lui déclarât la guerre, à cause de ses prétentions à la succession du seu

Lè

Le Roi partit ensuite pour Madrid, où il séjourna quel-PAGNE, que tems, afin de s'informer de l'état des Villes & Places Anne's DE du Roïaume de Toléde. Tandis qu'il étoit dans cette Ville, l'Infant Don Philippe, qui l'accompagnoit, tomba dange- Mort de Don Philippe, Inreusement malade, & mourut le cinquieme jour de Juin, fant de Castilaprès avoir fait son Testament le 12. d'Avril précédent.

On croit que de Madrid le Roi se rendit à Toléde, où il ap- Procédé prit que Don Jean Emanuel fomentoit de nouveaux troubles, odieux & té-& avoit fait sans son ordre une Trêve avec les Grenadins; Don Jean ce qui lui fit naître la pensée de confier le Commandement Emanuel. Général de la Frontière du Rosaume de Murcie, à Pierre Lopez d'Ayala, ainsi qu'on l'apprend par les Mémoires de Murcie dans Cascales. Comme Don Jean Emanuel étoit Don Jean; beau-frere de Don Jean, Archevêque de Toléde, le Roi de Toléde, craignit que le dernier n'eût avec lui quelque liaison préju-dépouillé de diciable à l'Etat; & dans cette appréhension, il jugea à la charge de propos d'ôter la Chancelerie à l'Archevêque, pour la don-celier de Caner à Garsilaso de la Vega. L'Archevêque en sut extrême-stille, dont ment outré; & ce fut, à ce que je crois, le motif qui le dé-Garcilaso de la Vega est rermina à permuter son Siége Archiépiscopal pour celui de revêtu. Tarragone. Garibay & d'autres alléguent pour ce procédé une autre raison, qui est, que l'Archeveque Don Jean & Don Jean Emanuel s'étoient maltraités de paroles devant le Roi, & s'étoient reprochés réciproquement leurs fautes contre le service de la Couronne \*; mais il n'y a point de doute qu'ils ne se trompent; parce que l'Archevêque & Don Jean Emanuel ne se retrouverent jamais ensemble avec le Roi, après avoir assisté aux Etats de Valladolid, quand le Monarque prit les rênes du Gouvernement. En esset, outre qu'il est constant, que depuis cette Assemblée Don Jean Emanuel avoit toujours resté sur la Frontière, & n'avoit point revû le Roi, on auroit de la peine à comprendre

\* Le détail de cette prétendue querelle est rapporté par Mariana au Liv. 15. Comme Ferreras en prouve la fausseté, je me contenterai d'observer qu'on lit en marge dans Mariana, année 1322. lorsqu'il y est parlé de la permutation de l'Archevêque de Toléde avec celui de Tarragone. Quoiqu'on puisse croire, pour les raisons alléguées dans ma première Note sous l'année 1324. que cet Auteur n'a pas entendu Tome V.

indiquer pour cet événement l'an 1322? mais bien celui de 1324. parce qu'avant ce tems, le Roi Don Alfonse n'a pû être majeur, suivant le même Ecrivain; il n'est pas moins constant qu'il fait sur ce point un Anachronilme, puisqu'en 1326. l'Infant Don Jean occupoit encore le Siége Archiépiscopal de Toléde, ainsi que le prouve le Concile Provincial qu'il célébra cette année à Alcala,

comment l'Archevêque fut si long-tems sans quitter l'Eglise ERE D'Es-Anne de Toléde, Il ne paroît pas même qu'au commencement J. C. de cette année ce Prélat eut dessein de le faire, puisque, 1326. Concile Pro- comme on le voit dans le Cardinal d'Aguirre, il tint à Alvincial de Tocala le 25. de Juin un Concile Provincial, auquel assisteléde. rent les Evêques de Ségovie, d'Osma, de Cuenca & de Jaën, avec les Procureurs de ceux de Palence, de Siguença & de Cordouë. Tout cela semble prouver, que la résolution formée par l'Archevêque Don Jean, fut l'effet du mécontentement qu'il avoit reçu du Roi Don Alfonse.

Généreule Maîtrise de cie Fernandez.

Sur ces entrefaites, Don Garcie Fernandez, Grandabdication de Maître de Saint Jacques, qui faisoit son séjour à Mérida, & qui étoit si accablé sous le poids des années, qu'il ne Saint Jacques, pouvoit plus servir, manda au Roi Don Alfonse, que puisque l'âge l'empêchoit de remplir sa place, il avoit formé le dessein de s'en démettre : action très-rare, & par conséquent

Cornado, le zemplace.

Don Vasco d'autant plus digne d'éloges. Le Roi, qui avoit sort intérêt Rodriguez de qu'on lui donnât pour Successeur une personne qui lui fût dévouée, passa promptement à Mérida; & Don Garcie Fernandez s'étant démis de la Grand-Maîtrise, on élut en sa place Don Vasco Rodriguez de Cornado, ou Cornago. Aussi-tôt le Roi envoia le nouveau Grand-Maître de Saint Jacques en Andalousie, pour commander sur la Frontière, & faire quelques préparatifs pour la Campagne que le Monarque avoit projettée (A).

Toute la Sar-€ au Roid'Amagon.

En Sardaigne, Sacer & d'autres Places s'étant révoltées. daigne soumi-Raymond de Péralta, & François Carroz assiégerent par Terre & par Mer la Ville Estampace, & l'obligerent de se rendre. Il s'éleva ensuite une querelle entre les Soldats, qui en vinrent aux mains les uns contre les autres, de sorte que les Généraux eurent beaucoup de peine à les appaiser. Les Pisans, qui étoient enveloppés dans les guerres d'Italie, firent cependant attention, que les occupations qu'ils avoient de ce côté-là ne pouvoient leur permettre, sans risquer leurs propres intérêts, de s'opposer aux forces des Aragonnois en Sardaigne, où ils avoient fait des pertes considérables; & cette considération leur sit prendre le parti de convenir d'abandonner cette Isle, & de livrer Cagliari. Les Généraux du Roi Don Jayme y consentirent; & en vertu:

(A) La Chronique, Rades & d'autres

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

de l'accord, les Pisans rendirent la Ville & le Châreau le vingt-sixième jour d'Avril, emportant avec eux tous les ANNE'E DE PAGNE. effets & les meubles qu'ils y avoient. Azon de Malaspina, ses freres & tous ceux de son parti, aïant ainsi perdu l'appui des Pisans, se rangerent enfin sous l'obéissance du Roi; & la bonté avec laquelle on les reçut, engagea Sacer & les autres Places rébelles à en faire autant (A).

Dans la Catalogne, il se forma à l'occasion de la mort de Catalogne, Guillaume Queralt, deux Partis, qui prirent les Armes, appailes. & mirent tout le Païs en combustion: ils avoient à leur tête, l'un Don Raymond Folc, Vicomte de Cardone, qui étoit parent de Guillaume Queralt; & l'autre Arnaud Roger. Comte de Pailhars, qu'on soupçonnoit d'avoir tué celui-ci. L'Infant Don Alfonse, résolu d'appaiser ce désordre, passa avec des Troupes en Catalogne, & y rétablit le calme, à ce qui y paroît; mais il bannit ou contraignit de fortir de Barcelone, Don Ponce Gualba, qui en étoit Evêque. Ce dernier fit sçavoir au Pape la persécution qu'il éprouvoit. & le Saint Pere écrivit aussi-tôt à l'Infant Don Alsonse pour blâmer sa conduite, & l'exhorter à la réparer, comme l'Infant le fit avec foumission (B).

A Lérida, l'Evêque & le Chapître firent un Décret, qui Réglement portoit, que le Sacrement de Baptême ne seroit administré sait par l'Evêque dans la Cathédrale. On ignore le motif d'un réglement que & le Chasi singulier, qui étoit contraire aux droits des Paroisses, da, & annulé & qui devoit souffrir de grands inconvéniens, à cause de par le Pape, touchant l'ad-la difficulté d'apporter de toutes les Places du Diocèse, ministration & en tout tems à la Cathédrale, des Enfans nouveau du Sacrement nés & délicats. Les Curés du Diocèse eurent recours au de Baptême. Pape, qui les maintint dans leurs droits, & déclara nul le Décret (C).

Le trouble coutinuoit cependant toujours en Portugal. Le Roi Don Alfonse, irrité des ravages que Don Alfonse division entre Sanchez, Seigneur d'Albuquerque, son frere, avoit saits le Roi de Pordans fon Roïaume, assembla quelques Troupes, & se mit Frere naturel. en Campagne à leur tête pour s'en venger. Arrivé au Château de Codeceyra, qui appartenoit à Don Alfonse Sanchez, il assiégea cette Place, contraignit le Gouverneur

<sup>(</sup>A) ZURITA. (B) ZURITA & RAYNAUD.

<sup>(</sup>C) RAYNAUD.

de la lui livrer, & la fit ensuite raser, sans vouloir passer Anne's De outre \* (A).

PAGNE.

J.C.

Il s'étoit introduit en Portugal la mauvaise coutume, que 1364. Loi sage saite quiconque avoit reçu quelque insulte, s'en vengeoit par Parle premier. soi-même, d'où résultoient beaucoup de meurtres & de grands troubles dans les Places. Pour éviter ces désordres, le Roi fit une Loi, qui portoit défense, sous de rigoureuses peines, de tirer vengeance de quelque insulte, soit par soi-même, soit par un autre, avec ordre d'en demander raison à la Justice, conformément aux Droits. Il donna avis de ceci au Pape, qui le loua beaucoup de ce sage Réglement, & envoia par son Légat quelques Reliques à la Reine Doña Béatrix, en considération de la piété de cette Princesse (B).

13270 guerre du Roi de Grenade.

Le Roi de Castille, toujours résolu de faire la guerre aux Préparatifs de Mahométans de Grenade, donna ordre qu'au Printems Le Castille, toutes ses Troupes se rassemblassent en Andalousie, & encontre celui voia le même avis aux Grands-Maîtres de tous les Ordres Militaires. Il manda encore de nouveau Don Jean Emanuel, qui étoit Commandant de la Frontière; mais il lui fut impossible d'attirer ce Seigneur auprès de lui, malgré tou-

Don Jean Emanuel.

Lique emre tes les instances qu'il pût faire pour l'y engager. Cependant, le dernier & Don Jean Emanuel, qui, après s'en être excusé sous différens prétextes, comprit que le Roi prendroit ambrage de sa fidélité, & entreprendroit de le réduire, se ligua sécrette. ment avec le Roi de Grenade & ses Ministres, afin d'avoir quelque appui. Le Roi en aïant eu avis, lui ôta le poste de Grand Sénéchal du Roïaume de Murcie, & donna cette place à Pierre Lopez d'Avala (C); & afin d'empêcher que le Roi de Grenade ne pût recevoir du secours des Rois Mahométans d'Afrique, il ordonna à Alfonse Géofroi Tenorio, son Amirante, d'équipper la Flotte pour garder le passage du Détroit.

Réception.

Tous ces ordres étant expédiés, le Roi passa au commen-

(B) RATNAUD.

(C) CASCALES, dans l'Histoire de Murcie.

(A) Ruy de Piña dans la Chronique. | Albuquerque, & que Don Alfonse Sanchez trouva ensuite le moien, par la médiation de la Sainte Reine Elisabeth, veuve de Don Denis, de faire sa park. avec ce Monarque, qui le rappella à sa Cour, & lui donna des marques d'estime & de confiance.

<sup>\*</sup> Il n'est point parlé de la destruction ! de cette Place dans la nouvelle Hadoire de Portugal. En revanche, il y est dir, que le Roi de Portugal prit & démolit |

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 13

ERE D'Es- T MGNE. T 1365. a.

cement de Mai de l'Estrémadure en Andalousie, où les Troupes commencerent à se rendre de toutes parts. Etant ANNE'E DE allé à Séville, les Habitans lui firent une réception si magnifique & si solemnelle, qu'on n'en avoit point encore vûe de magnifique pareille. Sur ces entrefaites, l'Amirante Tenorio arriva stille à Sévilavec la Flotte; & aïant appris que le Roi de Maroc en-le. voïoit des Troupes à celui de Grenade sur quelques Bâti- Désaite d'umens qu'on avoit équippés à cet effet, il se mit en Mer Roi de Maavec douze Vaisseaux de guerre & douze Galéres. Le Gé-roc, par cellenéral du Roi de Maroc, qui conduisoit le renfort de Trou- de Castille. pes sur vingt-deux Vaisseaux, n'eut pas plûtôt apperçu la Flotte Chrétienne, qu'il résolut de l'attaquer. Tenorio l'attendit siérement, & il se livra entre les deux Flottes un rude combat; mais les Chrétiens, animés d'une noble ardeur, coulerent à fond quatre Vaisseaux ennemis, en prirent trois, & tuerent, ou firent prisonniers douze cens Mahométans. Les autres Vaisseaux Africains s'échapperent, & rentrerent dans leurs Ports. L'Amirante de Cassille, tout couvert de gloire de cette victoire, qui lui coûta peu, retourna au Port de San-Lucar, d'où étant passé à Séville, il présenta trois cens Esclaves au Roi, qui le reçut avec de grandes marques de distinction & de bienveillance.

Après qu'on eut remporté cette victoire, toutes les Trou- Premiere pes étant déja rassemblées, le Roi tint conseil pour délibe-Campagne du s' rer si l'on feroit la guerre du côté des Frontières de Séville, stillan contre ou de celles de Jaën. Sur ce qu'il y fut décidé, qu'il étoit les Infidelles plus à propos d'entrer en Païs ennemi par la Frontière de Séville, toute l'Armée se mit en marche, & alla investir Olbera, dont la conquête avoit été résolue dans le Conseil de guerre. Il y avoit dans la Place de très-bonnes Troupes, qui firent une vigoureuse résistance, de sorte que le siège commença à tirer en longueur. On eut avis sur ces entrefaites que les Habitans d'Almonté se retiroient à Ronda : avec leurs femmes, leurs enfans & tous leurs effets. Aussitôt le Roi détacha, pour les enlever, Don Ruy Gonçalez: de Manzanedo, avec quelques Troupes & la Bande de Séville. Don Ruy Gonçalez exécuta si ponctuellement l'ordre du Roi, que donnant tout-à-coup sur ceux qui se résugioient à Ronda, il les prit prisonniers avec leurs semmes & leurs enfans, s'empara de leurs effets, & fit conduire le tout au Roi sous bonne garde. Mais s'étant ensuite un peu Biij

Digitized by Google

Anne'e de J. C. 1327.

avancé du côté de Ronda, la Garnison & les Habitans de ERE D'Es-cette Place sondirent sur lui, le battirent à platte couture, PAGNE. & enleverent l'Enseigne de Séville, après avoir tué celui 1365, qui la portoit, & quelques Chevaliers, qui voulurent la défendre. Cependant, comme on commençoit d'être inquiet au Camp de ce qu'il ne paroissoit point, Don Jean, Archevêque de Séville, alla, pour le renforcer, avec des Troupes qu'il avoit levées, à dessein de servir le Roi dans une si Sainte guerre. L'Archevêque arriva avec ses Troupes dans le tems que les Chrétiens venoient d'être défaits; de sorte qu'il leur facilita la retraite, & que les Mahométans de Ronda, à la vûe du nouveau renfort, prirent le parti d'aller promptement se renfermer dans l'enceinte de leurs murs. Le Roi fut très-sensible à cet échec, & sur-tout à la perte de l'Enseigne de Séville, parce qu'il avoit dans son Armée Abrahen, fils d'Ozmin, qui étoit venu le servir pour quelque sujet de mécontentement qu'il avoit reçu de son pere.

Mahométans.

Olbera cependant étoit si bien fortisiée, & avoit une si ibera sur les bonne Garnison, que l'on comprit qu'il étoit impossible de la réduire sans la battre en brêche; c'est pourquoi, le Roi fit demander à Séville les machines de guerre dont on se servoit alors, & fit dire de les lui envoïer au plûtôt. La Ville aïant obéi promptement, le Roi commença à battre la muraille, & l'on fit une brêche assez considérable. Alors le Gouverneur d'Olbera, comprenant que toute la Garnison seroit passée au fil de l'épée, ou réduite dans un esclavage affreux, si la Place étoit emportée d'assaut, jugea à propos de capituler. Pour se rendre à des conditions plus avantageuses & honorables, il eut recours à Abrahen, fils d'Ozmin, qui obtint du Roi, qu'en livrant la Place, & rendant l'Enseigne de Séville dont les Habitans de Ronda s'étoient emparés, toute la Garnison & tous les Habitans sortiroient librement. Le Gouverneur envoïa demander l'Enseigne, & la remit au Roi avec Olbera, dont les Habitans sortirent avec leur famille & leurs effets.

Le Roi de pare de plu-Places.

Après la reddition d'Olbera, le Roi alla faire le siége de Castille s'em-Pruna. Il s'empara bien-tôt de la partie d'en-bas, mais les Habitans & la Garnison se retirerent à la Citadelle située sur une Roche escarpée, & qui paroissoit inaccessible. Il y avoit déja quelques jours qu'on tenoit ce Fort investi, lorsque deux Soldats s'offrirent d'y monter, & demanderent pour cet effet

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

1365

quelques Troupes, que le Roi leur accorda. Ces deux valeureux Champions commencerent à escalader la Roche avec des Anne's DE cordes & des échelles, du côté qui paroissoit le plus difficile, & aiderent en même-tems leurs Compagnons à en faire autant Etant ainsi grimpés à la Citadelle, ils surprirent la Garnison, la passerent au fil de l'épée, & se rendirent maîtres de la Place. J'ai regret qu'on n'ait point transmis à la Postérité les noms de ces braves Soldats, qui reçurent sans doute du Roi la récompense qu'ils méritoient. Le Roi tourna ensuite ses pas vers Ayamonte & Alaquien, qui se soumirent d'abord; & comme l'Automne étoit très-avancé, il se retira à Séville, & fit prendre à ses Troupes leurs Quartiers d'Hyver, laissant de fortes Garnisons dans toutes les Places conquises \* (A).

13274

Tandis que le Roi étoit sur la Frontière de Séville, Pierre Audace d'un Lopez d'Ayala, Grand Sénéchal de Murcie, se mit en Cam-Partisan de pagne avec quelques Troupes, & la Bande de la Ville Capi-Emanuel. tale de ce Roiaume, & pénétra sur les Terres du Roi de Grenade jusqu'à Velez. Après avoir porté par-tout les horreurs de la guerre, & avoir enlevé beaucoup de monde & de bestiaux, il se retira; mais comme ses Soldats marchoient un peu à la débandade, Sanche Perez de Cadhalso: fondit sur lui proche de Lorca avec un Corps de Troupes. de Don Jean Emanuel, pour lui ôter sa capture. Pierre Lopez, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à cette attaque, rallia promptement son monde, & chargea si vigoureusement Sanche Perez de Cadhalso, qu'il le mit bien-tôt en suite. Celui-ci se réfugia à Lorca, où il publia avec malice, que: le Roi Don Alfonse étoit convenu avec le Roi de Grenade,. qu'on ne feroit point d'incursion de ce côté-là sur les Terres. des Mahométans (B).

Avant que le Roi Don Alfonse eût quitté la Frontière, Mariage de quelques Seigneurs vinrent l'y trouver de la part de Don Dona Marie, Alfonse, Roi de Portugal, pour lui offrir en mariage Doña Portugal, Marie sa fille: proposition à laquelle le Roi ne répondit avec le Roi de point alors, prévoiant que la dispense seroit très difficile à Castille, proobtenir, à cause de la grande parenté qu'il y avoit entre lui & cette Princesse. Quand il fut à Sévile, le Roi de Portugal

\* Toutes ces expéditions de Don Al-l

(A) La Chronique, Zunien & d'au- 11 fonse, Roi de Castille, sont racontées par Mariana sous l'année 1328, de même que la Victoire de l'Amirante de Castille sur une Flotte du Roi de Maroc-

<sup>(</sup>B) CASCALES, dans l'Histoire de Murcie.

Anne'e de J. C. 13270

renoua cette négociation par le moien de ses Envoiés, ERE D'ES

& promit, en considération de ce mariage, de faire épouser PAGNE. à Don Pedre, son fils & son Successeur à la Couronne, Doña Blanche, fille de Don Pedre, Infant de Castille, & de Doña Marie, Infante d'Aragon, & de consentir que le Monarque Castillan gardât l'Etat de Doña Blanche, pourvû que ce Prince lui en donnât un autre équivalant en Portugal. Le Roi commença à se laisser ébranler par ces offres, en considération de l'avantage qu'il y entrevoioit. Pour ne rien faire néanmoins de son propre mouvement dans une affaire de cette importance, il en conféra avec les personnes en qui il avoit le plus de constance, & sur-tout avec Don Alvar Nuñez Ozorio. Elles lui conseillerent toutes d'accepter ce Traité pour trois raisons. La première étoit, qu'il importoit beaucoup à la Monarchie de réunir à la Couronne le vaste Etat de Doña Blanche, qui pourroit être très-nuisible à la Castille, s'il tomboit dans d'autres mains, parce qu'il étoit situé sur la Frontière d'Aragon. Ses Favoris lui alléguerent pour second motif, qu'il seroit pour lui plus décent & plus convenable d'épouser la fille d'un Roi, qui pouvoit l'aider dans le besoin, que celle d'un de ses propres Sujets. Ils lui représenterent enfin les mauvais procédés de Don Jean Emanuel à son égard, & lui dirent, que c'étoit un moien de mortifier cet Audacieux, dont la rébellion ne devoit pas rester impunie. Le Monarque de Castille goûta fort le conseil, & répondit aux Ambassadeurs Portugais, qu'il enverroit des personnes pour régler les Dona Conf- conditions du mariage \*. Prévoiant toutefois que Don Jean

tance, fille de Emanuel ne manqueroit pas de former quelque entreprise Don Jean Emanuel, en- pour faire éclater son ressentiment, il ordonna de transférer formée.

Doña Constance, fille de ce Seigneur, au Château de Toro, & de l'y tenir fous bonne garde.

Son pere fait éclater (on

Don Jean Emanuel entretenoit des liaisons avec des personnes qui lui donnoient avis de tout ce qui se passoit. ressentiment, Ainsi, il n'eut pas plûtôt appris la résolution où étoit Don avec le Roi Alfonse, d'épouser Doña Marie, Infante de Portugal, que

> \*-Mariana & le nouvel Historien de | mander au premier cette Princesse, & ils Portugal ne parlent point de la proposi- donnent à entendre qu'il sit lui-même les castillan, de lui donner en mariage assure le contraire, & il y a lieu de croi-

> l'Infante Dona Marie. Ils se contentent re qu'ils n'ont pas vû à ce sujet les auto-de marquer, que le dernier envosa de-

1e

ELE D'Es le jugeant insulté & méprisé, il envoia tout transporté de PAGNE. colére, un de ses Confidens au Roi, pour lui déclarer qu'il ANNE'E DE renonçoit au droit de Naturalité, & se tenoit ainsi relevé du serment de sidélité qu'il lui avoit juré. En même-tems, il d'Aragon, chercha à se lier plus étroitement avec le Roi de Grenade, de Cassille. & fit folliciter par un Gentil-Homme de sa Maison, le Roi d'Aragon, qui étoit cousin de Doña Constance sa femme, de lui fournir des Armes & des Troupes pour l'aider à venger l'affront qu'on lui faisoit, & à la Maison Roïale d'Aragon, en la personne de Doña Constance sa fille: Don Alfonse, Roi d'Aragon, entra dans son ressentiment, & promit tout ce qu'on lui demanda. Pendant qu'il travailloit avec tant d'ardeur à se faire des appuis, il rassembla le plus de monde qu'il put, pour désoler & saccager les Etats de Castille, faisant païer aux Sujets la faute qu'ils n'avoient pas commife (A).

Le Pape, informé des troubles dont la Castille étoit agi- Don Pedre tée, voulut essairer à les appaiser. Persuadé qu'il falloit pour rozo, Evêque cet effet une personne de poids, qui connût le caractère des de Carthage-Peuples du Roïaume, & eût l'adresse de calmer les es-ne, créé Car-dinal, & charprits, il créa Cardinal aux Quatre-Tems de Décembre, gé par le Pa-Don Pedre Gomez Barrozo, Évêque de Carthagêne. Il lui pe de ménaenvoia la Baréte, chose qui n'étoit point alors en usage, modement en-& il le chargea de faire tous ses efforts pour terminer les tre Don Jean différends entre le Roi Don Alfonse, & Don Jean Emanuel, Emanuel & le qui avoit écrit au Pape à ce sujet, à en juger par une Lettre du Castillan. même Pape, qui lui est adressée, & rapportée par Raynaud (B).

En cette même année, Don Jayme, Roi d'Aragon, en- Le Roi de voia en faveur du Saint Siège, contre Louis de Bavière, Don Maiorque Pedre son fils, Comte de Ribagorce & d'Ampurias, avec les ge à celui Troupes qu'il étoit obligé de lui fournir, comme son Feu- d'Aragon dataire pour la Sardaigne, & reçut le premier jour d'Octo-pour son Roiaume. bre l'hommage de Don Jayme, Roi de Maïorque\*, pour

PONSE XI. EDOUARD NUMEZ & RUY DE Piña, dans les Chroniques de Don AL-FONSE IV. Roi de Portugal.

(B) BERNARD Guide & les autres dans les Vies des Papes d'Avignon, dans Ba-LUZE, CHACON, la Chronique & les | stance, petite fille de celui d'Aragon,

\* Ce fut alors que les deux Rois conclurent entre eux un Accord touchant

Tome V.

(A) La Chronique du Roi Don Al-| | leurs prétentions réciproques à la Couronne de Maiorque, que le Roi d'Aragon abandonna enfin à son Compétiteur. On lit dans Zurita, qu'il fut auss arrêté dans le même tems que le jeune Roi de Maïorque épouseroit Doña Conquand ils seroient parvenus tous deux a un âge compétant. Pour l'accord, on peut consulter l'Hist, de Languedoc au Liv.30. J. C. 1327.

cette Couronne. Le 18. du même mois mourut à Saragosse, ERE D'Es-Anne's De Doña Thérese d'Entenza, semme de l'Infant Don Alfonse, PAGNE. qui avoit été reconnu Héritier du Roi d'Aragon son pere,

fonce, fon fils.

& qui avoit eu d'elle trois enfans, sçavoir, Don Pedre, Don Jayme & Doña Constance : elle reçut la sépulture dans Mort de Don le Couvent de Saint François. Sa mort fut suivie de près de Jayme, Roi celle du Roi Don Jayme, qui termina sa vie à Barcelone le proclamation 31. d'Octobre, & fut extrêmement regretté & pleuré de de Don Altous fes Sujets, à cause de son grand amour pour la Justice, & de toutes ses autres vertus éclatantes. On l'inhuma dans le Monastére des Saintes Croix de Catalogne; & après qu'on eut fait ses funérailles, on proclama Roi, Don Alfonse son fils, qui confirma le 25. de Décembre les Loix Usatiques & les Priviléges de ce Comté (A).

Permutation: chevêques de Farragone.

Avant la mort du glorieux Don Jayme, Roi d'Aragon, entre les Ar- Don Jean son fils, Archevêque de Toléde, choqué de ce Toléde & de que Don Alfonse, Roi de Castille, lui avoit témoigné de la méssance, & lui avoit ôté la Chancelerie, sollicita le Monarque son pere, de lui procurer le moïen de permuter son Siége Archiépiscopal, avec Don Ximene de Luna, Archevêque de Tarragone. Don Jayme en fit la proposition à celui-ci, qui y consentit volontiers; de sorte qu'après avoir obtenu l'agrément du Pape, Don Jean passa au Siége de Tarragone, & Don Ximene de Luna à celui de Toléde \* (B).

1328: Troubles causées en Castille par Don Jean Emanuel.

Don Jean Emanuel cependant mit sur pied le plus de Troupes qu'il put, & se servit de tous les moïens que son imagination lui suggéroit, pour inquiéter & chagriner le Roi Don Alfonse. La première chose qu'il fit au commencement de l'année, fut d'aller avec ses Troupes porter les horreurs de la guerre dans les Diocèses de Cuenca, de Si-Irraption des guença, de Ségovie & de Toléde. Il commit par-tout des désordres affreux, principalement dans les Places ouvertes & perites. On ne tarda pas d'en porter des plaintes au Roi Don Alfonse, qui, irrité de son audace, résolut d'aller en personne remédier à tant de maux, après avoir pourvû à la sureré de la Frontière. En attendant, il donna ordre de fai-

Aragonnois dans ce Boïaume,

> (A) Le Moine de Saint Jean de la | beaucoup d'autres. Pegna, Jean Vilano, Zurita, & les \* J'ai déja observé ailleurs, que Manautres Historiens d'Aragon. riana a déplacé cette permutation. (B) Les Mérgoires de Tolede, &

-re de toutes parts dans les Etats de ce Téméraire, tout le-Ere D'Es-mal qui seroit possible. Peu de tems après, parurent les ANNE'R deux freres Don Jayme & Don Pedre Exerica, qui, à la tête d'un Corps de Troupes Aragonnoises, entrerent par le Roïaume de Valence sur les Terres du Roi de Castille, s'avancerent jusqu'à Chinchilla & Almança, & désolerent le Territoire de Requena. La Chronique ajoûte, qu'ils pénétrerent jusqu'à Peñasiel, pour se joindre avec Don Jean Emanuel, commettant par-tout les mêmes excès.

La seconde chose que sit Don Jean Emanuel, sut d'inspi- Zamora & rer l'esprit de révolte à quelques Villes de Castille par le ca- Toroserévol-tent contre le nal de Ferdinand Rodriguez de Balboa, Prieur de Saint Monarque Jean, qui lui étoit entiérement dévoué. Celui-ci fit adroite- Castillan, à la ment courir le bruit dans Zamora, où il avoit grand crédit, persuasion de que Don Alvar Nuñez Ozorio, nouveau Comte de Trasta-Rodriguez de mare \*, avoit tellement captivé la volonté du Roi, que tout Balboa, se faisoit à son gré pour la ruine des Rosaumes de Castille Saint Jean. & de Léon, & qu'ainsi il ne falloit recevoir, ni le Roi, ni ses Troupes, jusqu'à ce que le Monarque eût éloigné de lui le Comte Don Alvar. Les Habitans de Zamora se laisserent facilement persuader; & ne doutant point que le Roi n'entreprît de punir leur manque de respect, ils engagerent ceux de Toro à en faire autant, & se liguerent avec eux. Ainsi, les uns & les autres réparerent leurs murs, & firent de nouvelles fortifications pour pouvoir se désendre.

J. C.

1328.

Sur la nouvelle de tout ce qui se passoit, le Roi se disposa Le Roi de Car à partir pour la Castille, & manda à Toléde toutes ses stille sollicite Troupes, avec celles des Seigneurs & des Villes. Il envoïa de ce Prieur, en même-tems au Pape une personne, pour se plaindre du Prieur de Saint Jean, & le prier d'ordonner au Grand-Maître de Rhodes, d'ôter le Prieuré à ce Perturbateur de la tranquillité publique. Ensuite, il chargea Don Vasco Ro-

Ozorio fut décoré de ce Tître à peu près dans le même tems que Don Jean Emanuel faisoit éclarer son ressentiment contre le Roi de Castille, c'est-à-dire en l'année 1328. Voici la manière dont il assure que se fit cette cérémonie que je rapporte, parce qu'elle a quelque chose de bien singulier. » On mit trois " soupes dans une coupe de vin; le Roi ]],, ceux qui étoient présens, crierent " & le Comte s'inviterent trois fois à " en prendre; ensuite le Roi en prit une

\* Mariana dit, que Don Alvar Nunez 11,, d'abord, & le Comte une autre; alors " on donna à Don Alvar la permission " d'avoir une cuisine séparée pour ses "Gens dans le Camp du Roi, & d'avoir " sa Bannière particulière, avec son " cri , ses armes & sa devise à la guerre ; ,, on fit sur l'heure même expédier les ,, Lettres publiques d'érection; on en ,, fit la lecture à toute l'Assemblée, & " haute voix : Vive le Comie.

driguez, Grand-Maître de Saint Jacques, d'aller avec ses Ere D'Es-Troupes à Uclès pour empêcher les hostilités dans ces Quartiers. Après avoir donné cet ordre, il sortit de Séville,

1328. Ponce de Caà Cordouë.

Jean Ema-

nuel.

Don Jean & passa à Cordouë, où il sit arrêter & décoler Don Jean brera, décolé Ponce de Cabrera, pour avoir refusé de rendre à l'Ordre de Calatrava, comme il le lui avoit commandé, le Château de Cabra, qu'il lui avoit usurpé, & pour avoir été un des principaux Auteurs de la sédition de Cordoue contre les Ministres du Roi, pendant la minorité de ce Prince: crime que d'autres païerent aussi de la vie. Le Roi envoïa aussi à Soria, Garcilaso de la Véga, pour couvrir de ce côté-là la Castille, & empêcher les entreprises que les Aragonnois pourroient Le Roi d'Ara- former sur la Frontière. Quelques-uns se persuadent, que gon cesse de non-content de cette précaution, il fit porter des plaintes à favoriser Don Don Alfonse Roi d'Aragon, sur ce qu'il avoit envoié à Don Jean Emanuel des Troupes qui avoient commis de grandes hostilités en Castille, & il le menaça de lui délarer la guerre, s'il continuoit à donner contre lui du secours à un Sujet rébelle. Comme Don Alfonse, Roi d'Aragon, étoit veuf, & avoit projetté de se marier avec l'Infante Doña Eléonor, sœur de Don Alfonse, Roi de Castille, il paroît que Don Alfonse d'Aragon rappella Don Jayme & Don Pedre Exé-

ils se trouverent à Saragosse au Couronnement du Roi. Le Roi cependant se rendit à Tolède, où toutes les Trou-Castille con- pes s'étoient déja assemblés; & aïant délibéré avec ses ploier la force principaux Officiers sur la manière de faire la guerre à Don contre celui- Jean Émanuel, on résolut de commencer par la réduction d'Escalona. Don Alfonse envoïa ensuite de Toléde au Pape, l'Evêque de Cuenca, & celui qui avoit été nouvellement nommé au Siège Episcopal de Carthagêne, avec Ferdinand Sanchez, pour le prier d'accorder la Croisade pour la guerre contre les Mahométans: il leur donna leurs dépêches le 7. de Mars. Immédiatement après, il se mit en Campagne avec son Armée, & alla assiéger Escalona. Quoiqu'il se sût flaté d'emporter cette Place en peu de tems, elle étoit si bien fortifiée, & la Garnison, qui étoit nombreuse, sit une si vigoureuse résistance, que le Roi sut contraint de changer le siège en blocus, afin de la réduire par la famine.

rica avec leurs Troupes, puisqu'au commencement d'Avril,

Don Jean Emanuel n'eut pas plûtôt avis que le Roi Don plusieurs Pla- Alfonse venoit d'Andalousie, qu'il se retira de l'Archevêché ERE D'Es. PAGNE.

de Toléde vers Uclès, où il eut avec le Grand-Maître de Anne's DE Saint Jacques, un rude choc, dans lequel périrent quelques Chevaliers de cet Ordre, & la perte fut égale de part & d'autre. Informé que le Roi assiégeoit Escalona, il alla investir Guéte, pour montrer qu'il n'avoit pas moins de cœur; mais les Habitans de cette Place firent quelques sorties, dans lesquelles ils lui tuerent beaucoup de monde. Tandis qu'il étoit occupé à ce siège, Pierre Lopez d'Ayala avec les Troupes de Murcie, & Alvar Garcie d'Albornoz avec d'autres Seigneurs, & la Bande de Cuenca, saccagerent toutes les Terres que Don Jean Emanuel avoit dans ces Quartiers, & contraignirent toutes les Forteresses de se soumettre au Roi, à l'exception de Lorca, où commandoit Pierre Martinez Calvillo; & cette diversion sit que Don Jean Emanuel prit le parti de renoncer à son entreprise sur Guéte.

J.C. 1328.

Garcilaso de la Vega étant arrivé à Soria, dit à la No-Fin tragique . blesse & aux Habitans, que le Roi l'envoïoit pour comman-de la Vega, & der les Troupes de la Place, & veiller à ce que le Roi d'A- de plusieurs ragon ne fit point de ce côté-là quelques incursions en Cas-autres. tille; mais par un effet de la malice de quelques-uns, on fit courir le bruit, qu'il avoit ordre du Roi d'arrêter plusieurs des principaux de la Ville, & de les faire mourir. Dès que cette imposture se sur répandue, la populace crédule se mutina, aïant pour Chefs quelques Seigneurs de distinction. Les Séditieux, informés que Garcilaso entendoit la Messe dans le Couvent de Saint François, y allerent, & poignarderent Garcilaso, sans aucun respect pour le Lieu, ni pour le Saint Sacrifice qu'on y célébroit. Vingt-quatre Seigneurs du nombre desquels étoient Alvar Perez de Quiñones, & un fils de Garcilaso, furent pareillement immolés à leur fureur: toussles autres qui étoient avec Garcilaso, auroient eu le même fort, s'ils ne s'étoient enfuis promptement dans le Couvent, où les Religieux les cacherent & les sauverent en leur faisant prendre leur habit.

Le Roi Don Alfonse avoit envoié en Portugal, Pierre Le Mariage Rodriguez de Villegas & Ferdinand Fernandez de Pina, du Roi de Ca-Rilleavec Dopour régler les conditions de son mariage; & cette affaire na Marie, Infur réglée à Coimbre avec Don Alfonse, Roi de Portugal, tante de Porconformément aux propositions qui avoient été faires au tugal, arrété. Monarque Castillan, & dont il a été parlé sous l'année pré-

Annè'e de J. C. 1328.

cédente. Ruy de Piña ajoûte, qu'on convint de demander. au Pape la dispense, à cause de la parenté entre Don Alfon-Ere D'Es, se, Roi de Castille, & Doña Marie, Infante de Portugal, & en cas qu'on l'obtînt, de conclure le mariage avant la Saint-Jean. Les deux Envoïés Castillans, aïant rempli leur commission, retournerent auprès de leur Souverain; & le Roi de Portugal en fit partir d'autres avec eux, pour faire ratifier le Traité à Don Alfonse, Roi de Castille. Ils se rendirent tous au siège d'Escalona, où ils trouverent le Monarque Castillan, qui approuva & signa tout ce qui avoit été fait par ses Agens. Pour sureté de l'exécution, on remit au nom du Roi de Castille, Plasencia, Truxillo, Féria & Burguillos entre les mains de quelques Seigneurs Portugais; & le Roi de Portugal confia pareillement à des Seigneurs Castillans, Castel-Davide, Montfort, Arronches & Portalégre.

Quand tous ces arrangemens furent pris, Don Alfonse, Roi de Castille, pensa sérieusement à terminer cette affaire; & ne voulant point quitter le siège d'Escalona, il envoia à Valladolid, Don Joseph, son Receveur des Finances, chercher Doña Eléonor sa sœur, asin qu'elle l'accompagnât à la Mouvemens Frontière de Portugal, où le mariage devoit se faire. Sur inutils du ces entresaites, le Cardinal Don Pedre Gomez Barrozo se Pedre Gomez rendit au siège d'Escalona, pour tâcher de terminer les dif-

Pedre Gomez rendit au siège d'Escalona, pour tâcher de terminer les dif-Barrozo, pour férends du Roi avec Don Jean Emanuel, conformément à réconcilier Don Jean E-l'ordre qu'il en avoit reçu du Pape. Il remit au Roi les Letmanuel avec tres du Saint Pere, & sit tous ses efforts pour le porter à son Souvequelque acommodement; mais le Roi étoit si fort irrité contre Don Jean Emanuel, que toutes les sollicitations du Prélat surent inutiles. Ainsi, le Cardinal prit congé du Roi,

& passa quelque-tems après à Avignon.

Révolte à Valladolid.

Don Joseph cependant arriva à Valladolid, ou il apprit à l'Infante Doña Eléonor l'ordre dont il étoit chargé. L'Infante avoit auprès d'elle Doña Sanche, veuve de Sanche Sanchez de Velasco, le même qui avoit posséé la faveur du Roi Don Ferdinand. Celle-ci, qui étoit d'un esprit turbulent, commença à débiter, que Don Joseph venoit querir sa Maîtresse pour la marier avec le Comte Don Alvar Nuñez Osorio. Elle sit même tant par ses discours, qu'elle trouva le moïen de persuader à plusieurs personnes d'empêcher le départ de l'Insante; de sorte que la Princesse étant

déja montée sur une Mule pour partir, une soule de Peuple BRE D'Es accourut, & il se sit un si grand mouvement, que l'Infante ANNE'S DE 1366. fut contrainte de rentrer dans sa maison : Don Joseph la suivit, & on ferma les portes. A la persuasion de Doña Sanche, qui cachoit adroitement son artifice, la populace demanda Don Joseph, pour le faire mourir, & voulut même escalader l'appartement de l'Infante; mais la Princesse se montra à la fenêtre, tâcha d'appaiser le tumulte, & dit aux Séditieux, que si quatre d'entre eux vouloient entrer chez elle pour s'expliquer sur le sujet de cette émeute, elle étoit prête à les entendre & à leur donner toute la satisfaction qu'ils fouhaitoient. On y consentit, & la Princesse obtint. après avoir promis de livrer Don Joseph, qu'on les laisseroit passer à l'Alcazar. La meilleure partie du peuple s'étant donc retirée, l'Infante remonta sur la Mule, & alsa à l'Alcazar, emmenant avec elle Don Joseph. Dès qu'elle fut arrivée, elle fit fermer les portes, & déclara qu'elle ne vouloir point livrer ce Juif; ce qui irrita si fort les esprits, que l'Al-.cazar fut bien-tôt investie de toute la populace.

Quelques-uns faisant réstéxion, que le Roi ne manque-roit pas de punir sévérement leur manque de respect, envoïerent demander à Doña Sanche ce qu'ils devoient faire. Cette méchante femme leur conseilla de tenir toujours l'Alcazar investie, de se liguer avec les Habitans de Zamora & de Toro, & d'appeller à leur secours Don Ferdinand Rodriguez de Balboa, Prieur de Saint Jean, & Pierre Rodriguez de Zamora. Les deux derniers vinrent en effet avec quelques Troupes, & firent retirer la populace; mais ils:

mirent de bonnes gardes à toutes les portes.

On porta la nouvelle de cette révolte au Roi Don Alfon-LeRoientrese, qui étoit au siège d'Ecalona; & sur le champ, le Mo-prend de pumarque tint conseil pour délibérer sur ce qu'il y avoit à faire. nir cette Vil-Le Comte Don Alvar & d'autres furent d'avis, qu'il falloit tit avec ses continuer le siège jusqu'à la réduction d'Escalona, pour évi-Troupes. ter le mal qu'on pouvoit faire de-là sur les Terres de Toléde, & parce qu'il ne seroit pas honorable pour le Roi d'avoir assiégé une Place d'un de ses Vassaux, & de s'être retiré fans l'avoir soumise: d'autres au contraire jugerent, qu'il étoit à propos que le Roi allat à Valladolid, dont dépendoit la sûreté des autres Villes de Castille. Le Roi prit le dernier parti, & ordonna aux Bandes de Médina-d'el-Campo, d'Ol-

J. C. 1328.

medo, d'Arevalo, de Ségovie & d'Avila, de marcher vers ERE D'Es-'Anne'e DE Valladolid. Il partit ensuite lui-même pour cette Ville avec PAGNE. toutes les Troupes qu'il avoit, & envoïa ordre aux Bandes de Castille & de Léon d'en faire autant. Arrivé devant Valladolid, il y fut renforcé par les Bandes de plusieurs Villes; mais les Habitans de la Place fermerent leurs portes & lui refuserent l'entrée. Ce second manque de respect joint au premier, irrita extrêmement le Roi, qui ordonna de battre la Ville en brêche; ce que l'on fit aussi-tôt du côté du Monastére de las Huelgas. Les Habitans, secondés du Prieur de Saint Jean, se défendirent avec valeur, quoique les Roialistes eussent mis de ce côté-là le feu, qui prit au Monastére avec tant de violence, qu'il embrasa tout, & auroit brûlé le Corps de la Reine Doña Marie, ayeule du Roi, si le Monarque n'avoit eu soin de le faire enlever.

Division entre les Roïalistes.

Cependant, Don Ferdinand Rodriguez, Prieur de Saint Jean, comprenant que sa vie seroit en danger, & la réduction de la Ville inévitable, si le Roi continuoir ses attaques, fut sur le point de chercher à s'échapper. Faisant néanmoins réfléxion que presque tous les Seigneurs, qui étoient avec le Roi, ne pouvoient souffrir le Comte Don Alvar à cause de sa trop grande faveur, comme c'est l'ordinaire, il se rassura, & prit un autre parti. Il envoïa à Jean Martinez de Leyba & à d'autres Seigneurs, une personne de confiance, pour leur dire que la Ville se rendroit, dès que le Roi auroit éloigné de lui le Comte Don Alvar, parce qu'on n'ignoroit pas qu'il avoit acquis sur l'esprit du Roi un si grand empire, que tout se gouvernoit par lui & à son gré, ce qui faisoit qu'on pouvoit le regarder comme la cause de tous les troubles de Castille : on n'eut pas de peine à persuader Jean Martinez de Leyba & les autres, de solliciter la disgrace du Comte. Ils allerent aussi-tôt demander audience, & dirent qu'ils vouloient parler au Roi sans que le Comte fût présent, parce qu'ils avoient à lui communiquer quelques affaires qui regardoient son service. Cette proposition étonna le Roi; & le Comte, qui n'ignoroit pas l'intention de ces Seigneurs, chercha la même nuit Jean Martinez de Leyba pour le tuer, mais Jean Martinez se tint sur ses gardes. Le lendemain matin, ce Seigneur & les autres prirent l'Etendard Roïal, & sortirent du Camp avec quelques Troupes.

Le Comte

Le Roi, surpris de ce procédé, en demanda la cause;

Digitized by Google

PAGNE.

& on lui répondit, que ces Seigneurs vouloient l'entretenir Anne's DE en particulier sur des affaires importantes pour son service, mais qu'ils demandoient que le Comte ne fût pas présent, 1328.

Don Alvar sans quoi ils étoient résolus de se retirer avec leur monde. disgracié. Cet avis donna quelque inquiétude au Roi, qui consentit enfin de les écouter de la manière qu'ils le désiroient. Jean Martinez de Leyba & les autres allerent le trouver, & lui dirent, que le Comte Don Alvar tyrannisoit sa Personne & le Roïaume, & que ses maximes tendoient à avilir toute la Noblesse, & à entretepir le trouble en Castille; ce qui étoit cause que les Villes de Zamora, de Toro & de Valladolid s'étoient révoltées, & étoient résolues de ne point se soumettre qu'il n'eût éloigné le Comte : ils ajoûterent, que s'il persistoit à vouloir retenir ce Tyran auprès de sa personne, beaucoup d'autres Places suivroient l'exemple de ces trois Villes, & qu'ils prendroient eux-mêmes le parti de se retirer avec leurs Troupes. Enfin, ils conclurent en l'assûrant qu'il devoit s'attendre à trouver de la foumission par-tout, dès que le Comte seroit disgracié. Ces raisons & d'autres, qui furent dictées, soit par la jalousie de la grande faveur du Comte, soit pat zéle pour le service du Roi, mirent le Monarque dans une grande perpléxité. Pour prévenir cependant de plus grands troubles en Castille, le Roi se détermina à congédier le Comte Don Alvar, qui ne tarda pas de recevoir l'ordre de se retirer. Le Comte ne sut pas plûtôt Les Villes de parti, que les Habitans de Valladolid ouvrirent les portes au Valladolid, de Zamora & de Roi, qui entra dans la Place, & y fut reçu avec de grandes Toro se ranacclamations. Zamora & Toro se rangerent pareillement gent à leur sous l'obéissance du Roi, à l'exemple de Valladolid.

Le Comte Don Alvar, mécontent du Roi, & extrême- Rébellion du ment irrité contre ses Envieux, se retira au Château de Alvar. Belber. Résolu de contraindre son Souverain par sa résistance à lui rendre sa faveur, il mit une bonne Garnison dans cette Place, & en fit de même à l'égard des autres Châteaux & Forteresses qu'il tenoit pour le Roi. Il chercha aussi à se liguer avec Don Jean Emanuel; mais celui-ci, qui l'avoit regardé comme son plus grand ennemi, lui répondit avec froideur, proposant quelques conditions difficiles à remplir. Le Roi cependant envoïa sommer le-Comte Don Alvar, de lui rendre ses Châteaux & Forteresses. Sur le refus que le Comte sit d'obeir, le Roi comprit qu'il ne pouvoit se dis-

Tome V.

Anne's de J. C. 1328. penser d'emploier contre lui la voie des Armes. Don Jean Ramirez de Guzman, informé de son audace, offrit au Roi de le tirer de cet embarras, en ôtant la vie au Comte Don Alvar; & le Roi accepta la proposition, & promit même une récompense.

Ere d'Es-Pagne. 13**66**.

Mort de ce Seigneur.

Don Jean Ramirez, qui avoit été lié d'amitié avec le Comte Don Alvar, feignit d'avoir reçu du Roi quelque sujet de mécontentement, & s'en alla au Château de Belber, où étoit le Comte, à qui il fit entendre qu'il s'étoit réfugié auprès de lui pour mette sa personne en sureté. Il demeura quelques jours avec Don Alvar, qui ne cessa de lui donner des marques de son estime; mais aïant enfin trouvé une occasson favorable pour l'exécution de son projet, il poignarda le Comte rébelle. Dès que cette nouvelle se fut répandue, tous les Châteaux & toutes les Forteresses se soumirent au Roi : Don Jean Ramirez eut pour récompense la propriété du Châreau de Belber, & le Roi se sit apporter beaucoup de richesses que le Comte avoit amassées à Tordehumos. Le Roi, ainsi débarrassé de l'inquiérude que le Comte Don Alvar pouvoir lui donner, partit pour le Portugal, accompagné de l'Infante Doña Eléonor sa sœur, asin de célébrer son mariage.

Mariage du Roi de Castille avec Dona Marie, Infante de Portugal.

Il alla à Salamanque, ensuite à Ciudad-Rodrigo, & de-là à Alfayares, où le Roi & la Reine de Portugal s'étoient rendus avec l'Infante Doña Marie, & Sainte Elisabeth, ayeule de cette Princesse. On sit dans ce lieu la cérémonie du Mariage, qui sur suivi de grandes réjouissances publiques; & le Roi de Castille se retira dans ses Etats avec son Epouse\*. Quelque-tems après, les Rois & Reines de Castille & de Portugal s'aboucherent à Fuente-Grimaldo, où

\* Quoique Mariana fasse mention du mariage de Don Alsonse, Roi de Castille, avec Dona Marie, Infante de Portugal, sous l'année 1327. de maniéros de l'aire croire qu'il sut conclu alors, comme on le pourroit penser à la seule lecture du Sommaire que son Traducteur a mis en marge à cet endant que cet Auteur ne le place qu'en 1328. de même que Ferreras & le nouvel Historien de Portugal. Son Traducteur fait plus, il marque dans le Sommaire marginal dont j'ai parlé, que les sançailles.

le Roi Don Alfonse répudia alors Dena Constance, quoiqu'il ne paroisse pas,
suivant Mariana; que ce Prince l'est
épousée. On lit dans la nouvelle Histoire de Portugal, que le Mariage sut
célébré, sans être néanmoins consommé, à cause de la jeunesse de Dosa
Constance; mais je ne doute point, sur
le silence de FERRERAS, que ce ne soit là
une erreur; & quoique Zurita tienne
aussi pour l'assimmative, je suis porté à
croire que tous ces Auteurs traitent de
mariage, ce qui n'avoit été tout au plus
que des sangailles.

ERE D'ES-

PAGNE.

1366.

ils firent leur Traité d'alliance; & après être convenus de tous leurs faits, le Roi & la Reine de Portugal retournerent ANNE'E DE dans leur Roïaume, & le Roi Don Alfonse passa en Castille avec sa femme & sa sœur. Don Alsonse, arrivé à Médina- Dosa Eléod'el-Campo, y trouva les Ambassadeurs de Don Alfonse, nor, Infante de Castille, Roi d'Aragon, qui venoient demander, au nom de leur promise en Maître, l'Infante Doña Eléonor pour épouse. Persuadé qu'il mariage au ne pouvoit mieux la marier, il accepta la proposition avec Roid'Aragon. joie, & du consentement de la Princesse, qu'il promit même de conduire jusqu'aux Confins des deux Rosaumes; de sorte que les Ambassadeurs s'en retournerent très-satisfaits. Ne cessant de penser aux moiens de faire cesser les troubles de Castille, il mit tout en œuvre pour attirer à son parti, Don Jean Emanuel, en lui offrant de bons partis, & toute la sûreté qu'il pouvoit désirer; mais celui-ci se mésiant tou-

jours du Roi, ne voulut se prêter à rien (A).

Charles, surnommé le Bel, Roi de France, étant mort Mortde Charsans enfant, les Etats de Navarre s'assemblerent. Ne doutant les le Bel, Roi pas que ce Roïaume n'appartînt de droit à Jeanne, semme de Navarre. de Philippe, Comte d'Evreux, & fille de Louis Hutin, Jeanne, fom-& de Marguerite de Bourgogne, en qualité de petite-fille me de Philipde Doña Jeanne, Reine de France, & Propriétaire de Na-d'Evreux, hévarre, ils la proclamerent Reine, & nommerent Régens du rite du der-nier Roïau-Roïaume pendant son absence, Don Jean Corbaran de me. Lehet, & Don Jean Martinez de Medrano, Seigneur d'Arroniz. Philippe de Valois, qui avoit succéde au Trône de France, reconnoissant que la Couronne de Navarre n'étoit point soumise à la Loi Salique, la laissa à Jeanne, & au Comte d'Evreux son mari. Ce dernier l'accompagna à la Celui-ci céguerre de Flandres; & au retour de la Campagne, le Mo-de au Roi de narque François lui donna les Etats d'Angoulème, de Mor-France les Comtés de lain & de Longueville, qui sembloient devoir convenir au Champagne Roi de Navarre, & prit pour lui en échange les Comtés de & de Brie, pour les Etats Champagne & de Brie (B). La nouvelle Reine Doña Jean-d'Angoulêne envoia au Pape un Ambassadeur, pour l'informer de son me, de Morélevation à la Couronne, & le Saint Pere lui témoigna la gueville. part qu'il y prenoit (C).

En Aragon, le Roi Don Alfonse convoqua les Etats à Saragosse, où le jour de la Pentecôte il fut couronné solem-ment de Don

(A) Les Chroniques des Rois Don | 1 (B) Le P. Moret. Alfonse de Castille & de Portugal.

Alfonse, Roi

Dij

J. C. 1328. Saragosse.

nellement dans la Cathédrale par Don Pedre de Luna, ERE D'Es-Archevêque de cette Ville. Il y eut à cette occasion de PAGNE. grandes réjouissances, & le Roi arma beaucoup de Cheva- 1366. d'Aragon, à liers, du nombre desquels sut Don Jayme son sils, qu'il sit ensuite Comte d'Urgel & d'Ager. Comme Don Frédéric, Roi de Sicile, s'étoit ligué avec Louis de Bavière, Prétendu Empereur, & ennemi de l'Eglise, le Roi Don Alsonse son cousin, lui députa, à la sollicitation du Pape, Guillaume Costa, Religieux de l'Ordre de Saint Dominique, pour l'engager à se détacher de cette alliance, qui étoit si contraire à la qualité d'Enfant de la Sainte Eglise Romaine (A).

Trêve conles Rois de Tunis & de Trémecen.

Dans cette même année, les Rois de Tunis & de Tréclue entre ce mecen, qui étoient consternés du mal que les Flottes Aragonnoises leur avoient fait à l'occasion des voiages de Sardaigne, lui envoïerent des Ambassadeurs pour conclure une Trêve, & établir une bonne correspondance entre les Sujets de leurs Domaines. Don Alfonse recut leurs Ambassades à Camena, où il étoit alors, & consentit à la Trêve. Ce Prince, aïant aussi égard à quelques plaintes qu'on lui fit, promit de ne rien détacher de la Couronne durant les dixannées fuivantes.

pour avoir le Corps de

Sur les assurances que lui donnerent quelques Navigade ce Prince reurs qui avoient été dans l'Asie-Mineure, qu'il seroit facile d'apporter le Corps de Sainte Barbe, il forma le dessein de Sainte Barbe. se procurer ce Trésor. Dans cette vûe, il députa au Pape, Don Pedre son frere, Comte de Ribagorce, afin de lui demander la permission d'envoier deux Vaisseaux pour chercher le Corps de la Sainte. Don Pedre fut aussi chargé de la part de quelques autres affaires, & obtint tout ce qu'il déstroit du Pape, qui fut charmé de répondre au pieux désir du Roi (B).

Mariage de. Don Alfonse, Roi d'Aragon, avec Dona Eléonor, Infante de Castille.

Don Alfonse, Roi de Castille, passa de Valladolid à Burgos, d'où il se rendit à la Frontière d'Aragon, accompagné des Grands-Maîtres des Ordres Militaites, & de la principale Noblesse de Castille : il mena avec lui l'Infante Doña Eléonor sa sœur, pour conclure son mariage avec Don Alfonse, Roi d'Aragon, ainsi qu'on en étoit convenu. Quand il fut arrivé à Logroño, un grand nombre de Seigneurs Aragonnois s'empresserent d'y venir faire leur cour à l'Infante. Il alla ensuite à Calahorra, où arriverent Don Pedre de (A) ZURITA.

(B) RAYNAUD.

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 29

Ere d'Es PAGNE. 1367.

Luna, Archevêque de Saragosse, & beaucoup de Seigneurs, qui eurent l'honneur de baiser la main de l'Infante, Anne's DE & lui apporterent différens présens. Etant tous passés à Alfaro, l'Infant Don Jean, frere du Roi d'Aragon, Archevêque de Tarragone, & Parriarche d'Aléxandrie, vint y recevoir l'Infante, à qui il présenta de riches joïaux de la part du Roi. Tout ce nombreux & illustre Cortége conduisit le Roi, la Reine & l'Infante à Agreda, où Don Alfonse, Roi d'Aragon, se rendit aussi avec Don Pedre & Don Raymond ses freres, & une nombreuse suite de Riches-Hommes. Le jour suivant, ils partirent tous pour Tarrazone, où le Mariage du Roi d'Aragon & de l'Infante Doña Eléonor, fut célébré le sixième jour de Février avec de grandes acclamations de joie de toutes les personnes des deux Roiaumes qui y assisterent.

1329,

Lorsqu'on étoit sur le point de faire cette auguste céré- Ligue entre monie, arriverent des Ambassadeurs du Roi de Portugal, les Rois de Castille, d'Aavec d'amples pouvoirs pour faire une bonne ligue avec la ragon & de Castille & l'Aragon. Par le Traité qui sut fait alors, les Portugal. Rois de Castille & d'Aragon s'engagerent de faire chacun de son côté la guerre aux Mahométans de Grenade, & celui de Portugal promit d'aider pour cet effet celui de Castille : on convint aussi, que pour la sûreté des Roïaumes, aucun des Rois Alliés ne donneroit à l'avenir retraite ni secours aux Sujets des deux autres qui renonceroient au droit de naturalité, par envie de contenter leur caprice. Après qu'on eut signé ces articles, & d'autres de moindre importance, les Rois se séparerent; & celui de Castille emmena avec lui Doña Blanche, fille de l'Infant Don Pedre, son oncle défunt, & de Doña Marie, Infante d'Aragon, afin de la conduire en Portugal, où, suivant l'accord qui avoit été fait entre lui & le Monarque Portugais, elle devoit épouser l'Infant Don Pedre, qui étoit le fils aîné du dernier (A).

En sortant d'Aragon, le Roi de Castille prit sa route par La mort de Soria, où il fit un châtiment exemplaire de tous les Auda-Garcilaso de cieux qui avoient trempé dans la mort de Garcilaso de géeparle Mola Vega, & qu'on put attraper: ceux qui s'ablenterent, eu-narque Castilrent tous leurs biens confisqués, & furent traités com-lan. me rébelles, & déclarés traîtres à la Patrie. De Soria, le Les Rois de Roi envoïa à Avignon, Jean Urtado, avec ordre de de-Castille & d Portugal sol-(A) La Chronique de Don Alfonse de Castille, Zurita & les autres.

Anne'e de

J. C. 1329. licitent auprès du Pape les dispenses nécellaires ge du premier avec Dona Marie.

Elles leur font accorriage est con-

mander au Pape les Décîmes & d'autres Subsides Ecclésiastiques pour faire la guerre aux Mahométans de Grenade, PAGNE. & de prier sa Sainteré de lui accorder la dispense pour les empêchemens, malgré lesquels il avoit épousé la Reine Doña Marie. Le Roi de Portugal fit aussi partir pour Avignon dans le même tems, un Ambassadeur avec les mêmes instructions. pour le maria- Enfin, Don Alfonse, Roi de Castille, convoqua à Madrid les Etats Généraux.

Les deux Ambassadeurs cependant étant arrivés à Avignon, firent leurs demandes au Pape, qui les écouta favodées, & le ma-rablement. Sa Sainteté, charmée de trouver une occasion d'affermiela paix entre les deux Rois de Castille & de Portugal, & de les mettre en état de faire de concert la guerre aux Mahométans, donna commission aux Evêques de Burgos & de Palence, de relever le Roi Don Alfonse & Doña Marie des empêchemens avec lesquels ils avoient contracté leur mariage, & à l'Archevêque de Brague, ainsi qu'à l'Evêque de la Guardia, d'absoudre Don Alsonse, Roi de Portugal, de la censure qu'il avoit encourue, pour avoir contribué à cette alliance; & en considération des pieuses vûes & du zéle Catholique des deux Monarques, il accorda les Décîmes & d'autres Subsides pour la guerre. Les Prélats exécuterent ponctuellement ses ordres; & ceux de Burgos & de Palence imposerent pour pénitence au Roi de Castille, de fonder une Eglise (A).

Etats Géné-Roi de Castille.

Au tems marqué pour la tenue des Etats Généraux, qui raux tenus à avoient été convoqués à Madrid, le Roi Don Alfonse partit Madrid par le pour assister à cette Assemblée, à laquelle se trouverent les Prélats, les Seigneurs & un grand nombre de Députés des Villes. Il y exposa la résolution où il étoit de faire aux Mahométans de Grenade, la guerre, pour laquelle il s'étoit lié avec les Rois d'Aragon & de Portugal, & il représenta que ses revenus, & les Subsides qui lui avoient été accordés par le Pape, ne pouvant point encore lui suffire pour une si sainte entreprise, il falloit qu'un chacun s'efforçat d'y contribuer. Tous les Assistans goûterent fort le projet du Roi, & on résolut de lui accorder pour ce tems, outre les tributs ordinaires qu'on avoit coutume de lui donner, le nouvel impôt de l'Alcavala. Mais faisant résléxion que le produit des impôts ordinaires étoit considérable, & étonnés de ce

(A) La Chronique, & RAYNAUD.

1367.

que le Roi appuioit tant sur le besoin d'argent, ils crurent devoir prier le Roi de faire rendre compte au Juif Don Jo-Anne's DE seph, qui avoit l'administration des revenus de la Couronne, parce qu'ils s'imaginoient que ce Juif ne remplissoit pas bien son poste, ou devoit de grosses sommes. Le Roi y aïant consenti, on termina les Etats, après lesquels il tomba dangereusement malade; mais Dieu permit qu'il recouvrât la santé.

J. C. 1329.

Pierre Ruiz de Cordouë, Commandeur de l'Ordre de La Ville de Calatrava, étant sorti dans ce même tems pour quelques pliégo, Commanderie de affaires importantes, de la Ville de Pliego, qui étoit sa Calatrava, li-Commanderie, en laissa la garde à un de ses Ecuiers. Celui- vrée parcrahici, traître à sa Religion & à sa Patrie, sit dire au Roi de Grenade. Grenade qu'il la lui livreroir, s'il lui donnoit une certaine somme d'argent & une retraite dans son Roïaume. Le Grenadin, charmé de trouver une si belle occasion de la recouvrer, vint au plûtôt à la Ville avec un Corps de Troupes; & l'Ecuïer, aïant reçu la somme qu'il avoir demandée. la lui remit, & alla vivre parmi les Mahométans (A).

Don Jean Emanuel, toujours vivement piqué de ce que Acharnement le Roi avoit quitté Doña Constance sa fille, continuoit de de Don Jean chercher les moïens de se venger. Persuadé qu'il ne pouvoit troubler la plus espérer aucun secours des Rois d'Aragon & de Portu- Castille. gal, à cause des nouvelles alliances qu'ils avoient contractées avec le Roi Don Alfonse son Souverain, il imagina d'autres stratagêmes pour inquiéter celui-ci & troubler son Roïaume. Il projetta d'épouser Doña Blanche, fille de Don Ferdinand de la Cerda, & de Doña Jeanne Nuñez de Lara, & de ménager le mariage de Don Jean Nuñez de Lara, frere de Doña Blanche, avec Doña Marie, fille de l'Infant Don Jean le Contrefait & de Doña Isabelle de Portugal, à qui l'on disoit que la Souveraité de Biscaye appartenoit. Tous ceux qui étoient intéressés à ce double mariage, s'y prêterent volontiers, à dessein de contraindre le Roi de leur restituer à tous ee qu'ils prétendoient qu'il leur avoit usurpé. Ainsi, ils firent entre eux une forte ligue, par laquelle ils s'engagerent de se seconder & de se soutenir mutuellement contre le Roi. Quelques-uns croient, que Don Jean Emamanuel renouvella aussi l'alliance qu'il avoit déja avec le Roi

(A) La Chronique & les autres

de Grenade.

J. C. 1329. l'administranances.

Le Roi Don Alfonse passa cependant de Madrid à Valla dolid, à dessein de donner les ordres nécessaires pour la PAGNE. guerre contre les Mahométans. Sur les plaintes qu'on lui avoit le maniement de ses revenus, il ordonna de lui faire tion des Fi- rendre ses comptes; & on trouva qu'il devoit de grosses sommes : ce qui fit qu'on lui ôta la charge de Trésorier Général. Le Roi, comprenant qu'il ne pouvoit s'attendre d'être jamais bien servi par un Juif, ordonna que désormais l'administration de ses Finances ne seroit plus confiée qu'à des Chrétiens, qui prendroient le Tître de Trésoriers \* (A).

Démarches

Comme le Roi Don Alfonse avoit dessein d'emploïer ses du Roi de Ca- Armes contre les Mahométans, ce Prince songea à prendre stille pour ramener Don quelque arrangement, pour empêcher que, pendant qu'il se-Jean Emanuel roit en Campagne, Don Jean Emanuel n'inquiétât ses Sujets. Il envoia vers ce Seigneur, Don Jean d'el Campo, Evêque d'Oviédo, pour lui offrir de sa part de le rétablir dans toutes ses Dignités & tous ses biens, & de lui donner les plus belles Charges de l'Etat, s'il vouloit rentrer à son service. L'Eyêque fit ces propositions à Don Jean Emanuel, qui les accepta, à condition que le Roi lui rendroit Doña Constance sa fille. Don Jean d'el Campo la lui promit au nom du Roi, pourvû qu'il livrât la Ville & le Château de Lorca, & les tint à foi & hommage pour les remettre au Roi, quand il en seroit requis. Il l'assura ensuite, que le Roi lui donneroit ses appointemens, pour le mettre en état de faire la guerre aux Mahométans, du côté du Roïaume de Murcie (B).

Troubles en Valence.

Il s'étoit élevé dans le Roiaume de Valence quelques disputes, touchant les Places dans lesquelles les Loix d'Aragon doivent avoir leur force & vigueur; mais elles furent bientôt appaisées. Le Roi Don Alfonse, qui avoit été couronné l'année précédente, songea à rendre son hommage au Pape pour le Roïaume de Sardaigne. Comme il ne pouvoit sortir de son Rosaume, le Saint Pere lui manda de s'acquitter de cette obligation envers le Saint Siège, entre les mains de l'Infant Don Jean son frere, Archevêque de Tarragone,

(A) La Chronique.

mer ce nom, parce que, comme il venoit des Arabes pour lesquels il avoit s'appelloit Almoxarife, & le Roi Don | que Mariana donne lieu de eroire au Alfonse XI, jugea à propos de suppri- | Liv. 15, an. 1329.

<sup>(</sup>B) La Chronique. \*Avant ce réglement, celui qui avoit une aversion implacable, il le trouva en Castille l'Intendance des Finances, sans doute odieux. C'est du moins ce

1329.

1368.

& Patriarche d'Aléxandrie; mais il ne voulut point accorder de dispense pour le mariage de l'Infant Don Pedre, Comte de Ribagorce, avec Doña Eléonor, fille de Don Frédéric, Roi de Sicile, à cause de la ligue que Don Frédéric avoit faite avec Louis de Baviere, ennemi de l'Eglise (A). Sur la fin de l'année, Doña Eléonor, Reine d'Ara- Naissance de gon, accoucha à Valence de l'Infant Don Ferdinand, que Don Ferdinand, que Don Ferdinand le Roi son pere fit d'abord Marquis de Tortose & Seigneur d'Aragon, & d'Albarracin: je crois que cet Infant fut le premier qui por-Marquis de ta en Espagne le Tître de Marquis. L'Infant Don Pedre, Tortose. qui devoit succéder au Trône, sur très-mécontent de cette faveur, parce que le Roi Don Alfonse avoit promis depuis peu de ne rien aliéner de la Couronne pendant l'espace de dix années consécutives. Il s'en plaignit même à son pere. & à sa belle-mere, & il fut sur le point de se retirer en France dans les Domaines du Roi d'Angleterre, avec quelques Seigneurs de son parti; mais il y à lieu de croire que l'Infant Don Jean, Prélat très-vertueux, fit en sorte de tout pacifier (B).

En Navarre, les usures des Juiss & les gains qu'ils fai- Massacre de soient, étoient si considérables, que les Habitans d'Estella, plusieurs Juiss de Viane & des autres Places des environs, se révolterent dans différencontre eux, & égorgerent sans aucun égard tous ceux qui Navarre. tomberent entre leurs mains. Peu de tems après, arriverent le nouveau Roi Don Philippe & Doña Jeanne sa femme, Couronnequi furent couronnés & proclamés à Pampelune le 5. de ment de Don Philippe, & Mars, à la grande satisfaction des Sujets de la Monar-de Donafeanchie (C).

ne sa femme, à Pampelune.

Le Monarque Castillan, toujours occupé de son projet de porter la guerre dans les Etats du Roi de Grenade, fit tous Préparatifs » les préparatifs nécessaires, & marqua le tems dans lequel il de guerre du vouloit que ses Troupes se rassemblassent. Il alla voir en-le, contre les suite le Roi de Portugal son beau-pere, & mena avec lui Mahométans. Doña Blanche, fille de l'Infant Don Pedre son oncle. Les Entrevûe de deux Rois s'aboucherent à Fuenté-Grimaldo, & se restitue- ce Monarque rent réciproquement les Châteaux qu'on avoit donnés pour & du Roi de sûreté de l'exécution du mariage entre le Roi Don Alfonse Fuenté-Gri-& Doña Marie. Celui de Castille ajant remis au Portugais maldo. Doña Blanche, qui étoit destinée pour être la semme de

(A) RAYNAUD.

(B) ZURITA. Tome V. (C) Le P. Moret.

E

WHAB, E DE J. C. 1330.

l'Infant Don Pedre, le Roi de Portugal promit au Castillan ERE D'Esson gendre de lui fournir cinq cens chevaux pour la guerre contre les Mahométans. Ils se séparerent ensuite, & le Monarque Castillan passa à Cordoue, où toutes les Troupes avoient ordre de se rendre. Ozmin, qui commandoit les Armes du Roi de Grenade, parce que ce Prince étoit encore trop jeune pour pouvoir le faire par lui-même, aïant appris les préparatifs de guerre que faisoient les Rois Chrétiens, travailla de son côté à rassembler de grandes forces.

Tébe, affié-

Au tems marqué, arriverent des Troupes de toutes parts. géeparle pre- les Grands-Maîtres des Ordres avec les leurs, le Grand-Maître de Christ avec les cinq cens Chevaux du Roi de Portugal, qui étoient bien équippés, les Seigneurs & les Bandes des Villes. Toute l'Armée étant donc réunie, le Roi tint conseil de guerre pour délibérer sur la premiere expédition qu'il étoit à propos de faire; & l'on décida, qu'il falloir commencer par la réduction de Tébe. Ainsi, on sit marcher l'Armée vers cette Place, dont on commença aussi-tôt le siège. La Garnison se défendit courageusement, & Ozminvoulut la secourir avec un Gros de Cavalerie; mais ce Mahométan, voïant la supériorité des Ennemis, & la maniere dont ils étoient campés, n'osa le faire.

rivés durant Place.

Le Roi envoïa querir à Ecija & à Cordouë les machines vénemens ar- de guerre qu'il avoit donné ordre de construire, & sit élele siège, & ré- ver proche de la muraille une Tour de bois pour incommoduction de la der les Assiégés; mais ceux-ci firent une sortie, dans laquelle ils mirent le feu à la Tour; & quoique les Chrétiens l'éteignissent, elle ne leur sut plus d'aucune utilité. Ozmin, qui entendoit parfaitement le métier de la guerre, dressa avec quelque Cavalerie une embuscade aux Chrétiens: le Roi Don Alfonse le sçut, & envoia un détachement une fois plus fort, qui désit les Mahométans; ce qui n'empêcha pas Ozmin de reparoître le jour suivant à la vûe de Tébe, afin d'encourager les Assiégés. Un Corps d'Infanterie Chrétienne passa la Riviere sans en avoir reçu ordre du Roi, & courut risque de païer chérement cette imprudence; mais le Roi aïant fait prendre les armes à toute l'Amée, Ozmin se retira sans oser rien entreprendre. Sur ces entrefaites, le Grand-Maître de Christ retourna en Portugal avec ses cinq cens chevaux, malgré toutes les instances & les promesses que le Roi Don Alsonse lui sit

ELE D'Es- pour le retenir \*. Le Roi cependant ne se rebuta pas PAGNE. pour cela: au contraire, il battit si bien la Ville, qu'on sit Anne's DE brêche à la muraille. Alors les Assiégés perdant courage, demanderent à capituler, & offrirent de rendre la Place avec tout ce qu'il y avoit dedans, à condition qu'on leur laisseroit la vie sauve; ce qui fut exécuté dans le mois d'Août.

Après la reddition de Tébe, le Roi mena son Armée Autres conà Cañete, qui se soumit d'abord, de même que Pliego. In-quêtes du Roi de Castille formé que les Mahométans avoient abandonné les Châteaux sur les Mahode las Cuevas & d'Otrexica, il y envoia des Troupes pour métans. s'en emparer; après quoi, comme la Saison étoit déja fort avancée, il retourna à Séville. Là, il devint amoureux de Il se laisse Doña Eléonor de Guzman, Dame d'une des plus Illustres prendre d'a-Maisons d'Espagne, qui étoit parsaitement belle, riche Dona Eléo-& spirituelle. Il y reçut aussi une Ambassade, que le Roi de nor de Guz-Grenade lui envoia, par le conseil d'Ozmin & des princi- man. Le Roi de paux Seigneurs Mahométans de son Roïaume, pour se re- Grenade se connoître son Vassal, & s'engager de lui païer tous les ans rend son Vasun tribut de douze mille Doubles. Le Roi Don Alfonse al. accepta volontiers la proposition, principalement pour ôter cet appui à Don Jean Emanuel, & le forcer d'avoir recours à sa clémence, parce que ce Seigneur, au lieu de faire la guerre aux Mahométans par le Roïaume de Murcie, comme il l'avoit promis, s'étoit servi des sommes qu'on lui avoit délivrées à cet effet, pour tourmenter quelques Places de Castille; quoique Cascales assure, qu'il fit une incursion par ce Rojaume jusqu'à Vera.

En conformité du Traité entre le Roi de Castille & celui Le Roi d'Arad'Aragon, celui-ci assembla aussi ses Troupes pour faire de son emploie fon côté la guerre au Roi de Grenade, & les envoïa avec contre les Male Grand-Maître de Montése, les Commandeurs d'Amposta hométans. & d'Alcañiz, & le Vicomte de Cabrera, à qui il donna le

\* Le nouvel Historien de Portugal] assure, que les Portugais eurent part à la victoire que les Castillans remporterent sur Ozmin, d'où il paroît vouloir conclure, que les Castillans avancent fans raison, que les cinq cens Chevaux, ou Lanciers du Roi de Portugal, se retirerent avant la fin de la Campagne; mais en s'en tenant à Ferreras, on pourra facilement concilier les deux! il ne parle pas, se fit en 1330.

faits. Il avance aussi d'un an toutes les expéditions dont FERRERAS parle ici, par une suite sans doute de son ignorance sur l'entrevue des deux Rois, Castillan & Portugais, à Fuenté-Grimaldo, où le dernier promit au premier de fournir les cinq cens Chevaux ou Lanciers pour la guerre contre les Mahométans, puisqu'on voit que cette entrevue, dont

J. C. . 1330.

Commandement de la Cavalerie. Toute l'Armée s'étant ERE D'Es. rassemblée à Orihuela, elle passa à Lorca, d'où elle entra dans le Roïaume de Grenade. Ne trouvant aucune résistance, elle s'accagea une vaste étendue de Païs, sit un riche butin, & emmena un grand nombre de Captifs. Dans le même tems que les Troupes Aragonnoises se mirent en Campagne, la Flotte d'Aragon alla aussi courir toute la Côte jusqu'au Détroit, afin d'empêcher les secours qui pouvoient venir d'Afrique au Roi de Grenade \*, après quoi elle rentra dans ses Ports (A).

Troubles en Sardaigne.

François d'Oria vint à peu près dans ce même-tems trouver le Roi Don Alfonse, au nom des principaux de sa famille, pour lui demander pardon, & lui promettre qu'ils le serviroient tous comme de fidelles Sujets, s'il vouloit leur rendre dans l'Isle de Sardaigne les Places qui leur appartenoient. Le Roi d'Aragon y consentit généreusement, à condition qu'ils ne favoriseroient ni les Habitans de Sacer, qui s'étoient révoltés, ni ceux qu'il avoit si justement bannis de cette Isle. Malgré ce trait de clémence, Antoine d'Oria se chargea de la conduite de neuf Vaisseaux & d'autres embarquemens, que la République de Gênes, qui étoit fâchée de voir les Rois d'Aragon en possession de la Sardaigne, envoïa à cette Isle pour tâcher d'en chasser les Aragonnois. Cet Officier arrivé à un Cap, surprit quelques Vaisseaux Catalans, & s'en empara. Se postant ensuite à la vûe de Cagliari, & bordant les Côtes, il tenoit comme l'Isse bloquée, de maniere que rien ne pouvoit y entrer, ni en sortir. Non-content de cette manœuvre, il fit quelques descentes à terre, & pilla plusieurs Places. Persuadé qu'à cette nouvelle le Roi d'Aragon ne manqueroit pas d'envoier une Flotte & des Troupes pour défendre l'Isle, il demanda un plus grand nombre de Vaisseaux. Cependant, plusieurs Places profiterent de cette occasion pour se soustraire à l'obéissance du Roi; ce qui sut la source d'une guerre sanglante entre la Couronne d'Aragon

(A) Zurita. \* Quoique Mariana affire, que dans cette occasion le Roi d'Aragon manqua de parole à celui de Castille, sous prétexte de la guerre qu'il étoit obligé de soutenir contre les Gênois, il est cer-tain, suivant Zurita, que l'Aragonnois envoia contre le Grenadin ses Troupes, I Mariana.

& la Flotte dont parle Ferreras, s'excusant à la vérité de ne pouvoir fournir de plus grandes forces, à cause des occupations qu'on lui donnoit en Sardaigne. Cette observation peut aufli servir contre le nouvel Historien de Porfugal ; qui avance la même chose que PAGNE.

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

& la République de Gênes. Sur le bruit de tous ces événe-PAGNE. mens, le Roi Don Alfonse fit équipper une grosse Flotte sur les ANNE'E DE Côtes de Catalogne & de Valence; & après y avoir fait embarquer des Troupes, il l'envoia en Sardaigne, où l'on prit terre heureusement, sous les ordres de Don Raymond de Cardone, Personnage illustre par sa naissance, & un des plus grands Capitaines de son tems, qu'il avoit nommé Gouverneur de l'Isle \* (A).

1330.

1369.

Le Roi Don Alfonse, qui étoit résolu de retourner en Castille, partit de Séville, & alla à Xerez de Badajoz, pour de la Cerda voir Sainte Elisabeth, Reine Douairiere de Portugal. De-là, se réconcilie il passa à Burguillos, où il rencontra Don Alfonse de la avec le Roi de Cerda, qui lassé d'avoir luré si long-tems contre la fortu-le comble de ne, dont il avoit été presque toujours le jouet, soit en biensaits. Espagne, soit en Païs étranger, vint se résugier sous la clémence du Roi, auprès de qui il trouva un meilleur asile qu'il n'avoit ofé espérer. Le Monarque, qui ne s'attendoit point à lui voir faire cette démarche, le reçut avec bonté, lui donna généreusement des Etats & des biens pour subsister avec la décence & l'éclat qui convenoient à sa naissance, & lui promit d'avoir toujours pour lui une parfaite estime; de sorte que Don Alfonse de la Cerda sut pénétré de la plus vive reconnoissance pour tant de bontés \* \*. Ensuite, se Roi alla à Talavera de la Reyna, & y trouva un Ambassadeur de Don Philippe, Roi de Navarre, qui venoit au nom de son Maître établir avec lui une alliance sincère & une bonne correspondance: il se prêta volontiers & avec plaisir à tout ce

(A) ZURITA.
\* Don Jayme II. Roi de Maiorque, qui avoit assigné trois mille livres de rente de Barcelone à l'Infant Don Ferdinand son frere, abandonna en échange à ce Prince la Vicomté d'Omelas, divers Châteaux & Domaines du Voisinage, & le Fief de la Vicomré de Carladois. Il lui donna aussi à vie seulement, le Château de Frontignan, & une partie du Domaine de Montpéllier, à certaines conditions, & sous certaines réserves; entre autres, des premieres appellations, & de l'hommage pour

toutes ces choses, tant pour lui que

pour ses Successeurs. Mais l'Infant étant mort avant l'an 1347. le Roi son frere

\* \* Mariana parle sous l'an 1330. de la réconciliation de Don Alfonse de la Cerda avec le Koi de Castille. Il ajoûte, que le premier s'étoit marié en France avec la Princesse Madelphe du Sang Roïal, quoique, comme l'observe son Traducteur, on ne connoisse point de Princesse de ce nom dans l'Histoire Généalogique de la Maison Rosale de France. Don Alfonse de la Cerda en avoit eu, suivant le même Auteur, deux enfans, Don Louis & Don Jean, dont l'aîné avoit suivi son pere en Efpagne : le Roi de France avoit donné au Prince Cadet le Comté d'Angouléme, comme à son parent, & l'avoit fait zéunit ces Domaines à sa Couronne. Il dans la suite Connétable de France.

Histoire de Languedoc, Liv. 30.

qui lui fut proposé, après quoi il congédia l'Ambassa-ERE D'Esdeur (A).

1369.

Je.

Anne'e de

De Talavera de la Reyna, le Roi partit pour Toléde, Bandits & & apprit à Burujon, qu'il y avoit à Sainte Eulalie, Place de Séditieux pu- la dépendance de Don Jean Emanuel, une bande de Volieux, par le leurs qui faisoient de grands ravages dans cette Contrée, Roi de Castil- & que si on y alloit sur le champ, on trouveroit les portes de la Ville ouvertes, & on pourroit arrêter les Bandits. Sur cette nouvelle, le Roi, toujours empressé à punir le crime, fit monter son monde à cheval, & alla à Sainte Eulalie au petit galot, afin de s'y rendre avant que personne eût pû donner avis de son voïage. Etant arrivé à cette Ville, & aïant trouvé les portes ouvertes, & les Habitans dans une parfaite sécurité, il laissa des Gardes hors de la Place, afin qu'aucun des Malfaiteurs ne pût lui échapper. Il les fit d'abord tous arrêter, à l'exception du Chef, qui trouva le moïen de se cacher dans le puits de sa maison. Après l'avoir fait envain chercher par-tout, comme on étoit assuré qu'il n'étoit pas sorti, on comprit qu'il ne pouvoit être ailleurs que dans le puits; ce qui sit que le Roi ordonna d'y descendre, & de l'en tirer mort ou vif, parce qu'il étoit déterminé de ne point sortir de la Ville qu'il ne l'eût en son pouvoir. Les Domestiques & les Ministres du Roi qui craignoient, en obéissant à l'ordre de leur Souverain, de s'exposer à être tués par le Scélérat, jetterent dans le puits une si grande quantité de pierres, que l'eau du puits entra dans un souterrain où étoit cet homme, qui, en aïant même bien-tôt jusqu'à la bouche, se mit à crier, & sit connoître qu'il étoit dans ce lieu. On l'en tira sur le champ, & on le sit mourir avec ses Complices. Je me suis un peu étendu dans le récit de cet événement, afin que l'on voie avec quel soin le Roi châtioit de semblables gens, qu'il importe tant de sacrifier à la tranquillité publique.

> Quand on eur fait cette justice, le Roi se rendit à Toléde, où il fit aussi punir plusieurs Séditieux, qui avoient troublé & agité la Ville, & du nombre desquels étoit Ferdinand Gudiel, un des plus puissans & des principaux Seigneurs du lieu. Après avoir ainsi rétabli le calme à Toléde, il partit pour Madrid, & fut attaqué à Illescas d'une grande mala-

(A) La Chronique & les autres.

PAGNE-1369.

die, dont il guérit. S'étant donc rendu à Madrid, il passa ensuite à Ségovie, & de-là à Valladolid, où il voulut ré- Anne's de former la Monnoïe qu'il y avoit dans le Roïaume, parce que celle d'Aragon, de Navarre & de Portugal avoit cours Changement sur les Confins de ces trois Etats. Pour cet effet, il ordon-qui trouble le na d'en battre une à son coin, & qui sût de poids; mais dès Commerce. qu'on commença à y travailler, un Juif, qui étoit son Médecin, & qui étoit intéressé dans cette sonte, altéra tellement les espéces, que celles-ci n'aïant point leur valeur intrinséque, tout renchérit considérablement \*.

Le Roi, qui pendant ce tems-là étoit allé à Burgos, réso- Pélerinage lut de se faire couronner avec toute la solemnité convena- du Roi de Cafille à Saint ble, & manda à cet effet les Prélats, les Seigneurs & les Jacques, où il Députés des Villes, afin qu'ils se trouvassent présens à cette s'arme Checérémonie, dont il indiqua le jour. Mais il voulut commencer d'abord par s'armer Chevalier; c'est pourquoi, il alla en Pélerinage à Saint Jacques, & entra à pied dans la Ville & l'Eglise, par respect pour le Saint Apôtre, étant accompagné de l'Archevêque Don Jean de Lima, & de tous les Ministres de cette Eglise Apostolique. Après qu'il eut fait la veillée des Armes, suivant l'usage de ce tems, & que l'Archevêque aïant célébré la Messe, les eût bénies à l'Âutel, le Roi les prit, & s'arma Chevalier en présence d'une

Jacques, & de quelques Evêques & Seigneurs de Galice. A son arrivée à cette Ville, il y trouva les principaux Sei- Son Courongneurs de ses Etats, qui s'y étoient déja rendus; c'est pour-nement à Burquoi, il ordonna de faire tous les préparatifs pour son Couronnement, dans l'Eglise du Monastere de las Huelgas, qui fut ornée de riches tentures de Tapisseries. Le jour marqué pour la cérémonie, il prit un habit magnifique, monta à cheval, aïant à ses côtés, Don Alfonse de la Cerda & Don Pedre Fernandez de Castro, qui lui avoient mis les éperons, & alla, suivi de toute la Noblesse de son Roiaume, à l'Eglise, où l'Archevêque de Saint Jacques & les autres Prélats, qui étoient de Burgos, de Palence, de Calahorra, de Mondonédo & de Jaën l'attendoient pour le recevoir. La Reine Doña Marie, richement vêtue, venoit après le Roi,

foule de Peuple, qui faisoit retentir l'air de ses acclamations. Il repartit ensuite pour Burgos, suivi de l'Archevêque de Saint

1331.

<sup>\*</sup> Tous ces événémens sont mis en 1330, par Mariana.

J. C. . 1331.

& étoit accompagnée des principales Dames du Roiaume, Anne's DE & de beaucoup de Seigneurs, qui n'avoient rien épargné pagne. pour paroître avec éclat & magnificence. Quand on fut arrivé à l'Eglise, le Roi & la Reine mirent pied à terre, & furent reçus des Prélats. Aïant été conduits au Maître-Autel, ils s'assirent, le Roi à droite, & la Reine à gauche. L'Archevêque de Saint Jacques célébra la Messe, étant assisté des Prélats, qui avoient tous leurs Habits Pontificaux; & le Roi & la Reine s'étant levés à l'Offertoire, allerent présenter leurs Offrandes à l'Archevêque, & retournerent prendre leurs places. Alors, l'Archevêque & les autres Prélats monterent à l'Autel, & bénirent les Couronnes; après quoi, le Roi fut oint sur l'épaule droite avec l'Huile Sacrée. L'Archevêque & les Prélats s'étant ensuite retirés à leurs Siéges, le Roi prit sa Couronne; & après se l'être mise sur la tête, il couronna aussi la Reine avec la sienne. Cette cérémonie étant faite, l'Archevêque continua la Messe; & le Roi & la Reine se tinrent devant l'Autel avec leurs Couronnes sur la tête jusqu'à la Consécration, qu'ils retournerent à leurs premieres places. Quand la Messe sur finie, le Roi remonta à cheval, & retourna à son Palais avec le même cortége, ainsi que la Reine, étant tous deux suivis d'une foule de Peuple qui faisoit connoître sa joie par ses acclamations. Le Roi donna un repas magnifique à tous les Prélats & Seigneurs; & il y eut l'aprèsmidi & les jours suivans, des Joûtes, des Tournois, des Mascarades & d'autres réjouissances & diverrissemens, qui étoient en usage alors.

Il arme plu-

Le Roi arma ensuite Chevaliers les Riches-Hommes, sieurs Cheva- & d'autres Seigneurs qui avoient assisté à son Couronneliers, qui en ment, parce qu'il y avoit déja quelque tems que cela ne ment d'autres. s'étoit fait : on peut voir leurs noms dans la Chronique, chapitre 104. Les Riches-Hommes armerent aussi d'autres Chevaliers; & comme ils avoient reçu du Roi de riches habits & des Armes magnifiques, ils en donnerent pareillement à ceux qu'ils armerent. Don Pedre Fernandez de Castro en arma treize: Don Jean Alsonse d'Albuquerque, neuf: Don Roderic Perez Ponce, dix: Don Pedre Ponce, un pareille nombre; & le Vicomte de Carcassone, plusieurs autres. En considération du zéle que la Ville de Burgos témoigna au Roi dans cette occasion, le Roi lui donna le Village

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 41

ERE D'Es- Village de Nuñe par un Privilège qui rend témoignage que Anne's de Pagne. le Couronnement se fit cette année \*.

1369.

Peu de tems après, le Roi étant encore dans la même Ville, Don Jean Alfonse de Haro & Don Pedre Ponce se manque de maltraiterent en sa présence; & le dernier aiant dit à Don respect. Jean Alfonse, qu'il valoit autant que lui, un Ecurer de celui-ci nommé Sanche Fernandez Trincado, lui donna un démenti. Le Roi, ne pouvant souffrir un si grand manque de respect, sit tuer sur le champ cet Ecuier. Don Jean Alfonse de Haro en parut très-offensé; mais le Roi, pour l'appaiser, lui dit la raison qui l'avoit engagé de donner cet ordre, feignant d'ignorer certaines choses qu'il faisoit contre fon service. Le Roi donna encore dans une autre occasion, une grande mortification à Don Alvar, frere de ce Seigneur (A).

Comme le Roi Don Alfonse avoit commencé l'année Le Pape lui précédente de faire la guerre aux Mahométans, il avoit accorde les envoïé demander au Pape les Décimes des Eglises, afin de la guerre conpouvoir la continuer. Le Pape les lui accorda avec généro- tre les Mahosité, & commit l'Archevêque de Séville, & les Evêques métans. de. Jaën & de Cordouë, pour en faire le recouvrement (B).

Le treizième jour de Janvier, Don Jean, Patriarche Concile de d'Aléxandrie & Archevêque de Tarragone, célébra avec Tarragone.

ses Suffragans, dans son Siège Archiépiscopal, un Concile,

dans lequel on dressa quatre Canons (C).

A la faveur de la Trêve entre Don Alfonse, Roi de Cas-Irruption des tille, & le Roi de Grenade, le dernier forma un Corps Mahométans dans le Roïaud'Armée de quinze mille Fantassins & de cinq mille Che-me de Valent vaux, & le fit marcher vers le Roïaume de Valence, où il ce. y avoit beaucoup de Mahométans, sous les ordres de Réduan, & d'Abucebez, qui étoit fils d'Ozmin. Ces deux Généraux fondirent sur la Valence par les Confins du Rosaume de Murcie, & pénétrerent jusqu'à Orihuela, dont tous les environs furent saccagés. Etant ensuite allés se présenter devant Guardamar, ils attaquerent cette Place, & s'en empa-

J. C. 🖟

1331.

(A) La Chronique. (B) RAYNAUD.

marque aussi, que la Reine, qui étoit grosse, refusa par pudeur de recevoir l'Onction Sacrée. Le P. d'Orléans ne pense pas de même que lui sur le dernies point.

Tome V.

F

<sup>(</sup>C) Le Cardinal d'Acutere. \* Malgré ce Tître authentique, Ma-

riana recule d'un an le Couronnement de Don Alfonse XI. Roi de Castille : il

ANNE'E DE J. C. 1331.

rerent le 18. d'Octobre. Don Gilebert Cruillas, qui commandoit en Valence, aïant appris l'irruption des Grenadins, PAGNE. assembla quelques Troupes, & alla renforcer la Garnison 399, d'Elché, pour mettre cette Place en état de ne pas craindre les Ennemis, en cas que ceux-ci l'insultaffent; mais cette précaution devint inutile pour cette année par la retraite des Grenadins, qui, contens des hostilités qu'ils avoient commises, & du butin dont ils s'étoient enrichis, se retirerent chezeux (A).

Gênois.

Comme la guerre s'allumoit plus que jamais en Sardaigne ragon conti- entre les Aragonnois & les Gênois, le Pape travailla à ménue avec ar-deur la guer- nager la paix entre les deux Puissances; mais ce fut envain. re contre les Don Alfonse, Roi d'Aragon, bien-loin d'entrer dans ses vûes, fit équipper une Flotte de quarante-deux Galeres & de trente Vaisseaux, & ordonna à son Amirante d'aller avec elle désoler les Côtes de Gênes. Cet ordre fut exécuté ponctuellement, de maniere qu'on saccagea & pilla tout le Païs maritime de cette République. A la vûe de tant d'hostilités, les Gênois firent prier Robert, Roi de Naples, de leur moienner la paix avec le Roi d'Aragon; mais quoique le Monarque Napolitain sît tous ses efforts pour leur rendre ce service, l'Aragonnois ne voulut entendre à aucun acommodement, à moins que les Gênois ne le laissassent paissible. possesseur de la Sardaigne (B).

Celui de Edelles.

Les Mahométans Africains alloient alors communément Maiorque ob- en course, & commettoient des désordres affreux dans les tient des gra- en course, & commettoient des desordres ameux dans les tes du Pape, Isles de Maïorque. Don Jayme, Roi de cet Etat, qui voïoit pour défendre avec chagrin ses Sujets exposés à la fureur de ces Barbares, fon Roisume pensa sérieusement aux moiens de les en garantir. Pour cet effet, il eut recours au Pape, à qui il demanda pour trois ans les Décimes & la permission d'envoier à Aléxandrie trois Vaisseaux chargés de marchandises, afin de pouvoir, avec le profit qu'il tireroit du commerce, entretenir les Garnisons de l'Isle, & armer des Galeres qui empêchassent les Pirates d'approcher des Côtes. Le Pape consentit à tout ce qu'il souhaitoit, à condition que les Vaisseaux ne porteroient point d'armes, ni d'autres choses défendues, aux Infidelles \* (C).

(1) ZURITA.

(B) JEAN VILANO, RAYNAUD.

(C) RAYNAUD.

"On lit dans l'Histoire de Languedoc, qui cite le Trésor des Char. de Montpelsier, nomb. 16. que le 28. d'Avril. Don | lier & le Château de Lates.

Jayme II. Roi de Maiorque, rendit hommage en personne à Philippe de Valois, Roi de France, qui étoit alors à Neuville en Hez, au Diocèse de Beauvais, pour la Seigneurie de Montpel-

Espagne, pour

1369.

£370.

Guillaume, Comte de Juliers, qui avoit fair vœu de servir dans la guerre contre les Infidelles, & étoit allé à Avignon, ANNE'E DE passa en Espagne pour remplir sa promesse, & apporta avec lui des Lettres de recommendation du Pape pour le Roi d'A-Paffage de ragon, le Patriarche Archevêque de Tarragone, & Don Comte de Pedre, Comte de Ribagorce : il n'est rien dit de plus de ce Juliers, en

Seigneur (A).

fervir contre Pendant que le Roi de Castille étoit à Burgos, Don Jean les Barbares. Emanuel lui envoïa quelques Seigneurs de sa Maison, pour Don Jean s'excuser sur quelques plaintes qu'il avoit oui dire qu'on Emanuel fait avoit faites contre lui. Il fit dire au Monarque, qu'à la vé-faire d'affreurité la nécessité d'avoir de quoi subsister, l'avoit forcé d'exi-ses proposiger de quelques Places une espéce de contribution, appel-Eléonor, Mailée Yantar, mais qu'elle n'avoit été ni aussi considerable, ni tresse du Roi mise sur autant d'endroits qu'on le disoit, ajoûtant qu'il de Castille. en faisoit au Roi ses excuses, & le supplioit en conséquence de ne s'en point tenir offensé. Tel fut le prétexte qu'il prit pour faire au Roi fa Députation; mais il avoit une autre vûe qui étoit exécrable. Informé du grand crédit que Doña Eléonor de Guzman avoit sur l'esprit du Roi, il ordonna à ses Députés de faire en sorte de parler sécrettement à cette Dame, & de lui dire de sa part, de persuader au Roi de répudier la Reine Doña Marie, & de l'épouser \*: il les chargea aussi de lui offrir pour cet effet son appui, & de l'assùrer qu'il rentreroit ensuite au service du Roi, pourvû qu'elle lui accordât sa protection.

C'étoit ainsi que le perfide Don Jean Emanuel, foulant Désintéresseaux pieds toute crainte de Dieu, cherchoit par un mariage ment & généfacrilége à brouiller le Roi Don Alfonse avec le Monarque de cette Da-Portugais son beau-pere, afin d'avoir dans celui-ci un appui me. pour ses détestables projets, qui étoient de se venger & de fomenter la guerre entre la Castille & le Portugal, par un des plus grands scandales qu'on ent encore vûs. Mais Doña Eléonor, qui étoit trop éclairée pour ne pas pénétrer dans

(A) ZURITA.
\* Le nouvel Historien de Portugal veut que Don Jean Emanuel se soit adressé pour cela: au Roismême, & lui ait donné un confeil fi détestable; en partie par envie de le venger du Roi de Portugal, qui, en donnant sia fille au Castillan, avoit été cause que la fienne | ment à un Aratagême & grassisr.

avoit été rejettée; mais pour le peu qu'on fasse attention à la mésintelligence qui régnoit entre le Roi de Castille & Don Jean Emanuel, malgré toutes les démarches du premier pour la faire celser, on ne pourza jamais se persuader que le dernier ait en recours ouverte-

Digitized by GOOGLE

NNE'E DE J. C. 1332.

ses vûes, lui sit réponse, qu'à l'égard d'épouser le Roi, elle ERE D'Es ne s'en étoit jamais flatée, & n'y penseroit pas, parce qu'el- PAGNE. le sçavoit que cela n'étoit pas possible; que s'il vouloit retourner de bonne foi au service du Roi, elle seroit auprès du Monarque tout ce qu'elle pourroit, pour lui procurer une réconciliation honorable & avantageuse; de sorte qu'elle coupa court aux espérances de ce Fourbe.

Autres démarches d'un ami de Don Jean Emanuel, pour brouiller les tugale

Ce stratagême aïant manqué, Don Ferdinand Rodriguez de Valboa, Prieur de Saint Jean, qui étoit toujours ami intime de Don Jean Emanuel, & dépositaire de tous ses secrets, quoique la Reine l'eût fait rentrer en grace auprès du Rois de Cas- Roi, imagina un autre expédient pour altérer la bonne cortille & de Por- respondance entre la Castille & se Portugal, & mettre le Roi de Portugal dans les interêts de Don Jean Emanuel. Il écrivit à Don Alfonse, Roi de Portugal, que la Reine Dona Marie avoit le malheur d'être extrêmement méprisée, & n'étoit Reine que de nom, tandis que Doña Eléonor de Guzman jouissoit de toutes ses autres prérogatives; qu'ainsi, il étoit à propos de séparer du Roi cette infortunée Princesse, mais qu'il n'y avoit que Don Jean Emanuel qui pût le faire. Il ajoûta, qu'il lui conseilloit de chercher quelque prétexte honnête pour s'attacher ce Seigneur, & que celui qui lui paroissoit le plus convenable, étoit que l'Infant Don Pedre son fils épousait Doña Constance, fille de Don Jean Emanuel, puisque Doña Blanche, cousine du Roi de Castille, ne pouvoit être du goût du Prince, ni propre à devenir sa femme, à cause de ses infirmités. Ensin, il le supplia de tenir tout ceci très-secret jusqu'à ce qu'il s'offrit une occasion favorable \*. Peu de tems après avoir entamé cette intrigue, le Traître mourut, & fut ainsi privé de la satisfaction d'en voir la suite: Viri sanguinum, & doloss non dimidiabunt dies suos. Le Roi de Portugal, aïant reçu la Lettre du Prieur, goûta fort la proposition du mariage avec Doña Constance, & jugea que cela pourroit servir à ses intérêts dans quelque occasion; mais il crut devoir différer à un autre tems à traiter de cette affaire (A).

> (A) La Chronique.
>
> \* Si l'on en croit le P. d'Orléans, le Prieur de Saint Jean n'en agit ainsi, qu'à la sollicitation, & par ordre de la Reine, à qui il étoit attaché, comme Officier de sa Maison. Mariana se con- lité du Roi.

tente de donner à entendre, qu'il fit cette démarche de son propre mouvement, & uniquement par zéle pour la Reine, dont il étoit le Chancelier & le Favori, afin de la venger de l'infidé-

ERE D'Es-PAGNE.

Les Peuples de la Province d'Alava s'étoient presque toujours gouvernés avec une espèce d'indépendance. Recon-Anne's DE noissant enfin tous les maux qui résultoient de-là, les Seigneurs & les Chefs du Païs tinrent leur Assemblée à Aria-Réunion de ga, proche de Victoria, & convinrent de faire prier le Roi Couronne de de réunir leur Païs à son Patrimoine, sous certaines condi-Castille. tions, dont l'une entre autres fut, que les Rois ne pourroient jamais le séparer de la Couronne. Ils firent à cet effet une Députation au Roi qui étoit à Burgos, & qui, après avoir accepté les conditions qu'on lui proposa, passa à Ariaga. Là, en présence de l'Evêque de Calahorra, des Seigneurs & des Députés des Villes d'Avila, on dressa le deuxième jour d'Avril, l'Acte de la réunion de cette Province à la Couronne; & le Roi, après avoir promis folemnellement

de s'y conformer, retourna à Burgos (A).

Vers ce même tems, le Roi Don Alfonse, pleinement Institution assuré que les mœurs de toute la Noblesse de Castille & de liers de la Léon étoient extrêmement corrompues, crut que pour les Bande. réformer, il falloit instituer un Ordre de Chevalerie, où l'on fît profession de bravoure & de politesse, asin que ceux qui y seroient admis, servissent de modéles aux autres. Il communiqua son projet aux personnes en qui il avoit le plus de confiance; & après avoir eu leur approbation, il en fit part aux principaux Seigneurs de Castille & de Léon, les invitant d'entrer dans cet Ordre de Chevalerie, dont la marque devoit être une espéce de ruban, ou d'Echarpe, qui, mise en maniere de Baudrier, passat de l'épaule droite au côté gauche: il ordonna en même-tems de coucher par écrit les Statuts de l'Ordre, & déclara qu'il vouloit en être le Grand-Maître. Beaucoup de Seigneurs s'étant rendus à Burgos à cet effet, il alla avec eux solemnellement à l'Eglise de las Huelgas, où il se mit lui-même l'Echarpe de la nouvelle Chevalerie, & la conféra ensuite aux Seigneurs qui l'avoient accompagné. On fit de grandes réjouissances publiques à l'occasion de l'Institution de cet Ordre \*, auquel on donna le

(1) GARIBAY.
\* Mariana observe, qu'on ne recevoit dans cet Ordre que des Gentils-Hommes & les Cadets des grandes Maisons, lesquels devoient même avoir servi pour le moins dix ans dans les Troupes, ou dans la Maison du Roi.

Il ajoûte, que cet Ordre de Chevalerie l

fut long-tems en réputation; mais qu'é-tant entiérement tombé dans la suite par la négligence des Rois Successeurs de Don Alfonse, son Instituteur, & par l'inconstance des choses humaines, que n'ont rien de stable, il n'en reste aujourd'hui aucun vestige.

F iii

nom de la Bande, à cause du ruban que les Chevaliers devoient porter.

ERE D'Es-PAGNE, 1370,

J. C. 1332. de la Trêve entre le Roi celui de Gre-

Après que cela fut fait, le Roi envoïa à Grenade, pour Prolongation demander le tribut auquel le Souverain de ce Païs s'étoit engagé. Le Roi Mahométan fit des plaintes à l'Ambassa-

contre le prepromet.

de Castille & deur, de ce que, sans aucun égard pour le Traité qu'on avoit fait avec lui, Don Samuel, Medecin du Roi, avoit empêché la sortie du pain & des bestiaux pour le Roïaume de Grenade. Croïant cependant devoir s'assurer du Roi Don Alfonse, il païa le tribut, renouvella la Trêve pour un an, & envoïa au Roi de Castille des Ambassadeurs pour le Le dernier prier de la ratifier. Persuadé qu'après avoir pris cette précauva en Afrique tion, il n'avoit plus rien à craindre du Roi Don Alfonse, il demander, alla à Maroc trouver le Roi Abul-Assan, ou Albohazen, mier, l'appui comme le nomment les Historiens d'Espagne, duquel il du Roi de Ma- fut très-bien reçu. Il dit à ce Prince, qu'il venoit demander roc, qui le lui sa protection & son appui contre Don Alsonse, Roi de Castille, qui, uniquement occupé des moïens d'exterminer les Mahométans d'Espagne, lui avoit fait tous les maux imaginables sans aucun respect même pour les Trêves dont ils étoient convenus. Il ajoûta ensuite, que c'étoit-là ce qui l'avoit déterminé d'avoir recours à lui, qui étoit le Protecteur & l'assle des Mahomérans, dans l'espérance qu'il ne souffriroit pas que la Secte de Mahomet fût extirpée d'Espagne. Le Roi Abul-Assan l'assira, qu'il pronoit extrêmement à cœur cette affaire, pour laquelle il emploïeroit toute sa puissance & toutes ses sorces, & promit de lui envoier au plûtôt un de ses Fils avec sept mille Chevanx, pour commencer à le mettre en état de ne pas craindre le Roi de Castille; de sorte que le Roi de Grenade retourna très-satissait dans ses Etats \*.

Le Roi de Grenade, qui n'ignoroit pas que Don Jean Il se ligue

> \* Quoique Mariana falle mention du l voïage du Roi de Grenade en Afrique fous l'an 1330, comme il dit qu'Abomelic, ou Abul-Malic ne passa en Espagne qu'au commencement de l'année 1332. dans le tems que Don Ximenez de Luna senoit un Concile à Alcala de Henares, il y a lieu de croire qu'il s'est trompé dans la Chronologie pour le premier! point, parce qu'il ne paroît pas probable que le Roi de Maroc est sardé si longtems à tenir parole à celui de Grenade, venir d'Afrique.

D'ailleurs, Mariana a ignoré le renouvellement de la Trêve entre les Rois de Castille & de Grenade, dont FERRERAS parle fous la même année 1332. ainfi qu'on vient de le voir . & à laquelle il y a grande apparence que le Castillan, qui ne pouvoit ignorer les démarches du Grenedin , n'auroit pas confenti, afin de ne pas donner le tems à celui-ci d'attendre, pour lui faire la guerre, les secours confidérables qui pouvoient lui

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

Emanuel étoit extrêmement irrité contre le Roi de Cassille PAGNE. son Souverain, & ne respiroit que la vengeance, lui députa Anne's DE une personne pour lui offrir son alliance. Don Jean Emanuel ne souhaitoit rien avec tant d'ardeur; c'est pourquoi il saissi aussi Don Joan avidemment la proposition, & demanda que Don Jean Nu-Emanuel, & nez de Lara sût compris dans le Traité, afin de rendre la li-Don Jean Nugue encore plus forte. Aïant congédié ainsi l'Envoié, il sit mez de Lara. partir avec lui Pierre Martinez Calvillo, à qui il donna des pouvoirs pour régler en son nom, & au nom de Don Jean Nunez les conditions de certe alliance, & faire signer le Traité par le Roi de Grenade.

Pendant ce tems-là, Don Jean Emanuel travailla à attirer D'antres Seidans son parti plusieurs Seigneurs de Castille, qui avoient grours se joireçû du Roi quelques sujets de mécontentement. Du nom- deux derniers. bre de ceux qui se laisserent séduire, surent Jean Martinez de Leiva, Jean & Diegue Urtado de Mendoza, qui étoient freres, Sanche Ruyz de Roxas, Ruy Perez de Soto, & d'autres. Tous ces Seigneurs, oubliant ce qu'ils devoient à leur Prince, allerent se joindre à Don Jean Nuñez de Lara, tandis que Don Jean Emanuel s'occupoir à construire un bon Château proche d'Uclès, & à garnir de Troupes & de vi-

vres ses autres Forteresses.

Le Roi Don Alfonse, qui n'ignoroit pas les mauvais des- Démarches seins du Roi de Grenade & de Don Jean Emanuel, chargea du Roi de Cafille pour Don Ferdinand Sanchez de Valladolid, fon Chancelier, gagner Don d'aller dire de sa part au dernier, que s'il vouloit interrompre Jean Emal'ouvrage du Château qu'il bâtissoit, & rentrer dans son de-nuel voir, il étoit prêt de satisfaire à toutes ses plaintes, & de lui donner toute la sûreté qu'il pourroit désirer. Mais Don Jean Emanuel se contenta de faire espérer un acommodement; de sorte que Don Ferdinand Sanchez s'en retourna, sans

avoir pû tirer de lui une réponse positive.

Sur ces entrefaites, la Reine Dona Marie donna le jour à Naissance de un Infant, que l'on nomma Don Ferdinand, & dont la naif-Don Ferdinand, Infant sance sur universellement célébrée dans le Roïaume par de de Castille. grandes réjouissances. Peu de tems après, Doña Eléonor de Celle de Guzman accoucha aussi d'un fils, qui fut nommé Don San-Don Sanche; che, & le Roi son pere le sit aussi-tôt Seigneur de Ledes-Ledesma. ma (A). Sur la nouvelle de la ligue du Roi de Grenade avec Les Rois de celui de Maroc, ceux de Castille, d'Aragon & de Portugal, ragon & de

(A) La Chronique.

redoutant chacun en particulier la puissance formidable du ERE D'Es-Anne's De Mahométan Africain, firent demander les Décimes au Pape PAGNE. par leurs Ambassadeurs, pour désendre leurs Roïaumes (A).

1332. Portugal de-On fit à peu près dans ce même tems la découverte de l'Imandent des graces au Pa- mage de Notre-Dame de Guadaloupe, Sanctuaire fréquenté pe pour la & révéré de toutes les Provinces d'Espagne (B).

guerre contre Le Pape cependant apportoit tous ses soins pour ménager les Mahoméla paix entre les Aragonnois & les Gênois, par la médiation Invention de de Robert, Roi de Naples. Il paroît que les Gênois consen-Notre-Dame tirent de s'y prêter, pourvû qu'on les dédommageat des perde Guadalou-tes qu'ils avoient faites l'année précédente; mais comme les Catalans & les Aragonnois rejetterent cette propo-

commisse par sition, les Gênois équiperent une Flotte de quarante Vaisles Gênois sur seaux & Galeres, avec laquelle ils passerent sur les Côtes de Catalogne & Catalogne & de Valence, descendirent à terre, pillerent & de Valence, brûlerent plusieurs Places, & allerent ensuite en faire autant & dans l'Isle dans l'Isle de Maïorque (C). Non-contens des hossilités de Maïorque.

Ils combat-qu'ils avoient contmises sur les Côtes de Catalogne & de tent des Vais-Valence, treize de leurs Bâtimens rangeant la Sardaigne, lans, & se re- attaquerent quelques Vaisseaux Catalans, qui étoient à l'antirent avec cre dans le Port de Cagliari : on combattit avec ardeur & acharnement de part & d'autre, jusqu'à ce qu'enfin les Gênois furent contraints de se retirer du Port avec beaucoup de perte (D).

Elché affiégé inutilement par les

Au Printems de la même année, le Roi de Grenade, aïant levé beaucoup plus de Troupes qu'il n'en avoit mises Mahomérans. en Campagne l'année précédente, envoïa Reduan dans le Roïaume de Velence, avec trente mille Fantassins & dix mille chevaux, nombre excessif par rapport aux forces de ce Roi, s'il n'y a point quelque erreur de la part des Copistes. Reduan étant entré dans le Roïaume de Valence, commença d'abord par faire le siège d'Elché. Aussi-tôt Don Alfonse, Roi d'Aragon, qui avoit eu soin de tenir ses Troupes en état de marcher au premier ordre qu'il donneroit, les fit avancer vers cette Place pour secourir les Assiégés, qui de leur côté se désendirent courageusement. Sur la nouvelle de leur approche, Reduan décampa le 14 d'Avril, après cinq jours de siège, & se retira sur les Frontières de Grenade, sans oser

tenter

<sup>(</sup>A) RAYNAUD. (B) Joseph de Siguença.

<sup>(</sup>CYJEAN VILANO. (D) ZURITA.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 49

ERE D'Es-PAGNE. #370.

tenter le sort d'un combat, ni former aucune entreprise (A). Il commença aussi à se somenter dans la famille du Roi d'A- ANNE'E DE ragon, une guerre domestique entre l'Infant Don Pedre, Héritier de la Couronne, & la Reine Doña Eléonor, sa Troubles belle-mere. Le sujet de cette brouillerie sut, que l'Infant son Roïale Don Pedre ne pouvoit souffrir que le Roi Don Alsonse, son d'Aragon. pere, eût donné à l'Infant Don Ferdinand son fils, né de Doña Eléonor, la Ville de Tortose & d'autres Places importantes, contre le serment qu'il avoit fait de ne rien aliéner de la Couronne; & cette donation lui paroissoit d'ailleurs exhorbitante, & très-préjudiciable au Roïaume, dont il comptoit devoir bien-tôt hériter, à cause de l'hydropisse qui commençoit d'affliger le Roi Don Alfonse. Ceux qui l'animoient le plus, étoient l'Archevêque de Saragosse, Don Michel & Don Ximene d'Urrea, qui avoient tout crédit sur l'esprit de l'Infant. Pour contenter la Reine, & tranquilliser l'Infant Don Pedre, le Roi crut devoir expliquer son intention; c'est pourquoi il déclara, que dans la promesse qu'il avoit faite de ne rien démembrer de la Couronne, il n'avoit point eu dessein de comprendre ses enfans, parce que la Loi naturelle exigeoit de lui qu'il leur laissat des biens conformément à leur naissance. La Reine, en qualité de mere & de bellemere, conçut un vif ressentiment contre l'Infant Don Pedre, & contre ceux qui le conseilloient; de sorte qu'abusant de l'amour que le Roi son mari lui témoignoit, elle engagea le Monarque à bannir de Saragosse l'Archevêque (B).

Philippe de Valois, Roi de France, étant en bonne union avec les Princes voisins, avoit communiqué au Pape l'année France proprécédente, le dessein où il étoit de les engager tous à se jette la conjoindre à lui pour faire la conquête de la Terre-Sainte, & dé-Terre-Sainte, livrer de la tyrannie des Mahométans les Saints Lieux de & offre de notre Rédemption \*. Il voulut aussi porter les Rois d'Espa-joindre ses gne à prendre part à cette pieuse expédition. Persuadé qu'ils la destruction ne voudroient, ni ne pourroient s'y prêter, tant qu'ils au- du Roïaume roient dans le sein même de l'Espagne les Mahométans du de Grenade. Roïaume de Grenade à détruire, & prévenu que la réduction de ces Infidelles étoit facile, à cause des forces pro-

1332.

(A) Zurita. (B) ZURITA.

\* D'une observation que FERRERAS fait un peu plus bas contre Zurita, il | suivante, Tome V.

suit qu'en 1331. le Roi de France fit seulement part de son projet au Pape, mais que l'affaire ne fut réglée que l'année

G

1332.

digieuses qu'on pouvoit rassembler, il envoia Raoul Roche-Anne's De fort en Ambassade à Don Alfonse, Roi d'Aragon, pour l'in-FAGNE. viter à la guerre de la Terre-Sainte, & lui offrir de passer en 1370, Espagne à la conquête du Rosaume de Grenade avec ses Troupes & celles de ses Alliés, qui étoient les Rois d'Angleterre, de Bohême & de Navarre, & un grand nombre de Ducs, de Marquis, & d'autres Seigneurs. Raoul Rochefort s'acquitta de sa commission auprès du Monarque Aragonnois, qui le congédia, après lui avoir dit, que comme cette affaire demandoit un mûr examen, il feroit porter sa réponse au Roi de France. En effet, il députa peu de tems après à Philippe de Valois, l'Infant Don Pedre son frere, Comte de Ribagorce, & Don Ximene d'Urrea, par lesquels il lui fit dire que sa proposition souffroit de grandes difficultés, parce que le Roi de Castille, son beau-frère, avoit une Trêve avec les Mahométans de Grenade, & aimoit tant la gloire, qu'il ne consentiroit jamais qu'aucun autre entreprît les Conquêtes qui le regardoient; de sorte que sans son agrément, on ne pouvoit faire la guerre au Roi de Grenade: d'ailleurs, qu'il y avoit aussi tout lieu de croire que ce Prince ne permettroit pas qu'il entrât en Espagne un si grand nombre de Troupes, dans la crainte qu'elles ne pussent lui prescrire à lui même des Loix; & qu'ainsi il falloit conférer de cette affaire avec le Roi de Castille, de la résolution de qui dépendoit la sienne. Don Pedre & Don Ximene, aïant rendu au Roi de France la réponse de leur Maître, retournerent en Aragon, & la négociation en resta là. Zurita, de qui j'ai emprunté ceci, se trompe sur l'année\*, parce que ce sut en celle-ci que le Roi Philippe de Valois vit à Avignon le Pape, avec qui la conquête de la Terre-Sainte fut entiérement

> \* Il dit, que pour délibérer sur la l proposition du Roi de France, le Monarque Aragonnois tint à Tortose le 15 d'Août de l'an 1331. les Etats Généraux de Catalogne, dont Ferreras ne parle point, sans que j'en puisse sçavoir la raison, & ausquels le Roi de Maïorque se trouva. On l'a suivi dans la nouvelle Histoire de Languedoc, où l'on ajoûte que l'Infant Don Pedre, un des Ambassadeurs qui furent chargés de porter au Roi de France la réponse de celui d'Aragon, épousa aux Fêtes de Pâques de la même année 1331. à Castellon

dans le Lampourdan, Jeanne, sœurde Gaston II. Comte de Foix, & que le Contract de Mariage avoit été passé à Toulouse le 15 de Février précédent, entre Raymond d'Empurias, Chevalier, Ambassadeur & Procureur de l'Infant, & les autres Ambassadeurs de ce Prince, & Jeanne, assistée du Comte de Foix son frere, qui lui constitua trentecinq mille livres de Barcelone en dot, sans les bagues, les joyaux, &c. Pour prouver le dernier point, on cite une Charte de Foix, caisse 13.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

résolue, comme il est marqué dans toutes les Histoires de France.

137I.

Au commencement de l'année 1333. de Jesus-Christ, & 1371. de l'Ere d'Espagne, Abul-Assan, ou Alboacen, Abul-Ma-Roi de Maroc, jaloux de tenir la parole qu'il avoit donnée de Maroc, au Roi de Grenade, assembla sept mille chevaux, & les en-passe en Espavoïa sur sa Florte à Algézire, sous la conduite de son fils gne, & fait Abul-Malic, ou Abomelic, comme le nomment les Ecri-Grenade le vains d'Espagne, lequel sit aussi-tôt sçavoir son arrivée au siège de Gi-Roi de Grenade, afin que celui-ci le joignît au plûtôt avec braltar. ses Troupes. On apperçur de Tariffe le passage des Mahométans, & on en informa promptement le Roi de Castille, qui ordonna à Alfonse Geofroi Tenorio d'armer la Flotte, & d'aller garder le Détroit, pour empêcher que les Mahométans d'Espagne ne pussent recevoir d'Afrique un plus grand secours de vivres & de Troupes. L'Amirante de Castille obéit exactement au Roi son Maître; mais ce sut trop tard, parce que les Africains avoient déja transporté en Espagne les hommes, les chevaux & les vivres. D'un autre côté, le Roi de Grenade n'eut pas plûtôt appris leur arrivée à Algézire, qu'il y alla avec ses Troupes trouver Abul-Malic, qui sit sur le champ le siège de Gibraltar, où il y avoit pour Gouverneur, Vasco Perez de Meyra, qui aïant reçu du Roi les fommes nécessaires pour pourvoir cette Place de Troupes & de vivres, l'avoit laissée manquer de tout, pour garder l'argent. On ne tarda pas à faire sçavoir au Roi que Gibraltar étoir assiégé, & le Monarque Chrétien chargea les Grands-Maîtres des Ordres & les Riches-Hommes de secourir cette Ville avec leur monde. Il promit aussi d'y marcher en personne avec le plus de forces qu'il pourroit mettre sur pied, dès que les affaires de Castille le lui permettroient; & en atrendant, il ordonna de lever des Troupes de toutes parts, & de les faire défiler en Andalousse.

Le Roi Don Alfonse cependant souhaitoit fort d'attirer à Nouvelles son service Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez de Lara, tentatives du de crainte qu'ils ne profitassent de cette conjoncture pour rolle pour racommettre des désordres dans ses Etats. Comme ceux-ci mener à son avoient réuni leurs Troupes, & s'étoient rendus à Bécerril, service Don-pour délibérer sur la maniere dont ils devoient faire la guer-nuel & Don re au Roi Don Alfonse, le Monarque, qui en sut insormé, Jean Nunez passa à Palence, & leur envoia dire; qu'il avoit toujours sou-de Lara, qui

J. C. 1333. s'y montrent disposés.

- haité de les avoir à son service; qu'ils n'ignoroient pas qu'il; Anne's de étoit leur Roi & leur Seigneur naturel; que s'ils avoient pagne. quelque sujet de mécontentement, il étoit prêt à leur donner 1375 une entiere satisfaction, à leur accorder toutes les Dignités & tous les avantages dont un Souverain peut gratifier des Sujets, & à leur donner tels ôtages qu'ils souhaiteroient pour les assurer de sa bonne soi. Des propositions si avantageuses, jointes aux vives sollicitations de quelques-uns qui s'intéressoient à la tranquillité de la Castille, ébranlerent Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, qui prêterent l'oreille à l'acommodement, & consentirent de s'aboucher avec le Roi à Villa-Umbrales, après que le Monarque auroit remis les ôtages qu'il avoit offerts. Au jour marqué, le Roi aïant satisfait au dernier point, passa à la Place indiquée pour la conférence, accompagné de Don Roderic Alvarez des Afturies, Seigneur de Noroña, de Don Jean d'Ocampo, Evêque de Léon, de Martin Fernandez de Portocarrero, d'Alfonse Fernandez Coronel, & de plusieurs autres Seigneurs. Il reçut avec bonté Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, le premier desquels portant la parole pour tous les deux, lui dit, que pénétrés d'un sincere repentir pour toutes les fautes qu'ils avoient commises contre son service, ils le supplioient de les leur pardonner, & d'être assuré qu'ils seroient désormais ses plus fidelles Servireurs. Le Roi promit généreusement d'oublier tout le passé, leur donna des marques de distinction, & leur dit de monter à cheval. Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez aïant ensuite commencé à entamer avec lui l'affaire qui regardoit leurs intérêts, ils le prierent de leur faire l'honneur d'aller avec eux à Bécerril, où ils avoient envie de lui donner un repas. Ils n'eurem pas de peine à y déterminer le Roi, qui, après avoir mangé avec eux, les invita aussi à un festin pour le jour suivant à Villa-Umbrales, où l'on devoit mettre la derniere main au racommodement,

que de Don

 ${f V}$ illa- ${f U}$ mbrales. Jean Martinez de Leiva, qui foulant aux pieds le service Pun Domesti- du Roi, étoir passé auprès de Don Jean Nuñez, dont il étoit le Major-d'Homme, commença à craindre pour lui, si son nuisible aux Maître se réconcilioit parfaitement avec le Roi. Pour parer intentions du ce coup, il conseilla à Don Jean Nuñez de ne point aller manger avec le Roi, sous prétexte qu'il sçavoit que ce Prinz

de sorte que le Monarque les quitta, & retourna coucher à

ERE D'Es-PAGNE. 137 I.

ce devoit dans le repas le faire assassiner avec Don Jean Emanuel, comme il étoit arrivé à Don Jean le Contrefait ANNE'E DA dans la Ville de Toro. Don Jean Nuñez fut troublé de cet avis, & en fit part à Don Jean Emanuel, qui convint avec lui qu'il ne falloit point se rendre à l'invitation du Roi. Quoiqu'ils fussent d'abord embarrassés sur l'excuse qu'ils pourroient alléguer, Don Jean Emanuel se chargea du soin d'en trouver une: ainsi, le lendemain matin Don Jean Emanuel envoïa dire au Roi, qu'il lui étoit survenu une indisposition qui l'empêchoit de pouvoir se trouver au repas, comme il l'avoit promis. Le Roi parut touché de cet incident, & fit réponse à Don Jean Emanuel, que puisque sa santé ne lui permettoit pas de venir diner avec lui, il falloit du moins faire ensorte qu'ils pussent se voir pour achever de tout arranger, s'ils étoient réellement dans la disposition de faire quelque acommodement. Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez jugerent alors qu'ils ne pouvoient se dispenser de voir le Roi; mais ils se flaterent de ne point manquer de prétextes, pour empêcher que rien ne.fût conclu.

En conséquence, Don Jean Emanuel se chargea de parler au Roi, & recommenda à Don Jean Nuñez de se tenir à Emanuel & une certaine distance & à la vûe de Villa-Umbrales. Cet ar- Don Jean Nunez refurangement étant pris, Don Jean Emanuel alla trouver le Roi, sent de serequi fut très-étonné de voir que Don Jean Nunez étoit de-concilier avec meuré hors de la Place avec beaucoup de gens armés. Don rain. Jean Emanuel, après avoir dit au Monarque que son indisposition l'avoit empêché de venir diner avec lui, ajoûta qu'on avoit fait entendre à Don Jean Nuñez qu'il avoit dessein de le faire mourir, & que pour cette raison ce Seigneur se tenoit à l'écart, & avoit amené avec lui une si sorte escorte. Le Roi lui témoigna beaucoup d'étonnement de ce que Don Jean Nuñez ne se fioit pas à sa parole, & à la sûreté qu'il leur avoit donnée à tous deux. Après lui avoir protesté qu'il n'avoir point eu une pareille idée, il lui proposa, puisqu'ils n'avoient pas voulu manger avec lui, d'entrer dans la Place, pour achever d'y régler toutes les affaires, & terminer tous les différends. Sur cette invitation, Don Jean Emanuel répondit, que Don Jean Nuñez ne se détermineroit point a se trouver dans un lieu clos avec le Roi, à cause de la défiance où il étoit ; qu'ainsi, il retourneroit avec ce Seigneur à Bécerril, où il tâcheroit de le rassûrer, & qu'après

.1333-

J. C. ¥333. y être parvenu, ils s'aboucheroient tous deux avec lui pour tout ajuster. Il prit ainsi congé du Roi, & s'en alla à Bécerril avec Don Jean Nuñez; mais sur le soir, ces deux Seigneurs lui firent dire de ne le point attendre, parce qu'ils ne vouloient plus avoir de conférence avec lui. Etant ensuite convenus ensemble de leurs faits, Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez partirent de Bécerril, l'un pour Lerma, & l'autre pour Penafiel.

Le Roi Don Alfonse, aïant perdu toute espérance de pou-

voir gagner par la voie de la douceur ces deux Sujets obstinés, se mit en route pour Valladolid, bien fâché de ce que la nécessité où il étoit d'aller en Andalousie au secours de Gibraltar, ne lui permettoit pas d'emploïer contre eux la ri-On souffie gueur. Sur ces entrefaites, il reçut avis, qu'Abul-Malic tenoit la Ville de Gibraltar si bien investie, que les Assiégés souffroient plus de la famine que des assauts, parce que les Vaisseaux Mahométans fermoient avec tant de soin l'entrée du Port, que Don Alfonse Géofroi Tenorio n'avoit pû par Mer jetter des vivres & de la farine dans la Place, quoiqu'il

eût tenté de le faire plusieurs fois avec sa Flotte.

beaucoup à Gibraltar du manque de vivres.

Le Roi de zi-Rio.

Pendant qu'on faisoit le siège de Gibraltar, le Roi de Gre-Grenade assié- nade, qui étoit assûré que cette Ville ne pouvoit pas être sige Caftro des tôt secourue du Roi Don Alfonse, se détacha avec ses Troupes, & alla infulter Castro de-el-Rio. Il l'attaqua vivement; & quoique les Assiégés se défendissent avec valeur, les Mahométans firent brêche dans plusieurs endroits du mur. La Garnison comprenant alors qu'elle seroit infailliblement forcée le jour suivant, si elle n'étoit secourue, donna avis à Cordouë & ailleurs du danger où elle étôit. Aussi-tôt Don Martin Alfonse de Cordouë assembla un Corps de Cavalerie, avec lequel il alla à Castro de-el-Rio, & entra de nuit dans la Place, sans être apperçu des Ennemis, parce que ceux-ci qui étoient fatigués de l'attaque, & ne doutoient pas qu'ils n'emportafient de force ce Château le lendemain matin, avoient négligé de mettre les gardes nécessaires. Payo Arias, qui étoit aussi sorti de Cordouë avec Don Martin Alsonse, & étoit resté dans le Château d'Espejo, travailla à réunir les Troupes des environs, pour voler pareillement au secours de Caftro de-el-Rio.

Don Martin Alfonse ne sur pas plûtôt dans la Place, qu'il parti de se re- sit la revûe des Troupes qui y étoient, visita les murailles, tirer.

ERE D'Es-137 I.

& travailla toute la nuit à réparer les brêches. Reconnoissant cependant que s'il étoit attaqué, il ne pourroit pas tenir plus An ne pour plus An n de deux jours, il envoïa deux hommes à Espejo, pour demander d'être promptement secouru avec les Troupes qu'on auroit rassemblées. Un de ceux-ci tomba entre les mains des Ennemis; & sur les lumieres qu'on put tirer de lui, le Roi de Grenade ordonna à ses gens, dès qu'il sut jour, d'attaquer la Place avec plus de vigueur par les brêches qu'ils avoient faites la veille. Ses Soldats s'empresserent de lui obéir, & les Assiégés montrerent la même ardeur à leur disputer l'escalade; mais comme les Chrétiens étoient en petit nombre, les Mahométans furent sur le point de les forcer par deux endroits, si le valeureux Don Martin Alfonse de Cordouë, qui se trouvoit toujours dans le lieu où le danger étoit le plus pressant, ne les eût repoussés aux dépens de son propre sang. Le Roi de Grenade, aïant appris sur ces entrefaites que toutes les Troupes des environs s'étoient réunies pour donner du secours le jour suivant à Castro de-el-Rio, comprit que son Armée, qui étoit harrassée des artaques, pourroit être facilement défaite; c'est pourquoi, il décampa à la pointe du jour, & alla se présenter devant le Château de Cabra \*.

Cette Place appartenoit alors à l'Ordre de Calatrava, qui Action détesen avoit confié la garde à Pierre Diaz d'Aguayo, un des table de Pier-Chevaliers de l'Ordre. Mais celui-ci, perfide à la Religion guayo, Che-Chrétienne, & foulant aux pieds les obligations de son état, valier de étoit convenu avec le Roi de Grenade de lui livrer ce Châ-l'Ordre de teau. Ainsi, il ne vit pas plutôt paroître le Roi Mahométan, qu'il lui tint parole. Le Château fut aussi-tôt démoli, de manière que les Chrétiens ne pussent plus s'en servir, & tous les Habitans, qui n'avoient rien sçu de ce traité, surent envoiés à Grenade, chargés de fer. Sur la nouvelle que le Roi de Grenade alloit à Cabra, le Grand-Maître de l'Ordre de Calatrava, qui étoit à Cordoue avec son monde, se mit aussi-tôt en Campagne avec la Bande de Cordouë, & invita celles d'Ecija & de Carmone à en faire autant, pour secourir la Pace qui étoit menacée. Les Bandes de ces Villes se hâterent de montrer leur zèle pour la gloire de la Reli-

J. C.

13339

<sup>\*</sup> Le siège de Castro de-el Rio par le liens qui allerent la seconder, ont été Roi de Grenade, & la vigoureuse résse-le obmis par Mariana.

Anne'e de J. C. 1333.

gion; & s'étant jointes à Lucena avec le Grand-Maître de Calatrava, tout ce Corps d'Armée sortit de nuit pour donner ERE D'Essur les Mahométans. L'Enseigne de Cordoue prit les devants; & dès que les Mahométans l'eurent apperçu, ils furent saiss d'effroi, dans la pensée qu'ils alloient être assaillis par une multitude de Chrétiens. Aussi tôt le désordre se mit dans l'Armée Mahométanne, & plusieurs des Infidelles prirent la fuite : le Roi même fut sur le point d'en faire autant; mais il fut rassuré, quand il vit que ce n'étoit qu'une seule Compagnie. Le Commandant de celle-ci, qui se trouvoit seul au milieu des Mahomérans, parce que le Crand-Maître étoit resté derriere avec les autres Bandes, n'aïant pas voulu suivre l'Enseigne de Cordouë, s'échappa avec quelques-uns de ses gens à la faveur de la nuit : les autres se sauverent aussi, & se retirerent au Château de Cabra; mais l'aïant trouvé démoli, ils se cacherent dans ses ruines. Ils s'attendoient tous à y être égorgés, ou faits esclaves, dès que la clarté du jour les auroit fait appercevoir des Mahométans; mais heureusement pour eux, le Roi de Grenade décampa à la pointe du jour, & se retira sur ses Terres. Après le départ de ce Prince Mahométan, les Chrétiens, qui s'étoient réfugiés à Cabra, donnerent aussi-tôt avis de l'état dans lequel les Infidelles avoient laissé ce Château; & sur le champ, le Grand-

Le Roi de Jean Emanuel & Don Jean Nunez.

Maître réfolut de le relever. Cependant, le Roi Don Alfonse pensoit toujours aux Castille tente moiens de prévenir le trouble dans le Roiaume de Castille, de gagner Don afin de pouvoir passer sans inquiétude à la Frontiére. Il alla pour cet effet trouver Don Jean Emmanuel à Peñafiel, où il mit tout en œuvre pour le faire rentrer à son service, avec Don Jean Nuñez, leur offrant à l'un & à l'autre tous les avantages qu'ils pourroient désirer, s'ils vouloient l'accompagner en Andalousie. Mais quoique le Roi témoignat beaucoup de confiance à Don Jean Emanuel, & mangeât avec lui à Peñafiel, tout ce qu'il put faire, fut inutile; car dans le tems qu'il se flatoit de quelque acommodement, ce Seigneur lui sit dire de ne point retourner à Peñasiel, parce qu'il étoit résolu de ne l'y plus recevoir \*. Telle étoit la malice ou la défiance de Don Jean Emanuel, & tel est le mal que

produit

1371.

<sup>\*</sup> Mariana ne fait aucune mention de | | ramener à son service Don Jean Ematoutes les démarches que le Roi de nuel & Don Jean Nunez. Castille sit en cette année 1333, pour

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

PAGNE.

produit le manque de parole des Rois. Le Monarque, ainsi déchu de ses espérances, se disposa à aller secourir Gibral-Anne's DE 1372 tar; mais aïant appris que quelques Troupes de Don Jean Nuñez', qui étoient à Castro-Verde & à Aguilar de Campos, commettoient de grands désordres dans les environs de ces deux Places, il passa à Maiorga avec un Corps d'Armée pour tâcher de les enlever. Quoiqu'il fît le plus de diligence qu'il lui fut possible, il ne put réussir dans son projet, parce que les Coureurs, avertis de son approche, se mirent en lieu de füreté.

1333.

Le Roi étant ensuite retourné à Valladolid, & aïant reçu avis de ce qui se passoit en Andalousie, emprunta de cette & Tolédeprê-Ville & de celle de Burgos, une somme d'argent, & la fit gent au Roi remettre entre les mains de quelques Seigneurs, qui de-pour la guervoient aller avec lui à la Frontière, & du nombre desquels re contre les Mahométans. étoit Don Alfonse de Haro, qui avoit demandé de rentrer à fon service. Il laissa Don Ferdinand son fils à Toro, d'où étant passé à Ségovie, il mit sous bonne garde dans le Château de cette Ville, Don Pedre & Don Sanche ses fils, qu'il avoit eus de Doña Eléonor de Guzman. Enfin, de retour à Valladolid, il partit pour Toléde, où il demanda aussi un

emprunt.

Sur ces entrefaites, Gonçale Alvarez d'Almançan, Ecuïer Don Jean du Roi, alla sans ordre du Monarque, trouver Don Jean Emanuel pa-Emanuel, aux interêts duquel il avoit été attaché, pour l'en-seconder le gager à servir le Roi sur la Frontière. Il le sollicita si vive-Roi dans cette ment, que Don Jean Emanuel promit, si le Roi lui païoit guerre, ses appointemens, de faire diversion du côté du Roïaume de Jaën, & d'empêcher que le Roi de Grenade ne pût se joindre à Abul-Malic, ou de le contraindre, s'il l'étoit déja, de retirer ses Troupes, en faisant une incursion dans le Rosanme de Grenade. Gonçale Alvarez, charmé du succès de cette négociation, se hâta d'en aller informer le Roi, qui ordonna sur le champ de païer à Don Jean Emanuel ses appointemens, dans l'esperance que ce Seigneur resteroit au moins tranquille \*.

Le Roi étant donc parti de Toléde, envoïa de toutes parts Le Monarque

\* Quoique ceci soit un trait histori-que important, pour faire connoître mis, s'en servit pour troubler la Castiltoute la noirceur d'ame de Don Jean le, ainsi qu'on le verra dans la suite; il Emanuel, puisque celui-ci, au lieu n'en est point parlé dans Mariana.

Tome V.

Digitized by Google

ANNE'E DE J. C. Castillan se dispose à donà Gibraltar.

des avis à Vasco Perez de Meyra, Gouverneur de Gibraltar, & à Don Alfonse Geofroi Tenorio, son Amirante, qu'il ERE D'Esdonneroit incessamment du secours à la Ville. Comme le 1373. siège de Gibraltar faisoit beaucoup de bruit, & que la guerner du secours re étoit si Sainte, quelques Seigneurs des autres Roïaumes d'Espagne amenerent des Troupes pour seconder le Roi Don Alfonse. De ce nombre sur Don Jayme d'Exerica, qui vint trouver le Monarque Castillan à la tête de quelques Aragonnois & Valenciens, & qui lui aïant fait sçavoir sa marche à Fuente-Obejuna, le joignit à Constantine, où il sur reçu du Roi avec de grandes marques d'estime. Don Jean de la Cerda, fils de Don Alfonse, se rendit aussi de Portugal, où il vivoit, auprès du Roi de Castille avec un Corps. de Troupes. Le Roi cependant arriva à Séville le 8. de Juin-& y entra avec Don Alfonse de la Cerda, Don Pedre Fernandez de Castro, Don Jean d'Albuquerque, Grand-Mastre de la Maison de l'Infant Don Ferdinand, dont il commandoit les Troupes & avoit l'Etendart, Martin Fernandez de Portocarrero, Grand-Maître de la Maison du Roi, avec son Monde & son Enseigne, Garcilaso de la Vega, Grand-Maître de la Maison de Don Sanche, à la tête des Troupes qu'il devoit fournir, Don Jayme Exerica, Don Roderic Alvarez des Asturies, Don Ruy Perez Ponce, Don Ferdinand Rodriguez de Villaloboz, Don Jean Garcie Manrique, Don Gonçale d'Aguilar, & beaucoup d'autres Seigneurs.

Cette Place Mahométans Yernour.

Quand le Roi arriva à Séville, les Grands-Maîtres de est livrée aux Saint Jacques, de Calatrava & d'Alcantara, & le Commanpar Vasco Pe- deur de Lora, parce qu'il n'y avoit point de Prieur de Saint res, fon Gou- Jean, y étoient déja avec leur monde. Le Monarque y trouva l'Archevêque de cette Ville, Don Louis de la Cerda, Don Alvar Perez de Guzman, Don Jean Alfonse de Guzman, & Don Pedre Ponce de Léon, chacun avec les Troupes qu'il avoit pfi raffembler. Peu de tems après, arriverent les Bandes de Jaën, & des autres Villes & Places d'Andalouse. Après que l'on eut tenu conseil de guerre, le Roi se mit en Campagne pour secourir Gibraltar, faisant sçavoir le jour de son départ à Vasco Perez de Meyra, & à l'Amirante. Quand il fur à Xerez-de-la-Frontière, il fit faire alte à l'Armée; & après lui avoir fait prendre quelque repos, il étoit sur le point de continuer sa marche, lorsqu'il reçut avis de l'Amirante Don Alfonse Geofroi, que Vasco Perez avoir

1371.

rendu la Ville de Gibraltar au Prince Abul-Malic, & s'étoit retiré en Afrique; ce qui prouvoit qu'il l'avoit livrée en vertu de quelque l'raité.

On ne pent exprimer le chagrin qu'eut le Roi à cette nou- Le Roi de velle. Sur le champ, il assembla les principaux Seigneurs Castille marche velle.

& Officiers de l'Armée; & aïant délibéré avec eux sur ce Place, & son qu'il y avoit à faire, il résolut d'aller à Gibraltar, quoique arriere-garde quelques-uns ne fussent point de cet avis. Aïant donc pris des Mahométan. vivres, il continua sa marche; & dès qu'il sut arrivé à Alcala des Gazules, il sir passer le Port à ses Troupes, & se campa à la vûe de Gibraltar. Abul-Malic, qui avoit eu vent de fon approche, étoit forti d'Algézire avec six mille chevaux & quelque peu d'Infanterie, & étoit allé à petites journées pour observer les mouvemens des Chrétiens. Mais le Roi, aïant défendu à qui que ce sût d'escarmoucher, sit pasfer les Montagnes en bon ordre à toutes ses Troupes, & ordonna à l'avant-garde de poser le Camp proche de Gibraltar, & à l'arriére-garde, où étoient le Grand-Maître de Calatrava & les Troupes de l'Evêque de Jaën, de combattre les Maures, en cas que ceux-ci les attaquassent, avec désense cependant de passer la Rivière de Guadarranque. Il s'avançoit ainsi vers Gibraltar, lorsque les Mahomérans, qui étoient sur le haut des Montagnes, en descendirent avec intrépidité, & donnerent sur son arriére-garde. Quoiqu'ils fissent tous leurs efforts pour la mettre en désordre, les Chrétiens les reçurent avec tant de valeur, qu'ils les contraignirent de prendre la fuire. On poursuivit les Infidelles, faisant mainballe fur tous ceux qu'on put attraper, de forte que les Vainqueurs, emportés par l'ardeur du carnage, dans lequel périrent cinq cens Mahométans, s'avancerent jusqu'à la Rivière de Palmones.

Le Roi Don Alfonse, aïant appris que son arriére-garde 11 l'assége étoit aux prises avec les Ennemis, se détacha avec de bon-pour la renes Troupes pour la foutenir. Arrivé à la Rivière de Guadarranque, il sut très-saché de voir qu'elle avoit passé la Rivière de Palmones, & s'étoit éloignée de l'Armée & approchée d'Algézire, où Abul-Malic avoit beaucoup d'Infanterie & de Cavalerie. Il manda aussi tôt la Bande de Séville, Don Pedre Ponce de Léon, Don Jean Alfonse de Guzman, Don Alvar Perez de Guzman, & Don Henri Henriquez avec leurs Troupes, & quinze cens Fantassins. Tous

H ii

Anne'e de J. C. 1333.

ces Seigneurs & la Bande de Séville accoururent promptement; & aïant passé la Rivière de Guadarranque avec quelque difficulté, ils arriverent à celle de Palmones. Les Mahométans d'Algézire sortirent de la Place, & il y eut durant tout le jour des escarmouches, dans lesquelles les Chrétiens firent des merveilles, jusqu'à ce que l'Amirante vola à leur secours avec cent Arbalêtriers & d'autres Troupes du Roi, qu'il fit débarquer. A l'arrivée de ce renfort, les Mahométans se retirerent à Algézire; & les Chrétiens étant retournés joindre le Roi, allerent avec lui former le siège de Gibraltar. Comme on ne pouvoit investir toute cette Place, fans s'emparer d'une petite Isle que les Mahométans occupoient, l'Amirante y envoïa quelques Barques, & le Roi y fit passer Ruy Lopez & Ferdinand Yañez avec des Troupes d'élite, qu'on avoit tirées de toutes celles qui composoient l'Armée. On combattit les Mahométans; mais comme ils étoient est grand nombre, ils disputerent le terrein, de maniere que Ruy Lopez & Ferdinand Yañez perdirent la vie avec beaucoup d'autres Chrétiens. Cette perte n'empêcha pas cependant que quelques-uns des derniers ne s'établissent fur la Montagne, où le Roi leur fit donner du secours.

Le défaut de à se retirer.

On souffroit cependant beaucoup du manque de vivres vivres le force dans l'Armée, puisqu'il y avoit à peine dequoi subsister pour un jour. Dans cette extrémité, les principaux Seigneurs & Officiers dirent au Roi qu'il falloit absolument décamper, & le Roi le fit, laissant dans la petite Isle quinze cens hommes exposés à la misére & à la fureur des Mahométans. On avoit fait à peine une lieuë, lorsque Sanche Sanchez de Rojas & d'autres Officiers de considération, voïant que le Roi étoit très-chagrin d'abandonner ainsi ces quinze cens hommes dans la petite Isle, lui proposerent de retourner avec toutes leurs Troupes tirer ces Chrétiens du danger où ils étoient, & lui dirent qu'ils espéroient que Dieu leur enverroit des vivres, sinon qu'on pourroit le jour suivant mener l'Armée à Alcala des Gazules.

mene devant Gibraltar.

Le Roi voulut déliberer sur cette affaire, & l'on découvrit imprévu le ra- dans le même tems un Navire chargé de vivres, & peu après un autre suivi de six, qui en étoient à quelque distance. A cette vûe, le Roi & les autres, qui regarderent ce secours comme venu du Ciel, retournerent avec toutes les Troupes former le siège, & les Vaisseaux arriverent heureusement avec les

ERE D'Es-J371.

vivres. Le Roi pensa aussi-tôt à secourir les Chrétiens qui étoient dans la petite Isle, & on résolut, de l'avis des Ri-Anne's DE ches-Hommes & des Grands-Maîtres, que Don Jayme Exerica, Garcilaso de la Vega, Gonçale Ruyz son frere, & Sanche Sanchez de Rojas, se chargeroient de cette commission avec plusieurs autres Seigneurs. Tous ces Officiers partirent aussi-tôt avec un bon nombre d'Arbalêtriers & leurs chevaux; & étant entrés dans des Barques, ils passerent à l'Isle, & débarquerent, soutenus des Vaisseaux du côté de la Mer. Quoique les Mahométans accourussent pour les empêcher de prendre terre, les Arbalêtriers firent de si grandes décharges, qu'ils faciliterent le débarquement à tous les Chrétiens, qui aïant tiré leurs chevaux des barques, monterent dessus, & se disposerent à donner tous ensemble sur les Mahométans. Mais les Infidelles n'aïant ofé les attendre, se retirerent dans la Ville. Alors les Chrétiens, qui étoient au haut de la Montagne, descendirent & dresserent leurs tentes avec les autres, qui délivrerent ainsi les quinze cens hommes du danger auquel le Roi les avoit laissés exposés.

Le Roi s'imaginant qu'il ne pouvoit pas y avoir beaucoup Il investit de monde dans Gibraltar, résolut de continuer le siège avec cette Place, plus de vigueur, & sit débarquer les vivres que les Vaisseaux avec vigueur. avoient apportés. Il chargea en même-tems la Flotte d'aller lui chercher des machines de guerre, qu'il avoit fait faire à Séville, à Xerez, à Cadiz & à Tarife, pour battre la Ville; il ordonna d'apporter continuellement des vivres au siège; il fit relever les Troupes qui étoient dans l'Isle par d'autres plus fraîches; il détacha quelques chevaux des Troupes de Don Sanche son fils, pour occuper un poste dans l'Isle, & il logea un autre Corps de Troupes sur une hauteur qui commandoit à la Tour du Château de la Ville, de forte que les Mahométans étoient investis de toutes parts, sans pouvoir fortir des murailles. Les Vaisseaux aïant apporté les machines de guerre, on mit sur l'éminence qui dominoit la Tour du Château, trois de celles-ci, dont deux tiroient sur la Tour, & l'autre sur les Galeres que les Mahométans avoient fur le chantier; mais comme les Maures avoient couvert les Galeres avec de grosses poutres & beaucoup de bois, on ne leur faisoit aucun mal. A la vûe du peu de progrès qu'on faisoit, le Roi ordonna à l'Amirante Alfonse Geofroi Tenorio de s'approcher des Galeres Mahométannes avec la Flotte,

Hij

Anne'e de J. C. 1333.

& d'y mettre le seu, & sit en même-tems attaquer la Place de toutes parts. L'Amirante ne put exécuter l'ordre du Roi, ERE D'Est parce que les Mahomérans avoient fait une grande estacade de bois dans la Mer, afin d'empêcher les Vaisseaux Chrétiens d'approcher. Quoique l'attaque de la Ville fût vive par-tout, comme les Mahométans se défendirent avec valeur, le Roi fit retirer ses Troupes & cesser le combat, duquel Garcilaso de la Vega & d'autres Seigneurs de distinction sortirent blessés.

Son Armée

Dans le même tems arriva à l'endroit où le Roi étoit posfouffre beau-coup du man-té, Don Alfonse Ortiz Calderon, qui venoit de Rodes avec quo de vivres. la Dignité de Prieur de Saint Jean. Le Roi continua le siége, & fit miner les murailles pour les pouvoir abbattre plus facilement avec les machines de guerre. Il se servit à cet effet de Mantelers, & promit deux Doubles pour chaque pierre que les Soldats tireroient des murailles. Les Assiégés de leur côté, pour empêcher le travail, jettoient de grosses pierres & beaucoup de gaudron allumé sur ceux qui creusoient, & qui en furent très-incommodés. On eut encore beaucoup plus à souffrir du manque de vivres, dont l'Armée & les chevaux furent affligés durant seize jours, faute de vent pour les bâteaux qui les apportoient, ce qui causa une grande désertion; mais tous les Chrétiens qui s'ensuirent, tomberent entre les mains des Mahométans, & furent conduits à Algézire, où l'on vendoit un Esclave pour un double. A la fin, les Vaisseaux & les Barques du Rojeurent un vent favorable, & apporterent des vivres en grande abondance.

Le Roi de

Pendant que la Ville de Gibraltar étoit assiégée, le Roi Grenade fait de Grenade se mit en Campagne avec ses Troupes, se jetta une diversion fur la Contrée de Cordouë, prit le Château de Benamegir, Cordouë, & s'avança jusqu'à la vûe de Cordouë, & brûla tous les grains se joint ensui-te à Abul-Ma- que les Laboureurs avoient dans les aires. Comme le Roi Don Alfonse serroit Gibraltar de plus en plus, Abul-Malic invita le Roi de Grenade de se joindre à lui au plûtôt avec ses Troupes, pour secourir Gibraltar; ce qui sit que le Prince Grenadin partit promptement pour Algézire avec tout son Corps d'Armée.

cédé de Don de Haro.

Indigne pro- Dans le tems que le Roi Don Alfonse étoit parti pour le Jean Alfonse siège de Gibraltar, & pendant qu'il étoit devant cette Place, Don Jean Alfonse de Haro avant reçû ses appointemens, se mit en Campagne avec ses Troppes pour se joindre au

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

Roi. Il s'avança jusqu'à Chillon, Place du Territoire de Cor-Exe D'Es- douë, mais il retourna ensuite en Castille, publiant que le Anne'e de Roi avoit formé une entreprise, dans laquelle il ne pourroit réussir; & non-content de cette indigne démarche, il commit des extorsions affreuses dans les Places par où il passa. Don Don Jean

Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, ausquels le Roi avoit aussi Emanuel & fait païer leurs appointemens, allerent trouver le Roi d'Ara-Nunez regon à Castel-Fabi, où ils firent de grandes plaintes du Roi cherchent en-Don Alfonse leur Souverain. Le premier accusa le Monar-vain l'appui du Roi d'Araque Castillan d'avoir cherché pluseurs sois à lui ôter la vie, gon contre & témoigna qu'il ne pouvoit oublier l'affront que ce Prince leur Souvelui avoit fait, en refusant d'essectuer son mariage avec Doña rain. Constance sa fille. Le second se plaignit de ce que le Roi de Castille lui avoit usurpé la Seigneurie de Biscare & d'autres Places qui lui appartenoient du Chef de sa semme, & ils ajoûterent tous deux au Roi d'Aragon qu'ils venoient implorer son appui, afin de contraindre leur Souverain par la voie des Armes à leur faire raison de tant d'insultes. Le Roi d'Aragon les écouta tranquillement, & leur répondit, qu'il ne pouvoit se persuader que le Roi de Castille, son beau-frere, refusat de leur donner une entiere satisfaction pour toutes les insultes qu'ils prétendoient en avoir reçues. Il promit cependant d'en parler au Roi de Castille, & de faire ensorte qu'ils fussent satisfaits. Les deux Seigneurs insisterent pour obtenir de lui un secours d'armes, de Troupes & d'argent; mais le Monarque Aragonnois, persuadé qu'il n'étoit ni juste, ni convenable de susciter une guerre à son beau-frere aux dépens de son patrimoine & de son Roïaume, pour satisfaire la passion de deux Sujets turbulens, ne voulut point leur donner de réponse positive : il se contenta de les assurer qu'il s'informeroit de tout, & ne négligeroit rien pour leur ménager une réconciliation convenable; de some que l'entrevûe finit ·ainsi \*.

Emanuel & Don Jean Nunez de Lara se liguerent avec le Roi d'Aragon; mais je | Troupes sous les ordres de Don Jayme fuisplus porté à en croite ici Ferreras, | Exerica, comme on le voit dans Zurita parce qu'il ne parok probable qu'un | & le P. Abarca. D'ailleurs, le grand Prince Chrétien est cherché à fomenter | amour du Roi d'Aragon pour sa femme, & à entretenir le trouble dans l'Etat | & dont tous les Historiens d'Espagne d'un autre Souverain Chrétien, son parlent tant, s'accorde parsaitement beau frere, sur-tout pendant que solui-ei auroit été occupé à faire la guerre à nit ici à ce Prince : c'est aussi le santides Infidelles, contre lesquels ne pou- ment de Zurita.

\* On lit dans Mariana, que Don Jean | vant le secourir en personne à cause de ses infirmités, il lui avoit enveié des

Don Jean Emanuel s'en alla ensuite dans la Contrée d'A-Anne's De larcon, & Don Jean Nuñez à Lerma. Le dernier s'étant Ere D'Esa J. C. mis à la tête d'un grand nombre de Fourageurs, courut, pil- 1371, 1333· Ils se portent la & ravagea les Territoires de Treviño & de Tierra de

de grands ex-

en Castille à Campos, & prit de force Melgar. Il passa ensuire à Morales proche de Cuenca de Campos, & l'Alcayde, saisi d'effroi, lui livra cette Place. De-là il alla recouvrer le Château d'Avia, après quoi il posa le siége devant Cuenca de Campos, d'où il envoïa différens partis pour mettre à contribution tout le Pais des environs. Quoiqu'il attaquât différentes fois la Ville, comme elle étoir bien fermée de murailles, & qu'elle avoit un bon fossé, les Habitans la défendirent courageusement. Don Jean Emanuel fut plus modéré : il se contenta d'exiger des Places une grande quantité de Don Jean vivres, sans se porter à d'autres excès; mais Don Jean Alfonse de Haro ne sut pas plûtôt de retour en Castille, qu'il se ligua avec lui & avec Don Jean Nuñez, & sit éprouver à plusieurs Places les horreurs de la guerre.

Haro s'unit à

Le Roi de Grenade & Abul-Malic entreprennent de secourir Gibraltar.

Cependant, le Roi de Grenade aïant joint Abul-Malic à Algézire, ces deux Princes convinrent de secourir la Ville de Gibraltar, parce qu'elle étoit serrée de bien près, que le Roi Don Alfonse la battoit continuellement, qu'il y étoit péri beaucoup de monde, & que les vivres commençoient à y manquer. Ils allerent se camper à une lieue du Camp du Roi, qui tint un Conseil de guerre, dans lequel on examina s'il étoit à propos de leur livrer bataille. On conseilla d'une voix unanime au Monarque Chrétien de n'en rien faire, mais d'ordonner qu'on ouvrît la même nuit une grande tranchée, depuis un certain endroit du rivage de la Mer jusqu'à un autre, afin de rendre le Camp plus fort, & d'empêcher les Ennemis de pouvoir entrer dans la Ville. La tranchée fut faite avec toute la diligence possible, & le Roi, après avoir defendu d'aller escarmoucher au-delà avec les Mahométans, ordonna de la garder soigneusement, & à toute l'Armée d'y accourir les armes à la main, dès qu'on entendroit sonner une cloche qu'il avoit fait apporter à cet effet. Le jour suivant, les Mahométans s'approcherent du Camp des Chrétiens en ordre de bataille, & ceux-ci se montrerent derriere leurs retranchemens, & les attendirent; de sorte que les premiers s'étant arrêtés à une demie lieuë du Camp, & voiant que les Chrétiens ne sortoient point

Anne'e de

J. C.

1333.

ERE D'Es point pour les combattre, se retirerent sans oser entreprendre de les forcer dans leur Camp. Le Roi Don Alfonse, qui étoit brave, voulut le lendemain tenter le fort d'un combat, mais tous ses Officiers l'en dissuaderent, à cause des grands inconvéniens & des dangers auxquels il leur parut que ce seroit s'exposer; ce qui sit que le Roi, en Prince prudent, ne crut pas devoir s'en tenir à son propre jugement. Ainsi, quoique les Mahométans representassent encore la bataille au Roi le jour suivant, les Chrétiens parurent sur leurs retranchemens, comme ils avoient fait la veille, & s'y tinrent jusqu'au soir. Les Ennemis, voiant donc qu'il n'étoit pas possible de les engager à une action, se retirerent.

Comme le Roi avoit des gardes avancées pour donner Combatens avis de tout dans son Camp, Aboalid, homme de distinction tre deux Parchez les Maures, étant un jour sorti d'Algézire avec trois tis ennemis. cens chevaux, s'avança vers le Camp des Chrétiens, sans faire attention à la garde. Sanche Diaz de Roxas, qui étoit dans ce lieu avec les Bandes du Diocèse de Jaën, fondit sur lui à la tête de son monde, & lui livra un rude combat, dans-lequel périrent Aboalid & quelques-uns des siens, les autres aïant pris la fuite, & s'étant retirés à leur Camp comme ils purent. Quoique cet échec & la mort d'Aboalid consternassent un peu les Mahométans, Abul-Malic & le Roi de Grenade, pour cacher aux Chrétiens leur douleur, mirent le jour suivant leurs Troupes en ordre de bataille, comme ils avoient fait les jours précédens, & se placerent à la même distance; mais les Chrétiens s'étant toujours postés derriere leurs retranchemens, les Infidelles furent encore contraints de se retirer, sans avoir pû en yenir à une action décisive.

Abul-Malic & le Roi de Grenade, voïant le danger où Le Fils du étoit la Place, & qu'ils ne pouvoient la secourir, projette: Roi de Maroc rent de traiter de quelque acommodement avec le Roi Don Grenade veu-Alfonse. Ils consulterent à ce sujet quelques Officiers, du lent se ménanombre desquels étoit un Gentil-Homme du Roi de Grena- ger un acomde, qui s'offrit de tenter cette affaire. Ce Seigneur s'appro- avec le Roi cha jusqu'à la garde avancée avec la marque de paix en usa- de Castille. ge alors, & dir d'avertir le Roi, qu'il y avoit un Officier Grenadin, qui souhaitoit de se battre avec les Gentils-Hommes du Roi de Castille, l'un après l'autre, mais principalemen avec Alfonse Fernandez Coronel, & que s'il vouloit Tome V.

ANNE'E DE J. C. 1333.

lui donner un Sauf-conduit, il iroit défier celui-ci en sa présence. On informa aussi-tôt de ceci le Monarque Chrétien, PAGNE, qui lui permit de venir; & après qu'on l'eut visité, & qu'on eut reconnu qu'il n'avoit point d'armes, & qu'il avoit laissé son épée, on le fit entrer. L'Officier Grenadin dit au Roi en grand secret, qu'il étoit chargé de lui faire des complimens de la part du Roi de Grenade, qui avoit pour lui toute l'estime possible, & qui souhaitoit très-ardemment de le voir & de le connoître par lui-même. Le Roi lui répondit qu'il étoit très sensible à cette politesse, & qu'après la réduction de Gibraltar, il consentoit d'avoir une entrevûe avec le Roi de Grenade, quand ce Prince Mahométan le souhaiteroit. Le Grenadin prit ensuite congé du Roi, & se retira. Dès qu'il fut parti, le Roi avertit du dési Alsonse Fernandez Coronel, & quoique ce Seigneur ne fût point encore entiérement gueri des blessures qu'il avoit reçues, quand il avoit fait approcher les Mantelets de la muraille, il l'accepta, & envoïa le jour suivant un Ecuïer au Camp des Mahométans, pour dire au Roi de Grenade de faire sçavoir au Gentil-Homme Grenadin, qu'il l'attendoit.

Les troubles de Castille contraignent le dernier de renoncer à sur Gibraltar.

Le Roi cependant continuoit toujours de battre la Ville avec les machines de guerre, lorsqu'il reçut avis des désordres que Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara, & Don Jean Alfonse de Haro commettoient en Castille. Le son entreprise chagrin qu'il en eut, sut beaucoup augmenté par la nouvelle qu'on hi donna, que l'Infant Don Ferdinand, son fils, étoit mort à Toro, & que s'il différoit à passer en Castille, on ne pourroit plus apporter de reméde aux maux qu'on faisoit éprouver à ses Sujets. Tout ceci mit le Roi dans une grande perpléxité, parce qu'il voïoit d'un côté la nécessité de retourner en Castille, & que de l'autre il avoit peine à lever le siège qui. lui paroissoit si avancé, qu'il ne doutoit point de s'emparer de la Place dans peu. Indécis sur ce qu'il avoit à faire, il tint conseil, & presque tous ceux qu'il y invita, furent d'avis qu'il devoit lever le siège, & aller en Castille. Pour l'y déterminer, ils lui représenterent, qu'en prenant Gibraltar, on rendroit la Trêve impraticable avec les Mahométans; qu'on seroit contraint de s'arrêter pour réparer la Place, & la mettre en état de désense; que pour pouvoir y laisser des Troupes, il falloit commencer par livrer bataille aux Mahométans, parce qu'après avoir affoibli l'Armée, il y avoir à

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

1371.

- craindre qu'on ne courût quelque danger, auquel il n'étoit PAGNE. pas à propos qu'il exposar sa personne; & qu'enfin, les maux de Castille demandoient un prompt reméde. Le Roi, vaincu par de si fortes raisons, consentit de suivre leur conseil, quoiqu'avec douleur de laisser Gibraltar en la puissance des Mahométans; mais il y fut encore plus porté par les assurances qu'on lui donna, que Gonçale d'Aguilar & Sanche Diaz de Jaën vouloient passer au service du Roi de Gre-

J. C. 1333.

Sur ces entrefaites, le Roi de Grenade & Abul-Malic, Il convient qui avoient été informés de ce qu'avoit fait le Seigneur d'une Trêve avec les Ma-Grenadin, ordonnerent au même Mahométan de retourner hométans. auprès du Roi Don Alfonse, & de lui témoigner que le Roi de Grenade souhaitoit fort d'avoir avec lui une entrevûe. Le Seigneur Mahométan obéit, & rapporta pour réponse, que le Roi Don Alfonse étoit très-disposé à accepter la proposition; ce qui fit que le Roi de Grenade députa au Castillan son premier Huissier nommé Réduan, qui étoit fils de Chrétiens, & natif de la Calçada ou la Chaussée, afin de conferer avec lui sur les arrangemens qu'on devoit prendre. Réduan se rendit au Camp des Chrétiens; & aïant été trèsbien reçû du Roi Don Alfonse, on convint, que le Monarque Castillan seroit une Trêve de quatre ans avec le Roi de Grenade & le Prince Abul-Malic; que le premier de ces deux-ci paieroit au Roi Don Alfonse le tribut qui avoit été réglé, lorique Theba avoit été recouvrée par les Chrétiens, & que le Roi Don Alfonse permettroit la sortie de ses Etats pour les bestiaux, & toutes les autres choses dont le Koi de Grenade & Abul-Malic pourroient avoir besoin, en païant les droits, comme il avoit été réglé par le dernier Traité de trêve & de paix entre les deux Couronnes, & leveroit enfin le siège de Gibraltar. On fouscrivit de part & d'autre à toutes ces con- Entrevue des ditions, & le Roi de Grenade vint ensuite avec un brillant Rois de Cafcortége voir le Roi Don Alfonse, qui le reçut avec de grandes de Grenade. démonstrations de joie. Ils mangerent tous deux ensemble, & se firent réciproquement plusieurs présens de prix; après quoi le Roi de Grenade étant retourné joindre Abul-Malic, partit pour son Rosaume, & Abul-Malic se retira à Algézire.

Le Roi Don Alfonse sit porter par Mer les machines de Levée du siéguerre à Tarise; & aïant sevé le piquet, il alla à Puerto- ge de Gibral-

Lij

Llano. Il y apprit, vers le milieu de la nuit, qu'on avoit ERE D'Esqu'Abul-Malic ne vouloit point observer la Trêve, conseiltar par le Roi lerent au Roi de s'en aller à Alcala des Gazules; mais le Roi ne voulut partir qu'au jour, & aïant pris la route de Séville, il ne passa à cette Ville qu'en faisant une marche ordinaire.

Fin tragique du Roi de Grenade.

· J. C.

de Castille.

1333.

Mahomet Aben-Alhamar, Roi de Grenade, se disposant à partir, appella Réduan, son premier Huissier, pour régler avec lui la route que prendroit son Armée. A peu près dans le même tems, Aboabi & Abraham, fils d'Ozmin, soupconnant que le Roi avoit pris contre eux quelques mesures avec le Roi Don Alfonse, résolurent de se désaire de ce Prince Mahométan. Ainsi, prenant prétexte qu'il vouloit se faire Chrétien, parce qu'il portoit une veste que le Roi Don Alfonse lui avoit donnée, ils allerent à sa tente avec plusieurs Joseph, son autres Complices, & l'y poignarderent. Réduan n'eut pas secondfils, lui plûtôt appris cet événement, qu'il passa à Grenade en toute diligence, & y fit proclamer Roi, Joseph, fils-puîné du Roi défunt, au préjudice du fils aîné, appelle Ismaël, comme son

ayeul paternel \*.

Pluficurs impôt pour l'Etat.

succéde.

Comme on avoit averti le Roi Don Alfonse qu'Abul-Ma-Villes accor- lic ne vouloit point garder la Trêve, le Monarque Chrétien, de Castille un qui se trouvoit forcé de retourner en Castille, & de laisser la Frontière garnie de Troupes, convoqua les principaux Seiles besoins de gneurs de Séville, & quelques autres des principales Places de l'Andalousie, & leur exposa la nécessité où il étoit de pourvoir à la sûreté de la Frontière, & de repasser en Castille, & le besoin qu'il avoit d'argent. Sur sa remontrance, la Ville de Séville fut la premiere qui lui accorda la Tavernerie, qui est le droit de Gabelles sur toutes les Tavernes de Campagne. Le Roi passa ensuite à Cordouë, de qui il obtint le même tribut, dont toutes les Villes d'Andalousie l'avoient pareillement gratifié. Pendant qu'il étoit à Cordouë, il condamna

> \* Ferreras dit que le frere du nouveau, Roi de Grenade se nommois Ismaël, de même que feu son pere. Comme on voit cependant dans le corps de l'Histoire, que ce fut, non le pere, mais le grandpere de ce Prince qui porta ce nom, j'ai crà devoir mettre, comme son ayeul pa- mais il ne m'est pas post rernel. Mariana, le P. d'Orléans & ce point de Généalogie. 'l'Abbé de Vayrac, marquent qu'Ismaël,

qu'ils nomment Ferrachen ou Farrachen, étoit frere du Roi défunt, de même que le nouveauRoi, & de-là l'onpourroit conclure qu'il s'appelloit comme son pere, puisqu'alors il suivroit qu'il étoit fils d'Abulgualid Ismaël; mais il ne m'est pas possible d'éclaircit

Rivière, en punition de ce qu'il vouloit passer chez les Ma-Anne's de la J.C.

1371. hométans, & avoit commis plusieurs meurtres & d'autres 1333.

crimes. Don Gonçale d'Aguilar, & Ferdinand Gonçalez Deux Seifon frère, craignant d'éprouver le même sort, s'échappe-gnois se retirent de Cordouë, & se retirerent à Grenade, où ils se ren-rent à Grenadirent Vassaux du Roi Mahométan de cet Etat. Ces deux de, & se li-Seigneurs, ausquels appartenoient Aguilar, Montilla & d'au-Don Jean tres Châteaux, commencerent à faire de ces Places quel-Emanuel.

ques hostilités sur la Frontière, & se liguerent avec Don Jean Emanuel.

Au bruit de ces désordres, le Roi leva trois mille che-Le Roi de vaux, avec le produit du tribut des Gabelles, les distribua précautionne sur toute la Frontière, & manda à toutes les Bandes des Vil-contre les enles & Places de se tenir prêtes à les seconder, quand il seroit treprises des nécessaire. Dans ce même tems, Doña Eléonor de Guzman & cherche à lui donna d'une seule couche deux ensans, qui surent Don dompter ses Henri & Don Frédéric: Don Roderic Alvarez des Asturies, sujets rébelles les premier pour son Fils & son Héritier (A).

Don Ximene de Luna, Archevêque de Toléde, célébra fans, Don à Alcala, avec les Evêques de Siguença, de Palence, d'Oz-Henri & Don ma, de Jaën, de Ségovie & de Cuenca, un Concile \*, dont Frédéric.

Concile II. d'Alcala.

En considération des mouvemens que le Pape s'étoit don- Le Pape roné, pour ménager la paix entre le Roi d'Aragon & les Gêconnu Médianois, les deux Puissances, qui étoient en guerre, envoie-entre le Roi
rent à Avignon des Ambassadeurs, afin de reconnoître le Pad'Aragon &
pe pour leur Médiateur, & le Roi d'Aragon ordonna au sien
de païer au Siége Apostolique la moitié de la redevance pour
l'Isse de Sardaigne, parce que toute l'Isse n'étoit pas sous sa
Domination (C).

Comme Don Pedre, Infant d'Aragon, vivoit en mauyaisuite des
fe intelligence avec la Reine Doña Eléonor sa belle-mere, troubles dans
ce Prince s'empara par ruse, ou par force de Xativa, Place Roiale d'Araqui étoit assignée à la Reine. De-là, s'éleverent de grands gontroubles dans le Roiaume de Valence, parce que l'Infant
Don Pedre, non-content de cette violence, protesta tou-

<sup>(</sup>A) La Chronique du Roi Don AL-BONSE, & les autres Historiens.

(B) Le Cardinal d'Acourre.

(C) RAYNAUD.

\* Il se tint, suivant Mariana, environ
le treizième jour de Janvier.

T iii

jours qu'il ne consentiroit jamais aux donations que le Roi ERE DE ANNE'S DE son pere avoit faites à l'Infant Don Ferdinand (A).

J. C. 1334du Roi de Castille au Roi de Macrit à la Trêve.

Dès que Mahomet Aben-Alhamar, Roi de Grenade, eut 1372. Ambassade perdu la vie, il paroît que le Prince Abul-Malic envoia demander à Abul-Assan son pere, Roi de Maroc, s'il s'en tiendroit ou non à la Trêve qui avoit été faite avec Don Alfonse, roc, qui sous-Roi de Castille. Quoiqu'Abul-Assan souhaitat fort que son fils continuât la guerre contre les Chrétiens d'Espagne, comme il l'avoit aussi déclarée au Roi de Tremecen, dont le Roïaume étoit beaucoup plus à sa bienséance, il fit dire à Abul-Malic d'affermir la Trêve avec le Roi Don Alfonse, & de faire entendre à ce Monarque Chrétien, qu'il ne doutoit pas que son pere ne consentit à la ratifier, si on lui envoïoit des Ambassadeurs à cet esset. En conséquence de ces instructions, Abul-Malic députa au Roi Don Alsonse, deux Seigneurs, pour lui demander s'il étoit dans le dessein d'observer la Trêve, quoique le Roi de Grenade sût mort. Sur la réponse du Roi de Castille, qui témoigna que son intention étoit de s'en tenir à ce qui avoit été réglé, & de faire même confirmer la Trêve par le Roi de Grenade, ils lui dirent qu'ils croïoient, que s'il envoïoit une Ambassade à Abul-Assan, il auroit lieu d'être content de ce Prince. Le Roi Don Alfonse sit donc partir pour Maroc, Gonçale Garcie de Gallegos, premier Alcayde de Séville. Abul-Assan reçut très-bien cet Ambassadeur, & consirma la Trêve pour quatre ans avec le Roi de Castille, stipulant que le Roi de Grenade seroit relevé du tribut qu'il paroit au Roi Don Alfonse \* : clause à laquelle le Roi de Castille sut contraint de souscrire, à cause des troubles que causoient Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara & leurs Alliés.

Supplice

Pendant le Carême, le Roi partit de Séville, & reçut à

(A) ZURITA.

\* Il n'est parlé dans Mariana ni de l'Ambassade du Roi de Castille à celui de Maroc, ni de son succès. Cet Ecrivain se contente de dire, que les Chré tiens & les Maures en seroient venus à une guerre ouverte, à l'occasion des hostilités que les deux d'Aguilar, réfugiés auprès du Roi de Grenade, comme on l'a vû, commettoient sur les Terres du Monarque Castillan, si Abul-Assan, ou Albohacen, Roi de Maroc, s'eût rappellé en Afrique son file Abul-Malic

pour s'en servir dans la guerre contre le Roi de Tremecen. On ne voit pas cependant comment la seule retraite d'Abul Malic fût capable d'empêcher la rupture entre les Rois de Castille & de Grenade; il paroît au contraire qu'elle auroit dû exciter & enhardir le premier, s'il n'avoit pas été retenu par d'autres raisons, à se venger de l'afile que le second donnoit à ses Sujets rébelles, qui, faifant des courfes dans les Etats du Monarque Castillan, donnoient atteinte à la Trêve entre les deux Couronnes.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

·Ciudad-Réal, une Lettre, par laquelle Don Jean Nuñez de ELE D'Es-Lara lui mandoit, qu'il quittoit pour toujours son service, 1372. & renonçoit à la qualité de Naturel de ses Etats. Le Roi répondit, que cet avis venoit un peu tard, & dit, que com-d'un Espagnol me celui qui l'avoit apporté, avoit eu part à tout ce que Don Jean Nuñez avoit fait contre le bien de la Monarchie, il étoit juste qu'on lui coupât les pieds, les mains & la tête; ce qui fut exécuté \*. Sur la nouvelle du sort du Messager de Don Jean Nuñez, d'autres personnes, que Don Jean Emanuel avoit chargées de faire de sa part la même déclaration à son Souverain, se retirerent sans s'être acquittées de leur commission auprès du Monarque, qui partit de Ciudad-Réal, & se rendit en peu de tems à Valladolid, prenant sa route par Toléde & Ségovie.

Le jour suivant, le Roi étant entré dans Valladolid, sit Le Roi entrefermer toutes les portes de la Ville, asin que personne ne prend de pût fortir, ni donner avis de son arrivée à Don Jean Nuñez dempter les Rébelles & les de Lara, qui étoit au siège de Cuenca de Campos: il ordonna Perturbateurs en même-tems que les Troupes se tinssent prêtes à marcher; de l'Etat. mais deux hommes s'étant enfuis par-dessus la muraille, allerent informer de tout Don Jean Nuñez, qui, surpris de ce que le Roi avoit fait tant de diligence, leva au plûtôt le siège. & se retira à Lerma. Le même jour, le Roi sortit de Valladolid avec ses Troupes pour aller chercher Don Jean Nuñez; & aïant appris que celui-ci étoit décampé, & se retiroit à Lerma, il tourna ses pas vers Palence, pour tâcher de le couper. Arrivé à Palence, on lui dit que Don Jean Nuñez avoit passé dès le matin proche de la Ville, & pouvoir être déja à Lerma. Le Roi ne jugea pas alors à propos de pousser plus loin. Pour ne pas rendre cependant son voïage infructueux, il alla se présenter devant Melgar & Morales, qui se

Toutes les Troupes étant réunies, le Roi se mit en mar- Il harcele che pour Palence, où arriverent des Députés de Don Jean Don Jean Emanuel, pour lui proposer un acommodement, dont les Nunea de La-Rois d'Aragon & de Portugal seroient les Médiateurs; mais ". le Roi ne voulut se prêter à rien, & traita même durement

livrerent à lui aussi-tôt; après quoi, il retourna à Valladolid attendre les Troupes qu'il avoit ordonnées d'assembler, pour

châtier Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez.

\* Cette justice a été obmise par Mariana.

Digitized by Google

Anne'e de J. C. 1334.

les Envoiés. Sur ce qu'on dit au Roi, que Don Jean Nunez ERE D'Esdevoit aller piller Palençuela, le Monarque partit à la fin du PAGNE.

jour avec son monde pour cette Place, & y arriva au miliéu de la nuit. A la pointe du jour il se remit en Campagne, & prit la même route que Don Jean Nuñez devoit tenir; mais aïant appris par deux hommes que ce Seigneur avoit changé de résolution, parce qu'il avoit été averti de son dessein & de sa marche, il retourna à Palence. Comme il souhaitoit fort cependant d'attrapper ce Sujet rébelle, il refortit de cette Ville avec ses Troupes, marcha toute la nuit, & se posta à une lieue de Lerma. Au lever du Soleil, il détacha quelques Chevaux pour enlever les Bestiaux qui sortiroient de la Place, avec ordre de fuir, s'ils appercevoient quelques Troupes, afin qu'en attirant celles-ci à leur poursuite, on put facilement les massacrer toutes. L'Officier à qui il donna cette commission, partit aussi-tôt; mais Don Jean Nuñez, qui étoit averti de tout, défendit de laisser sortir de Lerma ni Troupes, ni Bestiaux. Le Roi, ainsi frustré de ses espérances, passa à Burgos. Etant plusieurs sois retourné de nuit dans les environs de Lerma, & aïant postéson monde derriére quelques Montagnes, d'où il ne pouvoit être apperçu, il envoïa quelque Cavalerie pour s'emparer des Bestiaux de la Place. Les Soldats qui étoient dans Lerma, sortirent pour recouvrer les Bestiaux; & ceux du Roi feignant de se sauver, les attirerent dans l'embuscade, où renforcés par les autres Roialistes, ils les chargerent avec vigueur, en tuerent un grand nombre, & mirent en fuite les autres, qui furent poursuivis jusqu'aux portes de la Ville, d'où personne n'osoit plus sortir. Après cette expédition, le Roi retourna à Burgos; & en étant reparti le quatriéme jour, il marcha de nuit pour aller se camper proche de Lerma, sur ce qu'on l'avoit assuré, que Don Jean Nuñez avoit dessein de piller quelques Places; mais aïant appris par un Habitant de Lerma, que Don Jean Nuñez étoit dans la Place, & devoit s'y tenir renfermé, tant que le Roi & ses Troupes seroient dans ces Quartiers, il se retira à Burgos.

Plusieurs caye le reconnoissent.

De cette Ville, le Roi alla en Biscaye pour visiter cette Villes de Bis-Province, & s'y faire reconnoître; mais il laissa des Troupes dans les environs de Lerma, afin de contenir Don Jean Nuñez, & l'empêcher de faire du mal à ses Sujers. Il passa à Bilforado & à Pancorbo, sans vouloir s'arrêter à soumettre

les

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 73

PAGNE. 1372.

les Places de Ville-Franche & de Busto, parce qu'elles étoient très-fortes, & que Don Jean Nunez y entretenoit Anne B DE de bonnes Garnisons. Cependant comme celui-ci avoit bâti fur un Rocher une Forteresse qu'on nommoit Peña-Ventosa, d'où l'on faisoit quelque dégât dans le plat païs, il l'assiégea, l'attaqua avec vigueur, & la démolit, après avoir contraint ceux qui la défendoient, de la lui remettre, à condition de leur laisser la vie. Il alla ensuite à Villalba, & à Orduna, où les Habitans de las Encarnaciones lui envoïerent des Députés, qui le reconnurent pour leur Seigneur. D'Orduna, il se rendit à Bilbao, où il sut aussi reconnu, & donna ordre de construire un Palais Roïal. Etant passé de-là à Bermeo, les Députés de toutes les Villes & tous les Gentils;-hommes de la Biscaye s'étant assemblés dans la Campagne de Garnica, lui promirent l'obéissance, & lui firent serment de fidélité. Il n'y eut que les Châteaux d'Unceta, Muchete, Saint Michel, Ereuca & la Peña de San-Juan qui refuserent d'en faire autant, & qui tinrent toujours pour Doña Marie, épouse de Don Jean Nuñez. Le Roi alla de Bermeo affiéger la dernière de ces Places, & la battit durant un mois entier; mais comme ce Château étoit dans un lieu escarpé, entouré de la Mer de toutes parts avec une entrée étroite, & bien pourvû de Troupes & de vivres, le Roi prit le parti de la réduire par la famine. Jugeant qu'il falloit peu de monde pour faire le blocus, il laissa devant la Place le nombre de Troupes qui lui parurent nécessaires, & il retourna à Burgos avec les autres, de crainte que Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez & Don Jean Alfonse de Haro ne se réunissent ensemble.

Pendant que le Roi étoit dans cette Ville, on arrêta un homme avec des Lettres de Don Jean Alfonse de Haro Haro puni de pour Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez & Don Gonça- mort, comme le d'Aguilar, ausquels Don Jean Alfonse mandoit de ne traitre à l'Epoint se réconcilier avec le Roi, de lui faire au contraire tout le mal qu'ils pourroient, & de compter sur l'appui & l'assistance d'Henri de Solis, Viceroi de Navarre. On remit les Lettres entre les mains du Roi, qui partit à l'instant de Burgos, & se rendit en un jour à Logrono. Aiant appris la même nuit que Don Jean Alfonse de Haro étoit à Agonzillo, Place qui lui appartenoit, il alla le lendemain matin l'y investir avec ses Troupes, & le sommer de paros-

Tome V.

Don Jean

ERE D'Es-

PAGNE.

1372.

ANKE'E DE J. C. 1334.

tre en sa présence. Don Jean Alfonse qui ne se mésioit de rien, obéit sur le champ. Le Roi le reprimanda de ne l'avoir point servi en Andalousie, après avoir reçu ses appointemens, lui reprocha ses extorsions, ses brigandages, & la ligue qu'il avoit faite avec Don Jean Emanuel & les autres; & lui aïant montré les Lettres qu'il écrivoit à ces perturbateurs de la tranquillité publique, il le condamna à mort pour tous ces crimes: Arrêt qui fut exécuté sur le champ. Comme ce Seigneur n'avoit point d'enfans, le Roi donna los Cameros à Don Alvar Diaz, & à Don Tello Alfonse, freres de Don Jean Alfonse, & confisqua ses autres biens en dédommagement des appointemens qu'on lui avoit païés, & du dégât qu'il avoit fait.

Pluficurs Places de Don Jean Nuñez les Koialistes.

Le Roi étant en uite retourné à Burgos, résolut de ranger fous son obéissance tous les Châteaux & toutes les Places que assiégées par DonJeanNunez possédoit. Il détacha en conséquence les Regimens de Valladolid, & de Toro, sous la conduite de Don Alvarez des Asturies, avec ordre de soumettre Torre-de-Lobaton, & il se chargea d'aller en personne s'emparer de Terrera avec ceux de Burgos, de Palence & des autres Places des environs. Après qu'il se fut rendu maître de la Ville, les Habitans se retirerent au Château, où il sut contraint Naissance de les assiéger dans les formes. Dans ce même tems la Reine Doña Marie accoucha à Burgos le 30. d'Août d'un Prince, qui fut baptisé dans la Cathédrale, & nommé Don Pedre; & le Roi en fut si charmé, qu'il ordonna à cette occasion de faire des réjouissances publiques dans tout le Roiaume \*. Don Jean Nuñez voyant que le Roi cherchoit à lui en-

Réconcilia-

Don Pedre,

Infant de Ca-

Bille.

année 1334, que Don Alfonse, Roi de Castille, étoit si épris d'amour pour Dona Eleonor, qu'il travailla à avoir une di pense pour l'épouser, & répudier la Reine sa femme, de qui il n'avoit point d'enfans. C'est sans doute ce qui a fait marquer à l'Abbé de Veyrac qu'on dit que le Roi de Castille affûra Doña Eleonor qu'il seroit rompre son mariage avec la Reine, puisque sa stérilité étoit un crime pour l'Etat. On voit cependant par la naissance de l'Infant Don Pedre, qu'il n'est pas possible, que le Roi de Castilie ait fait en 1334. l'affreuse démarche dont parle Zurita, puisque, suivant la régle ordinaire, la Reine sa l

\* On lit dans Zurita sous la même | semme devoit être enceinte dès le mois de Novembre, ou de Décembre de l'année précédente. Le nouvel Historien de Portugal, qui ne doit pas passer ici pour suspect, à cause de son acharnement à décrier le Monarque Castillan pour ses procédés avec le Portugais, & sa conduite envers Doña Constance, fille de Don Jean Emanuel, lui rend plus de justice sur ce point. Il dit en effet que ce Prince, malgré toute la force de sa passion pour Doña Eleonor, & les conseils de Don Jean Emanuel, qui l'exhortoit à épouser cette Dame, respecta les liens qui l'attachoient à la Reine Doña Marie.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 75

PAGNE. 1372.

lever ses Places, & tenoit Peña-Ventosa & Ferrera assiégées, sans qu'il lui fût possible de les secourir, écrivit à quelques Officiers de la Maison du Roi pour les prier de porter le Monarque à quelque accommodement. Les Sei-tion de Dong gneurs ausquels ils'adressa, ne manquerent pas d'en parler avecle Roi. au Roi, qui parut les écouter favorablement, parce que ses Etats étoient épuisés, & qu'il étoit très-difficile de subvenir aux dépenses nécessaires pour la guerre. Sur leur réponse Don Jean Nuñez écrivit au Roi, que s'il vouloit lui faire l'honneur de lui envoïer Martin Fernandez Portocarrero, il lui communiqueroit quelques affaires importantes qui regardoient son service. Le Roi aïant reçu sa Lettre, lui députa le Seigneur qu'il demandoit, & Don Jean Nunez traita avec lui d'accommodement. Il fut arrêté entr'eux que Don Jean Nuñez renonceroit à la Seigneurie de Biscaye en faveur du Roi, cesseroit d'en prendre le Titre de Seigneur, quoique par erreur on dise le contraire dans les Chroniques imprimées, livreroit sur le champ le Château de Ferrera, & serviroit le Roi en bon Sujet, sans commettre le moindre désordre dans ses Etats. Pour sûreté de l'exécution de tout ceci, Don Jean Nuñez donna en engagement Castro-Verde, Aguilar de Campos, & Aguilar de Monte-Agudo, de sorte qu'il resta attaché au service du Roi, quoiqu'il ne le vît pas \*.

Le Roi Don Alfonse délivré des inquiétudes qu'il avoit Le Monarde ce côté-là, pensa sérieusement à dépouiller Don Jean que prend le Château de Emanuel de quelques Places, d'où les Rebelles commet-Rojas, & fait toient de grandes véxations. Etant donc aussi-tôt allé à San-mourir le tibañes de Zarzaguda, qui appartenoit à Loup Diaz de Ro- Gouverneur avec plusieure jas il s'en empara, & la donna à Garcilaso. De retour à Bur- autres. gos, il se remit peu de tems après en campagne, & investit le Château de Rojas qui étoit une bonne Forteresse, dans laquelle, Diegue Gilles d'Ahumada commandoit pour Loup Diaz. Il somma le Gouverneur de lui rendre la Forteresse, mais celui-ci eut l'audace de ne lui répondre qu'en faisant pleuvoir sur ses Troupes une grêle de flêches & de pierres. Tant de hardiesse irrita extrêmement le Roi, qui fit sur le

"Quoique Mariana garde le filence commencement de l'année 1335. Don sur ce Traité de réconciliation entre le l'année 1335. Don Jean Emanuel fit sa paix avec son Souverain, il marque que ce Seigneur suite l'exemple de Don Jean Nunez on su conneille con mission de l'année 1335. Don Jean Emanuel fit sa paix avec son Souverain, il marque que ce Seigneur suite l'exemple de Don Jean Nunez. a eu connoissance, puisqu'en disant qu'au l

Anne's de

ANNE'E DE J. C. 1334.

champ apporter des machines de guerre, & battit si vigoureusement la Forteresse, que Diegue Gilles sut contraint d'offrir de la rendre, pourvû qu'on le laissat sortir librement avec ses Compagnons. Le Roi y consentit; mais Diegue Gilles & sa Troupe ne furent pas plûtôt hors du Château, qu'il les fit tous arrêter. On tint sur le champ un Conseil de guerre, & tous les Seigneurs qui y assisterent, le jugerent digne de mort, pour avoir eu l'infolence de jetter des flêches & des pierres contre la Personne & l'Etendart du Roi, qui retourna à Burgos, après avoir fait faire cette Utilité de ce justice. Un traitement si rigoureux fut cause que dans la fuite les Gentils-Hommes rendant hommage & prêtant serment de fidélité aux Seigneurs pour les Villes, Places, Châteaux & Forteresses dont la garde leur étoit confiée, s'obligerent de les défendre, excepté contre le Roi.

> Cette année mourut Don Roderic Alvarez des Asturies. qui institua son héritier Don Henri, fils naturel du Roi, en confidération de ce qu'il l'avoit adopté, comme on l'a déja

vû (A).

Mort de Don Roderic Alvarez des Afturies. Le Prince Don Henri son héritier.

chatiment.

tre les Castillans & les Natrophes.

Doña Jeanne, Infante de Navarre, proposé à Don Pedre, Infant d'Aragon.

Sur les confins de Castille & de Navarre il commença Division en- de s'élever quelques querelles entre les Peuples limitrophes. Henri de Solis, Viceroi de Navarre, voulut peut-être, à la varrois limi- faveur de la correspondance qu'il avoit entretenue avec Jean Alfonse de Haro, se venger des maux que la Navarre avoit éprouvés, & faire à la Castille tous ceux qui lui se-Mariage de roient possibles. Pour mieux exécuter son projet, il jugea que l'appui du Monarque Aragonnois étoit nécessaire, & dans cette pensée il traita par le mojen de quelques Confidens, du mariage de Doña Jeanne, Infante de Navarre \*, avec Don Pedre, Infant d'Aragon, ne doutant point que par cette alliance les armes des deux Monarchies ne demeurassent unies. L'Infant Don Pedre saissit avec ardeur cette proposition, & en informa Don Alfonse son pere, Roi d'Aragon, qui goûta fort ce Traité, & promit d'envoier des personnes pour le conclure (B).

(A) La Chronique.

(B) ZURITA & le P. Moret.

\* Mariana dit que ce ne fut pas Doña Jeanne, mais l'Infante Doña Marie sa proposa d'abord le mariage de Doña sœur cadette, & que la principale con-dition du Traité sut, que cette Princesse gon, quoique dans la suite Don Pedre succéderoit au Roiaume, présérable- ne voulût épouser que Dona Marie, sous ment à sa sœur asaée, s'il arrivoit que le la condition marquée par Mariana.

Roi leur pere vint à mourir sans laisser d'enfans mâles. Il est cependant sûr, suivant Zurita & le P. Abarca, qu'on

Digitized by GOOGLE

1372.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

ERE D'Es-1372.

En Sardaigne, la guerre continuoit toujours entre le Roi d'Aragon & la République de Génes, malgré tout ce que le Pape avoit pû faire, pour engager les deux Puissances à s'accommoder. Les Génois irrités de ce que le Monarque Aragonnois ne vouloit rien relâcher de ses droits, leverent nois contiquelques Troupes, & allerent assiéger le Château de Quir- nuent de le ra, qui étoit très-fort par sa situation, & bien pourvû de faire la guerre Troupes & de vivres. Aussi-tôt le Gouverneur du Château donna avis de ce qui se passoit au Seigneur Aragonnois, qui commandoit dans l'Isse. Celui-ci accourut promptement avec cinq cens Chevaux, & fit leverle siège; mais non content de cette expédition, il voulut avoir sa revanche. Pour cet effet, il rassembla un plus grand nombre de Troupes, & s'étant mis à leur tête, il alla investir Terra-Nova, emporta de force cette Place, & saccagea tout le Païs des environs (A).

en Sardaigne.

Doña Eléonor, Reine d'Aragon, continuoit cependant Entrevûe du de vivre en mauvaise intelligence avec l'Infant Don Pedre. Roide Castille & de Dona Comme elle prévit qu'elle perdroit bien-tôt le Roi Don Al-Eléonor, Reifonse son mari, que l'hydropisse mettoit dans un danger ne d'Aragon, évident, elle crut devoir prendre des mesures pour s'assu- fins des deux rer à elle & à ses enfans les Donations que le Roi d'Aragon Etass. leur avoit faites, & pour lesquelles elle avoit tout lieu de craindre, quand Don Pedre seroit monté sur le Trône. Persuadée que dans sa situation le seul parti qu'elle eût à prenpre, étoit de s'assûrer de l'appui du Roi de Castille son frere, elle fit proposer à ce Prince une entrevûe, proche de Calatayud, fur les Confins de l'un & l'autre Roïaume. Son invitation aiant été acceptée, le Roi Don Alfonse se rendit au lieu marqué, de même que la Reine sa sœur, accompagnée de Don Pedre & de Don Jayme Exercica , deux freres, qui lui étoient attachés. La les deux Seigneurs Partisans de la Reine promirent solemnellement de contribuer de toutes leurs forces à maintenir cette Princesse & ses enfans en possession de tout ce que le Roi d'Aragon leur avoit donné, en cas que l'Infant Don Pedre devenu Roi, entreprît de les en dépouiller. Le Roi de Castille s'engagagea de son côté de soutenir de ses armes les deux freres, si le Roi d'Aragon vouloit leur ôter quelqu'une de

(A) ZURITA,

Anne'e de J. C. 1334.

leurs Places ou une partie de leurs biens; & pour mieux les convaincre de la droiture de ses sentimens, il leur assigna des appointemens en Castille. On se sépara ensuite, & Don Alfonse, Roi de Castille, alla à Cuellar passer les Fêtes de Noël. Don Pedre, Infant d'Aragon, ayant eu avis de tout ceci, fut sur le point de prendre les armes pour s'emparer de la Couronne; mais des personnes plus sensées l'en détournerent (A).

Mort de Don d'Aragon, Patriarche d'Aléxandrie, & Archevêque de Tarragone.

1315. Punition Gouverneur Château d'Iscar.

Le 24. d'Août mourut Don Jean, Infant d'Aragon, Pa-Jean, Infant triarche d'Aléxandrie & Archevêque de Tarragone, qui par sa vertu & sa science s'est rendu digne des plus grands éloges. On l'inhuma dans le Monastère de Poblete, où il est aujourd'hui honoré \*(B).

Après les Fêtes de Noël, Don Alfonse, Roi de Castille, passa de Cuellar à Valladolid. Etant un jour à la chasse exemplairedu proche du Château d'Iscar, il voulut entrer dans cette Place; mais le Châtelain, qui y commandoit pour Jean Marrinez de Leyba, refusa de l'y recevoir. Le Roi en sut extrêmement irrité, & laissa du monde autour du Château, pour empêcher que le Châtelain ne pût s'enfuir. De retour à Valladolid, il fit arrêter Jean Martinez de Leyba, pour sçavoir de lui, si c'étoit par son ordre que le Châtelain n'avoit pas voulu lui donner entrée dans Iscar. Cependant le Commandant de cette Place, qui reconnut la faute qu'il avoit faite, passa promptement à Valladolid, & déclara en présence du Roi & de plusieurs Seigneurs, qu'il étoit seul coupable de la conduite qu'il avoit tenue, & que Jean Martinez de Leyba n'y avoit aucune part. En conséquence de cet aveu, le Roi ayant pris l'avis des Seigneurs qu'il avoit à sa Cour, le condamna à mort comme traître à fon Souverain \*\*.

(A) ZURITA.

(B) Zurita. Prélat, Mariana dit qu'il étoit frore de | te dans celui de Montese, dont il fut Don Alfonse, Roi de Castille, mais on voit que c'est de sa part une faute d'inadvertance, à laquelle son Traducteur n'a pas fait attention, puisqu'ailleurs en parlant de son élection à l'Archeveché de Toléde & de sa permutation avec l'Archevêque de Tarragone, il le présente avec raison, comme fils de Don | moindre mention de cette justice. Jayme II. Roi d'Aragon. Il ajoute que

Don Jayme son frere, qui après avoir renoncé à son droit au Trône, étoit en-En indiquant la mott de ce digne la te tans l'Ordre de Calatrava, & enfui-Grand-Maitre, mourut presque dans le même tems; mais il le fait aussi dans cette occasion frere de Dou Alfonse, Roi de Castille, quoique de l'aveu même de cet Auteur, il le fût de Don Alfonse, Roi d'Aragon, beau frere du Castillan.

\*\* Il n'est point sait dans Mariana la

E3732

ERE D'Es.

PAGNE.

I 372.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

Ere d'Es-1373.

Vers ce même tems Don Jean Emanuel, qui avoit traité secretement du mariage de Doña Constance sa fille, avec Anns's DE Don Pedre, Infant de Portugal & héritier de la Couronne, voulut, pour mettre la derniére main à cette affaire, prendre quelque arrangement avec Don Alfonse, Roi de Cas- Jean Ematille. Il lui députa à cet effet quelques personnes, qui après nuel avec son evoir assuré le Roi que Don Jean Emanuel souhaitoit ardemment de rentrer à son service, le prierent de permettre que Doña Constance, fille de ce Seigneur épousat Don Pedre, Infant de Portugal , parce que celui-ci refusoit d'accepter pour femme Doña Blanche, Princesse de Castille, à cause d'une paralisse & d'autres infirmités dont elle étoit affligée, & qui la mettoient hors d'état de pouvoir jamais se marier. Le Roi Don Alfonse, qui déstroit depuis longtems de rétablir le calme dans ses Etats, consentit de pardonner tout le passé à Don Jean Emanuel, à condition qu'il le ferviroit fidélement dans la fuite, comme fon Seigneur & son Roi, & ne commettroit plus aucun désordre dans le Roiaume: il promit en même tems de lui donner réponfe fur ce qui regardoit le mariage de Doña Constance  $(\bar{A})$ .

Cependant Don Alfonse, Roi de Portugal, tint une As- Etats Généfemblée d'États à Sanctaren, pour prendre des mesures au su- raux de Porjet du mariage de Don Pedre son fils avec Doña Blanche, taren, où le cousine des Rois de Castille & d'Aragon. Après y avoir mariage du representé que les infirmités dont cette Princesse étoit at- Pedre, fils du teinte, ne permettoient pas de conclure ce mariage, il ajouta Monarque qu'il paroissoit beaucoup plus convenable, que l'Infant Don Portugais. Pedre son fils épousat Dona Constance, fille de Don Jean Constance, Emanuel. Sur ces remontrances, il fut arrêté qu'il enverroit fille de Don deux Seigneurs de sa Maison vers les Rois de Castille & JeanEmanuel d'Aragon, qui étoient également intéressés à cette affaire, comme proches parens de Doña Blanche, pour leur exposer

(A) La Chronique. \* Quoique Mariana convienne sous Pannée 1332, que c'est de l'Infant Don Pedro dont il s'agit pour ce mariage, sous celle de 1334. il qualifie de Roi de | 1357. après la mort du Monarque son Portugal, le Prince qui vouloit épouser Dona Constance, & il donne le titre de Reine à Doña Blanche, qui étoit destinée à devenir la semme du même Don Pedre, & qu'il représente, comme l'é- née 1330. & dans le nouvel Historien de tant deja. Mais il est évident qu'il com- | Portugal, an. 1332. met ici deux fautes; la premiere, que

son Traducteur auroit pû relever avec la plus légere attention, en traitant de Roi un Infant, qui, de l'aveu même de Mariana, no monta sur le Trône qu'en pere; la seconde en supposant Don Pedre & Doña Blanche déja mariés, quo qu'ils fussent seulement promis, comme on le voit dans FERRERAS à l'anJ. C. 1335.

bassadeurs aux Rois de Castille & d'Aragon.

les raisons qui empêchoient la conclusion du mariage, & leur notifier le dessein où il étoit de faire épouser à son fils Doña Constance Emanuel. En conséquence de cette décision, le Roi Le Roi de fit partir avec ses instructions Don Diegue Gomez d'Abreu voye à ce su- & Pierre Rodrigue z Machado, qui passerent en Castille, & jet des Am- se rendirent auprès du Roi Don Alfonse, qui étoit alors à Tordesillas. Ils exposerent à ce Monarque le sujet de leur Ambassade, & ajouterent que le Roi leur Maître le prioit d'envoyer en Portugal des personnes pour visiter la Princesse, & lui faire ensuite leur rapport de la véritable situation où elle se trouvoit. Après avoir pris congé du Roi, ils allerent en Aragon faire la même notification. Pour constater le fait les deux Rois de Castille & d'Aragon firent passer quelques personnes en Portugal, & sur leur rapport qui se trouva conforme à tout ce que le Monarque Portugais leur avoit fait dire, le Castillan ne s'opposa point au mariage de Doña Constance Emanuel.

ێlébre Carousel à Valladolid.

Le Roi de Castille croïant n'avoir plus rien à craindre ni de Don Jean Emanuel, ni de Don Jean Nuñez de Lara, voulut donner à ses Sujets quelque divertissement, & indiqua à Valladolid, après la Pentecôte, un célébre Carouzel, où toute la Noblesse du Rosaume fut invitée: les Chevaliers de la Bande \* en furent les tenans contre tous ceux qui voulurent luter, & le Roi même y parut déguisé \*\*(A).

Traité de mariage entre Don Pedre, Infant d'Arafante de Navarre.

Au commencement de l'année, le Traité de mariage entre Don Pedre, Infant d'Aragon, & Doña Marie, Infante de Navarre, fut reglé dans une Assemblée d'Etats par le canal de gon, & Dona Don Pedre de Luna, Archevêque de Saragosse, & Don Pedre Marie, In- Goncales Morania & Para Concales & Para Concale Gonçales Morantin, & l'on convint de donner réciproquement des Châteaux pour sûreté de l'exécution: Don Alfonse, Roi d'Aragon, le ratifia à Daroca le 23. de Janvier \*\*\*.

(A) La Chronique.

Cet Ordre de Chevalerie qui avoit été institué depuis peu & vers l'an 1330. par Alfonse XI. Roi de Castille, s'étant aboli avec le tems, Philippe V. l'a renouvellé de nos jours. Antoine de GULYARA en rapporte les Statuts dans ses Epitres' dorées; & j'en dirai ailleurs quelque chose.

\*\* Mariana aĵoute qu'il y avoit des prix magnifiques préparés pour les Victorieux; mais tous les Combattans montrerent tant d'adresse & de valeur, que II te de Rohan.

la Fête finit, sans qu'on pût déterminer de quel côté étoit l'avantage.

\*\*\* FERRERAS ne marque point ici la raison pour laquelle Doña Marie, Infante de Navarre, sui présérée à Doña Jeanne sa sœur aince, qui avoit d'abord été proposée pour semme au Prince Dop Pedre, héricier de la Couronne d'Aragon. Le P. Abarca conjecture que ce fut à cause de l'âge, ou de quelque avantage de la nature. Il ajoute que Jeanne, après avoir reçû cet affront, époula le Vicom-

Henri

1373.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

ERE D'ES-PAGNE. 1373.

Henri de Solis, Viceroi de Navarre, assûré par-là de Don Pedre, Infant d'Aragon, assembla quelques Troupes, & ANNA'S DE fit publier un Manifelte par lequel il se plaignoit de certains dégâts que les Castillans avoient commis en Navarre. Le Le Viceroi de Navarre Roi Don Alfonse, qui ne vouloit point avoir la guerre avec déclare la la Navarre, n'eut pas plûtôt appris les dispositions d'Henri guerre à la de Solis, qu'il lui envoïa dire de ne point commettre d'hof-le secours des tilités sur ses Terres, parce qu'il étoit dans le dessein de lui Aragonnois. faire donner une entière satisfaction; mais cela n'empêcha pas le Viceroi de Navarre de passer outre. Celuici aïant reçu de Don Pedre, Infant d'Aragon, cinq cens hommes d'armes, commandés par Michel Perez Zapata, & Loup de Luna, entra en Castille par Tudéle, saccagea ou mit à contribution toutes les Places ouvertes, & s'empara du Monastére de Fitero & du Château de Tudegen.

Sur la nouvelle de son irruption, Don Alfonse, Roi de Le Roi de Castille, manda les Riches-Hommes & les Seigneurs pour Castille sait examiner avec eux la justice de cette guerre, & convenir de Troupes coula manière de la faire. Toute la Noblesse lui aïant offert ses tre lui. services, il députa le Prieur de Saint Jean à Don Jean Nunez de Lara, pour l'inviter, en qualité de Général des Troupes, à se charger du commandement de l'Armée. Don Jean Nuñez refusa d'accepter cette commission, & le Roi aïant convoqué les Riches-Hommes & les Seigneurs, leur dit que dans cette occasion, l'Infant Don Pedre son fils devroit commander les Troupes, s'il étoit en âge; mais qu'à son défaut, il avoit dessein d'envoïer son Etendart, & de donner avec leur agrément la conduite de l'Armée à Martin Fernandez Portocarrero, Grand-Maître de sa maison. Les Riches-Hommes & les Seigneurs lui répondirent que quoiqu'il y eût parmi eux quelques personnes de plus haute naissance que Martin Fernandez, & que les autres ne lui fussent point inférieurs en ce point, ils étoient prêts à lui obéir dans tout ce qui regarderoit le bien de la Couronne: Procédé digne de cette illustre Noblesse, & que les Officiers Militaires ne doivent jamais perdre de vûe, le service du Prince devant l'emporter sur toute considération, afin de prévenir tant de mauvais succès qui ont été occasionnés par une conduite opposée. Ainsi le Roi ordonna de rassembler les Troupes, qui s'étant bien-tôt mises en marche, Tome V.

82

ANME'E DE J. C. 1335. Rodo-nontade du Viceroi de Navarre.

vers la Frontière de Navarre, allerent camper à Alfaro.

Henri de Solis, apprit l'arrivée de l'Armée Castillane, Ers D'Is-& envoia de Tudéle dire au Général qu'il étoit très-charmé de le sçavoir dans ces Quartiers, parce qu'il étoit résolu de s'approcher d'Alfaro le jour suivant pour en saccager tous les environs. Martin Fernandez & les principaux Officiers lui firent réponse qu'ils le remercioient de l'avis, & qu'ils devoient eux-mêmes porter la défolation dans les Campagnes de Tudéle. Le Viceroi de Navarre s'imagina que ce langage des Castillans étoit un stratagême, afin de surprendre le Monastère de Fitero & le Château de Tudegen dégarnis de Troupes; c'est pourquoi il détacha de grand matin Michel Zapata avec la Cavalerie qu'il avoit amenée, & lui odonna d'aller mettre le Monastére & le Château en état de défense, & de revenir au plûtôt le joindre avec son monde.

Son Armée est battue par les Castillans.

Martin Fernandez Portocarrero & les autres Officiers Castillans partirent cependant d'Alfaro avec leurs Troupes, comme ils l'avoient dit, & s'avancerent en ordre de bataille jusqu'à la vue de Tudéle, pour chercher l'Armée Navarroise. Henri de Solis & Loup Zapata \*n'eurent pas plûtôt apperçu les Troupes Castillanes dans le voisinage de Tudéle, qu'ils jugerent le combatinévitable, soit par point d'honneur, ou pour sauver le Corps de Cavalerie qui étoit allé avec Michel Perez Zapata, & dont la destruction paroissoit assurée, si toute l'Armée Castillane venoit à fondre sur lui. Ils firent fortir du Camp toutes leurs Troupes, & s'étant renfermés dans Tudéle, ils les envoierent à la rencontre des Castillans. On en vint aux mains de part & d'autre avec beaucoup d'ardeur & une égale intrépidité. Cependant, après un rude combat, dans lequel la victoire fut long-tems douteuse, les Navarrois lâcherent pied, se mirent en désordre, prirent la fuite, & se sauverent à Tudéle comme ils purent. Les Castillans les poursuivirent jusqu'aux portes de cette Ville, en massacrerent un grand

\* Je crois qu'au lieu de Loup Za- | que de Michel Perez Zapata qui étoit pata, il faudroit lire Loup de Lunz, | l'autre Général Aragonnois, à l'occasion parce que celui-ci sur un des Généraux du Détachement qui eut la commission que Don Pedre, Infant d'Aragon, en- Il de pourvoir à la sureté du Monastère de voia avec des Troupes pour seconder le | Fitero & du Château de Tudelo, donn

Viceroi de Navarre, & qu'il n'est parlé | les Navarrois s'étoient emparés.

1373.

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Stec. XIV. 83

ERE D'ES-PAGNE. 1373.

nombre, firent quelques prisonniers, & eurent un butin considérable.

Après cette victoire, Martin Fernandez Portocarrero & les autres Officiers Castillans résolurent de donner sur la désontensuite Cavalerie de Michel Perez Zapata, parce qu'ils sçavoient un Corps de que ce Seigneur étoit allé à Fitero, & devoit retourner au Cavalerie Camp ennemi pour se joindre au reste de l'Armée. En conséquence, Martin Fernandez posta la Compagnie de l'Infant Don Pedre sur une éminence, d'où l'on découvroit tous les environs de Fitero, de manière qu'on ne pouvoit manquer de voir la route que Michel Perez Zapata prendroit avec sa Troupe. Celui-ci qui étoit déja en marche, apperçut les Etendarts de Castille, & passa un ravin pour se rendre à Tudéle en le côtoïant; mais les Troupes de Castille allerent à lui & passerent aussi le ravin, malgré tous les efforts de Michel Perez Zapata pour les en empêcher. Les Castillans le chargerent alors avec vigueur, lui tuerent beaucoup de monde, & entre autres quelques personnes de distinction. Michel Perez courut risque d'avoir un pareil sort, mais comme on le reconnut, on se contenta de le mettre au nombre des prisonniers. Enfin de tout son Détachement il n'y eut que quelques Cavaliers qui se sauverent à la faveur de la nuit, en criant continuellement Castille, Castille, jusqu'à ce qu'ils sussent en lieu de sûresé: tous les autres furent tués ou pris.

Martin Fernandez encouragé par de si heureux succès, Suite de ces envoia le jour suivant un Détachement pour s'emparer du ges pour les Monastère de Fitero, que les Navarrois abandonnerent, Castillans. sur la nouvelle de la déroute. On marcha de là à Tudegen. Des Gascons qui y étoient en garnison, se mirent d'abord en devoir de se défendre; mais ils ne tarderent pas à prendre le parti de remettre cette Place, à la persuasion d'un Religieux Castillan appellé Jean d'Yanguas. L'Armée victorieuse fit ensuite deux ou trois irruptions en Navarre, pilla & détruisit plusieurs Places, enleva les Bestiaux, saccagea les Campagnes, & fit quantité de prisonniers. Dans le même tems les Guipuscoans, aïant à leur tête Garcie Lopez de Lezcano, fondirent aussi de leur côté sur la Navarre, où ils raserent quelques Places, & emporterent de sorce le Château d'Unia. Le Roi de Castille informé du progrès de ses armes, & de la manière dont on avoit traité la Navarre,

J. C. 1331.

ANNE'E DE J. C. 1335.

voulut donner à ses Ennemis des preuves éclatantes de sa Ere p'Esclémence; c'est pourquoi, il manda à Martin Fernandez PAGNE. Portocarrero de cesser les hostilités, & de ramener les Troupes. Martin Fernandez obéit, de même que tous les Riches-Hommes, à l'exception de Garcilaso de la Vega & de Gonçale Ruiz son frere, qui étant rentrés en Navarre avec leurs Troupes, pillerent & saccagerent les Places de Sonitierra (A).

Ambassade du Roi deMaroc a celui de Cassile.

Pendant qu'on faisoit la guerre en Navarre, le Roi Don Alfonse reçut à Palence une Ambassade d'Abul-Assan Alboacen, Roi de Maroc, qui lui envoïoit demander l'observation de la Trêve qui avoit été conclue avec Abul-Malic son fils, & des dédommagemens pour quelques torts que les Chrétiens limitrophes avoient faits aux Mahométans ses Sujets durant la Trêve. Les Ambassadeurs de Maroc lui présenterent de la part du Roi leur Maître de riches présens, qui étoient des épées garnies d'or & de pierreries, quelques piéces d'étoffe d'or & de soye, des Chevaux, Chameaux, Faucons & Autruches. Don Alfonse répondit obligeamment qu'il observeroit la Trêve avec exactitude, & qu'on se feroit raison de part & d'autre des maux qu'on avoit commis sur la Frontière. Enfin, après avoir retenu quelque tems les Ambassadeurs Marroquins, il les congédia & leur remit aussi de magnifiques présens pour le Roi Abul-Assan.

Le Monarque Castillan en ere du Roi. suse de se liguer contre la France

Il commençoit alors à s'allumer entre les François & les Anglois cette sanglante guerre, qui a tant affligé la France, respective au- & qui empêcha l'expédition de la Conquête de la Terred'Angleterre, Sainte, pour les raisons qui sont rapportées dans les Histoiavec qui il re- res de France & d'Angleterre. Comme chacun des deux Rois cherchoit à fortifier son parti par des alliances, Edouard, Roi d'Angleterre, envoir des Ambassadeurs à Don Alsonse, Roi de Castille, pour l'inviter à se liguer avec lui, & lui proposer le mariage de l'Infant Don Pedre avec une de ses filles. Le Roi Don Alfonse répondit qu'il faisoit grand cas de son amitié; mais qu'il ne pouvoit s'intéresser dans une guerre étrangere, parce qu'il avoit toujours à fa porte les Mahométans contre lesquels il ne pouvoit cesser de se tenir en garde, quoiqu'il eut conclu une Trêve avec eux. Pour ce qui regardoit le mariage de son

> (A) La Chronique du Roi Don | Navarie, Zurita, le P. moret &d'au -ALTONSE, le Prince Don Carlos de litres.

# D'ESPAGNE: VII. PARTIE. SIEC. XIV. 85

ERE D'ES-PAGNE. 13730 fils, il ajouta que ce Prince étoit encore trop jeune, & que Anne's de femblables Traités étoient toujours exposés à de grands J.C. inconvéniens; il congédia ainsi les Ambessadeurs (A).

Don Jean Emanuel & Don Jean Nunez de Lara que le troubles en fouvenir de leurs crimes ne cessoit de tourmenter, commen-Castille, cancerent à se désier du Roi Don Alsonse, à douter de leur brouillou & pardon, & à se mettre sur leurs gardes, quand ils virent mésiant ce ce Monarque débarrassé de tout Ennemi étranger. Pour se Don Jean Erendre plus redoutables, ils solliciterent Don Pedre Fernan- Don Jean Nudez de Castro & Don Jean Alfonse d'Albuquerque de se li- nez de Lara. guer avec eux, sous prétexte, sans doute que le Roi étoit entiérement esclave de la volonté de Dofia Éléonor de Gusman, & ne faisoit rien que par le conseil de cette Dame. Don Pedre Fernandez de Castro & Don Jean Alsonse d'Albuquerque consentirent volontiers à cette ligue; & pour la rendre plus forte, on engagea le Roi de Portugal à y entrer, tant en considération du mariage du Prince Don Pedre avec Doña Constance Emanuel, qu'à cause du traitement que la Reine Doña Marie recevoit du Roi Don Alfonse, qu'on espéroit d'obliger par là à renoncer à son commerce criminel avec Doña Eléonor (B).

Le bruit de la déroute des Navarrois par les Castillans, Le Comte de & des hostilités dont elle avoit été suivie, ne se fut pas plû-Foix sait une tôt répandu, que le Comte de Foix, comme parent de Don les Terres da Philippe, Roi de Navarre, qui étoit en France, leva quel-Roi de Castilques Ttoupes, & passa les Pyrenées. S'étant joint aux Na-le, en saveur des Navarvarrois qui s'étoient sauvés de la déroute de Tudéle, & à rois. d'autres qui étoient irrités des maux qu'ils avoient soufferts, il alla se présenter devant Logroño, dont la Garnison sortit pour lui faire tête sous les ordres de Ruy Diaz de Gaona. On en vint aux mains de part & d'autre; mais comme Bravoure & les François & les Navarrois étoient supérieurs en nom-monglorieubre, les Castillans chercherent à se retirer, & gagnerent in- se d'un Espasensiblement le Pont, où Ruy Diaz soutint le combat, jusqu'à ce que toute la Garnison étant rentrée dans la Place. & aïant fermé les portes, ce brave Guerrier périt sous les coups des Ennemis, qui le jetterent ensuite dans la Rivière.

Le Comte de Foix vouloit passer outre, mais il en fut Ambassade détourné par Jean de Vienne, Archevêque de Rheims, que du Roi de

( A ) La Chronique.

1 (B) La Chronique.

Digitized by Google

J. C. 1335. de Castille. Philippe, Roi de France, avoit nommé Ambassadeur des PAGNE. 1373.

l'année précédente à la Cour de Castille, comme le marquent les Messeurs de Sointe Marthe dans la Gaule Chré-France i celui tienne, pour rechercher l'appui du Roi Don Alfonse, contre le Roi d'Angleterre & ses Alliés\*. Jean de Vienne dit au Comte de Foix de se retirer promptement avec ses Troupesi lui faisant entendre que sa conduite étoit entiérement contraire aux intérêts du Roi son Maître, pour qui il venoit de conclure une ligue avec le Roi de Castille, & qu'il y avoit d'ailleurs à craindre que le dernier ne remît ses Troupes en Campagne, ne rentrât en Navarre & ne s'y portât à des encès bien plus affreux que les précédens: il promit en même tems au Comte de faire en sorte que tout s'arrangeat à l'amiable. Cependant Don Alsonse, Roi de Castille, infor-Le dernier veut sevenger mé de l'irruption du Comte de Foix, & justement irrité condu Comte de Foix, & en est tre ce Seigneux, assembla les Riches-Hommes, & se dispodétourné par sa à porter ses armes dans le Comté de Foix, pour apprendre au Comte quel étoit l'Ennemi qu'il osoit s'attirer sur deur de Franles bras. Il étoit sur le point de partir, lorsqu'il reçut une Leure de l'Archevêque de Rheims, par laquelle le Prélat lui donnoit avis de son Ambassade \*\*, & le prioit de né prendre aucune réfolution à l'égard du Comte de Foix, jusqu'à ce qu'il eût eu l'honneur de le voir, parce qu'il espéroit que tout s'accommoderoit à son gré: cela fit que le Roi sursit l'exécution de son projet (A).

Réformation des mœurs en Castille,

l'Ambaffa-

cę.

En Castille & dans les Rosaumes qui composent cette Monarchie, les mœurs étoient extrêmement relâchés. Outre qu'on y contractoit des mariages dans des dégrés défendus, les adultéres y étoient fréquens & publics, & le concubinage très-commun. Sur quelques plaintes qu'on en porta au Pape Benoit XII. le Saint Pere écrivit au Roi, aux Archevêques & aux Evêques d'apporter tous leurs sqins pour remédier à ces désordres (B).

Concile de Salamanque.

Dans cette même année, Don Jean de Limia, Archevêque de Saint Incours, jalous de maintenir la Discipline Ec-

(A) La Chronique. (B) RAYNALDUS Mariana qui parle de cette Amhassagager le Monarque Castillan à ne point | née suivante ce qu'on doit en croste, soutenir le Roi d'Angleterre; mais gm- ]];

desaux recherches de Fermena, nous, en fçayons le véritable but.

\*\* Mariana ne dit point qu'il en fut de du Rol de France à celui-de Cassille, licharge : il marque seulement qu'it alloit ac ditpoint quel en sur le mossifi Son Fra- | par dévonion visiter le Tombeau de l'Adaueur conjecture que c'étoit pour en- Poètre Saint Jacques. On verta sous l'au-

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 87

ERE D'ES-PAGNE. 1373.

clésiastique, & de réformer quelques abus, convoqua ses Suffragans à Salamanque, & y tint un Concile, auquel afsuterem avec lui Don Sancher Evêque d'Avila, Don Roderie de Zamora, Don Laurent de Salamanque, Don Alfonse de Coria, Don Jean de Ciudad Rodrigo, Don Barthelemi de la Guardia ou d'Idana, Don Benoît de Plafentia, Don Salvador de Lamego, qui étoit Moine, les Procureurs des autres Evêques, & ceux de Lisbonne & d'Evora. On y dressa seize Canons très-utiles, qui sont rapportés par le Cardinal d'Aguirre; après quoi on termina le Concile le 24. de Mai.

J. O.

£339.

Comme Don Alfonse, Roi d'Aragon, étoit toujours ex- Les Rois d'A. trêmement tourmenté de son hydropisse, ce Monarque passa ragon & de dans le Roïaume de Valence, pour voir si le climat de ce voient réci-Païs ne lui procureroit point quelque soulagement. Il y re- proquement eut une Ambassade de Juceph Abul-Assan, Roi de Grena- des Ambassa-deurs, & conde qui lui envoïa Aben-Comiza, & Paschal Carrera, afin cluent une de conclure avec lui une Trêve aux mêmes conditions Trêve entre qu'avec la Castille. Le Roi d'Aragon reçut les Ambassadeurs avec des marques d'estime, & fit partir avec eux. après avoir signé la Trève le quatriéme jour de Juin, Raymond Boil & Guillaume Augustin, pour faire ratifier le Traité par le Roi de Grenade(A).

Le Comte de Foix aïant appris que le Roi d'Aragon étoit dangereusement malade, sit dire à ce Monarque par de Comte de le Roi de Majorque, & par Don Pedre, Comte de Ribagorce, Comté d'Urde ne point disposer du Comté d'Urgel dans son Testament, gelparce qu'il lui appartenoit de plein droit. Le Roi sit réponse qu'il souhaitoit fort de le voir pour arranger avec hii cette affaire; mais le Gomte de Foix ne voulut, ou ne put pas se rendre à la Cour (B). Comme la Guerre de Sardaigne étoit alors ce qui donnoit au Roi le plus d'inquiétu- du Roi d'Ade, ce Prince députa de Valence au Pape, le Pere Raymond, afin de lui demander la remise de sa redevance pour cette la Sardaigne Isle, sous prétexte qu'elle pourroit lui servir à le mettre en & la Corse. état de chasser de Sardaigne les Génois & la famille d'Oria qui en possedoit une grande partie (C). On ignore ce que le Pape fit à ce sujet : on sean seulement que le Roi envoïa à Avignon Ferrieres de Carrero, qui rendit le

Prétentions

Ambaffade ragon au Pape, touchant

(A) ZURITA. (B) Zurita

(C) BURITA

ى دەندە.

ANNE'S DE J. C. 1335. Le Pape foilicite la paix fait porter au premier quel-

Le Roi de blit le parti des Rébelles.

10. de Décembre l'hommage au Saint Siège pour la Sardaigne & la Corse (A); que le Pape travailla à ménager ARE D'Esquelque accommodement entre les Génois & le Roi d'Aragon (B), & se plaignit au dernier de ce que Don Rayentre le Roi mond de Peralta avoit empêché avec la Flotte Aragonnoid'Aragon & se, dont il avoit le commandement, les progrès de Robert, les Génois, & Roi de Naples, contre les Siciliens (C).

1373.

Don Alfonse, Roi de Castille, qui ne tarda pas à être inques plaintes. formé de toutes les menées de Don Jean Emanuel & de Don Jean Nuñez de Lara, chercha à détacher de leur Castille affoi- alliance Don Pedre Fernandez de Castro & Don Jean Alfonse d'Albuquerque. Pour cet effet, il fit appeller Don Pedre Fernandez de Castro, qui n'hésita point à se rendre à Valladolid, où le Roi, après l'avoir assuré que toujours reconnoissant de ses bons services, il ne cessoit de conserver pour lui une parsaite estime, l'exhorta à ne pas se ranger du parti de ses Sujets rébelles. Il lui fit entendre, que s'il le mettoit dans la nécessité de lui refuser ses bonnes graces, il le traiteroit avec la dernière rigueur, le dépouillant de tout ce qu'il possédoit dans le Roïaume, & il lui représenta que ce seroit une grande imprudence de sa part de s'exposer à paser si cherement la complaisance de s'intéresser dans des affaires dont il ne pouvoit espérer aucun avantage. Enfin le Roi lui dit, que pour le mieux convaincre de la manière dont il pensoit à son égard, il avoit dessein de faire épouser Doña Jeanne sa fille au Prince Don Henri son fils, & de lui donner pour sûreté de l'exécution de cet accord quelques Châteaux en engagement. Ce discours & ces offres eurent tout l'effet que le Roi pouvoit en attendre. Don Pedre Fernandez de Castro, ébloui par une propolition si flatteuse, changea de résolution en homme prudent, & répondit à son Souverain, qu'il étoit trop pénétré de toutes les fayeurs dont il l'avoit comblé, pour être capable de jamais quitter son service, & que bien loin de seconder le Roi de Portugal, ni Don Jean Emanuel & Don Jean Nuñez, il engageoit sa parole de détacher de leur parti Don Jean Alfonse d'Albuquerque,

Le Roi de Gastille assuré de ces deux Seigneurs, manda a dompter par les Riches-Hommes & les Grands du Roïaume, & leur dit

> (A) La Ceconde Vie de Benoît dans (B) RAYNALDUS. BALUZE, (C) RAYNALDUS.

> > CB

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 89

ERE D'Es-1374.

en pleine assemblée, qu'ils n'ignoroient pas toutes les démarches qu'il avoit faites les années précédentes, pour attirer à son service Don Jean Emanuel & Don Jean Nunez de Lara; que sacrifiant tout ressentiment au bien & à la tran- la force Don quillité de ses Etats, il avoit toujours offert à ces deux Sei- & Don Jean gneurs des partis avantageux, dont quelques-uns mêmes Nunez. ne faisoient pas honneur à la dignité Roiale; que ces deux esprits turbulens avoient été cause de la perte d'Algésir. & de beaucoup de maux que ses Sujets avoient soufferts; qu'ils s'étoient réconciliés avec lui depuis peu de tems, & que cependant ils venoient tout récemment de se liguer contre lui avec le Roi de Portugal; qu'on reconnoissoit clairement que les voies de douceur n'étoient pas capables de les contenir dans le devoir, & qu'ainsi il etoit nécessaire d'emploier la rigueur des armes pour les dompter & procurer de la tranquillité à ses Peuples. Tous les Riches-Hommes applaudirent au discours du Roi, s'empresserent de lui offrir leurs services, & lui conseillerent d'un commun accord d'assiéger Don Jean Nunez à Lerma, de ne point décamper de devant cette Place, quoi qu'il dût en coûter, jusqu'à ce qu'il eût en sa puissance ce Seigneur rébelle, & qu'on l'eût puni de mort; d'envoier le Grand-Maître de Calatrava avec mille Chevaux, pour empêcher que Don Jean Emanuel, qui ne manqueroit pas de vouloir le secourir, ne sortît du Château de Garci-Muñoz, où il étoit, & le mettre en même tems hors d'état de pouvoir commettre des hostilités dans le Païs, ni faire passer Doña Constance sa fille en Portugal. Enfin ils l'exhorterent à pousser cette entreprise avec vigueur jusqu'à ce qu'il eût fait mourir les deux Audacieux, qu'il étoit important de sacrifier à la sûreté & à la tranquillité du Roïaume. Pour lui en faciliter les moiens, ils lui accorderent cinq impositions, & un tribut, appellé Moneda Forera, & l'on convint de demander les mêmes impositions aux Roiaumes de Castille & de Léon.

De Valladolid le Roi étant allé ensuite à Burgos, con-Le dernier lui voqua les Etats de Castille, de qui il obtint les mêmes se- fait des procours qu'on venoit de lui accorder, en considération des sont rejettées. justes motifs pour lesquels il étoit résolu de faire la guerre. Don Jean Nuñez, allarmé des mesures qu'on prenoit contre lui, envoïa à Burgos Alfonse Garcie de Padilla, Grand-Tome V.

Anne's DE

Anne'e de J. C. 1336.

Maître de sa Maison, supplier de sa part le Roi de ne point ajouter foi à toutes les calomnies avec lesquelles ses envieux ERE D'Escherchoient à le noircir, & lui protester qu'il le ferviroit 1734. toujours comme il le devoit, s'il lui restituoit la Seigneurie de Biscaye; mais le Roilui sit dire pour toute réponse, qu'il devoit se rappeller les excès ausquels il s'étoit porté dans fes Etats, sans aucun égard à toutes les faveurs dont il avoit éré comblé, & qu'à l'égard de la Biscaye, il avoit été en droit de se l'approprier, parce que Don Jean le Contresait avoit été traître à la Couronne. Le Député afant été ainsi congédié, le Roi alla à Zamora, où il trouva les Etats de Léon assemblés, qui se consormerent à ce qui avoit été sait à Burgos, & à Valladolid; de forte que le Roi manda les Riches-Hommes & les autres Troupes pour le mois de Juin.

Lerma & ces afliégées par les Roïa-

Quand toute l'Armée fut affemblée, le Roi crut devoir d'autres Pla- commencer par prévenir les hostilités qu'on pouvoit com= mettre des Places de Don Jean Nunez: En conféquence il donna ordre à Gutierre Fernandez Quixada & Pierre Fernandez son frere, d'alter avec les Bandes de Valladotid, de Medina del Campo d'Olmedo & de Toro, affiéger Torre-de-Lobaton, & soumettre d'autres Places de Don Jean Nunez & de sa mere : il chargea Gonçale Ruiz de la Vega, Grand-Maître de la Maison de Don Henri son fils, de se camper à la vûe de Busto, avec les Vasseaux de Don Frédéric, afin d'empêcher qu'il ne fortit des Fourrageurs de cette Place: il envoia Ferdinand Perez Portocarrero investir Ville-Franche des Montagnes d'Oca, avec les Troupes de la Province de Rioja, & il recommanda expressément aux Grands-Maîtres de Saint Jacques & de Calatrava, de se poster avec leur monde devant Garcie Muhoz le même jour qu'il assiégeroit Lerma, afin que Don Jean Emanuel ne pût, ni faire du dégât dans les environs, ni se joindre à Don Jean Nuñez de Lara. D'un autre côté le dernier redoutant l'orage qui se formoit contre lui, fortifia bien Lerma, & se pourvut de vivres & de Troupes. Il envoïa cependant encore une fois au Roi Alfonse Garcie de Padilla, pour essaicr d'éviter, s'il étoit possible, d'être assiégé; mais le Roi ne lui fit aucune réponse. Tout étant donc en état, le Roi marcha à Lerma, & assiégea cette Place le 14. de Juin. Le même jour Gutierre Fernandez Quixada mit le siége devant Torre-de-Lobaton,& Ferdinand Perez PortocarERE D'Es-PAGNE. 1374.

rero devant Ville - Franche; Gonçale Ruiz de la Vega se posta à la vue de Busto, & les Grands-Maîtres de Saint Jac- ANNE'E DE ques & de Calatrava se logerent avec leur monde à Chozas, pour observer Don Jean, Emanuel qui étoit dans le Château de Garcie-Muñoz. A Lerma, les Assiégés firent les deux premiers jours quelques sorties sur les Troupes du Roi, parce qu'elles leur parurent en petit nombre; mais les Roialistes se comporterent avec tant de valeur, qu'ils repousserent les Ennemis dans la Place, & leur donnerent tout lieu de se repentir de leur audace.

Les Habitans de Torre-de-Lobaton n'eurent pas plûtôt Torre-de Laappris que les Troupes du Roi s'avançoient pour les assé- de Don Jean ger, qu'ils chasserent la Garnison & se livrerent au Roi, à Nunez, tesouqui ils députerent un d'entr'eux, pour le prier de leur faire met au Roi. éprouver à tous les effets de sa clémence, de réunir leur Place à la Couronne, & de ne la jamais rendre à Don Jean Nuñez, quoiqu'il s'accommodat avec lui. Le Roi y consentit, mais il ordonna en Prince prudent d'abattre le mur, qui étoit fait de bons moilons, de chaux & de ciment. Amès la reddition de Torre-de-Lobaton, les Troupes qui étoient destinées pour soumettre cette Place, allerent aussitôt renforcer l'Armée que le Roi avoit devant Lerma. Com- Mesures que mg on prévit que le siège seroit long, à cause de la quan-le Roi prend tité de monde & de la grande provision de vivres qu'il y pour rédu re avoit dans la Place, le Roi sit construire pour lui une petite maison de terre, afin de se mettre à couvert des rigueurs, du tems, & lon exemple fut suivi de la plupart des Seigneurs. Pour empêcher les forties, il fit faire autour de la Ville un mur & un fossé, qui ensermerent les Assiégés du côté de la terre. Il détruisit aussi le Pont qui étoit sur la Rivière, & il en fit faire deux autres avec des Barques. pour la communication de ses Troupes. & pour empêcher que personne ne pût sortir de la Place du côté de la Riviére. Voulant aussi couper l'eau aux Assiégés, il sit éleververs Cendrois d'où ils la tiroient, deux Tours qui en désendoient l'approche, de manière qu'aucun homme ne pouvoit se présenter pour en puiser, sans courir risque d'être tué,

Pendant qu'on faisoit tous ces travaux, le Roi regut de Arrivée de gros renforts, & il fallut essurer quelques perits, combats, forts à son Don Jean Alfonse d'Albuquerque aïant amené au Camp Camp.

ou du moins blessé.

13364

ANNE'E DE J. C. 1336.

du Roi un bon Corps de Troupes qu'il avoit levé dans l'Estrémadure, sut très-bien reçu du Monarque, qui le sit Ere D'Esson Porte-Enseigne, & lui donna le Titre de Don, que tous les Espagnols prennent aujourd'hui indifféremment. Peu de tems après il délogea les Ennemis d'un poste avantageux.

court risque d'etre pris.

Don Jean Emanuel, informé que Don Jean Nuñez étoit assiégé, sortit de nuit du Château de Garcie-Muñoz, dans le tems que les Grands-Maîtres de Saint Jacques & de Calatrava y pensoient le moins, & passa avec ses Troupes Don Jean à Penafiel. Le Roi Don Alfonse en eut avis, & partit aussitôt avec un bon Détachement de Cavalerie, laissant la conduite du siège de Lerma à Don Jean Alfonse d'Albuquerque. Aïant marché toute la nuit, & fait prendre à son monde du rafraîchissement à Curiel, il se posta à la pointe du jour derrière quelques éminences, situées proche de Peñafiel. De-là il envoïa quelques Chevaux pour enlever les Bestiaux qui sortiroient de la Ville, & essaier d'attirer Don Jean Emanuel dans la Campagne; mais quoique le parti de Ca alerie s'emparât des Bestiaux, personne ne sortit de la Place pour les recouvrer, parce que Don Jean Eman comprit qu'un si petit nombre de Chevaux n'oseroitpas former une pareille entreprise, s'ils n'étoient soutenus de beaucoup d'autres. Le Roi déchu ainsi de son espérance. retourna au siège; & quoiqu'il Tit plusieurs fois la même manœuvre, il ne put jamais attraper Don Jean Emanuel. Peu s'en falluenéanmoins que ce Seigneur ne tombât entre ses mains un jour qu'il étoit hors de Peñafiel à entendre la Messe dans le Couvent de Saint François; il n'échappa même que par une prompte fuite à la Ville.

Don Jean Nuñez fait de Lerma une **Vigoureule** fortie, mais fans fuccès.

Cependant Don Jean Nuñez, qui sçut que le Roi étoit parti pour Peñafiel avec un gros Corps de Cavalerie, fit une sortie à la tête de toutes ses Troupes, & Enseignes déploiées. Aussi-tôt Don Jean Alfonse sit prendre les armes à toute l'Armée, & voulut faire ouvrir les portes du mur que les Roïalistes défendoient; mais les autres Généraux l'en dissuaderent, lui représentant que cela étoit contraire à la volonté & à l'intention du Roi; c'est pourquoi, il se contenta de se tenir si bien sur ses gardes, que les Assiégés ne pussent attaquer ses retranchemens sans s'exposer à un

danger manifeste.

Désertion de

Dans le même tems, deux Gentils-hommes déserterent

ERE D'ES. PAGNE. 1374.

de l'Armée du Roi, & entrerent dans Lerma avec Don Jean Nuñez; ce qui fit que le Roi les déclara traîtres à l'E- ANNE'S DE tat. Gonçale Ruiz de la Vega, qui faisoit le siège de Busto, avoit serré la Place de si près, qu'après en avoir désolé les deux Gentilsenvirons, & massacré un grand nombre d'Habitans, il hommes au service du parvint enfin à lui couper les vivres, de manière qu'il y Roi. causa une grande samine. Les Assiégés réduits dans cette détresse, députerent un d'entre eux à Don Jean Nusiez pour qui apparte l'informer de l'état où ils se trouvoient, & lui signifier qu'ils noit à Don feroient contraints de se rendre, s'il ne les secouroit au plû- Jean Nunez. tôt. Cet homme se rendit au Camp des Assiégeans, apprit au Roi le motif qui l'amenoit, & s étant approché de la muraille de Lerma avec son consentement, il appella Don Jean Nuñez pour s'acquitter de sa commission; mais celui-ci n'ayant pas voulu paroître, il dit son message à ceux qui étoient sur le mur, & se retira : peu de jours après les Hatans de Busto livrerent la Ville.

A peu près dans le même tems, Don Pedre Fernandez de Castro, aiant levé huit cens Chevaux dans les Roiaumes de Fernandez de Galice & de Léon, alla renforcer l'Armée du Roi. Informé inutilement que Don Jean Emanuel étoit à Penafiel, il passa par là, & un dési à Don le défia : mai le Seigneur rébelle s'en inquieta peu, & resta Jean Emaz tranquille. Ainsi Don Pedre Fernandez de Castro se rendit auprès du Roi, qui lui fit un accueil des plus gracieux. Peu de tems avant son arrivée, le Roi de Portugal avoit fait prier le Castillan par un Ambassadeur qu'il lui avoit envoïé à cet effet, de lever le siège de Lerma, sous prétexte que Don Jean Nunez étant son Vassal, il ne pourroit se dispenser d'embrasser sa désense; mais le Roi de Castille avoit répondu, que comme le même Don Jean étoit à son égard un Sujet rébelle & traître, il avoit droit de le punir, & qu'il le feroit d'une maniere convenable à la sûreté & à la tranquillité de ses Etats; qu'enfin il avoit des Vassaux pour le défendre en cas que le Roi de Portugal prit les armes en fayeur de cet audacieux. L'Ambassadeur Portugais aïant été Déclaration ainsi congédié, alla voir la Reine à Burgos, & après y avoir de guerre de la part du Roi déclare la guerre à la Castille, au nom du Roi son Maître, de Portugal à il retourna promptement en Portugal, rendre compte à son celui de Ca-Souverain de la réponse du Monarque Castillan.

Sur le champ le Roi de Portugal leva des Troupes pour faire la guerre à celui de Castille, & alla assiéger Badajoz. met le siège

Le premier

]. C. 1336. devant Badafieurs Seiguents vont

cette Mace.

Le Monarque Castillan n'en eut pas plûtôt avis, qu'il dé-ERE D'Es-Annè B DE tacha pour l'Estrémadure Don Bedre Fernandez de Caltro, avec les Troupes que ce Seigneur avoit amenées, & écrivit à Don Jean Alfonse de Guzman, à Don Alvar Perez de joz, & plu- Guzman, à Don l'edre Ponce de Léon, à Don Henri Henriquez, aux Riches-Hommes & aux principaux Sei+ au secours de gueurs de Séville, Cordouë, Cacerez, Truxillo, Plasencia & Coria, de passer à la Frontière avec leurs Troupes. & de faire lever le siège au Roi de Portugal. Don Per dre Fernandez partit du Camp du Roi pour Badajoz, & sit sa marche avec tant de lenteur, qu'il ne sut d'aucune utilité pour le but que le Roi s'étoit proposé: il sut même très à charge à toutes les Places par où il palia, à cause du peu de soin qu'il apporta pour empêcher les Soldets de piller. Au contraire les autres Seigneurs que j'ai nommés & les principaux des Places aftemblerent promptement beaucoup de Troupes, & marcherent vers la Frontière. Don Henri Henriquez, aïant devancé tous les autres auec les Troupes du Diocèse de Jaën, alla se poster à Varcarrota, & sit quelques incurhons en Portugal, où il enleva beaucoup de Bestiaux & quelques personnes. Non content de ces hostilités, il veilloit si bien à tout, que les Fourageurs & ceux qui portoient des vivres au Camp du Roi de Portugal avoient toujours à combattre contre lui ; de forte qu'on éprouvoit une grande famine dans l'Armée Romugaise. Pour se délivrer de cet importun, le Roi de Portugal ordonne à Pierre Alfonse de Sousa, d'aller à Varcarrota avec un Corps de Troupes choisies forcer la Place. Pierre Alfonse de Sousa partit, & s'approcha de Varcarrota; mais dès qu'on l'eut apperçu, Don Henri Henriquez sortit avec son monde pour défendre soulement l'entrée, parce que les Portugais lui étoient beaucoup supérieurs en nombre, & sa fiere contenance fit que ceux-ci n'oserent entreprendre d'entrep dans la Place, & se logerent sur une éminence où ils dresserent leurs tentes.

Défaite d'un Corps de Troupes Portugailes, & de Badajoz.

Peu de tems après arriverent Don Alfonse de Guzman &: Don Pedre Ponce avec leurs Troupes, & le Régiment de Séville. Un homme qui étoit dans la Tour d'une Eglise, levée du sége les aïant découverts, courus à eux & leur dit, que s'ils se. joignoient promptement à Don Henri Henriquez, ils pourroient facilement défaire un Détachement Portugais qui

Digitized by

1374.

PAGNE 2374. étoit dans ces Quartiers. Aussi-tôt ils se préparérent tous au combut, & marcherent avec le plus de diligence qu'ils pureut; mais les Portuguis les ayant apperçus, se retirerent. Don Henri Henriquez, informé de la prompte retrafte des Portugais, & de l'approche de Don Jean Alfonse de Guzman, de Don Podre Ponce, & du Régiment de Séville, sortit de la Place, donné far l'arriere-gardedes Ennemis & en fit un grand carmage. Au même instant Don Jean Alfonse de Guzman arriva avec les autres, & l'on continua de poursuivre le Détachement Portugais qui fut entiérement défait, avec perte de presque toute son Insanterie & sa Caválerie. Le Roi de Portugal commençoit alors à se repentir d'avoir fait le siège de Badajoz, parce que ses Troupes n'étoient point aguerries, & que la Garnison se désendoit vigoureusement; mais lorsqu'il sout que son Détachement avoit été taillé en pièces, & qu'il arrivoit des Troupes de toutes parts, il sut si consterné & esfraié, qu'il leva brusquement le siège & rentra dans fon Roraume. Au moren de A retraite Don Jean Alfonse de Guzman, Don Pedre Ponce. Don Menti Henriquez & le Régiment de Séville s'en retournerent, & Don Pedre Fernandez de Castro n'eut rien à faire.

Le Roi de Castille cependant continuoit le siège de Lerma Ardeur du avec beaucoup d'ardeur & d'activite, & serroit la Place de Roi de Casfi près, que quelques-uns des Riches Hommes qui étoient voir DonJean avec lui se persuaderent que Don Jean Nuñez ne pouvoit Nuñez en sa éviter de tomber entre ses mains, & courroit risque d'être puissance. fait mourir. Craignant donc pour les jours de ce Seigneur, ils sirent prier la Reine d'engager le Roi à lever le siège. La Reiné passa de Burgos au Camp du Roi, & demanda cette grace au Monarque son mari; mais le Roi informé de la victoire que ses Troupes avoient remportée sur les Porrugais, & plus irrité que jamais contre Don Jean Nunez de ce qu'il étoit cause de cette nouvelle guerre, ne voulut point acquiescer à la demande de la Reine. Quoiqu'il scût que les Soldats mêmes qu'il emploioit au siège, donnoient des vivres à ceux qui étoient dans la Place, à cause de la parenté qu'il y avoit entre eux & pour d'autres raisons, il feignit de l'ignorer pour ne point leur témoigner de méfiance: il eut soin seulement de ne confier la garde des postes avancés qu'aux personnes sur lesquelles il crut pou-

ANNE'S DE J. C. 1336.

ERE D'Es-

PAGNE.

1374.

Anne's de J. C. 1336.

voir le plus compter, afin qu'on ne pût point introduire de vivres dans la Ville. Les Seigneurs qui avoient eu recours à la Reine, voïant qu'on ne pouvoit fléchir le Roi, réfolurent de fauver de la Ville Don Jean Nuñez par un égout. Le Roi averti de leur dessein sortit de nuit avec des Seigneurs qui lui étoient dévoués, & descendant de cheval, ils allerent tous à pied à l'égout sans faire le moindre bruit, & resterent quelque tems dans la bouë pour attendre & tâcher d'enlever Don Jean Nuñez; mais celui-ci qui fut pareillement instruit de tout ce qui se passoit, se garda bien de s'exposer à ce danger.

Retraite de Don Jean Emanuel en Aragon.

Sur ces entrefaites Don Jean Emanuel apprit que le Roi de Portugal s'étoit retiré dans son Rosaume, & que Don Jean Nunez étoit affiégé de maniere qu'il ne pouvoit éviter de tomber entre les mains du Roi. D'autant plus consterné de ces deux nouvelles, qu'il ne douta point qu'après la réduction de Lerma, le Roi ne tournât ses armes contre lui, & ne l'assiégeat à Peñafiel, il ne pensa plus qu'à pourvoir à sa sûreté. Pour cet effet, il passa avec son monde en Aragon par des routes détournées, & alla trouver le Roi Don Pedre qui étoit à Valence, & qui le reçut très-obligeamment. Le Roi Don Alfonse ne sçut pas plûtôt que Don Jean Emanuel étoit parti pour l'Aragon, queconfiant la direction du siége à Don Jean Alfonse d'Albuquerque, il alla avec un Détachement voir en quel état étoient le siège de Ville-Franche & ceux de plusieurs autres Places de Don Jean Nuñez. Après s'en être instruit par lui-même, & avoir donné les ordres nécessaires, il retourna au siège de Lerma. Comme l'hyver commençoit à se faire sentir, qu'on manquoit d'eau & de vivres dans la Place, que la plûpart des maisons étoient détruites à force d'avoir été battues par, les machines de guerre, qu'il n'y avoit point de bois, que les Malades & les Blessés étoient en grand nombre, Don Jean Nuñez qui ne pouvoit plus tenir contre tant de miséres, résolut de faire proposer au Roi de lui rendre la Ville. s'il vouloit lui accorder la vie sauve, à lui & à tout son monde, promettant de consacrer à son service le reste de ses jours avec tout l'amour & toute la fidélité que méritoit un si grand bienfait.

Don Jean Nuñez rend En conséquence Don Jean Nunez députa une personne au Roi, qui par un pur effet de son caractère généreux usa de clémence

Digitized by Google

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

1374.

clémence envers le Suppliant, & eut pitié de la déplorable situation où étoient les Assiégés. Ainsi le Roi sit dire à Don Jean Nuñez qu'il engageoit sa parole Roïale de lui conferver la vie & à tout son monde, à l'exception des trois Lerma, & obpersonnes qu'il avoit déclarées traîtres à l'Etat durant le don du Roi. siège ; pourvû qu'après avoir rendu la Ville & les autres Places qui lui appartenoient, & dont les murailles & toutes les fortifications seroient rasées, il passat à son service. Don Jean Nuñez accepta ces conditions, & aïant fait fauver les trois hommes que le Roi avoit exceptés dans la Capitulation, il indiqua le four pour la reddition de la Place. Alors le Roi lui envoïa un cheval pour venir le trouver, & Don Jean Nuñez étant sorti, le Roi alla au-devant de lui, pourele recevoir; mais Don Jean Nuñez & les siens n'eurent pas plutôt apperçu le Monarque, que descendant de cheval, ils allerent à pied trouver le Roi, se prosternerent devant lui, & lui baiserent la main. Le Roi ordonna à Don Jean Nuñez de remonter à cheval, & quoique celuici refusat d'abord de le faire par respect, il lui fallut à la fin obéir...Ce Seigneur convint de tous ses égaremens & en demanda humblement pardon au Roi, qui lui promit généreusement d'oublier tout le passé, ajoûtant qu'il espéroit par cette faveur l'attacher à son service pour toute la vie. Don Jean le protessa, & aïant livré la Ville le quatriéme jour de Décembre, le Roi envoïa des vivres aux amis de Don Jean & à tous ceux qui y étoient, & les reçut tous à son service. On démolit aussi-tôt les murailles & les autres fortifications de Lerma, & on en fit autant à Ville-Franche & dans les autres Places. Après qu'on eut aussi rasé le Château d'Avia, le Roi congédia ses Troupes, & passa à Valladolid: il emmena avec lui Don Jean Nuñez, & non seulement il rendit à ce Seigneur le poste de son premier Porte - Enseigne, il lui donna encore Cigales & d'autres Places. (A)

Au commencement de l'année l'Archevêque de Rheims manda au Roi de France & à celui de Navarre qu'il étoit clue entre la très-important de faire la paix avec le Roi de Castille, fant Navarre. pour la sûreté de la Navarre, que pour procurer au Monarque Castillan la facilité de donner du secours à la France

N

(A) La Chronique du Roi, & les | gon & de Portugal. autres Historieus de Castille, d'Ara-Tome V.

Anne'e de J. C. 1336. .

dans la guerre qui s'allumoit entre elle & l'Angleterre. Sur ces remontrances, les Rois de France & de Navarre lui Ere D'Esdonnerent leurs pouvoirs. & le dernier envoia aussi pour Viceroi de son Roiaume & pour Plénipotentiaire, Salazind'Anglera. L'Archevêque de Rheims s'étant alors rendu à Pampelune, donna avis au Roi de Castille de la commission dont il étoit chargé, & le pria d'envoyer des personnespour régler en son nom les conditions de paix entre la Castille & la Navarre. Don Alfonse fit aussi-tôt partir Martine Fernandez Portocarrero Grand-Maître de la Maison de l'Infant Don Pedre, Gilles Alvarez d'Albornoz, Archidiaore de Calatrava, qui fut dans la fuite Archevêque de Toléde & Cardinal, & Ferdinand Sanchez de Valladolid son premier Sécretaire. Ces trois Plénipotentiaires Castillans s'assemblerent avec l'Archevêque de Rheims, l'Evêque de Pampelune & le Viceroi de Navarre, & ils conclurent tous. la paix, faisant un compromis qui portoit que deux Juges: Arbitres, l'un Castillan & l'autre Aragonnois, décideroient à qui appartenoient le Monastére de Fitero & le Château de : Tudegen, & qu'en cas qu'ils ne pussent point s'accorder, on s'en rapporteroit au jugement d'un Cardinal qui seroit ohoisi de concert à cet effet par les Parties 7 mais qu'en attendant, on ne troubleroit point les Religieux dans les exercices de la Vie Monastique. (A)

Ligue entre lds Couron-

Dès que les deux Monarchies eurent fait la Paix, l'Ar-165 Couron-nes de France chevêque de Rheims alla de la part de Philippe, Roi de ando Castille. France, trouver Don Alfonse, Roi de Castille, au siège de Lerma pour demander son alliance contre Edouard, Roi: d'Angleterre. Le Roi Don Alfonse saissi cette proposition avec d'autant plus d'ardeur, qu'elle lui parut avantageuse dans la situation présente de ses affaires. Outre qu'il avoit à dompter Don Jean Nuñez & Don Jean Emanuel, il étoit contraint de faire tête au Roi de Portugal qui venoit de lui déclarer la guerre, & il prévoïoit qu'il ne pourroit éviter de rompre avec l'Aragon pour défendre les droits de Doña Eléonor sa sœur & des enfans de cette Princesse. Toutes ces considérations le porterent à accepter la Ligue qu'il lui proposoit. Ainsi il signa un Traité, par lequel on convint que les deux Potentats se seconderoient muntellement, con-

(4) La Chronique du Roi Don Albale, & le P. Moner?

1.374.

formément au besoin, & que les Troupes seroient païées par celui qui s'en serviroit. Il envoïa ensuite en France Ferdinand Sanchez de Valladolid pour faire ratifier la Ligue par le Roi Philippe, qui souscrivit à tout ce qui avoit été

Anne's de J. C. 1336.

réglé. (A)

Don Alfonse, Roi d'Arragon, qui avoit toujours son hydropisie, mourut enfin à Barcelone le 24. de Janvier pulture de Don Alfonsa, (B). Raynaldus prétend qu'il termina sa vie le 7. du Roid'Aramême mois: il se sonde sur une Chartre du Roi Don gon. Pedre son fils & son successeur, en date du 8. de Janvier; mais le Moine de Saint Jean de la Peña, qui vivoit alors, Zurita & les autres Historiens d'Aragon ausquels on no peut refuser une entière confiance, marquent tous, que le 24. de Janvier fut le jour de la mort de ce Prince; c'est pourquoi je me perfuade qu'il y a une équivoque dans la date de la Chartre, & qu'au lieu du VIII. des Calendes de Février. le Copiste a mis le VIII. des Calendes de Janvier. On donna la fépulture à ce Monarque dans le Couvent de Saint François de Barcelone, quoiqu'il eût demandé par son Testament d'être enterré dans celui de Saint François de Lérida. Lorsqu'il commençoit à approcher de sa fin, la Reine Doña Démarches Eléonor sa femme avoit mis ses Forteresses & celles de ses de la Reine ensans en état de désense, parce qu'elle craignoit de s'en saveuve pour voir dépouillée par le Prince Don Pedre, des que celui-ci ne pas crainseroit monté sur le Trône. Enfin cette Princesse, voient de les entrequ'on n'espéroit plus rien de la vie de son mari, sortit de ce Don Pedre Barcelone avant sa mort, & alla à Fraga d'où elle sit prier son beau-sils, le Roi de Castille son frere & Don Pedre Exerica de la se- Couronne. conder, si le Roi Don Pedre formoit contre elle quelque entreprise: elle conjura en même tems le Roi son frere de remettre en liberté Michel Perez Zapata & les autres Seigneurs Aragonnois qu'il retenoit prisonniers, en considération des services qu'elle pouvoit attendre d'eux. Non contente de toutes ces précautions, elle écrivit aussi au nouveau Roi Don Pedre une Lettre, par laquelle elle lui manda qu'elle se mettoit avec ses enfans sous sa protection, & qu'elle espéroit qu'oubliant toutes les anciennes querelles, il la considereroit comme la veuve de son pere, & ses enfans, comme ses propres freres

(A) La Chronique du Roi Don Al- | (B) ODERIC

L'Infant Don Pedre n'eut pas plûtôt appris à Saragosse

la mort de son pere, qu'il prit le titre de Roi, & lui fit faire

dans l'Eglise Cathédrale un service magnifique, auquel il

assista avec toute la Noblesse du Rosaume. Il avoit pour

principal Confeiller & Favori l'Archevêque de cette Ville,

dont les avis lui servoient de loi pour toutes ses actions.

Anne'e de J. C. 1336. Ce Prince monte fur le Trône, & commence à inquiéter la Reine & belle-mere-

13.74.

Sur la Lettre de la Reine Doña Eléonor sa belle-mere, il répondit en termes généraux, qu'il seroit toujours charmé de vivre avec elle en bonne intelligence, & que jamais il ne chercheroit à lui causer mal-à-propos le moindre chagrin. Mais dans le même tems il donna ordre de s'emparer de toutes les Forteresses & de tous les Châteaux de cette Princesse & de ses enfans; de sorte que Xativa se soumit aussitôt au nouveau Roi. Sur ces entrefaites Don Pedre Exerica se rendit à Fraga auprès de la Reine avec quelques Troupes qu'il avoit levées. Dès qu'il y fut, la Reine qui ne se croïoit point en sûreté dans cette Place, parce qu'elle sçavoit les ordres & les intentions du Roi Don Pedre, en sor-Le Roi de tit, & passa à Tortose avec ce Seigneur. Arrivée à cette Ville, elle y fut jointe par l'Evêque de Burgos, que Don met son appui Alfonse son frere, Roi de Castille, sui députa pour lui faire ceffe, sa sœur, des complimens de condoléance sur la mort du Roi son qui se reine à mari, la consoler & lui promettre en tout son appui. Elle avec DonPe- fut très-sensible à l'attention du Roi son frere; & pour se précautionner contre tout ce qui pourroit arriver, elle résolut de se retirer en un endroit où elle sût à portée d'être promptement secourue par ce Monarque. Comme on avoit fait courir le bruit que la Reine avoit des trésors immenfes, & vouloit se réfugier en Castille, le Roi Don Pedre ordonna à Ferriere d'Epila de garder les passages avec quelques troupes, afin qu'elle ne pût ni se retirer en Castisle, ni emporter hors du Roiaume ses grandes richesses; mais la Reine aiant eu avis de ceci, sortit de Tortose, accompagnée de Don Pedre Exerica, & alla par des chemins détournés à Albarracin, Place située sur les Confins de Castille. Le Roi Don Pedre, qui ne tarda pas d'être instruit du lieu de sa retraite, & qui sçut que Don Pedre Exerica prenoit ouvertement les intérêts de la Reine, donna ordre de se saisir de tous les Etats de ce Seigneur.

dre Exerica.

Les Prélats, les Seigneurs & les Syndics des Villes de ment de Den Catalogne allerent trouver le Roi, & le prierent de passer PAGNE.

dans œ Comté, avant que de se faire couronner, pour en confirmer les Privilèges, comme ses Prédécesseurs avoient fait; mais les Prélats & les Seigneurs d'Aragon s'y opposerent, prétendant qu'il devoit premiérement se faire cou- Pedre, Roi ronner, & jurer de maintenir les Priviléges d'Aragon, samgosse. parce que le Titre de Roi d'Aragon étoit le plus éclatant. Il y eut à ce sujet quelques contestations, & le Roi répondit qu'il verroit à se déterminer. Quelques jours après, comme il ne faisoit rien que par se conseil de l'Archevêque de Saragosse, il résolut de se faire couronner, & marqua pour cette cérémonie le jour de la Pentecôte; ce qui fit que les Prélats & Seigneurs Catalans retournement très-mécontens dans leur Païs: il n'y eut que Don Otton de Moncada, & Don Raymond de Peralta qui resterent auprès du Roi. L'Archevêque de Saragosse voulut que le Roi reçût de sa main la Couronne; mais Don Otton de Moncada soutint fortement que le Roi devoit se la mettre lui-même sur la tête, de crainte qu'on ne s'imaginât que le Roïaume d'Aragon dépendît en quelque maniere du Siége Apostolique, comme celui de Sardaigne: son avis fut suivi. Ainsi le jour de la Pentecôte, le Roi étant allé à l'Eglise Cathédrale de Saint Sauveur, suivi d'un grand nombre de Prélats & de Seigneurs, y entendit la Messe, qui fut célébrée par l'Archêveque; & quand elle fut finie, il se couronna lui-même, & confirma les Loix & Priviléges d'Aragon avec de grandes acclamations du Peuple : il retourna ensuite au Palais, & il y eut ce jour-là & les jours suivans de grandes réjouissances dans la Ville. Après cette auguste cérémonie, il tint les Etats, & nomma aux Charges. Quoiqu'on refusat dans plusieurs Places de Catalogne de recevoir les nouveaux Officiers, sous prétexte que le Roi n'avoit point encore confirmé les Priviléges du Pais, il fallut se conformer à la volonté du Roi, qui envoia de nouveaux ordres à ce fujet.

Sur ces entrefaites, les Valenciens solliciterent le Roi Don Pedre de venir confirmer leurs Priviléges & tenir leurs Catalogne. Etats, avant que de passer en Catalogne; mais comme les Catalans étoient mécontens & pressoient le Roi de se rendre dans leur Pais à la même fin, le Roi convoqua à Lérida les Prélats, la Noblesse & les Députés des Villes de Catalogne. Quand tous ceux qui devoient assister aux Etats

Anne's DE J. C. 1336. furent assemblés, le Roi confirma les Loix & les Priviléges de Barcelone, & les Catalans lui prêterent serment de fidélité. (A)

ERE D'Es-PAGNE. 1374.

Ambaffades réciproques des Rois de Castille & . d'Aragon.

Pendant que Don Pedre, Roi d'Arragon, tenoit les Etats à Saragosse, Don Alfonse, Roi de Castille, occupé des intérêts de sa sœur & des enfans de cette Princesse, lui envoja Mende Lopez de Toléde pour lui dire de sa part, que comme la bonne correspondance avoit toujours régné entre les Couronnes de Castille & d'Aragon, en considération de l'étroite parenté des Souverains de ces deux Etats. il espéroit que pour conserver cette union, il maintiendroit la Reine Doña Eléonor sa sœur & ses ensans dans la possession des appanages, des revenus & des biens, que le Roi Don Alfonse son Pere leur avoit laissés par son Testament, dont il le prioit de lui faire expédier un Extrait. Le Roi d'Aragon promit d'envoier sa réponse sur tous ces chefs par un Ambassadeur, & nomma en effet pour la porter, Jean Ruyz de Moros, qui étant arrivé en Castille, assûra le Roi Don Alsonse, que le Monarque son Maître ne demandoit pas mieux que d'entretenir avec lui la bonne intelligence, qui avoit subsisté par le passé entre leurs Ancêtres & les deux Couronnes; qu'il auroit toujours pour la Reine Doña Eléonor les mêmes égards que si elle étoit sa propre mere, & qu'il chériroit ses enfans comme ses propres freres; que pour ce qui étoit de leurs prétentions, bien loin d'avoir jamais eu dessein de leur faire le moindre tort, il vouloit leur rendre toute la justice qui leur étoit due; & qu'à l'égard du Testament du feu Roi fon pere, il n'avoit pas encore été publié, mais qu'aussi-tôt qu'il le seroit, il lui en enverroit l'Extrait qu'il demandoit. Telle fut la répouse yague que le Roi d'Aragon fit à celui de Castille, qui y supposa de la sincérité, sans se mésier de son sens mystérieux; car le Roi Don Pedre croïoit que les donations étoient nulles de plein droit, parce qu'elles étoient exorbitanțes.

Don Jean \*
Emanuel fe
ligue avec le
Roid'Aragon
contre fon
Souverain.

Dans ce même tems Don Jean Emanuel se ligua avec le nouveau Roi d'Aragon contre le Roi de Castille, de qui il se plaignoit beaucoup, principalement à cause des obstacles que ce Prince apportoit à l'exécution du mariage de Doña Constance, fille du même Don Jean Emanuel, avec

(A) ZURITA

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 103

1374.

Don Pedre, Infant de Portugal. Le Roi d'Aragon fit aussi une Trêve de cinq ans avec Juceph, Roi de Grenade; après quoi il alla à Valence confirmer les Loix & les Privilèges des Peuples de ce Roïaume, & tenir les Etats. Pendant Sollicitations qu'il y étoit, Jean Ruyz de Gaona, premier Garde de Don inutiles du Alfonse, Roi de Castille, & Grand Merin d'Alava, vint lui Roi de Castille auprès de dire de la part du Roi son-Maître, que pour conserver de celui d'Arabonne foi l'amitié entre eux, il falloit réparer les torts qu'on gon, en faveur faisoit à la Reine Dona Eléonor sa sœur & à ses ensans: de la Reine faisoit à la Reine Dona Eléonor sa sœur & à ses ensans: Dona Eléodemande qui contenoit neuf articles, que Zurita rapporte norsa sœur. au Liv. 7. Chap. 32. & dont le principal regardoit la possession des appanages que le seu Roi Don Alsonse, pere du Roi Don Pedre, avoit laissés aux enfans de la Reine Doña Eléonor. Le Roi Don Pedre, après quelques paroles vagues, voulut fatisfaire aux articles touchant les torts dont on se plaignoit, & répondit à l'égard du principal que les appanages qui avoient été laissés à ses frerespar le Roi leur pere, étoit une générolité de sa part & non une justice, & que le Roi de Castille ne pouvoit exiger que l'on remplit nécessairement ce qui n'étoit qu'une grace. Jean Ruyz de Gaona? se retira très-mécontent de cette réponse, qui irrite aussi

beaucoup le Roi de Castille. Le Roi Don Pedre comprit bien que le Roi de Caltille Le Roi d'Ane seroit pas satisfait de sa réponse, & craignant que ce Mo- ragon travailnarque n'entreprit de soutenir la prétention de sa sœur, il le se mettre na le convoqua les principaux Seigneurs, les Prélats & les Agens pas craindre des Villes de Saragosse, de Barcelone & de Lerida pour celui de Cast déliberer avec eux sur ce qu'on devoit faire dans cette conjoncture. On résolut dans cette Assemblée de saisir tous les revenus des Places de la Reine, de priver Don Pedre Exerica de ses appointemens en qualité de Riche-Homme, & de confisquer ses Terres, pour n'avoir pus rendu hommage au Roi, ni voulu affister à l'Assemblée des Etats de Valence, & parce qu'il favorisoit la Reine Doña Eléonor & ses enfans. Don Pèdre Exerica n'eut pas plûtôt appris cette résolution, qu'il mit une bonne Garnison & des vivres dans le Château d'Exerica. Aiant aussi fait seavoir à la Reine Doña Eléonor ce qui se passoir, il alla à Chelua, & de-là à Requena avec quelques Seigneurs qui avoient embrassé les intérêts de la Reine. Dans le même tems la Reine donna avis au Roi Don Alfonse, qui étoit au siégo de Lerma, de l'état

J. C.

ANNE'S DE J. C. 133601 Le dernier fzir passer des Troupes en soutenir les -

Le Roi d'Aragon emploie ses armes contre Don Pedre

neveux.

de ses affaires, & de celles de ses enfans, du traitement qui étoit fait à Don Pedre Exercica, & des mesures que prenoit le Roi d'Aragon. Sur le champ le Roi Don Alfonse détacha un bon Corps de Troupes, tant de Cavalerie que d'Infanterie, & l'envoia à Requena, sous les ordres de Aragon pour Don Diegue Lopez de Haro, de Jean Martinez de Leyba intereis de la & de Loup Diaz de Rojas: il manda aussi aux Régimens des seur & de ses Villes Frontières de seconder ces Seigneurs, & sit Don Pedre Exerica, Grand Sénéchal du Rosaume de Murcie.

En vertu de ce qui avoir été décidé dans les Etats, le Roi d'Aragon assembla ses Troupes & quelques Riches-Hommes, & les envoia avec l'Infant Don Jayme son frere, s'emparer d'Exerica. Ce Corps d'Armée ne parut pas plûexerica, Par-tilan de la Rei-tor devant la Place, qu'un Avocat nommé Muños Lopez neDonaEléo- de Thauste en sortit, alla trouver Don Jayme, & lui déclara que le procédé du Roi étoit injuste, parce que cet Etat jouissoit de tous les Priviléges de l'Aragon. Sur les remontrances de Muñoz, les Riches-Hommes reconnoissant l'injustice de cette guerre, refuserent de passer outre, quoique l'Infant le leur ordonnât, & dirent que puisqu'on ne respectoit point les Priviléges à l'égard de Don Pedre Exerica, il leur suffisoit de garder la personne de l'Infant, sans commettre aucune hostilité. Le Roi Don Pedre informé de tout ceci, se mit en Campagne avec ses Troupes, passa à Alcublas, & faccagea tout le Païs qui appartenoit à Don Pedre Exerica. Aïant trouvé la Place déserte, il alla à Piña, dont on lui remit aussi-tôt le Château; il entra ensuite dans la Baronie de Toro qui suivit l'exemple de Piña.

Don Pedre Fde (on Souveraio.

Avant l'arrivée des Troupes de Castille, Don Pedre Exezerica soute-nu des Trou-rica consterné des hostilités que l'on commettoit sur ses Terpes Castilla- res, traita d'accommodement avec Don Pedre, Roi d'Anes, se vange ragon, par la médiation du Grand-Maître de Montése. Le Roi écouta favorablement ses propositions, & chargea quelques Seigneurs d'aller lui porter les conditions ausquelles il consentoit de les recevoir en grace. Exerica averti de leur approche, alla au devant d'eux, souscrivit à tout, & les conduisit au Château de Chelua, où il le traita avec de grandes marques de distinction; mais comme il sçut qu'il étoit arrivé un Corps de Troupes Castillanes, il ne tint plus aucun compte de ses derniers engagemens. Au contraire, il mena les Commissaires Aragonnois au Château

Digitized by GOOGLE

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

ERE D'Es-PAGNE. 1374.

de Requena, pour y être comme prisonniers de la Castille, sans s'inquiéter du sauf-conduit qu'on leur avoit accordé. On ignore le motif qui le porta à violer ainsi le droit des gens; quelques-uns disent seulement que ce sut parce qu'il soupçonnoit ces Seigneurs d'être ceux qui conseilloient le Roi Don Pedre contre la Reine, contre les enfans de cette Princesse, & contre lui - même. Il entra ensuite avec les Troupes de Castille & les Régimens de Requena & de Moya dans le Roïaume de Valence du côté de Xativa, saccagea tout ce qu'il trouva sur sa marche jusqu'au Château d'Enguerra, & passa dans la Vallée d'Ayora, où il commit les mêmes hostilités & enleva beaucoup de Bestiaux. S'étant aussi présenté devant Alpuente, il attaqua cette Place & en brûla les Fauxbourgs, sans avoir rencontré aucun obstacle à ses entreprises. Après avoir fait ainsi de grands dégâts, il retourna à Requena.

J. C. 1336.

ANNE'S DE

Au bruit de ces ravages, l'Armée du Roi Don Pedre, Les Roialitées qui étoit campée sur les Terres de ce Seigneur, s'y porta commettent aux mêmes extrêmités, sans en avoir aucun ordre du Roi, lordres sur les & mit par tout le feu qui prit avec tant de violence, qu'on Tenes. eut beaucoup de peine à l'éteindre. Le Roi passa à Ségorbe & de-là à Exerica , à dessein de réduire cette Place ; mais la Garnison se défendit avec tant de valeur, qu'il leva le siége, & se retira à Valence \* ( A ).

En Portugal, Sainte Elisabeth, mere du Roi Don Alfon- Mort& Epulse, qui fut durant sa vie un vrai modéle pour les filles, les ture de Sainte femmes mariées & les veuves, mourut à Estremos le quatriéme jour de Juillet; & Dieu fit connoître presque sur le de Portugal. champ par quantité de miracles la gloire éclatante dont elle jouit. Elle fut inhumée dans le Monastère de Sainte Claire de Coimbre, qu'elle avoit fondé (B).

Outre ce que j'ai marqué touchant le Portugal, on lit dans Ruy de Piña, que Don Alfonse, Souverain de cet & conclusion Etat, envoïa à Don Jean Emanuel, Gonçale Vaz de Goyos, Don Pedre, Gonçale Vasquez, Trésorier de Visée, & Ferdinand de Piña, Infant de Por-

Conditions da mariage de

(A) La Chronique du Roi Don Al- | tail du commencement de cette guerre fonle, Zurita & d'autres,

(B) Un grand nombre d'Egrivains, après l'avenement de Don Pedre à la & parmi les Modernes Corneso, & Couronne, puisqu'il n'en dit pas le HEBRERA dans sa Chronique Seraphique ot. Il ne fait aussi passer qu'en 1337. que d'Aragon, Tom. 2. Liv. 1. où il Don Diegue Lopez de Haro sur les lesrapporte les miracles de la Sainte.

res du Monarque Aragonnois.

Mariana a sans doute ignoré le dé- l lome V.

civile dans les Etats du Roi d'Aragon,

dre avec Doña Constance Emanuel. Don Jean convint avec

ces Plénipotentiaires que Doña Constance sa fille auroit

Anne'e de J. C. 1336. tugal, avec Doña Conf tance Emanucl.

par Procu-

reurs.

Ere d'Es-PAGNE. 1374.

pour dot trois cens mille Ducats, qui seroient paiés en plusieurs termes, & se rendroit en Portugal avant la Saint Jean. Ce Traité fut fait en Janvier au Château de Garcie Muñoz\*, & les Seigneurs Portugais s'en retournerent le mois suivant. Immédiatement après Don Jean Emanuel envoia en Portugal, pour faire ratifier les accords par le Roi Don Alfonse, deux Agens, qui furent Ferdinand Garcie, Doïen de Cuença, & Loup Garcie, Gentilhomme de sa Maison, avec des pouvoirs pour contracter le mariage. L'Infant Don Ceux-citrouverent à Estremos le Roi de Portugal, qui après Pedre & Do- avoir signé le Traité, passa à Evora, où l'Infant Don Peña Conflance s'épousent ré- dre épousa Doña Constance en présence de Leurs Majestés ciproquement & des Riches-Hommes, conformément aux pouvoirs dont le Doien de Cuença étoit muni. Après que les Députés furent partis, le Roi de Portugal donna ordre à son Confesseur & aux mêmes Plénipotentiaires qu'il avoit envoïés en dernier lieu, d'aller, avec les pouvoirs de l'Infant Don Pedre son fils, épouser Doña Constance au nom de ce Prince; & cette cérémonie se fit au Château de Garcie-Muñoz. Don Alfonse, Roi de Castille, qui ne tarda pas à être informé de ce mariage, se tint très-offensé de ce qu'on ne lui en avoit point fait part, comme on le devoit. Pour en punir Don Jean Emanuel, il ordonna aux Grands - Maîtres de Saint Jacques & de Calatrava de veiller foigneusement avec leurs Troupes à empêcher Doña Constance de passer en Portugal, & ce fut la cause pour laquelle Doña Constance ne put être menée en Portugal au tems marqué.

Le Roïaume & d'autres Etats d'Afrique conquis par Roi de Ma-

1337. Le Roi de Ca-Aillese dispo-

Abul-Assan ou Alboacen, Roi de Maroc, conquit cette de Tremecen année le Roïaume de Tremecen & d'autres Etats d'Afrique. J'observe ceci pour l'intelligence de ce qui suit.

Cependant le Roi de Castille justement irrité contre le Abul-Affan Portugais qui paroissoit vouloir fomenter le trouble dans ses Etats en y favorisant les Rebelles, avoit convoqué quelques Seigneurs à Valladolid pour délibérer sur les moiens de lui faire une guerre vigoureuse. Pendant qu'il prenoit avec eux

> \* Le nouvel Historien de Portugal pa-soit mettre la conclusion de ce Traité de le ce n'est en 1339. mariage sous l'année 1335, tout au plus

1375

Ere d'Es-PAGNE. 1375.

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 107 des mesures à cet effet, sa sœur lui donna avis de l'injuste procédé du Roi d'Aragon à fon égard, & lui témoigna qu'elle souhaitoir fort de le voir. Le Roi qui l'aimoit tendrement, lui fit dire qu'il s'aboucheroit volontiers avec elle à Ayllon, si elle vouloit s'y transporter. S'étant tous portugal. deux rendus à cette Ville, la Reine Doña Eléonor repréfenta au Roi son frere, que ses armes seules pouvoient apporter du reméde à tout ce qu'elle souffroit de la part de Reine Doña Don Pedre, Roi d'Aragon. Don Alfonse sensible à ses Eléonor a plaintes, lui répondit que la guerre qu'il avoit avec le Roi de Portugal ne lui permettoit pas de la défendre en personne; mais qu'il ordonneroit aux Milices du Roiaume de Murcie, de Requena, de Cuença, d'Huete, de Soria, d'Almazan & de Molina, d'aller à la Frontière du Rosaume de Valence se joindre à Don Pedre Exerica & Don Diegue de Haro, aufquels il enverroit leurs appointemens, de mê-

me qu'à tous les autres qui étoient avec eux.

Le Roi aïant ensuite pris congé de sa sœur, passa à Ma- Don sean Edrid. Un jour qu'il étoit à la chasse sur le Territoire de Se- manuel cherpulveda, il reçut une Lettre de Doña Jeanne, mere de Don en grace avec Jean Nuñez de Lara. Cette Dame lui mandoit que Don Jean Con Souve-Emanuel souhaitoit fort de rentrer à son service comme rais. un fidéle Vaffal, & aux conditions que le Roi jugeroit à propos de lui prescrire: elle ajoutoit que Don Jean Emanuel offroit de donner en ôtage pour sûreté de l'exécution de ses promesses les Places & Châteaux d'Escalona & de Carthagêne, un des Châteaux de Peñafiel, & d'autres Forteresses à l'option du Roi. Le Monarque lui fit réponse qu'on pouvoit juger par les démarches qu'il avoit faites tant de fois, de l'envie qu'il avoit de ravoir Don Jean Emanuel à fon service; qu'ainsi elle pourroit se rendre à Madrid pour conclure l'accommodement, après que ce Seigneur auroit remis les Places qu'il proposoit. Il alla ensuite à Guadalajara, & aïant recouvré le Château de Zorita & les Places de sa Commanderie, il retourna à Madrid tenir les Etats qu'il avoit convoqués. On ne put dans cette Assemblée donner au Roi pour la guerre de Portugal autant qu'on lui avoit accordé dans d'autres occasions, à cause de l'extrême misére des Peuples; mais le Roi eut recours aux Archevêques, Evêques & Abbés du Roïaume, qui lui fournirent une grosse somme d'argent, pour laquelle ils taxerent

Anne's da J. C. 1337. le à se venger de celui de Il a une entrevûe à Ayllon avec la

tout le Clergé; de sorte que le Roi en eut autant qu'il lui Anne'e DE en falloit pour cette guerre.

ERE D'Es-PAGNE. 1375.

J. C. 1337. Traité de ré-Roi.

Sur la réponse que le Roi avoit faite à Dona Jeanne, mere de Don Jean Nuñez, cette Dame vint à Madrid accompaentre lui & le gnée de quelques Gentils-hommes de la Maison de Don Jean Emanuel, qui apportoient les pouvoirs de ce Seigneur, pour mettre la dernière main à l'accommodement que Doña Jeanne avoit négocié. Elle fut très-bien reçue du Roi, de même que les Agens de Don Jean Emanuel, & on signa de part & d'autre tout ce dont on étoit convenu. Le Roi s'occupa ensuite de la manière de faire la guerre au Pottugal. Il envoïa en Galice Don Pedre Fernandez de Castro pour faire de ce côté-là une irruption sur les Terres de l'Ennemi, & aïant donné ordre à Don Pedre Nuñez de Guzman & à d'autres Seigneurs de sa Ménagerie, d'aller à Ciudad-Rodrigo rassembler toutes les Milices des Places des environs, il partit de Madrid pour Truxillo. Pendant qu'il prenoit ces mesures, la Reine d'Aragon sa sœur alla à Albarracin, & Doña Jeanne fit sçavoir à Don Jean Emanuel qu'il pouvoit rentrer en Castille au service du Roi.

Le dernier donne différens ordres pour la guerre de Portugal.

GonçaleMardo, Grand-

de Castille, pour l'appai-≰r,mais inutilement.

timez d'Ovié- Calatrava \*, & le Roi fit en sorte qu'on élût en sa place Maître de Ca. Gonçale Martinez d'Oviédo, son grand Econome, en considération de ses bons services. Le Monarque alla ensuite à Badajoz, où il fit amasser beaucoup de vivres, pendant que les Troupes arrivoient de toutes parts dans cette Ville. Doña Bea- Sur ces entrefaites, Doña Beatrix sa tante, Reine de Portutrix, Reine de gal, vint le trouver, suivie de plusieurs Seigneurs Porturouver le Roi gais. Elle fit tout ce qu'elle put pour l'appaiser & le détourner de porter ses armes en Portugal; mais le Roi ne voulut se désister de cette guerre qu'à des conditions si exorbitantes qu'il étoit impossible au Monarque Portugais d'acheter la paixà ce prix. Les Seigneurs qui avoient accompagné cette Princesse, furent si offensés de ses demandes, qu'ils lui dirent que s'il entroit dans leur Païs, il trouveroit Ieur Roi à la tête de ses Troupes; ainsi la Reine Dona Béatrix se retira avec eux sans avoir pû rien obtenir.

Presque dans le même tems mourut le Grand-Maître de

LeRoide Czimpiption en

Cependant le Roi de Castille, aïant rassemblé un bon Rille fait une Corps d'Armée, entra en Portugal, & se campa à la vûe

> \* Je crois'qu'au lieu de Calatrava, il | raisons dans ma premiere Note sous saut lire Alcaniara. On peut en voit les [l'année 1339.

LEE D'ES PAGNE. 1375.

d'Yelves, dont il fit saccager les olivets, les vignes & les marais\*. Il passa de-là à Aronches, dont les environs surent aussi désolés, & il envoia quelques l'artis qui pénétrerent quatre ou cinq lieues dans le Pais & emmenerent beaucoup de Bestiaux & de prisonniers. Aiant eu avis que le Roi de Portugal s'avançoit du côté de Xerez de Badajoz & fouhaitoit de le rencontrer, il partit d'Aronches & alla à Veros, où on lui dit la même chose. Excité alors d'une noble ardeur il fit ce jour-là douze lieues par envie de livrer bataille au Roi de Portugal; & étant arrivé à Alconcher, if apprit que le Roi de Portugal n'étoit point entré en Castille. Comme il y avoit dans l'Armée un grand nombre de prisonniers, & entre autres beaucoup de femmes avec leurs enfans, le Roi touché de compassion pour ces misérables. leur fit rendre à tous la liberté, & les renvoïa chez eux; ce qui lui procura mille bénédictions de la part de ces pauvres gens, qui vomissoient au contraire quantité de malédi-Ctions contre leur Roi, pour avoir fourni matiére à cette guerre. D'Alconcher, le Roi passa à Olivença, où le frisson & la fiévre le prirent. Cet accident fâcheux fut cause qu'il se retira à Badajoz, où il resta dix jours; mais comme cette Ville est mal faine, il alla à Seville pour recouvrer la santé, à la sollicitation des Seigneurs qu'il avoit avec lui, laissant à Badajoz les Riches-Hommes & les principaux Officiers, avec ordre de continuer la guerre.

Comme le Roi de Castille ne vouloit rien épargner pour La Flotte Cafaire repentir le Portugais de lui avoir déclaré la guerre, stillane bat la Alfonse Géofroi Tenorio se mit en mercar son andre Portugaise. Alfonse Géofroi Tenorio se mit en mer par son ordre, avec une bonne Flotte, & commit de grandes hostilités sur les Côtes de l'Algarve. Pour s'opposer à ses entreprises, le Roi de Portugal sit au plûtôt armer la sienne à Lisbonne. & en donna le commandement à Emanuel Peñazo, Génois

Anne'e de J. C. 1337. Portugal.

point eu connoifiance des démarches de la Reine de Portugal auprès du Roi de j Castille, pour rétablir la bonne harmonie entre les deux Puissances, ni de la réponse hautaine des Seigneurs Portugais de sa suite. C'est du moins ce qu'on peut insérer de son silence sur ces deux points. Le nouvel Historien de Portugal qui parle du premier, sans rien dire du second, affire que la Reine de Portugal alla à Badajoz trouver le Roi de Castil- II Historien.

\*Il y a apparence que Mariana n'a le, sans la permission de son mari: il veut aussi que c'ait été en 1336. en quoi il se trompe évidemment, puisque le Roi de Cassille sut occupé jusqu'au 4. de Décembre de cetteannée à réduire Lerma, & qu'ensuite il passa à Valladolid, où il tint au commencement de l'année 1337. une Assemblée d'Erats, touchant la guerre de Portugal. Il suit de llà en esset que ce Monarque n'a pû se trouver à Badajoz en 1336. comme le marque cet

ANNE'E DE LC. 1337.

ERE D'Es-PAGNE. 1375.

Géofroi Tenorio quitta l'Algarve, & fit voile vers Lisbonne. Les deux Flottes s'étant rencontrées, commencerent un combat qui dura tout le jour, & dans lequel on fit de part & d'autre les derniers efforts pour obtenir la victoire; mais Alfonse Géofroi aborda la Capitane de Portugal, s'en rendit maître, & fit prisonniers Emanuel Peña-20 & tous ceux qui étoient avec lui. Il jetta ensuite les grapins à la Galere de Charles Peñazo, fils de l'Amirante de Portugal, qui eut le même sort que son pere avec tout l'équipage. Quoique ses autres Galères combattissent aussi avec ardeur, celles de Portugal en coulerent deux à fond & en prirent quelques autres; mais quand elles virent qu'elles avoient perdu la Capitane & le grand Pavillon Roïal, elles se disperserent, & s'enfuirent. L'Amirante Tenorio seur donna la chasse, en prit huit, & en coula six à fond; de sorte que tout couvert de gloire il retourna à Saint Lucar de Barrameda, laissant la Mer teinte du sang qu'on avoit repandu de part & d'autre. Il entra avec la Flotte par Guadalquivir, d'où il informa le Roi du succès de ses armes; Alfonse Géo- & cette nouvelle sut très-agréable au Monarque Castillan, qui lui fit sçavoir le jour qu'il comptoit arriver à Séville. Castille, fait Le Roi alla le recevoir, accompagné de l'Archevêque de à Séville une Rheims & du Sénéchal de France, qui étoient venus pour confirmer les Traités qui avoient été faits avec leur Maître. Alfonse Géofroi Tenorio étant arrivé avec la Flotte; les Galéres qu'il avoit prises & les prisonniers, le Roi lui fit une réception des plus obligeantes, & ordonna de placer le grand Pavillon de Portugal dans l'Eglise Cathédrale Divers évé- où il sit rendre à Dieu des actions de graces. Ruy de Piña assure, qu'avant cette victoire remportée par l'Amirante Tenorio, le Roi de Portugal avoit mis en Mer, sous les ordres de Gonçale Camello, une autre Flotte sur laquelle il y avoit deux mille combattans. Il ajoute que Camello étant descendu à terre, alla s'emparer de Lepe, malgré la résistance de la Garnison, & au grand regret de Don Nuño Portocarrero; qu'après avoir pillé cette Place, & ravagé la Campagne, il passa à Gibraleon, dont les fauxbourgs furent brûlés & saccagés; que de retour à Lepe, il avoit voulu mettre le feu aux vignes; mais que Don Nuño Portocarrero s'y étoit opposé avec les Troupes qu'il avoit ra-

froi Tenorio, Amirante de entrée triomphante.

nemens lufpects.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 111

ERE D'Es. PAGNE. \$375.

massées, & lui avoit livré un sanglant combat, dans lequel on avoit perdu beaucoup de monde de part & d'autre; qu'enfin les deux Armées s'étant séparées, les Castillans avoient fait prisonnier Don Gonçale Camello, & les Portugais Don Nuño Portocarrero qui étoit mort de ses blessures trois jours après. Je rapporte ceci après Ruy de Piña, sur l'autorité de qui je ne crois pas qu'on doive s'en reposer, à cause de ses sautes contre la Chronologie \*.

Suivant le même Auteur, Don Ferdinand Rodriguez de Castro & Don Jean de Castro son frere fondirent du côté de la Galice sur le Portugal avec un nombreux Corps d'Armée, & pénétrerent jusques à la Ville de Porto, commettant toutes sortes d'hostilités sans trouver aucune résissance. Au bruit de cette irruption, l'Archevêque de Brague, l'Evêque de Porto & Don Etienne Gonçalez, Grand-Maître de l'Ordre de Christ, assemblerent le plus de Troupes qu'ils purent, & marcherent à la rencontre de Don Ferdinand Rodriguez de Castro. L'aïant joint à deux lieues & demi de Brague, ils en vinrent aux mains avec lui. Don Jean de Castro périt dans l'action avec quelques Galiciens, & les autres se sauverent à la Frontière comme ils purent, de forte que les Portugais recouvrerent le butin & les prisonniers. Je doute fort de tout ceci, à cause de ce qui est dit dans la Chronique d'Espagne, de l'incursion du Roi de Portugal en Galice, de laquelle je parlerai bientôt. \*\*

Le Pape informé que la guerre étoit déclarée entre la Le Pape en-

J. C.

1337.

\* Malgré les justes motifs de se défier 11 foi que mérite son récit. ici de l'autorité de Ruy de Piña, le nouvel Historien de Portugal, qui avance d'un an tout ce qui n'a du se passer entre les Castillans & les Portugais qu'en 1337. pour les rasons alléguées dans la Note précédente, raconte d'un air affûré la descente de Don Gonçale Camello sur les Terres du Roi de Castille, le choc qu'il eut avec Don Nuño Portocarrero, la prise du premier par les Castillans, & du second par les Portugais, qui rendirent, dit-il, fon corps pour ravoir leur Général. Non content même d'une descente, il prétend qu'avant celle-ci, qui se fit du côte de Gibraleon, le même Don Gonçale Camello en avoit fait une autre auparavant du côté de l'Andalousie, dont toutes les côtes surent alors ravagées. Je laisse à juger de la li rivés un an auparavant.

Quoique le doute de FERRERAS paroisse très-bien sondé, le nouvel Historien de Portugal rapporte les mêmes faits que Ruy de Piña, sans s'inquiéter mi examiner s'ils sont probables ou non, dès qu'ils sont à la gloire de la Nation Portugaise. Le Lecteur pourra voir par lui-même, qui de cet Historien ou de Ferreras a raison. Je me contemerai seulement d'observer qu'à l'égard de la guerre entre la Castille & le Portugal. il continue ici de mottre en 1336. ce qui doit appartenir à l'année 1337. & comme il parle sous celle-ci, de même que FERRERAS, de l'irruption que le Monarque Portugais fit en Galice, il a cru probablement pouvoir par là concilier des événemens qu'il a jugé devoir être ar-

ANNE'E DE J. C.

1337. en Eipagne pour pacifier les Rois de Castille & de Portugal.

Les Castillans portent la défolation dans l'Algar-

Irruption des Portugais en Galice.

Castille & le Portugal, envoïa l'Evêque de Rhodes \* pour travailler en son nom à ménager la paix entre les deux Rois. Le Légat se rendit à Séville, où le Roi de Castille voie un Légat étoit alors avec l'Archevêque de Rheims & le Sénéchal de France. Quoique les deux derniers joignissent leurs sollicitations aux siennes pour porter le Roi à la paix, ils ne purent rien obtenir. Le Monarque n'écoutant que son courroux, entra dans l'Algarve à la tête de ses Troupes, porta la désolation dans tous les environs de Castro-Marin, de Tabira, de Faro & de Loule, & se retira ensuite à Alcoutin. D'un autre côté le Roi de Portugal n'eut pas plûtôt appris l'irruption du Castillan, qu'il résolut de s'en venger sur la Galice. S'étant promptement rendu sur la frontière de ce Roïaume, & aiant pris le commandement d'un Corps de Troupes qu'il avoit ordonné d'y rassembler, il alla assiéger Salvatierra. Il tint cette Ville investie pendant huit jours, mais comme elle étoit bien pourvûe de vivres, de Troupes & de munitions, & que Vasco Ozores qui en étoit Gouverneur, fit une vigoureuse résistance, il se désista de son entreprise, & se retira en Postugal, mettant le seu à quelques Places par où il passa, pour se venger des pertes considérables qu'il avoit faites durant le siège. Quoique Don Pedre Fernandez de Castro, qui étoit chargé de défendre la Frontière de Galice, eût avec lui un bon nombre de Troupes & de Seigneurs Léonnois & Galiciens, cet Officier ne voulut point marcher contre le Roi de Portugal, en confidération de ce qu'il avoit été élevé à sa Cour & avec ce Prince; de sorte que la plûpart des Seigneurs retournerent chez eux assez mécontens.

On traite **sou**tilement d'une Trève Couronnes.

Quand l'Archevêque de Rheims & l'Evêque de Rhodes eurent vû que le Roi de Castille étoit absolument déterentre les deux miné de faire une irruption en Portugal, les deux Prélats prirent le parti d'aller folliciter le Monarque Portugais de se prêter à quelque Trêye qui pourroit mener à une Paix solide, S'étant tous deux rendus à Brague, où étoit le Roi de Portugal qui les reçut avec de grandes marques de distinction, en présence de Don Gonçale Pereyra, Arche-

**v**êqu**e** 

ERE D'Es-

PIGNE

1375 .

Mariana, qui parle aussi des soins de Rhodes qu'il chargea de cette comquele Pape Benoit XI. (XII.) se donna mission; mais il est sur qu'il se trompe, pour pacifier les Rois de Castille & de suivant les Auteurs cités par Ferre-Portugal, dit que ce sur le Grand-Maître II RAS.

ERE D'Es-PAGNE. 1375.

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 113 vêque de cette Ville, le Légat remit au Roi la Lettre du Pape, & on agita amplement l'affaire qui l'amenoit. Quoique le Roi parût d'abord peu porté pour aucun accommodement, vaincu à la fin par les instances du Légat & de l'Archevêque de Rheims, il consentit d'entrer en négociation, & promit de donner à cet effet ses pouvoirs à Don Gonçale Pereyra, Archevêque de Brague, à Payo de Meyra, son Grand Merin, & à Pierre de Sem, son Grand Chancelier. Sur sa réponse le Légat manda à Don Alfonse, Roi de Castille, qu'il le prioit de lui faire sçavoir en quel endroit il pourroit le joindre pour des affaires de la derniere importance qu'il avoit à lui communiquer, & le Roi lui assigna la Ville de Madrid, parce qu'il partoit de Séville pour la Castille. Aussi-tôt le Légat prit congé du Roi de Portugal, alla en Castille, & trouva à Madrid le Roi Don Alfonse, à qui il représenta fortement la nécessité de la Paix, ou du moins d'une Trêve, qui durât depuis le 22. de Décembre jusques à la Saint Michel du mois de Mai de l'année suivante. Le Roi de Castille vivement pressé par le Légat, promit d'accepter la Trêve, pourvû que Doña Constance Emanuel ne passat point en Portugal sans son consentement. En conséquence le Légat écrivit au Roi de Portugal d'envoier une personne pour conclure le Traité. Ainsi le Monarque Portugais sit partir à l'instant Loup Fernandez Pacheco, Seigneur de Ferreira, & le Castillan nomma de son côté Don Ferdinand Rodriguez de Villalobos. Les deux Plénipotentaires s'étant assemblés avec le Légat, on traita de la Trêve, mais celui du Roi de Castille exigea des conditions si exorbitantes que l'on se retira sans avoir pû convenir de rien (A).

Le 17. de Novembre mourut à Alcala Don Ximene de Lune, Archevêque de Toléde, dont le corps sut transporté de l'anne de à son Eglise & inhumé dans la Chapelle de Saint André: chevéque de le Chapitre élut pour son successeur, à la sollicitation Toléde. Don du Roi, Don Gilles Alvarez d'Albornoz, Archidiacre de riz d'Albor-Calatrava dans le même Diocèse, de qui le Roi connoissoit noz est son par expérience le mérite & les grandes qualités (B).

Don Pedre, Roi d'Aragon, pensant sérieusement à ter-

Anne'e de J. C. 1337-

Mort de de Lune , Arluccesseur.

Mariage de

(A) La Chronique de Don Alfonse, (B) Des Monumens de l'Eglise de To-Roi de Castille, Ruy de Piña, Ray- léde, & beaucoup d'autres Ecrivains.

Tome V.

P

ANNE'S DE J. C. 1337. Don Pedre, Roi d'Aragon, avec Doña Marie. Infante de Navarre, réglé.

**Ambassade** de ce Prince au Pape.

miner son mariage avec Doña Marie, Infante de Navarre, avoit envoïé Jean Sanchez Mayoral, Chambrier de l'Eglise de Saragosse, & Don Garcie Loriz, à Anet dans le Diocèse de Chartres, où étoient le Roi & la Reine pere & mere de cette Princesse. Ces deux Ambassadeurs étant arrivés à ce Château, on y régla le 6. de Janvier les conditions du mariage, pour sûreté duquel on convint de donner de part & d'autre six Forteresses \* (A).

Le même Prince attentif à rendre au Siége Apostolique ce qu'il lui devoit pour le Roïaume de Sardaigne, envoïa à Avignon Berenger de Vilaragud, Arnaud Morera & Albert de Tallata pour lui faire hommage en son nom : il leur donna des Lettres pour le Pape en date du 8. de Janvier, comme on le voit dans Raynaldus, qui doit s'être trompé pour l'année, comme je l'observerai plus bas. Ces trois Ambassadeurs s'acquitterent de leur commission, & le Pape, qui avoit été informé par la Reine Doña Eléonor, des démêlés qu'elle avoit avec le Roi leur Maître touchant ses biens dotaux & les appanages de ses enfans, parce que cette Princelle avoit eu recours à lui comme au Pere commun, leur demanda en quel état étoit cette affaire. Ils lui rendirent un compte exact de tout, ainsi qu'on l'apprend par les Lettres du Pape, que Raynaldus date de l'année précédente, quoiqu'il soit sur par leur contenu qu'elles appartiennent à celle-ci, puisque la guerre avec la Castille commença dans l'Automne de 1336.

Emprellepour rétablir le calme en Aragon.

Sur leur rapport, le Pape, qui avoit envie de rétablir la ment du Pape bonne intelligence entre la Castille & l'Aragon, députa au Monarque Aragonnois Beltramin, qui avoit été élu Evêque de Theate, & Henri d'Asti, Chanoine d'Amiens, avec une Lettre par laquelle il l'exhortoit à s'accommoder conformément à la raison avec Doña Eléonor sa belle-mere & Don Pedre Exerica, Tuteur des enfans de cette Princesse. Il en fit aussi remettre une par la même occasion à Don Alfonse, Roi de Castille, pour le détourner d'appuier de ses armes les droits de sa sœur, & l'engager d'épuiser du moins auparavant toutes les voies de douceur & d'équité. Il écrivit pareillement à Don Pedre de Lune, Archevêque de

ERE D'Fs-

PAGNE.

1375-

<sup>\*</sup> Mariana paroît mettre ce Traité un plus tard, puisqu'il dir que ce sur Marie de Navarre, sile du Roi. sous l'année 1338, qu'on proposa le ma-

## D'ESPAGNE. VII; PARTIE. Siec. XIV.

ERE D'Es-PAGNE. 1375.

Saragosse, dans des termes très-forts, comme au principal auteur de tous ces troubles, à cause du grand crédit qu'il avoit sur l'esprit du jeune Roi, qui ne faisoit rien que par fon conseil: il représentoit à ce Prélat combien il étoit indigne de son caractère de somenter de pareilles discordes, la Cour l'Ar & il le citoit à la Cour Pontificale pour rendre compte de Saragosse, sa conduite. Il lui faisoit aussi envisager, de même qu'au principalau-Roi, combien il étoit dangéreux de de brouiller avec la bles. Castille, dont le Souverain étoit puissant, guerrier, & expérimenté par le grand nombre des Campagnes qu'il avoit faites: il ajoûtoit que la plûpart des Aragonnois ne pouvoient prendre les armes pour le Roi, sans contrevenir au ferment qu'ils avoient prêté du vivant de son pere en faveur de la Reine, à qui il écrivit encore de même qu'à Don Pedre Exerica, pour les porter à ne pas rejetter un accom-. modement raisonnable. Enfin, comme il ne s'agissoit que de sçavoir si les avantages qui avoient été faits par le feu-Roi d'Aragon à la Reine Doña Eléonor & à ses enfans. étoient excessifs ou non, il leur conseilla de faire juger cette affaire par les Riches-Hommes, & il s'offroit même d'en être l'Arbitre avec quelques Cardinaux (A).

Le Légat du Saint Siège s'étant rendu en Aragon avec On paroît son Compagnon, remit les Lettres, & fit tous ses efforts disposé à répour engager le Roi & ceux de son Conseil à accommoder pondre à son cette affaire. Sur ses instances on convoqua les Etats, dans lesquels il fut arrêté qu'on remettroit la décission de tous les différends qui s'étoient élevés à ce sujet, à des Juges Arbitres, qui seroient le Légat Beltramin, Don Jean Emanuel pour la Reine & la Castille, & Don Pedre, Comte de Ribagorce, pour le Roi Don Pedre son oncle. Aussi-tôt le Légat donna avis de cet accord au Pape, qui écrivit au Roi Don Pedre une Lettre de remercimens sur ce qu'il pa-

roissoit porté à la paix (B).

(A) RATNALBUS, ann. 1336.

Abul-Assan, ou Alboacen, Roi de Maroc, aïant conquis Le Roi d'Ales Roiaumes de Tremecen & de Tunis, ne s'occupoit plus ragon se préuniquement que des moiens d'envahir toute l'Espagne; & contre les encomme il y avoit en Valence un grand nombre de Maho-meprises de métans, le Roi d'Aragon, qui craignoit que ces Infidéles ne roc. lui donnassent entrée de ce côté-là, fit équipper une Flotte de trente Voiles pour garder les Côtes de ce Roiaume, &

> 11 (B) ZURITA & RAYNALDUS. Pч

Anne's DR J. C. 1337 Il cite à la

ANNE'E DE J. C. 1338.

les Couronnes de Castil. sugal.

en donna le commandement à Don Gilbert Cruillas (A) \*.

Le Légat du Pape continuoit cependant fes instances au- ERE D'Esprès de Don Alfonse, Roi de Castille, pour le porter à Trêve entre convenir avec le Portugal d'une Trêve d'un an, durant laquelle on pût travailler à la Paix; & après bien des folle & de Por- licitations il eut enfin la fatisfaction de réussir, de maniere que les deux Rois promirent de la signer. En conséquence, Don Alfonse, Roi de Portugal, fit partir Loup Fernandez Pacheco. Seigneur de Ferreyra, qui se rendit à Merida, où le Roi de Castille souscrivit à la Trêve, laquelle fut pareillement ratifiée par le Monarque Portugais, que Don Ferdinand Rodriguez de Villalobos alla trouver à cet effet de la part du Castillan son Souverain. Le Roi de Castille passa ensuite à Ledesma, & aïant reconnu que Don' Sanche son fils étoit imbécille & innocent, il lui ôta cet Etatqu'il lui avoit donné, & en gratifia Don Ferdinand un de fes: autres fils. De Ledesma, il alla à Salamanque, à Valladolid & à Burgos, où il apprit qu'Abul-Assan, ou Alboacen. levoit un grand nombre de Troupes, & amassoit une quantité prodigieuse d'armes & de vivres pour porter la guerre en Espagne, dès que la Trêve qu'on avoit avec lui seroir expirée; que le Roi de Grenade faisoit les mêmes préparatifs, & que les Mahométans des Frontières avoient même déja commencé les hostilités. Ces nouvelles causerent beaucoup d'inquiétude au Roi Don Alfonse, qui ordonna sur le champ à Alfonse Géofroi Tenorio, Grand-Amirante de Castille, d'équipper la Flotte, de se mettre en mer, & d'aller garder le Détroit de Gibraltar.

Sages réglemens faits par le Roi de Gafille.

Comme il s'étoit introduit des désordres considérables: dans les Etats de Castille, le Roi voulant les réprimer, manda quelques Prélats & Seigneurs pour concerter avec eux les moiens les plus prompts & les plus efficaces. Afins

(A) ZURITA. Relbon, son frere, firent avec Arnaud de Lordat, Ambassadeur de Jacques, Roi de Majorque, un Traité par lequel ils s'engagerent de servir ce Prince & ses héritiess pendant toute leur vie, avec leurs Vassaux, dans ses guerres, envers tous & contre tous, excepté contre le Pape, les Rois de France & de

Navarre, eux-mêmes, Robert de Foix Le 3. de Juillet de la même année | leur frere, leurs sœurs, leurs neveux & le Comte de Foix & le Vicomte de Ca- Il tous leurs beaux-frères, moyennant une pension annuelle de soo li au premier, & une autre de 300 l. au second sur la : Baronnie de Montpellier, &c. Le Roi de-Majorque fatifia ce Traité le 24 de Juillet suivant, par un Ace daté auprès de Majorque. La nouvelle Histoire de Languedoc, année 1337.-

PAGNE.

1376.

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

RE D'Es-PAGNE. 13760

de contenir les Seigneurs & les Riches-Hommes qui étoient en querelle pour la plûpart les uns avec les autres, & qui Anne's DE ne respirant que la vengeance se ruinoient par le grand nombre de Troupes qu'ils entretenoient dans leurs Châteaux & Places fortes, il fut ordonné qu'on mettroit tous les Châteaux & toutes les Forteresses sous la protection & la garde du Roi; que se dépouillant de toute haine & animosité, on se réconcilieroit de bonne soi de part & d'autre; qu'en cas qu'on fût brouillé pour cause d'intérêts, on se pourvoiroit devant la Justice à qui la connoissance de ces affaires appartenoit, suivant les Loix; & que s'il s'agissoit de quelques insultes, on en porteroit ses plaintes aux Juges, qui procureroient une satisfaction conformément aux Loix de l'Etat. Considérant ensuite que le luxe des habits causoit des dépenses excessives, le Roi sit à ce sujet une grande réforme, telle qu'il en faudroit une de nos jours, où l'on ne distingue plus I homme de condition de celui de la lie du Peuple, l'homme de Justice du Chevalier. l'homme riche du Seigneur : défordre qui est égal dans le Sexe, & chez les Militaires & les Courtisans. On fit encoreplusieurs autres réglemens touchant le bien public, & onpublia toutes ces Ordonnances dans l'Eglise Cathédrale de Burgos. Pour exercer les Seigneurs dans le maniment des armes, le Roi indiqua un Tournoi pour le lendemain de la Pentecôte. Beaucoup de Seigneurs s'y rendirent, & le Roiy étant entré déguisé, porta quelques coups.

Peu de jours après cette réjouissance, le Roi reçut une: Il a une en-Lettre de la Reine Doña Eléonor sa sœur, qui lui demanCuença avec doit une entrevue pour l'entretenir de ses affaires. Le Roi, la Reine Dolui fit dire de se rendre à Cuença, & étant lui-même parti na Eléonor. de Burgos pour cette Ville, il y trouva cette Princesse avecses enfans, & Doña Jeanne de Lara, mere de Don Jean Nuñez. Il traita avec sa sœur de ce qui regardoit les intérêts de cette Reine. Doña Jeanne de Lara obtint ensuite de lui, conformément à l'accord qui avoit été fait, toute la sûreté qu'on pouvoit désirer pour que Don Jean Emanuel pût rentrer sans crainte au service du Roi; de sorte qu'elle en donna-sur le champ avis à ce Seigneur, & partit pour le Château de Garcie-Muñoz, où étoient Don Jean Nuñez & d'autres Seigneurs. Sur cette nouvelle Don Jean Ema-Rétour de nuel passa à Cuença avec toute cette Noblesse, & fat reçu Don Jean L.

1338.

1 1.8°

Anne'e de J. C. 1338. manuel auprès de son

Souverain. est chargé de ménager les Reine Doña Eléonor à la Cour d'Aragon.

L'Espagne Chrétienne menacée par le Roi de Maroc

du Roi avec de grands témoignages d'amitié & toute sorte de marques de distinction: depuis ce tems il demeura toujours attaché au service de son Prince. Comme il falloit envoïer en Aragon une personne pour terminer les différends de la Reine Doña Eléonor avec le Roi Don Pedre, le Roi Ce Seigneur de Castille qui connoissoit les talens & les qualités de Don Jean Emanuel, commit à ce Seigneur le soin de ménager intérêts de la l'accommodement.

Tous les jours on recevoit des nouvelles plus positives des préparatifs que le Roi de Maroc faisoit pour passer en Espagne. Des avis de cette importance furent cause qu'il députa au Pape Ferdinand Sanchez de Valladolid & Gonçale Garcie de Gallegos pour l'informer du péril dont il étoit menacé, & lui demander les graces que le Saint Siége avoit accordées dans de femblables occasions, sous prétexte que ses Sujets s'étoient épuisés dans les guerres précédentes. Aïant sçu aussi que la Grande-Maîtrise de Saint Jacques étoit vacante par l'abfence ou la fuite de Don Vafco Lopez \*, il follicita les Commandeurs d'élire pour\_ Grand-Maître Don Frédéric son fils, & les convoqua à cet effet à Ocaña. Il alla ensuite à Guadalajara, où il passa la meilleure partie de l'Eté, & apprit que Don Gonçale Pereyra, Archevêque de Brague, venoit de la part du Roi de Portugal pour traiter de paix. Dans cette Place il perdit Don Pedre son fils, qu'il avoit eu de Doña Eléonor de Guzman, & il donna ses appanages à Don Tello qui étoit un autre de ses enfans.

\* FERRERAS ne s'explique point sur [ ] d'innocent peut-être qu'il étoit; on rele compte de ce Grand-Maître de l'Ordre de Saint Jacques, & j'ignore la raison de son silence. Mariana y supplée, en disant que Don Vasco Lopez sut élevé à la Grande-Maîtrise après la mort de Don Vasco Rodriguez Cornado son oncle; mais que le Roi aïant désapprouvé son élection , on y forma des oppositions, on y prétexta plusieurs nullités qui la rendoient invalide, & dans Vasco Lopez des défauts pour lesquels il étoit incapable de posséder cette importante Charge; de sorte que toutes ces chicanes firent prendre à Don Vasco Lopez le parti de se retirer en Portugal. Par cette démarche imprudente, le nouveau Grand-Maître se rendit coupable, | plus tard, suivant Ferreras.

garda à la Cour sa retraite comme un aveu des sautes qu'on lui geprochoit; on lui en fit un crime, & pendant son absence, on le déposa. Le même Historien donne aussi à entendre que ce procédé à l'égard de Don Vasco Lopez vint de l'envie que le Roi avoit de faire tomber la Grande-Maîtrise sur Don Frédéric son fils. Il paroît s'accorder sur ce point avec Ferreras, quoiqu'il différe de cet Auteur en ce qu'il fixe au commencement de l'année 1339. la mort de DonVasco Rodriguez Cornado, & l'élection de Don Valco Lopez son neveu, pour le remplacer, puisque ces deux événemens appartiennent à l'an 1338. au

ERE D'Es-

PAGNE.

1376.

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Sièc. XIV. 119

ERE D'Es-PAGNE. 1376.

Etant parti de Guadalajara pour Alcala de Henares, il trouva dans cette derniére Place l'Archevêque de Brague qu'il combla d'honneurs. On parla de paix; mais il ne youlut point consentir aux conditions que l'Archevêque lui Ambassade proposa au nom de son Maître, parce qu'elles lui parurent du Roi de Ponugal à ou inutiles, ou déshonorantes. Ainsi l'Archevêque retour- celuide Casna en Portugal, & le Roi alla à Madrid, où il se prépara tille, pour traiter de pour la Campagne suivante, mandant aux Riches-Hom- paix. mes & à leurs Vassaux de se rendre tous au Printems sur la Frontière d'Andalousie, & de venir chercher leurs appointemens (A).

Le Pape informé que le Roi de Castille avoit fait une Le Pape ex-Trêve avec celui de Portugal, & s'étoit accommodé avec horte le Roi de Castille à Don Jean Emanuel, écrivit au premier pour l'en remercier. renoncer à En même tems il l'exhorta à cesser d'entretenir avec Doña son commer-Eléonor de Guzman le commerce qui étoit si pernicieux à ce criminel avec Doña Eson ame, & à avoir pour la Reine Dona Marie son épouse léonor de les égards & l'estime qu'il lui devoit (B).

En Aragon, l'Infant Don Pedre, Comte de Ribagorce Mouvemens & oncle du Roi Don Pedre, considérant que le Roi de Cas- inutiles de tille n'avoit plus de guerres sur les bras, & qu'une ruptu- accompance de l'Arare ouverte entre ce Monarque & l'Aragonnois pourroit gon, pourrécauser de grands maux, entreprit d'arranger l'affaire de la tablir la bon-ne harmonie Reine Doña Eléonor, de ses enfans & de Don Pedre Exe- entre le Morica. Il insista fort à ce sujet auprès du Roi son neveu, qui narque Aratint à cette occasion à Castellon de Buriana une Jonte des Reine Dona Prélats, des Riches-Hommes & des Syndics des Villes d'A-Eléonor. ragon, de Valence & de Catalogne. On y proposa que l'Infant Don Pedre se chargeat de la Tutelle des enfans de Doña Eléonor, & il s'éleva à ce sujet une grande dispute entre les Partisans de l'Archevêque de Saragosse qui s'y opposoient, & ceux de l'Infant Don Pedre qui n'avoient en vue que la tranquillité du Rosaume. Ainsi on se sépara sans avoir pû rien conclure, & l'on convint de se rassembler à Gandessa: le Roi alla ensuite à Saragosse.

Au commencement de Mars, le Roi Don Pedre qui étoit Dispense acconvenu d'épouser Doña Marie, Infante de Navarre, en-cordée par le Pape pour le voia au Pape pour obtenir la dispense & effectuer le maria-mariage du ge, un Religieux nommé Sanche d'Ayerve, qui étoit son Roid'Aragon

1338.

(A) La Chronique de Don Alfonse, (B) RAYNALDUS Roi de Castille.

1376.

Anne'e de .J. C. 1338. avec Doña Marie, Infante de Navarre.

L'Archevêque de Saragoffe contraint de se du Pape.

Le Roi d'Aragon s'assure de la fidélité de quelques lui soat suspects.

Mésiate ligence entre lui & le Roi deMajorque. Frédéric, Roi de Sicil**e**.

Don Pedre. fon Successeur.

Confesseur. Il fit aussi partir avec lui Don Blasco Lanuza, Grand Sénéchal d'Aragon, pour prier le Saint Pere d'exempter l'Archevêque de Saragosse de comparoître à sa Cour, où il avoit été cité par le Légat, parce que le Roi avoit pris cette affaire fort à cœur. Le Pape accorda la dispense, mais il ne voulut pas consentir au dernier point; de forte que l'Archevêque de Saragosse se rendit à Avignon. où le Pape le retint à la sollicitation de l'Infant Don Peretirer auprès dre, pour l'empêcher d'apporter aucun obstacle à l'accommodement avec la Reine Doña Eléonor, duquel on se promettoit la paix avec la Castille.

Don Pedre étant arrivé à Saragosse, exigea de quelques Seigneurs qu'il soupçonnoit de favoriser la Reine Dona Eléonor, qu'ils lui prêtassent serment de le suivre & de Se gueurs qui le servir conformément à l'usage du Roiaume. Ces Seigneurs étoient Don Pedre Coronel, & Don Raymond Coronel son frere, Don Ximene d'Urrea & son fils, qui obéirent tous à l'ordre du Roi. A cette occasion le Monarque voulut aussi que Don Jayme, Roi de Majorque, lui sît le même serment; ce qui causa quelques divisions, pendant lesquel-Mon de Don les mourut en Sicile le Roi Don Frédéric \*, qui eut pour Successeur Don Pedre son fils.

En conséquence de ce qui avoit été arrêté dans la Jonte de Castellon de Buriana, plusieurs Prélats, Riches-Hommes & Syndics des Villes se rendirent à Gandessa pour termià terminer les ner les différends du Roi Don Pedre avec la Reine Doña

> \* Mariana fait mention de la mort de 👔 1338. à moins que ce ne soit qu'il ait ce Prince sous l'année 1337. Zurita la met en 1338. de même que FERRERAS. A en juger cependant par le jour que Zurita indique pour cet événement, je crois qu'on doit s'en tenir à l'époque de Mariana. En effet, Zurita dit que Don Frédéric, Roi de Sicile, mourur en allant de Salerne à Catane, dans une Maison de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, un Mercredi 25. du mois de Juin. Or l'on voit par les Lettres Dominicales qui furent un E. en 1337. & un Den 1338. que c'est dans la premiere de ces deux années, & non dans la seconde, que le 25. de Juin tomba un Mercredi ; d'où il suit, que suivant Zurita même, la mort de ce Prince a da arriver l'an 1337. J'ignore au reste ce qui a déter- Numina, terra gemit, Rex Fredericus obit. miné FERRERAS à adopter ici l'année

trouvé dans quelque Auteur que le Roi Don Fréderic termina sa vie le 24. de Juin, comme il est marqué dans le Diaionnaire de Moreri impriméen 1732. parce qu'on sçait qu'en 1338. ce jour fut un Mercredi. Pour faire connoitre combien ce Monarque fut regretté de les Sujets, Mariana rapporte son Epitaphe, telle qu'on la lit au bas de sa Statue qui est placée sur un Tombeau dans l'Eglise de Sainte Agathe de Catane. Elle est conçue en deux vers Latins; & quoique l'on y reconnoisse la simplicité du Siécle où le bon goût ne régnoit pas encore, je crois faire plaisir au Lecteur en les produisant ici.

Sicania populi mærent, cælestia gandens

Eléonor

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 121

PAGNE £376.

Eléonor sa belle-mere, les enfans de cette Princesse & Don Pedre Exerica. Les Envoïés du Pape furent admis à cette Jonte, & tâcherent d'empêcher qu'on n'y reçût l'Infant Don Pedre, de crainte de quelques troubles; mais ils ne purent y parvenir. Ils solliciterent le Roi Don l'edre de Ris Aragon transférer l'Assemblée à Darauca pour la commodité de avec la Reine ceux qui devoient s'y trouver au nom du Roi de Castille, les fils de cetà qui I on fit aussi une députation pour demander son con- te Princesse & sentement. Les personnes qui furent chargées d'aller trou- D' n Pedre E. ver le Monarque Castillan, aïant apporté en Aragon l'agrément de ce Monarque, on tint à Darauca la Jonte, où assisterent les Légats du Pape, l'Infant Don Pedre & Don Jean Emanuel, qui avoient les pouvoirs du Roi de Castille, de la Reine Doña Eléonor, & de Don Pedre Exerica, parce qu'on avoit promis de s'en rapporter à leur décision. Les Prélats & les Kiches-Hommes s'y trouverent aussi pour ménager les interêts du Roi Don Ped e.

Les Arbitres dresserent alors plusieurs arrangemens, & Traité de téla bonne intelligence fut enfin rétablie aux conditions sui- entre eux. vantes. Pour ce qui regardoit Don Pedre Exerica, on convint que le Roi Don Pedre le recevroit en grace, & lui rendroit toutes ses Dignités, ses Places & ses revenus, & que le Vicomte de Cabrera seroit remis en liberté avec les autres Seigneurs qui étoient prisonniers en Castille. A l'égard de la Reine, il fut décidé qu'on lui restitueroit toutes les Places & les revenus que le Roi son mari lui avoit laissés, à condition que la Jurisdiction haute & basse appartiendroit au Roi; qu'on laisseroit aux Infans Don Ferdinand & Don Jean les Places que le Roi leur pere leur avoit assignées pour appanage, ou qu'on pourroit échanger celles de l'Infant Don Jean pour d'autres. Les Arbitres signerent cet accord, & le Roi Don Pedre le ratifia. Don Jean Emanuel retourna ensuite rendre compte de tout à Don Alfonse, Roi de Castille, qui étoit à Gua lalajara, & qui lui fit un accueil très-favorable. Immé liatement après, Don Pedre, Infant d'Aragon, passa en Cas- d'Aragon se tille, & trouva aussi le Roi à Guadalajara. Il alla avec le figuencontre Monarque à Madrid, où l'on traita de paix & d'une ligue celui de Macontre le Roi de Maroc, qui menagoit l'Espagne de ses armes. Tout aïant été réglé de la maniere qu'il convenoit au bien de l'un & l'autre Roïaume, l'Infant Don Fedre repar-Tome V.

Anne's dg J. C. 1338. à terminer les différends du

I es Rois d**a** 

ERE D'Es-

PAGNE

1376.

ANNE'E DE J. C.

1338.

gleterre à ce-

tit pour l'Aragon, & la Reine Doña Elénor se retira à Valence (A).

J'ai déja parlé de la guerre funeste qui s'étoit allumée en-Ambassade tre les Rois de France & d'Angleterre. Le dernier envoia du Roi d'An- en Ambassade au Roi Don Pedre, dans le tems qu'on tralui d'Aragon, vailloit à rétablir la bonne union entre ce Prince & sa belle-mere, Guillaume Orgolio, & Bernard Petralevada, Religieux de l'Ordre de Saint Dominique, pour rechercher son alliance contre le Roi de France; mais Don Pedre. Roi d'Aragon, ne voulut point prendre part à cette guerre : il promit seulement, pour n'offenser aucun des deux Rois, de garder la neutralité.

Conclusion du mariage du Monarque Aragonnois avec Doña Marie, Infante de Navarre.

Comme les conditions du mariage du Roi Don Pedre avec Doña Marie, Infante de Navarre, étoient réglées, dès qu'on eut la dispense du Pape, & que l'Infante eut atteint l'âge requis, les pere & mere de cette Princesse l'envoierent en Aragon sous la conduite de l'Evêque de Châlons son oncle. Le Roi Don Pedre alla au-devant d'elle, accompagné de ses oncles, de ses freres & des principaux Seigneurs du Roïaume, & la rencontra à Alabona, où le mariage fut célébré le 21. de Juillet avec de grandes acclamations de joie (B).

Sages précautions du Roi d'Aragon.

Le bruit des préparatifs de guerre du Roi de Maroc causoit beaucoup d'inquiétude à tous les Rois d'Espagne. Pour se précautionner contre les entreprises de ce Prince Mahométan, le Roi Don Pedre leva des Troupes, & mit de bonnes Garnisons dans les Châteaux & Places du Roïaume de Valence, qui étoit le Païs le plus exposé. Il envoia aussi Michel Labet en Portugal, afin de renouveller l'ancienne alliance entre les deux Couronnes; & après qu'il se fut accommodé avec la Reine Doña Eléonor sa belle-mere, il députa Don Pedre Ruiz d'Azagra au Roi de Castille pour faire marquer les limites de l'un & de l'autre Rojaume, & ôter par-là tous les sujets de contestations & de querelles que les l'euples limitrophes avoient entr'eux à ce sujet. Don Pedre Ruiz d'Azagra fut aussi chargé de proposer au nom du Roi d'Aragon, à celui de Castille, de s'aider mutuellement dans l'invasion dont on étoit menacé de la part des Mahométans. Ce Soigneur étant arrivé en Castille,

(4) La Chronique.

II (B) ZURITAL

### D'ESPAGNÉ. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 123

1376.

le Roi Don Alfonse consentit volontiers à ces deux demandes, parce qu'il y avoit déja quelques Troupes Mahométannes qui étoient débarquées à Algézire (A).

Après la mort de Don Frédéric, Roi de Sicile, qui fut remplacé par Don Pedre son fils, le Pape sit prier Don Pe- tége Robert, dre, Roi d'Aragon, de ne point soutenir le nouveau Mo- ples. narque Sicilien contre Robert, Roi de Naples. Raynaldus, de qui j'emprunte ceci, ajoute encore que le Pape écrivit entre les Rois d'Aragon & pareillement à l'Infant Don Pedre, Comte de Ribagorce, de Majorques & aux Archevêques de Tarragonne & de Saragosse, de faire en sorte que les Rois d'Aragon & de Majorque n'en vinsfent point à une rupture; d'où il fuit que la brouillerie entre ces deux Rois commença cette année, s'il n'y a point d'erreur dans la date des Lettres.

Le Pape pro-

Le Pape voiant que Don Pedre, Roi d'Aragon, ne se Démarches pressoit pas de païer au Saint Siége sa redevance pour le du Pape sour Roïaume de Sardaigne, emploïa contre lui les menaces, ou différens trimême les foudres du Vatican pour l'y contraindre; ce qui buss. sit que Don Pedre envoïa à Avignon un Chanoine de Saragosse appellé Bornard, afin de promettre au Pape de remplir son obligation-avant la Fête de Noël. Il paroît aussi que le Pape chargea l'Archevêque de Brague de recevoir le tribut que le Roi de Portugal paioit au Saint Siége pour

ion Koïaume (A).

E377.

Tous les Commandeurs de l'Ordre de Saint Jacques s'étant assemblés à Ocana en vertu des ordres du Roi, pour Vasco Lopez Grand Maure procéder à l'élection d'un nouveau Grand-Maître, en don- de Saint Jacnerent avis à leur Souverain, qui se rendit aussi-tôt de Ma- ques déposé, drid à cette Place, dans la vue de faire tomber le choix & Don Alfonse Mendez sur Don Frédéric son fils. Cependant après qu'on eut dé- de Guzman posé Vasco Lopez, qui avoit été élu précédemment, com-éluen sa plame il sit réslexion que Don Frédéric étoit encore dans un âge tendre & incapable de gouverner l'Ordre, sur-tout dans ce tems où la guerre étoit inévitable, il sollicita les Commandeurs de déférer la Grande Maîtrise à Don Alfonse Mendez de Guzman; ce qui sut exécuté. Sur ces entresaites arriva d'Avignon Don Gilles Alvarez d'Albornos, dont le Pape avoit confirmé l'élection à l'Archevêché de Toléde. Il reçut du Roi toute sorte de marques d'estime, &

(A) ZURITA, Le P. ABARCA, la Castille, & d'autre Ecrivains. Chronique de Don Alsonse, Roj de (5) RAYNALDUS. Qij

Anne's de J. C. 1339.

Renouvellement & condition: de la Ligue entre les Couronnes de Caftille & d'Aragon contre les Maures.

eut l'honneur de l'accompagner à Madrid, d'où le Monarque passa à Alcada de Henares, afin d'assister aux Etats qu'il avoit convoqués pour les frais de la guerre en Andalousse.

ERE D'ES-PAGNE 1377.

Le Roi apprit dans cette Place qu'Abul-Malic ou Abomelic, fils du Roi de Maroc, étoit passé à Algézire avec beaucoup de Troupes. Il partit aussi-tôt pour la Frontière, où il avoit donné ordre à toutes les Milices & Troupes des Villes de se rassembler promptement. Arrivé à Margelisa, il y fut joint par Gonçale Garcie, un des Conseillers du Conseil du Roi d'Aragon, qui lui dit que son Maître souhaitoit sort d'affermir l'union, en vertu de laquelle les deux Monarchies devoient se seconder mutuellement contre les Mahométans qui menaçoient l'Espagne. Le Roi Don Alfonse confirma volontiers ce qu'il avoit promis l'année précédente par Don Pedre Ruiz d'Azagra. Faisant aussi attention qu'un des moïens les plus efficaces pour éviter le dégât, c'étoit d'empêcher le transport des vivres & des Troupes d'Afrique, en gardant le Détroit de Gibraltar, on convint que pour défendre ce passage aux Africains, le Roi Don Pedre fourniroit la moitié autant de Vaisseaux que la Castille en mettroit en Mer, & qu'aucune des deux Puissances ne pourroit faire une Trêve avec le Roude Maroc, ni avec celui de Grenade sans le consentement de l'autre. Après qu'on eut fait cet accord, Gonçale Garcie s'en retourna, & le Roi prit la route de Séville, sur laquelle il arma Chevalier Don Jean Nuñez de Lara.

Le Roi de Castille va faire le dégât sur les Terres des Mahométans.

Quand le Roi arriva à Séville, il y trouva outre les Troupes & les Vassaux de ses enfans, Don Gilles d'Albornos, Archevêque de Toléde, les Grands-Maîtres de Saint Jacques, de Calatrava & d'Alcantara, & le Prieur de Saint Jean. Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara, Don Pedre Fernandez de Castro, Don Jean Alfonse d'Albuquerque, Don Diegue de Haro, Don Pedre Nuñez de Guzman, Don Jean Garcie Manrique, Don Ferdinand Rodriguez, ensin tous les Riches-Hommes de Castille & de Léon, les Milices de toutes les Villes d'Andalousie & les Riches-Hommes de cette Frovince s'y rendirent aussi, de même que Don Jean Alsonse de Guzman, Don Pedre Ponce de Léon & d'autres. Lorsque toute l'Armée sut assemblée, le Roi tint un Conseil de guerre, dans lequel il sut résolu d'entrer en Pais ennemi du côté de Ronda & d'Ante-

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEG XIV. 125

Ere d'Es-1577.

quera. En conséquence il se mit en marche avec son Armée, & alla le premier jour à Alcala de Guadaira, le second à la Tour de Membrilla, & le troisième au-delà de Marche, na proche de la Rivière de Guadajoz, où il attendit quelques Troupes qui étoient restées derrière, & fit la revûe de celles qu'il avoit avec lui. Il s'avança ensuite jusqu'à Antequera, où il y avoit une forte Garnison de Mahométans. & il commit durant trois jours toute sorte d'hostilinés dans les environs de cette Place. Pendant qu'il saccageoit ainsi la moisson & les vignes, & désoloit tous ces Quartiers, il détacha le Grand-Maître de Saint Jacques, Don Jean Alfonse de Guzman & Don Pedre Ponce de Léon avec leurs Troupes & d'autres, pour aller en faire autant dans les environs d'Archidona & des Places circonvoisines. Ces trois Seigneurs s'acquitterent exactement de leur. commission, & retournerent à l'Armée; de sorte que le Roi se présenta devant Ronda, & ravagea durant quatre jours tout son Territoire. Enfin le manque de vivres sut cause que le Roi décampa, conduisant toujours son Armée en bon ordre.

**Фиийя Р**€

J, C.

1339.

Dès que les Mahométans de Ronda se furent apperçus de sa retraite, ils sortirent de la Place comme des furieux pour remportes sur le harceler; mais Von Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara, & le Grand-Maître de Saint Jacques, qui étoient à l'arriére garde, les laisserent approcher, & faisant ensuite volte face, ils donnerent sur eux avec tant de valeur & d'intrépidité, qu'ils en tuerent un grand nombre, & contraignirent les autres de prendre la fuite.La plûpart des Fantafsins se sauverent sur une Montagne voisine très-escarpée, au haut de laquelle il y avoit une autre éminence qui n'étoit accessible que par un seul endroit, & où se resugierent aussi quelques Cavaliers. Malgré tous les risques qu'il y avoit d'attaquer des gens dans ce lieu, & la difficulté d'y arriver, l'Infanterie & la Cavalerie Chrétienne monterent jusqu'au sommet de la Montagne, & massacrerent ou précipiterent du haut en bas tous les Mahométans qui y étoient.

Pendant que les Chrétiens de l'arrière-garde donnoient Le Roi de des preuves de leur bravoure, le Roi fit faire halte à son Ar- Castillerentre mée, pour les attendre. Quand ils furent de retour, il se & donne remit en marche, & passa proche de Turon & d'Hardales, quelques ordont toutes les Campagnes furent désolées. Etant allé à Té-dres nécessaires

Anne'e bi j. c. 1339¢ tiéres.

ba voir en quel état étoit cette Place, il se rendit ensuite à Séville par Özuna. Après les grandes chaleurs de l'Eté, il retourna à Madrid faire les préparatifs nécessaires pour la reté des Fron- guerre, laissant sur la Frontière de bons Officiers, & les Places bien pourvûes de Troupes & de vivres. Ferdinand Perez Portocarrero resta à Tarisse, Don Ferdinand Perez Ponce de Léon à Arcos, & Don Alfonse de Biesma, Evêque de Mondognedo, à Xerez. Le Commandement général de la Frontière sut consié à Don Gonçale Martinez d'Oviédo, qui avoit été depuis peu élu Grand-Maître de l'Ordre d'Alcantara\*, à la sollicitation du Roi. Beaucoup d'autres Seigneurs & Gentilshommes de la Ménagerie du Roi demeurerent pareillement dans ces Quartiers, & le Roi donna ordre aux Milices des Villes de feconder dans le besoin Don Gonçale Martinez d'Oviédo. Le Monarque laissa aussi dans le Détroit sa Flotte, qui étoit de vingt-quatre voiles, sous les ordres de l'Amirante Alfonse Géostroi Tenorio, avec douze Bâtimens que l'on Pedre, Roi d'Aragon, avoit envoiés, & que Géofroi Gilbert de Cruillas commandoit en chef.

vant Ferreras, le même Don Gonçale Martinez avoit déja été fait Grand-Maître de Calatrava, on sera porté à ctoire qu'il téunit en sa personne les deux Guandes Maurises de Galatrava & d'Alcantara; parce que les Chevaliers d'Alcantara étant soumis au Grand-Maître de Calatrava, comme l'affûre Mariana, quoiqu'ils eussent le leur en particulier, il n'est pas probable que ce Seigneur eût quitté sa premiere dignité pour en prendre une autre inférieure. FERRE-RAS ne lui donne cependant dans la suite que le Titre de Grand-Maître d'Alcantara, & Muriana, qui ne parle point de son élection à la Grande-Maîtrile de Calatrava, ne le qualifie pas autrement. Le dernier même ajoute, que quand on l'éleva à ce poste, ce fur avec le consement & sous l'autorité de Don Je. n Nunez de Prado, Grand-Maître de Calatrava. Comme il suit donc de-là que Don Gonçale Martinez n'occupeit point alors la Grande-Maîtrise de Calatrava, & que Ferrenas ne dit point ea quel tems il y renonça, je m'imagine que le dernier Auteur incertain sur l'année dans laquelle on déféra à ce Seigneur

\* Si l'on se rappelle qu'en 1337. sui- | celle d'Ascantara, parce que les uns veulent que ç'ait été en 1337. & d'autres en 1339. ainsi qu'on le lit dans Mariana, a d'abord adopté la premiere opinion, & ensuite la seconde, & par consequent que le nom de Calattava qu'on lie dans FERRERAS sous l'année 1337. à l'occasion de l'avénement de Don Gonçale Martinez, est une saute, ou d'impression, au d'inadvertence, & qu'il faut lire Alcantara. Il reste à la vérité une difficulté affez confidérable, qui est que, suivant Mariata, Don Gonçale Martinez deviot Grand - Maitre d'Alcantara, après qu'on eut déposé, sans que l'Histoire en marque les raifons, Don Ruy Perez, quifut fon Prédécesseur immédiat dans ce poste, au lieu qu'en admettant ma correction dans Ferreras, il faivra que cette Piace ctoit alors vaenate par la mort de celuiqui l'occupoie; mais je me persuade qu'en confidération des secherches infatigables de Fernestas, on peut bien préforer le dernier sentiment au premier. Au reste, comme je ne raisonne ici que par conjecture, on peut s'en rapporter à des Crinques plus éclairés.

Digitized by Google

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 127

Łrs d'Es⊾ PAGNE 1377.

Au commencement de l'Automne, Don Gonçale Martitinez d'Oviédo convoqua les Riches-Hommes & les Seigneurs de l'Andalousse à Cordoue, & convint avec eux de taire une incursion dans le Rosaume de Grenade. Toutes Irruption des les Troupes s'étant rassemblées à Alcaudéte, ils passerent à Paisenteuri, Alcala de Benzaide, enleverent dans ces Quartiers beaucoup de Bestieux, & sirent un grand nombre de prisonniers, tant hommes que femmes. Sur ce qu'on apprit qu'un grand convoi alloit à la Ville de Priego, on marcha à sa rencontre, & on le prit, après quoi on retourna à Ecija. D'un autre côté Abul-Malic, qui étoit à Algézire, & le Roi de Grenade ne furent pas plûtôt informés que le Roi Don Alfonse étoit parti d'Andalousie, qu'ils se disposerent à fondre sur les Frontières des Chrétions. Le Roi de Grenade entra à la tête de ses Troupes dans le Rojaume de Jaën, Roi de Greporta par tout les horreurs de la guerre, & assiégea Silos, Silos. qui appartenoit à l'Ordre de Saint Jacques. Aussi-tôt on en donna avis au Grand-Maître Don Alfonse de Guzman qui étoit Ubeda, & ce Seigneur afant formé avec les Milices du Roiaume de Jaën & d'autres Seigneurs un Corps d'Armée de deux mille hommes d'Infanterie & mille de Cavalerie marcha au secours de la Place. Le Roi de Grenade averti de son approche, cessa l'attaque, & rangea ses Troupes en ordre de bataille pour le recevoir, & peu de tems après le Grand-Maître arriva à la vûe des Mahométans. Malgré l'avis de quelques Seigneurs, qui conseillerent à Don Alfonse de Guzman de ne point livrer bataille aux Infidéles à cause de leur nombre excessif, ce brave Officier exhorta fon monde, & chargea avec une ardeur inexprimable l'Armée Mahométanne qui le reçut avec une égale intrépidité. Le combat fut opiniatre quelque tems, & peu s'en fallut que les Mahométans ne remportassent la victoire; mais le Ciel se déclara enfin pour les Chrétiens, qui faisant des prodiges de valeur, culbuterent les Barbares & les mirent en fuite. On poursuivit deux lieues les Ennemis, qui perdirent beaucoup de Cavale-ie & le double d'Infanterie, & abandonnerent tous leurs bagages aux Vainqueurs, lesquels se retirerent après avoir ramassé les dépouilles, & réparé Silos.

Dans le même tems Abul - Malic, qui avoit à Algézire Abul-Malic, cinq mille chevaux & un gros Corps d'Infanterie, détacha fils du Roi de Maroc, veut

ANNE'S DE 7339.

ANNE'E DE J. C. 1339. reprendre Lebrija

mille Cavaliers avec ordre de ravager le territoire de Medina Sidonia, & de lui amener quelques Chrétiens pour Err n'Er sçavoir si le Roi Don Alsonse avoit quitté l'Andalousie. Ce parti aïant enlevé quelques Bestiaux & les hommes qui les gardoient avec quelques autres que l'on trouva dans la Campagne, les conduisit tous à Algézire. Le Prince Africain, après avoir reçu des prisonniers de nouvelles assurances que le Roi Don Alfonse étoit parti de la Frontière pour la Castille, résolut de se mettre en Campagne, & de prendre par surprise Lébrija, où il y avoit un bon Magazin de vivres dont on manquoit à Algézire, parce que la Flotte Chrétienne s'étoit emparée du passage du Détroit. Un des Chrétiens qu'on avoit amené à Algézire, trouva le moien de s'échaper, & de passer à Tarisse, où il informa Ferdinand Perez Portocarrero du dessein d'Abul - Malic. Ferdinand Perez en donna aussi-tôt avis à Xerez & aux autres Places de la Frontière, & passa lui-même à Lébrija aïant été relevé dans le Gouvernement de Tariffe par Martin Fernandez Portocarrero.

Il échoue dans for enereprile..

Cependant Abul-Malic sortit d'Algézire, & se mit en Campagne avec toute sa Cavalerie & son Infanterie. Aiant fait sa marche par Medina-Sidonia, il arriva à la vûe de Xerez, & trouva sur son Territoire beaucoup de Bestiaux & de personnes qui ne voulurent point se retirer. Il se campa proche de l'Oliver, & détacha quinze cens Chevaux \* pour surprendre Lébrija, en enlever les grains, & les emporter à Algézire. Quoique ce Corps de Troupes attaquât vigoureusement la Place, Ferdinand Perez Portocarrero fit une si belle désense, qu'il le contraignit de se retirer. Le Détachement Mahométan furieux de ce mauvais Tuccès, courut toute la Campagne jusques proche de Pasqual-Rubio, enlevant tous les Bestiaux qu'il rencontra,

railon, que l'on ne doit pas entendre ici précisément quiuze cens Cavaliers, hommes d'armes, dont chacun, sui vant l'ulage, de ce tems, avoit quatre on cling hommes à sa suite; de sorte d'autres occasions semblables. On se i blée, en la surprenant.

Le Traducteur de Mariana juge avec [] fonde dans celle-ci sur ce que Lébrija étant une Place importante, que les Chrétiensavoient trouvée affez confidémais qu'il faut compter quinze cens | rable & affez force pour en faire le Mai gazin général de leur Armée , il n y auroit aucune vraisemblance que le Prince Abul-Malic n'eut détaché que quinze que quinze cens Chevaux pouvoient | cens hommes pour s'en saisir : au lien capables d'emporter cette Ville d'em-

, &ැ

I 377.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 129

Ere d'Es PAGNE 1377.

& s'avança ensuite vers Arcos pour en faire autant. Ferdinand Perez Ponce, qui étoit dans cette dernière Place, sortità la tête de quarante de ses Chevaux, & d'environ soixante autres Soldats de Cavalerie & d'Infanterie pour lui donner la chasse; il sit aussi sçavoir à Séville, de même qu'à Don Alvar Perez, à Don Jean Alfonse de Guzman & à Don Pedre Ponce de Léon qui étoient à Urrera avec leurs Troupes, que les Mahométans emmenoient quantité de Captifs & de Bestiaux, qu'on pourroit facilement recouvrer: il donna pareil avis à Martin Fernandez Portocarrero. Séville prépara aussi-tôt ses Troupes, & Don Alvar Perez, Don Jean Alfonse de Guzman, & Don Pedre Ponce alant été les joindre avec les leurs, on partit sur le champ pour enlever aux Mahométans la capture qu'ils avoient faite. Don Martin Fernandez Portocarrero s'étoit aussi mis en Campagne dans le même dessein; mais sur ce que les Commandans de ce Corps d'Armée lui firent dire de les attendre, afin de pouvoir agir plus sûrement tous

ensemble, il s'arrêta.

Dans ce même tems Don Gonçale Martinez d'Oviédo Défaite d'un apprit à Ecija que le Prince Abul-Malic étoit proche de Corps de Troupes Ma-Xerez. Sur le champ il se mit en marche avec ses Troupes, hométannes. & aiant eu avis que l'Enseigne de Séville, Don Alvar Perez, Don Jean Alfonse & Don Pedre Ponce étoient en Campagne pour enlever le butin des Mahométans, il alla d'un pas précipité se joindre à eux. Après que ce Corps d'Armée eut été renforcé du Grand-Maître d'Alcantara, on fit rafraichir les Chevaux, & on marcha toute la nuit. Jean François qui servoit de guide, perdit la trace des Bestiaux, de sorte qu'aïant passé à une lieue d'Arcos, on fit une halte. Peu de tems après vint un homme à cheval, de qui l'on scut que les Mahométans étoient dans une Vallée à une demi- lieue de là avec tous les Bestiaux qu'ils avoient pris. Les Chrétiens qui n'étoient en tout qu'au nombre de huit cens hommes, allerent à cette Vallée en bon ordre. A leur arrivée, ils trouverent les Mahométans, qui aïant confié à trois cens hommes la garde du butin, s'étoient rangés en ordre de bataille. On commença aussi-tôt le combat avec un grand acharnement de part & d'autre; mais les Chrétiens chargerent les Ennemis avec tant de valeur qu'ils les ensoncerent de toutes parts & les mirent en fuite: ils pour-Tome V.

AN NE'E DE J.C. 1339.

ERE D'Es-

1377-

130

Anne's dr J. C. 1339. suivirent une lieue les Insidéles, dont la plapart surent massacrés, & beaucoup d'autres saits prisonniers. Don Ferdinand Perez Ponce averti de ce qui se passoir, sortit d'Arcos avec la Garnison, & donnant sur les trois cens hommes qui gardoient les Bestiaux, il les désit facilement : ainsi on recouvra tout le butin, & les Vainqueurs se retirerent tous ensemble au Châreau d'Arcos.

Les Chrétiens marchent contre Abul-Malic,

Le jour fuivant arriva à Arcos un homme qui donna avisqu'Abul-Mafic étoit décampé d'auprès de Xerez, & s'avançoit avec beaucoup de Bestiaux vers Alcala des Gazules, qu'on avoit promis de lui livrer. Sur ces entrefaites: Ferdinand Gonçalez d'Aguilar se rendit aussi à Arcos avec l'Enseigne d'Ecija, dont il avoit le Commandement; de forte qu'il y avoit alors dans cette Place environ deux mille Chevaux & deux mille cinq cens Fantassins. Les principaux Officiers tinrent Conseil de guerre pour déliberer si l'on iroit à la rencontre d'Abul-Malic. Quoique les avis fussent partagés à cause du nombre excessif des Ennemis, on résolut enfin de mettre en Dieu toute sa confiance, & d'entreprendre d'arracher des mains des Mahométans tout le butin qu'ils avoient fait. Les Chrétiens fe mirent en marche en conféquence, & furent joints peu de tems après par l'Evêque de Mondognédo avec l'Enseigne & les Troupes de Xerez. En chemin ils rencontrerent quelques hommes qui venoient d'Alcala des Gazules, de qui ils prirent langue, & qui leur dirent qu'Abul-Malic s'avançoit très-lentement,. à cause de la quantité de Bestiaux qu'il emmenoit, & que: s'ils marchoient toute la nuit, ils le trouveroient à Vega. Pagana, proche de la Rivière de Patute, où il devoit coucher ce jour là.

Ils détruisent & d'ssipent son Armée.

Sur ces avis les Chrétiens continuerent leur marche toute la nuit, & apperçurent avant le jour les seux du Camp des Mahométans. Les principaux Officiers agiterent entre eux s'il seroit à propos d'attaquer les Insidéles avant le jour. Quelques-uns conseillerent d'attendre le lever du Sokeil; mais un Corps d'Infanterie, qui s'étoit posté sur une Montagne, n'eut pas plûtôt découvert le Camp ennemi, qu'il commença d'invoquer à haute voix le Glorieux Apôtre Saint Jacques. A ces cris les Mahométans jugerent que c'étoit une fausse alarme, que le Détachement qu'on avoit sait, vouloit leur donner. Un Officier Général nommé

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE, Sibe, XIV.

PAGNE 1377.

Aliatar \* fit cependant monter à cheval, & alla avec cinq cens Chevaux garder le passage de la Rivière. D'un autre côté, les Généraux Chrétiens comprenant qu'après l'imprudence du Corps d'Infanterie, il falloit nécessairement attaquer au plûtôt les Mahométans, pour les prendre au dépourvû, entreprirent de passer la Rivière. Aliatar qui les attendoit de pied ferme, s'y opposa courageusement, & fit même reculer les Chrétiens qu'il avoit en tête; mais les autres Troupes étant passées par d'autres endroits, celles qui avoient été contraintes de se retirer, retournerent à la charge, & tuerent Aliatar des le premier choc. Ainsi les Chrétiens entrerent dans le Camp ennemi, surprirent les Mahométans qui n'étoient nullement sur leurs gardes, & en firent un carnage affreux. Tous les Mahométans furent saisis d'une si grande terreur, qu'ils ne penserent qu'à faire retraite vers Algézire, laissant leurs armes & leurs chevaux. Abul-Malic, qui ne fut pas moins effraré que les autres, tâcha aussi de se sauver à pied.

Les Chrétiens poursuivirent les Fuïards, & en tuerent un si grand nombre, qu'ils se lasserent de porter des coups. est tué dans la Abul-Malic, qui n'étoit point accoutumé de marcher à pied, fut bientôt fatigué, & se cacha dans quelques ronces proche d'un ruisseau. Comme il apperçut quelques Chrétiens, il contresit le mort; mais ceux-ci s'étant arrêtés à l'examiner, un d'eux qui lui remarqua de la respiration, le blessa mortellement de deux coups de lance, sans le connoître, après quoi il passa outre. Quand les Chrétiens se furent retirés, un Maure qui s'étoit caché, passant par l'endroit où étoit Abul-Malic, trouva ce Prince, & voulut l'emporter sur ses épaules; mais Abul-Malic qui perdoit son sang par ses blessures, lui dit d'aller promptement lui chercher du secours. Cet homme obéit, mais lorsqu'on arriva, on trouva le Prince Africain mort proche du ruisseau, où il s'étoit traîné, pour étancher sa sois. On le transporta à Algézire, où il reçut la sépulture. Il périt dans cette occasion plus de dix mille Mahométans, & les Chrétiens de retour de leur poursuite, recouvrerent la capture, s'emparerent de tous les bagages des ennemis, dans desquels il y avoit beaucoup de richesses, & se retirerent à

Anne'e de J. C. 1339. .

." Il ctoit, saivant Mariana, cousin d'Abul-Malic

ANNE'E DE J. C. ¥339•

Xerez. Abul-Assan, ou Alboacen, aiant appris la triste mort de son fils, résolut d'en tirer vengeance, & fit à cet PAGNE effet de grands préparatifs pour passer en Espagne l'année 1377. fuivante.

Le Roi de Maroc veut venger la. MOIL.

Pendant que les Chrétiens se fignaloient ainsi en Andalousie, le Roi étant arrivé à Madrid, fit demander aux Etats un don gratuit pour pouvoir soutenir la guerre, & l'obtint en considération de tout ce qui s'étoit sait. Dès qu'il scát qu'Abul-Assan, ou Alboacen, Roi de Maroc, étoit déterminé de passer en Espagne, à dessein de venger la mort d'Abul-Malic son fils, il envoia à Avignon Jean Martin de Leyba solliciter auprès du Pape les graces que le Saint Siège avoit coutume d'accorder dans de sembla-Dom Etéo- bles conjonctures. A peu près dans le même tems Dona nor de Guz- Eléonor de Guzman, piquée de ce que Gonçale Martile Roi contre nez d'Oviédo avoit voulu empêcher l'élection de Don GonçaleMar- Alfonse Nuñez de Guzman son frere à la Grande-Mastrise de Saint Jacques, fit entendre au Roi que Gonçale parloit mal de lui, & engagea d'autres personnes à tenir au Roi le même langage, afin de mieux accréditer son imposture. Quoique le Roi eut peine à se persuader que ce Seigneur fût assez ingrat pour en agir d'une maniere si indigne, après tous les bienfaits dont il l'avoit comblé, il ne crut pas devoir méprifer entiérement ces sapports. Persuadé qu'il étoit de la prudence de commencer par s'éclaircir du fait, il fit dire à Don Gonçale de se rendre à Madrid.

man indispose nnez d'Oviédo.

Ce Seigneur he contre son Prince.

Don Gonçale reçut à Xerez l'ordre du Roi, & comprearme & caba- nant par le contenu des Lettres, que Doña Eléonor & d'autres avoient indisposé le Monarque contre lui, il partit aussi-tôt avec son monde pour Moron, qui appartenoit à l'Ordre d'Alcantara. Arrivé à cette Place, il écrivit de grandes impertinences au Roi, & fit prêter serment au Gouverneur du Château, & à ceux qui étoient avec lui, de ne recevoir que lui dans la Forteresse, & d'en resuser l'entrée au Roi & à tout autre. Il alla ensuite faire la même chose dans les Châteaux de Magazela & de Benquerencia, & dans ceux que l'Ordre d'Alcantara avoit sur les Frontières de Portugal. Le Roi averti de fa conduite, envoïa ordre aux Gentilshommes de sa Ménagerie, qui étoient avec ce Seigneur, de passer à Xerez pour désendrela Frontière, en cas que les Mahométans voulussent former PAGNE 1377+

quelque entreprise, & somma de nouveau le même Don Gonçale de venir le trouver à Madrid, l'affûrant, que quoiqu'il se fût écarté de son devoir, il lui pardonneroit tout, en considération de ses bons services. Mais le Grand-Maître Don Gonçale, au lieu de se sier à la promesse du Roi, garnit de Troupes & de vivres les Châteaux d'Alcantara, de Santivañez & de Piedra-Buena, & alla enfuite à Valence d'Alcantara, d'où il envoia offrir toutes ces Places au Roi de Portugal, qui ne voulut point les accepter, à cause de la Trêve qu'il avoit avec la Castille. Sur le refus du Monarque Portugais, il rechercha l'alliance du Roi de Grenade contre celui de Castille, & manda aux Gouverneurs de Moron, de Priego & de Cagnete de: favorifer les entreprifes du Mahométan Grenadin, au lieu: de s'opposer, comme ils le devoient, aux hostilités qu'il pourroit commettre sur la Frontière; mais toutes ses Lettres furent interceptées par les Gardes de la Frontière, & envoiées au Roi-

Dans le tems que le Roi reçut toutes ces informations, nell dépote il apprit aufsi que plusieurs Chevaliers de l'Ordre d'Al- & remplace cantara avoient quitté le parti du Grand-Maître, & s'ê- Chamiso. toient emparés de la principale Maison de l'Ordre. Sur ces avis il envoia ordre aux mêmes Chevaliers de déposer Don Gonçale Martinez, & d'élever en sa place à la Grande-Maîtrife d'Alcantara Don Nuño Chamizo; ce qui fut exécuté. Il partit ensuite pour Madrid, à dessein de passer à Valence d'Alcantara. Arrivé à Cazalegas, il rencontra un homme que le nouveau Grand-Maître d'Alcantara luienvoïoit, pour l'informer que Don Gonçale Martinez: vouloit mettre Valence & les Châteaux. de Santivañez & de Piedra-Buena sous la Domination Portugaise. Une nouvelle de cette importance fit que le Roi se rendit en diligence à Cacerez. Aïant promptement rassemble dans cette: Place quelques Troupes de Cavalerie & d'Infanterie, & expédié un ordre pour que toutes les Milices des environs. se rendissent à Valence; il passa à Alcantara. Renforcé dans cet endrait par le nouveau Grand-Maître & les-Chevaliers ses adhérens, il alla avec eux investir Valence... A fon arrivée ses Gardes avancées intercepterent encore: quelques Lettres de Don Gonçale à Don Pedre, Infant. che Portugal, par lesquelles Don Gonçale promettoit &

Anne'e de J. C. r3.39.

Anne's de J. C. #339.

l'Infant, s'il le secouroit, de lui remettre ce Château & les autres qui étoient sur la Frontière. Le jour suivant le Roi ERE D'Es manda Don Gonçale, & le fomma de lui livrer tous les Châteaux, lui donnant parole, même avec ferment, de lui accorder la vie & la liberté, & de le laisser jouir paissiblement de ses biens; mais Don Gonçale lui fit une réponse des plus insolentes. Quoique le Monarque, par un effet de sa grandeur d'ame, fit encore de nouvelles instances auprès de lui; Don Gonçale, que tant de clémence rendoit plus audacieux, ordonna à ceux qui étoient avec lui de faire pleuvoir sur son Souverain & sur les personnes de sa suite une grêle de fléches & de pierres, dont quelques-unes tomberent sur l'écusson du Roi, & sur l'arçon de la selle & la croupe du cheval. Un procédé de cette nature irrita extrêmement le Roi, qui s'étant retiré à son logement, convoqua les principaux Seigneurs qu'il avoit avec lui, & déclara Don Gonçale Martinez coupable du crime de Leze-Majesté.

Son jude chaument.

Le Sujet rébelle avoit logé du monde dans les Tours du Château pour sa garde; mais Gomez d'Almazan & Diegue Suarez qui étoient dans la Tour du Trésor, envoirerent dire au Roi par un jeune garçon, que sensibles aux bontés dont il les avoit comblés, & indignés de l'audace de Don Gonçale, ils étoient prêts de lui donner l'entrée dans le Château, s'il vouloit faire faire des échelles pour que les Troupes pussent monter. Le Roi accepta l'offre, & aïant fait travailler aux échelles avec beaucoup de secret, il les fit porter, & envoïa des Troupes au pied de la Tour à la faveur d'une nuit très-obscure. Ferdinand Gomez d'Almazan & Diegue Suarez en aïant été avertis, jetterent des cordes pour les échelles, & après qu'on les eut bien attachées, les Troupes monterent, & commencerent aussi-tôt à crier Castille, Castille. Ceux qui gardoient les autres Tours, n'eurent pas plûtôt entendu ces cris, qu'ils ne douterent point que les Soldats du Roi ne fussent en possession de la Tour du Trésor. Saisis d'effroi à cette idée, ils eurent recours à la clémence du Roi, & lui livrerent les portes dont ils avoient la garde; de sorte que Don Goncale Martinez n'eut plus pour lui que la principale Tour, qui étoit la plus grande & la plus forte, & qu'il avoit bien pourvue d'armes & de vivres. Les Roialistes s'étant éta1377.

### DESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 135

£377.

blis dans toutes les autres Tours, le Monarque alla au pied de celle où étoit Don Gonçale Martinez, & somma ce Anne's pre téméraire de la lui remettre. Don Gonçale tint conseil à ce sujet. & ceux qui étoient avec lui, lui dirent, qu'il n'y avoit point d'autre parti à prendre que la soumission, parce qu'on ne pouvoit se flater d'être en état de résister au Roi, & qu'ils ne vouloient pas facrifier deur vie pour ses intérêts. Ainsi Don Gonçale descendit aussi-tôt, ouvrit la porte & alla trouver le Roi, qui après lui avoir reproché son manque de respect & son ingratitude, le condamna à mort comme traître, & ordonna de jetter son corps dans un bucher pour être réduit en cendres: Arrêt qui fut exécuté à l'instant. Immédiatement après le Roi mit le nouveau Grand-Maître Don Nuño Chamizo en possessionde la Ville & du Château de Valence; & étant passé enfuite aux Châteaux de Santivañez & de Piedra-Buena, qui se rangerent à leur devoir dès qu'il parut, il remit pareillement ces deux Forteresses au Grand-Maître. Dé-Livré ainsi des inquiétudes qu'il pouvoit avoir pour les: Places Frontières de Portugal, il retourna à Truxillo, à dessein de prendre le plaisir de la chasse dans les Montagnes voilines.

Alboacen, Roi de Maroc, n'eut pas plûtôt appris la Victoire trifte most d'Abul-Malic, ou Abomelique son fils, & la fur les Trousdéfaite des Troupes qu'il avoit envoiées avec ce jeune pes du Roi de Prince, que commençant à craindre pour les Places qu'il Maroc parles avoit en Espagne, il sit passer à Algézire trois mille Fantassins de ses meilleures troupes & des plus aguerries. Ceux-ci pour faire montre de leur bravoure, & du peu de cas qu'ils faifoient des Chrétiens, se mirent en campagne, coururent les environs d'Arcos, de Medina-Sidonia & de Xerez de la Frontière, & enleverent beaucoup de personnes & quantité de Bestiaux, avec lesquels ils reprirent la zoute d'Algêzire. Les Seigneurs de la Ménagerie du Rois qui étoient à Xerez, & le Régiment de cette Ville, résoluzent de mettre tout en œuvre pour recouvrer la capture; & comme ils n'avoient point de Commandant en chef, ils enélurent un auquel ils promirent tous d'obéir. Etant ensuite fortis de la Place avec le Régiment & l'Etendart de la Ville,

ils allerent d'un pas précipité chercher les Mahométans. que quelques Habitans de Xerez & d'Arcos suivoient à la

J. C. 3339.

Anne's Da J. C. 1339.

piste. Les derniers étant montés sur une éminence, découvrirent l'Etendart de Xerez, & détacherent deux hommes d'entre eux pour lui faire sçavoir que les Mahométans étoient proche de là. Ce petit nombre de Chrétiens commença cependant le combat, criant Arcos, Arcos, sans que les Mahométans parussent beaucoup s'en inquiéter; mais sur ces entréfaites arriverent les Seigneurs de la Ménagerie du Roi avec le Régiment de Xerez, qui fondant tout à coup sur les Mahometans, les ensoncerent dans le centre. Quoique les Infidéles fissent tout leur possible pour se rallier, les Chrétiens se comporterent avec tant de valeur, qu'ils les mirent tout -à-fait en désordre & en suite. On poursuivit les Mahométans, & de trois mille qu'ils étoient, il n'y en eut guéres que mille qui éviterent la mort ou l'esclavage; de sorte que les Chrétiens, après avoir recouvré le butin, rendirent à Dieu de vives actions de graces pour la victoire qu'ils venoient de remporter (A).

Concile de Toléde.

Don Gilles d'Alvarez d'Albornoz, Archevêque de Toléde, convoqua & tint dans son Siége Archiépiscopal un Concile Provincial, auquel assisterent Don Alfonse, Evêque de Siguença, Don Jean de Jaen, & les autres par leurs Procureurs. On y fit cinq Canons, & on le termina le 19. de Mai (B).

Accomplifsement du Traité de réconciliation entre le Roi d'Arragon & la Reine Dobelle-mere. Généreux procédé de cette Princes-

Au commencement de l'année, la Reine Doña Eléonor retourna avec ses ensans dans le Roiaume d'Aragon; elle fut très-bien reçue du Roi Don Pedre, de même que de tous les oncles & freres de ce Monarque, qui lui restitua tous ses revenus conformément à l'accord qui avoit été fait. na Eléonorsa Oubliant généreusement tous les sujets de plaintes qu'elle avoit contre l'Archevêque de Saragosse, quoiqu'il eût encore engagé cette Ville à protester en son nom de nullité auprès du Roi, pour tout ce qui avoit été fait à l'égard de cette Princesse en vertu du Traité de réconciliation, elle supplia le Pape de rendre ce Prélat à son Eglise. Pendant qu'elle sollicitoit ainsi avec ardeur le retour de son ennemi le plus acharné, le Roi eut grand soin d'entretenir les Châteaux du Roïaume de Valence en bon état, de crainte que les Maroquins n'entreprissent de faire la guerre de ce côté-là. Non content de cette précaution, il rechercha

(A) La Chronique du Roi Don Al- [ (B) Le Cardinal d'Aguirre, Tom. 3.

pour

ERE D'Es-

PAGNE

1377.

# D'ESPAGNE, VII. PARTIE, Siec. XIV.

ERE D'Es-PAGNE 1377.

pour la défense commune, l'alliance du Roi de Castille, & députa à cet effet vers ce Prince Don Gonçale Garcie, Anne'e DE dont l'ambassade eut le succès que j'ai déja marqué 11 fit ensuite équipper sa Flotte, & l'envoia au Détroit de Gibral- du Roi d'Atar sous les ordres de Don Géofroi Gilbert Cruillas pour ragon à celui se joindre à celle de Castille, & empêcher les Mahomé- de Castille. tans de transporter des Troupes, des vivres & des armes à

Algézire.

Le même Monarque avoit exigé dès le commencement Le Roi de de son Régne, que Don Jayme, Roi de Majorque, lui sît Majorque lui sît sommé de hommage pour son Roiaume. Comme le Prince Major- rendre homquin avoit toujours différé d'obéir, & alléguoit continuel- mage à celui lement de nouveaux obstacles, l'Infant Don Pedre, Compour sa Coute de Ribagorce, qui avoit alors tout crédit sur l'esprit du ronne. Roi, prévoiant combien cette omission pourroit être préjudiciable à la Couronne, fit ensorte qu'on assignat au Roi de Majorque un tems fixe pour rendre son hommage, comme ses Prédécesseurs l'avoient fait. Sur cette sommation Ymar de Moset, Gentilhomme du Roi de Majorque, vint demander de la part de son Maître un plus long délai; mais le Roi, qui étoit alors à Valence, refusa d'y consentir. Quoique le Roi de Majorque sit encore de nouvelles instances par Pierre Raymond Cogolet, pour obtenir du tems, le Monarque Aragonnois répondit qu'il ne pouvoit acquiescer à la demande, sous prétexte qu'il pouvoit en réfulter un grand préjudice pour la Couronne : le Roi d'Aragon partit ensuite de Valence pour Barcelone, d'où il passa à Perpignan. Pendant ce tems-là l'Infant Don Pedre travailla à persuader au Roi de Majorque de ne point différer plus long-tems à rendre son hommage, de crainte qu'un plus long retard ne lui attirât le courroux du Roi. d'Aragon & ne causat de grands troubles; & le Roi de Majorque promit enfin de se rendre a Barcelone pour remplir fon obligation.

Comme on craignoit tant l'invasion des Mahométans, Subside ac-cordé au Roi & que le Roi d'Aragon avoit fait prier le Pape de le gra- d'Aragon tisier de quelque subside pour la guerre, le Saint Pere pour la guerfit passer dans les Etats de ce Monarque le Cardinal de recontre les Rhodes pour assembler les Evêques, & régler avec eux ce qu'on donneroit à leur Souverain. Le Cardinal arrivé à Barcelone, convoqua sur le champ les Prélats, les Riches,

Tome V.

J. C. 1339. Translation du Corps de Sainte Eula-

Hommage du Roide Majorque à celui d'Aragon. Le dernier va aussi readre le sien au Pape pour la Sardaigne & la Corle.

Hommes & les Seigneurs, qui fixerent le subside de con-Anne DE cert avec lui \*. Pendant qu'on tenoit cette Assemblée, on Ere D'Es fit le 10. de Juillet la Translation du Corps de Sainte Eulalie, qui étoit à l'Eglise Cathédrale, à la nouvelle Chapelle que Don Ferrieres, Evêque de cette Ville, avoit fait bâtir: le Roi, la Reine, le Cardinal, les Infans, les Prélats & les Seigneurs assisterent à cette cérémonie (A).

Sur ces entrefaites, le Roi de Majorque arriva à Barcelone, & le 17. de Juillet le Roi Don Pedre reçut dans sa Chapelle en présence des Infans, de quelques Prélats & Seigneurs, l'hommage que ce Prince lui devoit pour ses Etats. Peu de tems après le Roi Don Pedre partit aussi accompagné de l'Infant Don Pedre son oncle, de l'Archevêque de Tarragone, & de plusieurs autres Seigneurs, pour aller rendre le sien en personne au Pape pour les Roïaumes de Sardaigne & de Corse, parce que le Saint Pere l'avoit exigé ainsi. Etant arrivé à Perpignan la veille de la Toussaint, il y fut reçu par le Roi de Majorque, qui alla au-devant de lui avec quelques Seigneurs & Barons de Languedoc. Il passa de là à Avignon, & rencontra à peu de distance de cette Ville, le Collège des Cardinaux que le Pape avoit envoyé au-devant de lui. Il entra ensuite dans Avignon avec tout cet illustre cortége, & aïant à côté de lui le Roi de Majorque. On le conduisit sur le champ au Palais, où le Pape lui donna toutes fortes de marques d'estime & de considération. Le jour suivant il alla à cheval rendre son hommage avec une nombreuse suite & un grand appareil. Pendant qu'il étoit en marche. il s'éleva un trouble, dont on eut tout lieu de craindre les suites. Comme les deux Rois d'Aragon & de Majorque alloient ensemble, l'Ecuier qui tenoit le Cheval du dernier par la bride, aïant remarqué que le Seigneur qui faisoit la même fonction auprès du Roi d'Aragon, marchoit un peu plus vîte que lui, donna un coup au Cheval du Monarque Aragonnois pour l'arrêter, & quelques autres au Seigneur qui le conduisoit Le Roi d'Aragon fut d'autant plus choqué de cette audace, que le Roi de Majorque affecta de ne

Mariana, qui paroît ignorer que ragone.

cette Assemblée sat convoquée & tenue (A) Zurita, le Cardinal d'Aguinpar un légat du Pape, dit que ce sut un RE, Monument produit par Dirego dane
Corcile Provincial, & qu'il sut célébré l'Histoire des Comtes de Barcelone, à Barcelone par l'Archevêque de Tar- Liv. 2. chap. 9.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 139

Ere d'Es-PAG: B 1377.

1378.

s'en être pas apperçu, & dans son premier mouvement de colere, il porta la main à l'épée. Cette action causa un grand Anne e de désordre; mais l'Infant Don Pedre, qui étoit à côté du Roi son neveu, fit ensorte de l'appaiser, en considération de ce que le Majorquin étoit très-aimé du Pape & des Cardiaux. Ainsi le Roi d'Aragon se modéra, & alla rendre son hommage. Il profita de cette occasion pour demander quelques graces au Pape, mais il ne put rien obtenir. Trèsmécontent de son refus, il sortit le même jour d'Avignon, & retourna dans ses Etats, étant reconduit une partie du chemin par le Roi de Majorque (A).

Pendant ce tems-là l'Amirante Cruillas, qui avoit ordre de garder le Détroit de Gibraltar avec sa Flotte, alla à expédition de Ceuta le 6. de Septembre reconnoître les Galéres & les Gilbert Cruil. Barques que les Mahométans avoient préparées pour trans-las, Amirante porter des vivres à Algézire. Aiant remarqué qu'elles n'é-d'Aragon. toient qu'au nombre de quatorze, il les attaqua tout-à-coup à la pointe du jour, les défit, en prit quelques-unes, & retourna avec sa capture à Algézire, où il débarqua à la tête d'un Corps de Troupes, pour empêcher l'entrée de quelques vivres qu'on apportoit aux Mahométans; mais dans Il périt malle tems qu'il combattoit avec ardeur, il fut blessé d'un coup heureusede fléche dont il mourut. Ses Gens enleverent son corps & Pedre de se rendirent avec la Flotte sur les Côtes de Valence. Le Moncada le Roi informé de la perte qu'il avoit faite en la personne de remplace. ce brave Amirante, nomma pour le remplacer Don Pedre de Moncada, fils de Don Oton de Moncada & de Doña Constance de Lauria (B).

Alboacen, ou Abul-Assan, Roi de Maroc & de Tremecen, toujours déterminé de venger la mort de son fils, leva dans tous ses Etats de nombreuses Troupes, tant d'Infante- paratifs de rie que de Cavalerie, & ordonna de les rassembler toutes Rois de Maà Ceuta pour passer en Espagne. Il avoit aussi équippé une roc & de Gre-Flotte de deux cens Vaisseaux & de soixante Galéres, afin les Chrétiens de transporter avec les Troupes, les armes, les vivres & d'Espagne. tout ce qui étoit nécessaire pour une Armée si nombreuse. Le Roi de Grenade faisoit dans son Roïaume les mêmes pré-

paratifs à proportion de ses forces, à dessein de se joindre à Alboacen, dès que celui-ci seroit à Algézire. Don Al- Précautions

J. C. 1339.

Grands pré-

(A) RAYNALDUS, ZURITA.

(B) ZURITA.

Anne'e de J. C. 1340. Roi de Castille, pour maverier leurs projets.

fonse Géofroi Tenorio étoit alors dans le Détroit avec la Flotte pour garder ce passage; mais il avoit avec lui peu de Froupes. La rigueur de l'Hyver avoit fait périr un grand que prend le nombre de ses Soldats, & les autres étoient malades pour la plûpart; de sorte que huit de ses Galéres s'étoient retirées dans le Port de Sainte-Marie faute de monde. Le Roi Don Alfonse, aïant appris cette nouvelle à Robledillo, partit au plûtôt pour Séville, où il arriva dans le Carnaval. Delà il passa le même jour dans une Barque à San-Lucar, & envoia ordre à Xerez, aux Seigneurs de sa Ménagerie & aux Milices de cette Ville, de venir le trouver. Etant en chemin, il rencontra Bernard d'Ebro, un des Officiers de la Floite, avec une Galère chargée de pain qui avoit été prise par l'Amirante, & il apprit de ce Seigneur que les Maures, qui étoient sur cette Galére, assurojent qu'Alboacen faisoit à Ceuta de grands préparatifs pour son passage en E pagne. Le Roi arrivé à San-Lucar, le rendit de là au Port de Sainte-Marie, d'où il renvoia les huit Galéres à son Amirante, après les avoir pourvûes de Troupes & de tout ce dont elles avoient besoin. Il retourna ensuite à Séville, où l'on travailloit à neuf autres Galéres qu'il ordonna de mettre au plûtôt en état : il fit en même tems avertir Don Pedre, Roi d'Arragon, d'envoier sa Flotte au Détroit, le plus promptement qu'il lui seroit possible, parce que celle avec laquelle Alboacen se disposoit à passer en Espagne, étoit très-considérable.

Paffage & débarquement d'un grand nombre de Troupes Africaines à Gibraltar & à Algézire, avec toutes fortes de provisions de guerre & de bouche.

Cependant Alboacen aïant assemblé sa Fotte, qui étoit composée de deux cens soixante voiles, tant Galéres que Vaisseaux & autres petits Batimens, embarqua les Troupes, les armes & les vivres qu'elle pouvoit porter, & fit mettre à la voile pour l'Espagne, où les Mahométans aborderent bientôt à Algézire & à Gibraltar. Quoique Don Alfonse Géofroi Tenorio eût vingt-sept Galéres & six Vaisseaux, il ne put empêcher le transport, parce que la Flotte d'Alboacen passa de nuit, & très-loin du parage où étoit celle de Castille. En aïant cependant eu avis, il rangea la Côte, & alla jusqu'à Algézire & à Gibraltar; mais comme il vit qu'il y avoit à terre beaucoup de monde à la garde des Caléres, il ré olut de les attendre à leur retour pour les combattre. Il fit cependant sçavoir le tout au Roi; & comme quelques Seigneurs le blâmoient de ne s'être point

Digitized by Google

ERB D'Es-

PAGNE

1378.

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

PAGNE 1378. opposé au passage de la Flotte Mahométanne, le Monarque s'informa de la vérité du fait.

Doña Elvire, semme de l'Amirante Tenorio, demanda à la personne que son mari avoit envoiée au Roi, quelles Imprudence questions le Monarque lui avoit faites. Sur sa réponse, elle & témérité de Don Alfonse se persuada, & mandamême à son mari, que le Roi le soup- Géofroi Teconnoit d'avoir consenti au passage de la Flotte Mahomé- notio, Amitanne, & de s'être laissé gagner par le Roi Alboacen pour rante de Casquelque grosse somme d'argent. L'Amirante reçut cet avis préjudiciapar le même Messager qu'il avoit envoié au Roi, & qui bles aux intélui amena de Séville six Galéres bien armées. Vivement Souverain. piqué de cet outrage, & prenant pour certain ce qui n'étoit que conjecture, il résolut de se laver à quelque prix que ce fût d'un 'oupçon si déshonorant : faute très-blâmable dans un homme de ce caractère. N'écoutant donc plus alors que le point d'honneur, il ordonna que toute la Flotte se rangent en bataille & se préparât au combat. Il s'avança hométans, & même le premier avec sa Galére contre la Flotte Mahomé-mon de cet tanne; mais la plûpart des Capitaines des Galéres & des autres Bâtimens, persuadés qu'il y avoit une témérité aveugle dans son entreprise, ne voulurent pas le suivre. Ceux qui commandoient les Flottes d'Alboacen & du Roi de Grenade, voiant l'Amirante Tenorio venix à eux avec trois ou quatre Galéres & un Navire, allerent à sa rencontre, & lui livrerent un furieux combat. Comme les Galéres Mahométannes étoient en si grand nombre, les Insidéles se rendirent bientôt maîtres de celles qui suivoient l'Amirante, & sur lesquelles ils ne firent quartier à personne. Quoique l'Amirante combattit courageusement avec la sienne, il ne put empêcher que quatre Galéres Africaines ne l'abordassent & ne jettassent les grapins. Il sit une longue résistance, dans laquelle périt la meilleure partie de son monde, mais à la fin les Mahométans sauterent dans la Galére, après avoir eux-mêmes perdu beaucoup de leurs gens. Alors l'Amirante se retira au bout du Bâtiment avec le peu de Soldats qui lui restoient, prit l't tendart de la main gauche, & se battit avec une intrépidité vraiement héroique. Mais dans le tems qu'il se signaloit par des exploits si admirables, on lui cassa la jambe, & il tomba mort peu de tems après d'un coup à la tête, qu'on lui donna d'un autre Bâtiment. On lui coupa la tête, & on porta son corps au Koi

1340.

sa Flotte par celle des MaANNE'E DE J. C. 1340.

Alboacen. Les Chrétiens qui étoient sur les autres Galéres, voiant la Capitane au pouvoir des Ennemis, se crurent perdus. Tout saiss d'effroi ils abandonnerent leurs Galeres. fauterent dans les Vaisseaux, déploierent les voiles & se retirerent à Carthagene à la faveur d'un peu de vent; de sorte qu'il n'y eut que cinq Galéres qui se sauverent & aborderent à Tariffe: les Mahométans s'emparerent de toutes les autres \*.

Le Roi de Castille fait demander du fecours à celui de Portugal.

Martin Fernandez Portocarrero, Alcayde de Tariffe, apporta au Roi, qui étoit à Xerez, la veille du Dimanche des Rameaux, la triste nouvelle que les cinq Galéres lui avoient apprise. Le Roi ne put s'empêcher d'être extrêmement sensible à ce malheureux événement, qui procuroit à Alboacen la faeilité de transporter d'Afrique tout ce qu'il voudroit; mais comme les grands cœurs ne se laissent point abattre par les disgraces, il pensa sur le champ aux moiens de réparer la perte. Informé que le Roi de Portugal, fon beau-pere, avoit sa Flotte en état, il chargea la Reine Dona Marie son épouse, de prier ce Monarque son pere de la lui prêter jusqu'à ce que la sienne fût réparée, ou qu'il eût acheté des Galéres, afin de préserver la Chrétienté d'Espa-Tariffe mise gne du danger dont elle étoit menacée. Comme Martin Fernandez étoit sorti de Tarisse, & qu'il y avoit à craindre qu'Alboacen n'assiégeat bientôt cette Place, il y envoia Alfonse Fernandez Coronel avec de bonnes Troupes pour la défendre, & y fit mener de Xerez de gros convois de vivres sous de fortes escortes; par là il mit cette Ville en état de ne pas succomber dans le siége qu'elle eut à soutenir contre Alboacen.

en état de défenie.

Le Roi de Portugal envoie sa Flotte à celui de Castille.

La Reine Doña Marie, qui étoit à Séville, ne tarda pas de son côté à s'acquitter de la commission du Monarque son mari. Elle députa à Don Alfonse son pere, Roi de Portugal, Velasco Fernandez, son Chancelier & Doien de Toléde, ayec une Lettre très-tendre, dans laquelle elle exposoit à ce Prince les maux dont l'Espagne étoit menacée, & le conjuroit de secourir avec sa Flotte le Roi de Castille son mari, jusqu'a ce que celui-ci eut équippé la sienne. Le Roi de

\* Ce funeste événement est raconté | ou 1338, autant qu'on peuten juger par par Mariana sous l'année 1339. & le la manière dont il en parle. L'. de la nouvel Historien de Portugal, dont la | Neusville s'accorde avec FERRERAS, Chronologie est généralement désec- dans son Histoire de Portugal. meuse, le place au plus tard en 1337.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

RE D'Es-PAGNE 13, 8.

Portugal lui répondit très-obligeamment, & promit d'envojer au plûtôt sa Flotte à Séville, où le Monarque Castil-Anne's DE lan apprit cette nouvelle avec beaucoup de joie. Peu de jours après arriverent à cette Ville, par la rivière, Emanuel Pezaño & Charles son fils avec la Flotte de Portugal. Le Roi de Castille leur sit une reception très-obligeante; mais leur aïant dit d'aller garder le Détroit, Pezaño répondit, que comme la Flotte Mahométanne étoit beaucoup supérieure à la sienne, il ne pouvoit se poster qu'à Cadiz, de crainte de s'exposer au danger de périr avec tout son monde \*.

1340.

Dans le même tems le Roi Don Alfonse envoia Don Jean Celui-ci re-Martinez de Leyba vers Don Pedre, Roi d'Aragon, pour cherche encole sommer de le seconder avec sa Flotte, comme ils en Roid'Araétoient convenus. Craignant que ce Prince ne s'excusat de gon, qui se le faire sous prétexte du désaut d'argent, il donna à Don le seconder. Jean Martinez une somme considérable pour armer la Flotte à ses frais & la païer pendant trois mois, à condition que le Roi d'Aragon seroit tenu de l'en rembourser dans la fuite. Il ordonna aussi à ce Seigneur d'aller à Avignon demander au Pape la Croisade & les Décimes, & de passer ensuite à Génes pour solliciter cette République de lui fournir un certain nombre de Galéres, qu'il devoit entretenir à ses frais, & prier Simon de Bocanegra, qui en étoit le Doge, d'envoier Egide de Bocanegra son frere avec cette Flotte. Don Jean Martinez arrivé en Aragon, s'acquitta de la commission de son Maître auprès du Roi Don Pedre. Ce que le Castillan avoit prévû, arriva. L'Aragonnois dit que faute d'argent il étoit hors d'état d'armer les Galéres qu'il étoit obligé de fournir; mais Don Jean Martinez leva la difficulté, en lui prêtant la somme qu'il avoit apportée. Ainsi le Roi donna ordre à Don Pedre de Moncada, son Amirante, d'équipper douze Galéres.

\* Quoique FERRER AS D'apporte point [] ici d'autre raison du procédé de Pezaño, on peut croire que cet Amiral avoit des ordres secrets du Roi son Maître, qui | vouloit sans doute faire sentir au Roi de Castille la nécessité de son secours dans l'occasion présente, & l'obliger par-là de conclure avec lui une paix solide, en supposant qu'elle n'ait été faite que dans cette année & dans le tems où FER- | der ce point,

RERAS en parle. Cependant si l'on adopte le sentiment de Mariana & de Messieurs de la Neufville & de la Cléde, que je rapporte dans la premiere Note qui iuit, il est très-possible que la disproportion de forces ait été le seul motif qui ait empêché Pezaño d'aller au Détroit défendre aux Africains le passage en Espagne; ainsi je laisse au Lecteur à déci-

ERE D'Es. 1378.

J. C. 1340.

autres graces le Pape au Roi de Castille.

promet de seme Prince.

Nombre prodigieux d'Africains qui paffent en Espagne.

Le Roi de Castille équippe une Flotte, & cherche à faire la paix avec le Portugais.

Jean Martinez de Leyba s'étant ensuite rendu à Avignon, Anne e pe exposa au Pape le danger où étoit l'Espagne, à cause de la multitude de Mahométans qui passoient dans cette Péninsule par ordre d'Alboacen, Roi de Maroc. Il le supplia en conséquence, comme le Pere commun de la Chrétienté, accordées par d'accorder dans cette occasion au Roi de Castille la Croisade & les autres faveurs dont les Pontifes avoient gratifié les Rois ses Prédécesseurs. Sa Sainteté ne put envisager sans douleur les maux dont l'Espagne étoit menacée; c'est pourquoi elle consentit à tout, & donna même à Don Jean Martinez des Lettres pour exhorter la République de Génes La Républi- d'acquiescer aux demandes du Roi Don Alfonse. Avec une que de Génes si bonne recommandation, Don Jean Martinez passa à Gécourir ce mê- nes, & convint avec la République qu'elle enverroit quinze Galéres, à condition que le Roi de Castille païeroit par mois quinze cens Florins d'or pour la Capitane, & huit cens pour chacune des autres, & fourniroit tout le biscuit dont elles auroient besoin. Cet accord étant fait, Don Jean Martinez retourna à Avignon, & le Pape accorda la Croisade & les Décimes pour trois ans, avec ordre aux Evêques d'Avila & de Cuenca d'en faire le recouvrement, & de se charger de la régie de leur produit. Le Saint Pere institua aussi l'Archevêque de Toléde son Légat pour la Coisade qu'il voulut qu'on publiât dans tous les Roïaumes d'Espagne, où il ordonna des priéres publiques (A).

Pendant ce tems là, comme les Princes Chrétiens d'Espagne n'avoient point de Flotte en Mer, les Galéres d'Alboacen passerent dans l'espace de plus de cinq mois plus de soixante mille personnes dans la Péninsule; on avoit publié à cet effet, par ordre d'Alboacen, une espèce de Croisade dans toute l'Afrique depuis Maroc jusqu'à Tunis, & c'étoit là ce qui avoit fait rassembler toute cette multitude de Mahométans, dont la plûpart même avoient avec eux leurs femmes & leurs enfans, ne doutant pas qu'Alboacen ne dût subjuguer l'Espagne. Le Roi Don Alsonse, qui s'occupoit de son côté à faire construire quelques Galéres, & à en mettre d'autres vieilles en état de pouvoir fervir. parvint enfin à en rassembler quinze, ausquelles 🙀 joignit douze Vaisseaux. Pendant qu'il se donnoit tous ces soins, les Riches-Hommes, les Grands-Maîtres des Ordres, & les Conseils des Villes s'empressoient de se rendre auprès de lui

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

ERE\_D'Es-PAGNE 1378.

lui avec leurs Troupes. Persuadé que dans la conjoncture présente il étoit à propos de faire la paix avec le Portugal, ANNE'E DE il envoïa une Ambassade au Roi Don Alfonse, son beaupere, pour le remercier de la manière obligeante dont il l'avoit secouru, l'exhorter de continuer à s'intéresser au danger commun, & le prier de lui députer quelques personnes pour conclure avec lui le Traité de Paix, par lequel tout seroit arrangé au gré des deux Couronnes.

1340.

Don Alfonse, Roi de Portugal, qui étoit aussi bon Chré- Paix & Litien que sage Politique, accepta avec plaisir la proposition que entre ces du Monarque Castillan, & donna à Sanctaren le trentième jour de Mai ses pouvoirs pour faire la paix avec la Castille, à Gonçale Vaz, Trésorier de Visée, à Gonçale Vasquez de Moura & à Gonçale Étienne de Tabares. Ces trois Plénipotentiaires s'étant rendus à Séville, & Don Alfonse, Roi de Castille, ajant nommé de son côté pour le même sujet Martin Fernandez Portocarrero fon Grand-Chambellan . & Ferdinand Sanchez de Valladolid son premier Sécrétaire, la Paix fut conclue aux conditions suivantes: Qu'on oublieroit toutes les hostilités qui avoient été commises de part & d'autre : que les deux Puissances se restitueroient réciproquement toutes les Places qu'elles s'étoient prises: qu'on se rendroit tous les Prisonniers qui avoient été faits durant la guerre: que le Roi de Castille permettroit de bonne foi de conduire en Portugal Doña Constance, fille de Don Jean Emanuel, pour être mariée à l'Infant Don Pedre, & que Doña Blanche seroit rendue à la Castille avec toute sa dot : que les deux Rois seroient si étroitement liés, qu'aucun des deux ne pourroit, sans le consentement de l'autre, faire de Tréve avec celui de Maroc. Le Traité de Paix fut dressé le 10. de Juillet, \* & signé par Don Alfonse, Roi de Castille, assisté de la Reine sa femme, de Don Jean Emanuel, de Don Jean Alfonse d'Albuquerque & de beaucoup d'autres Seigneurs. Don Jean Emanuel baisa la

Cléde, dans leurs Histoires de Portugal, Hil le fit, sa Flotte au secours du Castilveulent de même que Mariana, qu'il ait été fait l'année précédente. Peut-être se sont-ils crus autorisés à adopter cette opinion, parce que la Tréve qui fut conclue entre les deux Puissances en 1338. | avoit été prolongée, ce qui n'est marqué me devoit durer qu'un an, & qu'il ne pa- | par aucun Historien.

(A) RAYNALDUS & la Chronique. Il roît pas naturel qu'après son expiration Messieurs de la Neusville & de la ] le Roi de Portugal eut envoié, comme lan contre les Maures, à moins qu'on ne suppose qu'il sacrifia alors ses intérets & tout ressentiment au bien commun de la Chrétienté d'Espagne, ou que la Tréve

Tome V.

ANNE'S DE I. C. 1340..

de Don Jean, conduite en Portugal, pour épouser

Son mariage

Le Roi de Maroc passe en personne en Espagne, & est joint par celui de Gremade.

main au Roi en action de graces de la faveur qui venoit de lui être accordée, & envoia sur le champ querir sa fille. Les Plénipotentiaires de Portugal furent ensuite congédiés Doña Con- & retournerent rendre compte à leur Maître du succès de stance, fille leur commission. Ils n'eurent pas plûtôt fait leur rapport au Roi de Portugal, que ce Prince envoia sur les Confins de la Castille recevoir Doña Constance, qui sur conduite jus-PHéritier de qu'aux Frontières des deux Roïaumes par Don Jean Emaceue Ceuron- nuel son pere, que le Monarque Castillan sit accompagner de la principale Noblesse de ses Etats, pour lui saire honneur, & par considération pour leurs Majestés Portugailes.

Le Roi de Castille sit aussi passer en même tems en Poravec ce Prin- tugal Martin Fernandez Portocarrero, son Grand-Chambellan, pour faire ratifier le Traité de paix, & ramener Doña Blanche en Castille. Doña Constance sut reçue par les principaux Seigneurs Portugais & conduite à Lisbonne, où elle étoit attendue du Roi, de la Reine & de l'Infant. On y célébra le mariage dans le mois d'Août, le jour de la Saint Barthelemi, avec beaucoup de pompe & de réjouissances publiques \*; après quoi le Roi signa le Traité de Paix, & remit Dona Blanche entre les mains de Martin Fernandez Portocarrero, qui l'amena en Castille, où cette Princesse détrompée des vanités du monde, prit le voile dans le Monastère de las Huelgas de Burgos (A).

> Alboacen, Roi de Maroe, étoit passé en personne à Algézire, après avoir fait transporter en Espagne toutes ses Troupes. Jugeant que Don Alfonse, Roi de Castille, étoit hors d'état de mettre une Flotte dans le Détroit pour couper les vivres, il avoit rendu aux Peuples de Tunis & de Bugie les Galéres qu'ils lui avoient prétées, & il avoit même renvoié les siennes dans ses Ports, à l'exception de quelques-unes qu'il avoit cru devoir garder pour s'en servir dans le besoin. Dès qu'il sout que les Rois de Castille. & de Portugal avoient fait la paix & s'étoient ligués contre lui, il avertit le Roi de Grenade de préparer ses Troupes & de venir le joindre; ce que le Grenadin sit aussi-tôt. Le Roi de Portugal commença aussi de son côté d'assem-

(A) La Chronique & Ruy de Piña. I tôt, par une suite de leur sentiment sur \* Mariana & les deux Historiens de l'Pannée de la conclusion de la Paix en-Portugal, Mrs. de la Neufville & de la letre les Couronnes de Cassille & de Por-

Cléde, metteut ce mariage un an plu- Il tugal.

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 147

1378.

bler ses Troupes, & en donna avis à celui de Castille. Comme l'on apprit qu'Alboacen vouloit assiéger Tarisse, le Monarque Castillan envoia à cette Ville, en la place d'Alfonse Fernandez Coronel qui en étoit sorti, Jean Alfonse de Benavides avec un bon Corps de Troupes qu'il avoit macé par les amenées, lui donnant pleine autorité & des instructions & Jean Alson-

pour tout ce qu'il devoit faire.

Il y avoit dix jours que Jean Alfonse de Benavides étoit sa désense. entré dans Tariffe, lorsque le vingt-troisséme jour de Sep- Cette Place tembre Alboacen & le Roi de Grenade, qui s'étoient joints, est assissement de la Ville l'insertionne de la Rois parurent devant la Ville, l'investirent de toutes parts, ex- de Maroc & cepté du côté de la Mer, & dresserent vingt machines de de Gronade. guerre pour tirer sur la Place & la battre. Les Assiégés en informerent aussi-tôt le Roi, & firent de nuit plusieurs sorties, dans lesquelles ils tuerent quelques Mahométans, ce qui fut cause qu'Alboacen ordonna d'élever un mur entre la Mer & la Ville, & de creuser un large fossé entre la Ville & son Camp. Comme il y avoit à la muraille de la Place une Tour appellée la Tour de l'Infant Don Jean. Alboacen fit mettre sur une petite colline qui étoit vis-à-vis, & dont le sommet étoit presque à égale hauteur, quatre machines de guerre, pour la battre continuellement : il logea aussi dans le même lieu un bon nombre d'Arbalêtriers, afin d'écarter ceux qui défendoient cette Tour. Quoiqu'à force de tirer sur elle, on la maltraitat fort, les Assiégés la réparerent en dedans avec des solives & de grosses piéces de bois. A la vûe de cette vigoureuse résistance, Alboacen ordonna d'élever une autre Tour vis-à-vis de celle-ci, dans l'efpérance de pouvoir par-là réduire la Ville; mais les Assiégés aïant fait de nuit quelques sorties, détruissrent l'ouvrage quatre fois.

Le Roi de Castille avoit déja armé quinze Galéres, douze Don Asson-Navires & quatre Bâtimens plus considérables, lorsqu'ar- le Ortiz sait riva l'Etendart de la Croisade qu'il alla recevoir avec tous Castille, va les Prélats & Seigneurs. Dès que la Flotte fut en état, le avec sa Flotte Roi l'envoïa au Détroit, sous la conduite de Don Alfonse se poster dans le Détroit. Ortiz, Prieur de Saint Jean, avec ordre à celle de Portugal, qui étoit à Cadix, de se joindre à elle, pour couper les vivres aux Mahométans. Le nouvel Amirante de Caftille passa par Cadix, mais celui de Portugal ne voulut point sortir de la Baye, soit parce qu'il n'avoit reçu à ce su-

J. C. 1340.

Tariffe me-Mahométans, sa de Benavides chargé de

jet aucun ordre de son Roi, soit pour d'autres rai-

1340.

PAGNE 1378.

sons qu'on ignore; ainsi Don Alsonse Ortiz alla au Détroit, & se posta à la hauteur de Tarisse. On ne peut exprimer la joie que la vûe de la Flotte de Castille causa aux Assiégés, ni l'inquiétude & le chagrin qu'en eut Alboacen. Les premiers sentirent renaître leur courage, & le dernier se persuadant que cette Flotte seroit bientôt rensorcée de celles de Portugal & d'Aragon, ne douta point qu'on ne lui coupât toute communication avec l'Afrique. Alboacen ne se trompa pas sur le dernier point. Les petits Bâtimens qui lui apportoient les vivres, n'oserent plus approcher, de crainte d'être enlevés ou coulés à fond, de sorte que tout rencherit considérablement dans le Camp des Assié-Le Roi de geans. Le Roi de Maroc comprit alors qu'il couroit risque. d'être bientôt réduit à la dernière misere; & pour prévenir par capitula. ce malheur, il voulut tenter d'avoir Tarisse par quelque voie d'accommodement. Il fit dire en conséquence à Jean Alfonse de Benavides de lui envoier deux Gentilshommes ausquels il pût s'ouvrir sur quelque proposition. qu'il avoit à lui faire, & Jean Alfonse y consentit, après. avoir reçu des ôtages, qu'Alboacen lui avoit offerts pour répondre des deux Députés.

Maroc veus avoir Tariffe tion.

La Flotte de Castille difpersée par la Tempéte.

mérans.

cédé de plufieurs Chrétiens.

martyre de de Salcedo.

Sur ces entrefaites le Prieur de Saint Jean étant avec sa Flotte à la hauteur de Tariffe, il s'éleva une si grande tempête, que la plûpart des Galéres ne pouvant résister à la violence de la tourmente, furent portées à terre. Le Prieur s'échappa avec trois Galéres, & les Navires aïant déploié les voiles, relâcherent les uns à Carthagêne, & les autres sur 🕚 Plusieurs Ga- la Côte de Valence. Les Mahométans n'eurent pas plûtôt léres tombent apperçu les Galéres, qu'ils y accoururent, & prirent ou tuece des Maho- rent tous les Chrétiens qui y étoient. Quelques-uns des prisonniers apostasierent la Religion Chrétienne, à la persuasion. Indigne pro- d'Alboacen, qui tout joieux disoit, que comme sa Religion étoit le véritable, Dieu envoioit des ouragans & des bourasques pour la favoriser. A l'égard de ceux qui refuserent de suivre un si mauvais exemple, on les égorgea sur le Fermeté à champ. De ce nombre fut Jean Alfonse de Salcedo: on l'em-Bean Alfonse mena en vie à dessein de lui faire embrasser le Mahométisme; mais il donna des preuves fingulières de courage & de constance. Albaocen à qui il sut présenté, emploia inutilement les promesses & les menaces pour lui faire abjurez

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 149

R: D'Es-PAGNE L; 75.

sa Religion. Le généreux Jean Alfonse incapable de se laisser ébranler, répondit toujours d'un air joieux : Jesus-Christ est mort pour moi, je souhaite de mourir pour lui; ainsi fais de moi tout ce que tu voudras. Alboacen irrité de tant de fermeté, le condamna sur le champ à avoir le col coupé, & lui procura ainfi la Couronne du Martyre.

Anne's de J. C. 13404

Le Roi de Castille prendi

Après le malheur arrivé à la Flotte de Castille, le Roi Don Alfonse convoqua les Prélats, les Grands-Maîtres des la résolution Ordres Militaires & les Riches-Hommes. Ils s'assemblerent de lecouristous dans une Sale du Palais, & le Roi mettant sa Cou- Tariffe. ronne & son épée sur une Table, leur dit, que comme ils ne pouvoient ignorer tous ses embarras, depuis qu'Alboacen avoit assiégé Tarisse, il les avoit mandés à dessein de les consulter sur ce qu'il devoit saire pour sa propre gloire-& le bien de ses Etats, & qu'afin de leur laisser la liberté: de réflechir mûrement sur la situation présente des affaires. il crosoit devoir se retirer; ce qu'il fit à l'instant. Dès que le Monarque fut hors de la Sale, on commença à délibérer. Quelques-uns furent d'avis qu'il falloit secourir Tariffe, aux risques même d'une bataille, & que la gloire du Roi y étoit intéressée: d'autres faisant attention à l'excessive supériorité des forces d'Alboacen étoient d'une opinions contraire, sous prétexte que la perte d'une bataille pourroit facilement causer la ruine de toute la Monarchie, malheur auquel on ne devoit points'exposer. Quelque tems aprèss le Roi rentra pour sçavoir seur résolution; & après avoir appris que les sentimens étoient partagés, il se déclara pour le premier parti, & fit par-là pencher la balance. Ainsi il fut résolu dans l'assemblée d'entreprendre de faire lever le siège de Tariffe, quelque chose qui pût arriver, & d'inviterles Rois de Portugal & d'Aragon à prendre part à une expédition si importante...

La Reine Doña Marie partit auffi-tôt pour le Portugal, \* & le Roi son pere qui en eut avis, alla au-devant d'elle joint à luisjusqu'à Evora. Le Portugais reçut sa fille avec toute la ten- vec ses Trous.

\*Mr. de la Neufville sait saire ce | RAS, s'ce n'est que le premier prétend, voiage au Roi même de Castille, le que la ligue offensive & désensive contre confondant sans doute avec celui de Ju les Maures, entre la Cassille & le Por-runiena, dont il ne dir rien, quoiqu'il tugal, sut alors conclue, au lieu que même & Mr. de la Cléde, qui s'accor- Traité de paix. dent fur ces deux points avec Ferre.

ANNE'E DE J. C. £340.

dresse paternelle, & lui dit d'écrire sur le champ au Roi son mari, qu'il ne tarderoit pas à se rendre auprès de lui avec fes Troupes, prenant sa route par Badajoz. Sur cette agréable nouvelle, Don Alfonse, Roi de Castille, se hâta d'aller remercier le Roi de Portugal, qu'il trouva à Jurumeña. Etant ensuite retourné à Sévillé, il sit sçavoir à Tariffe qu'il secoureroit incessamment cette Place avec le Roi de Portugal; mais il défendit en même tems aux Assiégés de faire des sorties, & de combattre sans une nécessité bien pressante. Le Roi de Portugal cependant se mit en Campagne avec ses Troupes comme il l'avoit promis, passa par Badajoz, & fit tant de diligence, qu'il arriva à Séville quatre jours après le Roi de Castille. Celui-ci sortit pour le recevoir, suivi de tous les Prélats qu'il avoit à sa Cour, & de tous les Seigneurs de la Ville, & lui donna les marques les plus sensibles d'une parfaite considération. Après que le Roi de Portugal se sut remis des fatigues du voïage, les deux Monarques se disposerent à aller combattre Alboacen, & secourir Tarisse. Pour le faire plus sûrement, le Roi de Castille s'informa avec soin de la disposition & situation du Camp d'Alboacen, & de l'état où se trouvoit la Place.

Ils le mettent en marche.

Les deux Rois déterminés de faire lever le siège de Tariffe, partirent de Séville à la tête d'un bon Corps d'Armée, après qu'on eut publié la Croisade & allerent toujours à petites journées pour faciliter la jonction de toutes les Troupes. Ils passerent proche d'Alcala de Guadaira, d'Utrera, de Locas, de las Cabeças de San-Juan, & de Xerez, où toutes les Troupes, tant de Castille que de Portugal acheverent de se rassembler. Enfin ils arriverent un Dimanche 29. d'Octobre à un certain Village appellé la Peña del-Ciervo. Pendant qu'on faisoit cette marche, on apprit que Don Pedre de Moncada étoit dans le Détroit, avec les Galéres d'Aragon, & le Roi de Castille lui envoïa dire de se poster à la hauteur de Tariffe.

Principaux ont servidans

Comme il n'est pas juste de laisser dans l'oubli les Seigneurs Seigneurs qui qui ont servi dans une si sainte guerre, & qui ont contricente guerre. bué par leur valeur à une des plus fameuses victoires que la Chrétienté a jamais remportées, je vais nommer les principaux qui ont combattu dans cette occasion sous les ordres des Rois de Castille & de Portugal. Du nombre de ceux qui accompagnerent le Roi de Castille, étoient Don Gilles

ERE D'Es.

PAGNE

1378.

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 151

1378.

d'Albornoz, Archevêque de Toléde; Don Martin Fernandez de Grez, Archevêque de Saint Jacques; Don Ferdinand Tello, Archevêque de Séville, Don Jean de Sahabedra Evêque de Palence; Don Alfonse de Viedma, Evêque de Mondonedo; Don Alfonse Nunez de Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques; Don Jean Nuñez de Prado, Grand-Maître de Calatrava; le Lieutenant du Prieur de Saint Jean, Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara, Don Pedre Fernandez de Castro, Don Jean Alsonse d'Albuquerque, Don Jean de la Cerda, Don Diegue de Haro, Don Ruy Gonçalez, Don Jean Alfonse de Guzman. Don Pedre Ponce de Léon, Don Alvar Perez de Guzman, Don Henri Henriquez, Don Ferdinand Rodriguez, Seigneur de Villalobos; Don Diegue Lopez de Haro, Don-Pedre Nuñez de Guzman, Don Loup Diaz d'Almazan, Don Jean Garcie Manrique, Don Gonçale d'Aguilar, Don-Gonçale Ruyz Giron, Don Gonçale Martinez de Koza, Don Alfonse Tellez de Haro, & beaucoup d'autres tant de Biscaye, des Asturies, de Galice & de Léon, que de la Vieille & la Nouvelle Castille, & de l'Andalousie, outre Gonçale Garcie d'Aragon...

Le Roi de Portugal avoit avec lui Don Gonçale Pereyra 🚬 Archevêque de Bragues; Don Alvar Gonçalez Pereyra. Prieur de Crato; Don Gilles Fernandez Carvallo, Grand-Maître de l'Ordre de Saint Jacques en Portugal; le Grand-Maître d'Avis; Don Loup Fernandez Pacheco, Seigneur de Ferreyra; Don Gonçale Gomez de Sosa, Don Gonçale d'Azebedo, son premier Porte - Enseigne, & un grand nombre d'autres. A l'égard des Seigneurs des Conseils des Villes, qui se trouverent à la Bataille, on scait en général qu'il y avoit ceux de Zamora, de Salamanque, de Ciudad-Rodrigo, de Badajoz, de Séville, de Carmone, d'Ecija, de Jaën & de toutes les Places de l'Andalousse.

Dès qu'on apperçut l'Armée ennemie, le Roi de Castil- Les deuxs le reconnut par lui-même le Camp d'Alboacen, & du Roi Rois Chré-tiens se disde Grenade, afin de juger de la maniere dont on devoit posent à lidisposer & ranger les Troupes. Après cette précaution, on vret batailles tint un grand Conseil de guerre, où il fut résolu que le aux Maho-Roi de Castille attaqueroit Alboacen, & le Roi de Portugal celui de Grenade. Comme la Cavalerie Portugaise n'é-toit point assez considérable, on convint d'y joindre le

ANNE'E DE J. C. 1340.

152

Anne'e de J. C. 3349. ERE D'Es-PAGNE 1378.

Régiment de l'Infant Don Pedre, commandé par Don Nune Fernandez de Castrillo, les Grands-Mastres de Calatraya & d'Alcantara, Don Pedre Fernandez de Castro, Don Jean Alfonse d'Albuquerque, Don Diégue de Haro, Don Gonçale Ruyz Giron, Don Gonçale Nuñez d'Aza, & Don Diégue de Haro avec les Conseils de Salamanque & de Ciudad-Rodrigo. Il fut encore réglé que Don Jean Emanuel, Don Jean Nuñez de Lara, le Grand-Maître de l'Ordre de Saint Jacques en Castille, Don Jean de la Cerda. Don Jean Alfonse de Guzman, Don Pedre Ponce de Léon, Don Henri Henriquez, Don Ferdinand Rodriguez. Don Jean Garcie Manrique, Don Diégue de Haro, Don Ferdinand Gonçalez d'Aguilar, Don Jean Fernandez d'Auseros, & Don Garcie Fernandez Manrique formeroient l'avant-garde avec leurs Troupes, & les Conseils de Séville, de Xerez, de Carmone, d'Ecija & de Jaen; que le Roi de Castille se chargeroit du Corps de basaille, où seroient les Archevêques & Evêques avec leurs Troupes, les Gentils-hommes de sa Ménagerie, les Régimens & les Vassaux de Don Henri, de Don Frédéric, de Don Ferdinand & de Don Tello ses fils, & Don Ruy Perez Ponce de Léon avec la plûpart des autres Conseils des Villes, & un grand nombre de Gentils-hommes volontaires; qu'un Seigneur François nommé Hugues, qui étoit d'une vertu reconnue, & établi à Ubeda, porteroit à côté de lui l'Etendart de la Croix; qu'il y auroit à l'arrière-garde Don Gonçale d'Aguilar avec le Conseil de Cordoue, & l'Infanterie de Biscaye, de Guipuscoa, d'Alava & des Asturies, que le Roi avoit eu soin de bien armer à Séville, & qu'on laisseroit pour Corps de réserve un petit nombre d'Infanterie Castillane avec les Chevaliers des Ordres Militaires, qui auroient pour Commandant en chef Don Pedre Nuñez de Guzman, auquel on donna pour Lieutenans Généraux quelques Gentils-hommes de la Ménagerie. Tout étant ainsi concerté, on publia un ordre dans toute l'Armée, de se tenir prêt à marcher à l'Ennemi le jour suivant.

On jette du fecours dans la Place.

Le Roi de Castille aïant fait ensuite réstexion, qu'il seroit très-à-propos de prendre aussi les Maroquins en queue, détacha la même nuit les Régimens de Don Henri & Don Tello ses fils avec Martin Fernandez Portocarrero & Alsonse Fernandez Coronel ses Majordomes, Don Pierre Ponce de

Léon

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 155

ERE D'Es-1378.

Léon & Don Henri Henriquez avec les Troupes de Jaën, & leur ordonna d'aller se jetter dans Tarisse, & d'en sortir avec celles du Prieur de Saint Jean, lorsque l'action seroit engagée. Ce Corps de Troupes, qui étoit environ de mille Chevaux & de quatre mille Fantassins, se mit en marche à l'entrée de la nuit. Afrivé à la Rivière de Salado, il rencontra deux mille hommes de Cavalerie Mahométanne, qui voulurent lui disputer le passage; mais les Chrétiens les attaquerent avec valeur, les culbuterent, sans avoir perdu plus de trois hommes, & entrerent dans Tariffe.

Dès la pointe du jour le Roi de Castille se confessa & Les Chrécommunia de la main de l'Archevêque de Toléde. Son chent à l'Enexemple fut suivi de tous les Chrétiens, tant de Castille nemi, & enque de Portugal. On marcha ensuite à l'Ennemi en ordre gagent le de bataille, le Monarque Castillan s'avançant contre Alboacen, & le Portugais contre le Grenadin. Proche de la Rivière de Salado \* on trouva un Corps de Mahométans, que les Ennemis y avoient posté pour défendre le passage. Don Jean Emanuel, qui les apperçut le premier, fut si fort effraié de leur multitude, qu'il fit faire halte aux Troupes qu'il conduisoit. Le Roi de Castille qui le suivoit avec le Corps de bataille, étonné de voir l'avant garde s'arrêter, envoia ordre à Don Jean Emanuel & à ceux qui l'accompagnoient de passer la Rivière. Le premier ne se pressa pas d'obéir, mais Don Gonçale Ruyz de la Vega franchit hardiment le passage, à la tête du Régiment de Don Frédéric dont il étoit Majordome, & engagea un rude combat avec les Mahométans, Il fut soutenu par Garcilaso de la Vega son frere, qui passa immédiatement après lui avec les Troupes de Don Ferdinand. Quoiqu'ils n'eussent pas plus de huit cens hommes, & que les Ennemis fussent au nombre de plus de quinze cens, ils gagnerent d'abord du terrein. Accablés cependant par la multitude, ils étoient sur le point de succomber, lorsqu'arriva fort à propos Don Alvar Perez de Guzman, que le Roi envoïoit à leur secours. Ils n'eurent pas plûtôt reçû ce renfort, qu'ils se rétablirent, & chargerent les Ennemis avec tant de vigueur, qu'ils les enfoncerent & les défirent. Comme Don Jean Emanuel restoit toujours sur le bord de la Rivière, le Grand-Maître de Saint Jacques, & Don Jean Nuñez de Lara, la passerent avec leurs

\*La célébre Victoire qui fut remportée ce jour-là, a tiré son nom de cetteRivière. Iome V.

J. C. 1340.

Anne's de J. C. 1340. Troupes, & donnerent sur un gros parti de Mahométans, qu'ils ne tarderent pas à mettre en suite. Aïant été ensuite rensorcés d'un autre Corps de Troupes, ils prirent par derrière une petite montagne, & allerent sondre sur le Camp d'Alboacen. Ils surent joints dans leur marche par le Détachement que le Roi avoit envosé à Tarisse, & qui étant sorti de la Place, s'étoit mis en ordre de bataille pour attaquer l'Ennemi. Ainsi toutes ces Troupes réunies se jetterent sur le Camp d'Alboacen, & s'en rendirent maîtres, après avoir taillé en pieces trois mille Chevaux & huit mille Fantas-sins.

Le Roi de Maroc est défait & mis en fuire par celui de Castille.

Pendant ce tems-là le Roi de Castille, voïant que le combat étoit engagé, passa la Rivière avec le Corps de bataille pour seconder ses gens; mais il ne sut pas plutôt de l'autre côté, que Pierre Ruyz Carrillo, qui portoit son Etendart, prit les devans avec une bonne partie de ses Troupe, & alla se poster sur une éminence, laissant le Roi presque seul. I es Maures qui s'en apperçurent, s'animerent & vinrent en grand nombre l'assaillir. Quoiqu'il n'eût avec lui qu'un: poignée de monde, il ne parut point effraié de la multitude d'ennemis qu'il avoit en tête. Montrant au contraire une fermeté vraiment heroïque, il dit à ses gens: Songez, mes enfans, que je suis le Roi Don Alsonse; aujourd'hui je vais connoître la bravoure de mes Sujets, & vous celle de votre Roi. En achevant de prononcer ces mots, il piqua son cheval pour se jetter dans la mêlée, mais l'Archevêque de Toléde, qui étoit proche de lui, arrêta le cheval par la bride, & conjura le Roi de ne point exposer sa personne, ni mettre les Chrétiens au hazard de perdre une victoire qu'ils avoient déja entre les mains, & dont le Ciel vouloit le favoriser. Le Roi étant retenu par cette sage remontrance, Sanche Sanchez de Rojas, Garcie-Fernandez de Grixalva, Iñigo Perez d'Orozco & Jean Estevanez soutinrent tout l'effort des Mahométans, & sirent tous des exploits dignes de leur valeur. Sur ces entrefaites Don Ruy Perez Ponce de Léon, Don Alfonse de Viezma, Evêque de Mondonedo, & Ruy Perez de Viezma son frere, avertis du danger où étoit le Roi, volerent à son secours, le premier avec le Conseil de Zamora, & les deux derniers avec environ quatre cens Chevaux. Dans le même tems arriva aussi Don Gonçale d'Aguilar à la tête

Digitized by Google

1378.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 155

1378.

du Régiment de Cordoue & d'autres Troupes. Le combat devint alors plus sanglant, mais les Mahométans ne tarderent pas à perdre courage, & même à prendre la fuite, aïant appris qu'il étoit sorti de Tarisse un Détachement, que leur Camp étoit pris, & que Don Alvar Perez de Guzman, & les deux freres Don Gonçale Ruyz & Garcilaso de la Vega massacroient tous les Ennemis qui se présentoient devant eux. On les poursuivit, & on en sit un grand carnage.

Anne's DE

J. C.

£340.

Le Roi de Portugal ne se distingua pas moins dans cette Le Portugais occasion. Il attaqua hardiment le Roi de Grenade, à la tête fait le meme de ses Troupes & de celles que le Roi de Castille avoit nadin. miles sous ses ordres. Le premier choc sut très-rude; mais Don Pedre Nuñez de Guzman aïant gagné du terrein avec l'Infanterie de Castille, de Léon, des Asturies & de Biscaye, les Grenadins furent enfoncés de toutes parts, & contraints enfin de chercher avec leur Roi leur salut dans la fuite. Quoique le Monarque Portugais les sît poursuivre vivement, le Roi de Grenade échappa, & se retira la même nuit à Marbella. Alboacen qui fuïoit de son côté, gagna Algézite, d'où il passa tout de suite à Gibraltar, & de-là à Ceuta à la fayeur de la nuit.

De quatre cens mille hommes d'Infanterie & soixante mille de Cavalerie, qui composoient l'Armée des Insidel- sidérables des bes, il en périt deux cens mille dans cette fameuse bataille, qui se donna un Lundi 30. d'Octobre. Les deux Rois qui n'avoient en tout pas plus de quarante mille Fantassins & dix-huit mille Chevaux, ne perdirent que vingt hommes. De-là vient qu'on a toujours regardé cette victoire comme miraculeuse, & que toute l'Espagne la tient pour telle \*. Fatime, fille du Roi de Tunis, & premiere femme d'Alboacen, fut tuée dans une tente sans être connue. On st prisonniere une de ses sœurs, & trois autres semmes d'Alboacen, outre beaucoup d'autres Africaines. On prit aussi phusieurs Chrétiennes. Abamar, fils du Roi de Maroc, eut encore le même sort, avec Aboham son cousin. Ensin le nombre des prisonniers sut prodigieux. On trouva des richesses immenses, mais il n'a jamais été possible de sça-

Mahométans.

Vij

Mariana dit que par un ancien Ré- d'Octobre, & que cette Fête se solem-glement on en célébre tous les ans la mise avec beaucoup de pompe & d'émémoire dans l'Eglise de Toléde le 30. Il clat.

ANNE'E DE J. C. 1340.

voir à combien elles montoient, parce que le Soldat prit ERE D'Espour lui une partie du butin, en pillant les tentes d'Alboacen. Al'approche de la nuit, le Roi Don Alfonse sit dire à Don Pedre de Monçada de bien garder le Détroit, & de faire en sorte de couper au Roi Alboacen la retraite en Afrique. Les Chrétiens rendirent graces à Dieu & se féliciterent mutuellement d'une si glorieuse victoire. Les deux Rois en firent autant, & celui de Castille s'étant remis des fatigues de cette journée, alla à Tariffe le jour suivant : il loua beaucoup la valeur de ceux qui avoient défendu cette Place; & après avoir visité les fortifications, il donna ordre de les rétablir. Le lendemain il vit Don Pedre de Moncada, & le pria de garder encore quelque tems le Détroit; après quoi les deux Rois remenerent leurs Troupes à Séville.

On fi it à Seville de graudes réjouiste victoire.

Toute la Ville sit de grands préparatifs pour des réjouisfances publiques, & quand les deux Rois y arriverent, sances à l'oc- l'Archevêque les reçut à la tête de tout son Clergé, & les casson de cet- conduisse en procession à l'Eglise Cathédrale, où on remercia Dieu d'une victoire si signalée. Quoique les Soldats dans le pillage des tentes d'Alboacen eussent ptis tant d'or, que plusieurs d'entr'eux passerent en Aragon & en Navarre, pour n'être pas contraints de le rendre, on n'en avoit pas moins fait un butin très-considérable. Le Roi de Castille fit apporter dans un salon tous les effets qui avoient été le fruit de la victoire, tels que des cimeteres & des épées richement garnies, des éperons, des mors, des caparaçons, des étoffes de brocard & de soie, & quantité de bi oux d'un grand prix, & donna ordre de rassembler tous les Captifs & Prisonniers à l'entrée du Palais. Il envoïa quérir ensuite le Roi de Portugal son beau-pere, à qui il dit de choisir pour lui tout ce qui lui plairoit; mais le généreux Monarque Portugais, content d'avoir moissonné des lauriers, ne voulut rien prendre de toutes les dépouilles, malgré toutes les instances qu'on pût lui faire\*. Cependant le Roi de Castille l'obligea d'accepter Aboam, neveu d'Alboacen & fils du Roi de Sugulmesse, avec d'au-

\* M. de la Neuwille dit que ce price du Salado, ils y font restés ius-Prince se contenta de l'Etendart du qu'à ce qu'on les en ait tirés, pour les Roi de Maroc, & de sa Тготрене, attacher au dessus du Тотреац de ca a qu'aïant sait mettre dans son Ar-senal ces deux monumens de la célebre

PAGNE

1378.

ERE D'ES PAGNE 1378.

tres Prisonniers d'importance, plusieurs cimeteres garnis de pierres précieuses, différens harnois de chevaux d'un grand prix, & quelques bijoux. Ainsi le Roide Portugal étant retourné très-satisfait dans ses Etats, celui de Castille l'accom- Le Roi de pagna jusqu'à Cazalla de la Siera où ils se séparerent avec tous les témoignages de la parfaite union dans laquelle ils monde dans vécurent par la suite. Le Roi de Portugal passa à Oliven- ses Etats. ça, & de-là à Estremos, où il sut reçu de Doña Beatrix sa femme, de Don Pedre son fils, & de Doña Constance sa bru, & le Cassillan se rendit à Carmone pour mettre ordre à quelques affaires\* (A). Quelques-uns s'imaginent, qu'après cette bataille, le Roi de Castille cessa d'avoir un commerce criminel avec Doña Eléonor de Guzman, & ne considéra plus cette Dame que comme la mere de ses enfans. Il est en effet très-possible que le souvenir du danger qu'il avoit couru & de la faveur singulière dont le Ciel venoit de le gratifier, l'ait fait rentrer en lui-même, & l'ait déterminé à changer de conduite.

Il paroît qu'il y eut en Sardaigne quelque mouvement, Ligue entre parce que les Communes de Génes & de Pile, plusieurs les Génois, Seigneurs de la Famille d'Oria, les Habitans de Sacer, & plusieurs Ha-Luchirio, Vicomte de Milan, se liguerent ensemble pour bitans de la faire la guerre aux Aragonnois; mais les Seigneurs d'A-Sardaigne, contre le Roi. borrea, les Comtes de Donaritico, & Jean, Marquis d'Aragon. de Malaespina, avec d'autres du Rosaume, étant demeurés attachés à Don Pedre, Roi d'Aragon, le Monarque s'inquiéta peu de la ligue, & se contenta d'envoier pour Vice-Roi de l'Isle, Bernard de Badajoz, qui la connoisBernard de Badajoz est. foit parsaitement. Ainsi les Génois, les Pisans & les au- fair Gouvertres Confédérés n'entreprirent rien cette année (B).

Comme ily avoit encore beaucoup de Juis & de Maho-, Isle. métans dans le Roiaume de Valence, le Pape qui en fut presse le Roi

1340,

neur de cette-

Palence, JEAN VILLANO, Liv 11. Chap. 112. le Continuateur de Nangis, & beaucoup d'autres.

(B) ZURITA. \* Comme l'on pourroit être étonné de le que les deux Rois ne profiterent L

(1) Les Chroniques de Castille & pas mieux de leur victoire, Mariana de Portugal; Don Paul, Evêque de tes justifie, en disant qu'ils n'avoient des Burgos, Alfonse de Carthagene, le Vivres & des provisions que pour peu Dépensier de la Reine Dona Eléonor, de jours, qu'ils commençoient même Don Roderic Sanchez, Evêque de i deja à en manquer dans le Camp, & qu'étant d'ailleurs proche de l'hiver, il parut plus à propos de mettre les Troupes en quartier de rafraichissement, pour ctre en état d'ouvrir de bonne heuse la Campagne.

ANNE DE J. C. 1340. d'Aragon de chailer de les Etats tons les Juifs & les

informé, & qui apprit que c'étoit de ce côté-la que le Roi ERE D'EL Don Pedre craignoit l'invasion, écrivit au Monarque Aragonnois de les chasser tous de ses Etats, & manda aux Archevêques de Tarragonne & de Saragosse d'insister fort fur ce point (A). Hugues Cortingo & Loup Cinerecha, qui étoient des principaux Seigneurs de l'Isle de Corse. Mahométans députerent au Roi Don Pedre l'Evêque d'Aleria, pour lui offrir de le rendre maître de l'Isse, s'il vouloit leur envoier sa Flotte. Le Prélat arriva en Août à Barcelone, & v aïant trouvé le Roi, il l'informa de sa commission; mais le Monarque Aragonnois ne crut pas devoir formet cette entreprise à cause de la nécessité où il étoit de veiller à la défense de ses Etats contre les Mahométans qui menaçoient La Sardai- l'Espagne. Sur la fin de l'année le Roi aïant été informé que les Confédérés projettoient la réduction de la Sardaigne, fédérés contre chargea Don Sanche son oncle d'aller en son nom demanle Roi d'Ara- der au Pape, pour trois ans, les Décimes, & pour pareil tems la remise du Tribut auquel il étoit obligé, sous prétexte que les revenus qu'il tiroit de cette Isle, étoient trop modiques pour le mettre en état de résister aux essorts des Ennemis. (B)

gne menacée par les Congon.

Etats de Castille alsemblés à Llerena.

Le Roi enpréfens au Pape.

Le Roi Don Alfonse voulant tirer tout l'avantage possible de la glorieuse victoire qu'il avoit remportée l'année précédente, alla de Carmone à Llerena tenir les Etats qu'il avoit convoqués, à dessein de demander les secours dont il avoit besoin, pour continuer la guerre sans donner le tems aux deux Rois Mahométans de se remettre de la déroute. Mais avant l'ouverture des Etats, comme il reconvoie de riches nut qu'il devoit un si heureux succès aux bontés du Pape, il crut devoir par reconnoissance lui faire part du butin. Il lui envoia donc par Jean Martinez de Leyba le même Etendart fous lequel il avoit livré la bataille, vingt-quatre chevaux richement enharnachés, avec des boucliers & des ciméteres magnifiques attachés aux arçons des selles, un des Drapeaux qu'on avoit pris aux Ennemis & vingt-quatre des Mahométans captifs, qui menoient les chevaux par la bride, outre beaucoup d'autres présens. Jean Martin de Leyba étant proche d'Avignon, sit sçavoir son arrivée au Pape, qui donna ordre à tous les Cardinaux & à toute

· (A) RAYNALDUS.

| (B) ZURITA

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 159

ERE D'Es-PAGNE 1379.

sa Cour d'aller le recevoir. L'Ambassadeur Castillan entra dans la Ville avec cet illustre Cortége, & s'étant rendu au Palais, il baisa la Mule du Pape, présenta au Saint Pere l'Etendart du Roi, & lui fit un récit exact de tout ce qui s'étoit passé à la journée du Salado. Sa Sainteré prit l'Étendart, & voulant sur le champ rendre à Dieu des actions de graces, elle entonna le Vexilla Regis prodeunt, que tous les Cardinaux chanterent avec elle. Après cet Hymne, le Pape convoqua pour le jour suivant tous les Cardinaux, Prélats & Ministres de la Cour, afin de remercier d'une si grande Victoire la Majesté suprême. Quand ils furent tous assemblés, il alla avec eux à l'Eglise Cathédrale, où l'on célébra solemnellement la Messe en action de graces, après quoi il fit un Sermon magnifique & très - pathétique. sur les essets de la Toute-puissance, saisant l'éloge de la Victoire que les Castillans & les Portugais avoient remportée sur les ennemis du nom Chrétien, & appuiant beaucoup sur la religion, le zéle, la prudence, la fermeté & la valeur du Roi Don Alfonse. Cette cérémonie étant faite, il congédia Jean Martinez, avec quelques graces particuliéres qu'il accorda au Roi. Il le chargea aussi pour le même Monarque d'une Lettre pleine de témoignages d'une tendresse vraiement paternelle, l'exhortant fortement de ne point cesser la guerre jusqu'à l'entière expulsion des Mahométans d'Espagne (A).

Après le départ de Jean Martinez de Leyba pour Avi- Il exhorte le gnon, le Roi Don Alsonse envoïa une autre Ambassade à Roi de France de faire la Philippe, Roi de France, pour le solliciter de faire la paix paix avec avec Edouard, Roi d'Angleterre, sous prétexte que toute l'Anglois. la Chrétienté avoit fort à craindre de la puissance formidable du Roi de Maroc, si les François & les Anglois ne se réunissoient, & ne se mettoient par là en état de le seconder contre ce Prince Mahométan (B). Le Roi ouvrit Les Etats lui ensuire les Etats à Llerena, où les Seigneurs & les Syndics accordent un des Villes s'étoient rendus \*. Aïant représenté à toute l'As-grand don semblée combien il étoit important de continuer la guerre poussor la contre les Mahométans, qui étoient consternés & sans for- guerre contre

ANNE'S DE J. C. 1341.

<sup>(</sup>A) La Chronique du Roi Don Al- Mariana qui parle de cette Assem-sonse. RAYNALDUS, & d'autres dans | blée d'Etats sous l'année 1340, marque BALUZE.

<sup>(</sup>B) RAYNALDUS.

duil s'en tint encose une suite à Ma-

ERE D'Es-PAGNE 1379.

ces, avant qu'ils pussent se relever de l'abattement où ils ANNE'L DE étoient, il demanda qu'on lui fournît les moiens de ne pas laisser échapper une conjoncture si favorable. Quoique les les Mahomé. Peuples fussent déja épussés par les contributions précédentes, les Seigneurs & les Syndics des Villes convaincus que le Roi n'avoit en vûe que la gloire de Dieu & le bien de la Monarchie, & qu'on pouvoit en effet tirer de grands avantages de la proposition qu'il leur faisoit, lui accorderent généreusement tout ce dont il avoit besoin; mais le Monarque aïant égard à la situation de ses Sujets, modéra le don gratuit. Pendant qu'il étoit à Llerena, Don Pedre, Comte de Barzelos, curieux de connoître par lui-même un si grand Prince, vint le voir, & retourna en Portugal très-satisfait de la manière obligeante dont il fut reçu.

Siège d'Alcala de Benzayde, par le Roi de Castil-Château de Moclin.

Le Roi alla de Llerena à Madrid faire les préparatifs de la Campagne, & païa aux Riches-Hommes & aux autres Officiers leurs appointemens, afin que chacun d'eux trale, & prise du vaillat à disposer son monde. Il passa ensuite à Cordoue pour attendre les Troupes, qui avoient ordre de s'y rassembler. Lorsque toute l'Armée fut réunie, il fit courir le bruit, qu'il avoit dessein de porter les horreurs de la guerre dans les environs de Malaga, afin de cacher par-là au Roi de Grenade ses véritables intentions. Pour rendre même la chose plus croïable, il envoïa à la vûe de Malaga deux Vaisseaux & quatre Galéres chargées de vivres. Sur cette nouvelle, le Grenadin fit passer à cette Ville l'élite de ses Troupes, tant de Cavalerie que d'Infanterie. Le Roi charmé de la réussite de son stratagême, se mit en campagne avec son armée, & aïant pris sa route par Ecija, & marché toute la nuit, il se trouva à la pointe du jour deyant Alcala de Benzayde: il investit aussi-tôt cette Place de toutes parts; & les Habitans en furent d'autant plus effraiés, qu'ils ne s'y attendoient nullement, & n'étoient point en état de résister à un Ennemi si formidable. Dès qu'on eut commencé le siège, le Roi détacha le Régiment de Don Henri son fils & d'autres Troupes sous la conduite de Don Alfonse Coronel, avec ordre de s'emparer du Château de Moclin, afin de faciliter & d'assûrer les Convois de vivres qui venoient au Camp. Quoique Don Alfonse Coronel attaquât vigoureusement cette Place, la Garnison sit une si vive résistance, que le Roi sut obligé d'envoier unc

ERE D'Es-PAGNE. 1379.

une machine de guerre & quelques Pierriers. Cependant le Roi battoit continuellement la muraille, & avoit déja emporté de force les Fauxbourgs. Aïant appris par un Prisonnier Mahométan qu'on n'avoit point dans la Ville d'autre eau que celle d'une grande Cîterne ou d'un grand Puits qui étoit proche d'une Tourelle de la muraille, il fit dresser de ce côté-là une forte batterie, afin d'ôter aux Habitans cette ressource, & de combler la Cîterne avec les ruines du mur.

On n'eut pas plûtôt donné avis du siége d'Alcala au Roi de Grenade, que ce Prince Mahométan assembla ses Troupes, & se mit en marche pour la secourir. Le Roi Don Altonse averti de son approche, laissa au siège autant de monde qu'il en falloit, alla à sa rencontre avec le reste de l'Armée, & lui dressa une embuscade à Pinos; mais le Roi de Grenade, qui en eut vent, & qui avoit beaucoup moins de Troupes que le Castillan, prit le parti de se retirer. Alors le Roi Don Alfonse, aïant divisé son Armée en deux Corps, saccagea le territoire d'Yllora, & retourna ensuite au siége. Dans le même tems Moclin se rendit à Don Alfonse Coronel, à condition qu'on accorderoit la vie sauve aux Mahométans, qui furent conduits avec toute la sûreté possible jusqu'à l'endroit dont on étoit convenu. Comme on ne discontinuoit point de battre la muraille d'Alcala pour combler la Cîterne, on parvint enfin, non sans peine & sans répandre un peu de sang, à l'écrouler & à priver d'eau les Assiégés, qui se mirent cependant en devoir de réparer la brêche.

Sur ces entrefaites arriva à la Barre de Cadiz ou à San- Les Génois Lucar Don Gilles de Boccanegra, frere de Simon de Boc- fecourent par canegra, Doge de Génes, avec quinze Galéres bien armées, tillans. Prise conformément à l'accord qui avoit été fait avec le Roi. d'Alcala. Aiant été trouver le Monarque & prendre ses ordres, Don Alfonse lui dit d'aller se poster dans le Détroit, pour empêcher les secours que le Roi de Maroc pourroit envoïer à celui de Grenade, en qualité de son Allié. Le Grenadia de ·son côté, qui craignoit de perdre Alcala, écrivit ou envoia un Exprès à Alboacen pour le prier de le secourir au plûtôt, à cause du danger pressant où étoit cette Ville; & Alboacen donna ordre qu'on lui fournît d'Algézire le plus de Troupes qu'on pourroit. On fit aussi-tôt partir de cette derniere Place mille Chevaux bien armés, & le Roi de

Tome V.

NNL'E DE J. C. 1341.



Anne'e de . J. C. 23410

Grenade aïant reçu ce renfort, se mit en marche pour donner du secours à Alcala. Le Roi Don Alfonse, qui ne tarda ERE D'ES pas d'apprendre son approche, laissa au siège un nombre de Troupes suffisant, & alla avec les autres à l'Ennemi, à qui il dressa une sorte embuscade pour le tromper. Des que les deux Armées furent en présence, elles se rangerent en ordre de bataille, chacune cherchant l'avantage du terrein. Le Roi de Grenade attendit qu'on l'attaquât, afin de conserver le poste qu'il occupoit. Pour l'en tirer, le Roi de Castille chargea Don Alsonse de Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques, d'escarmoucher avec son monde; mais malgré tout ce que le Grand-Maître put faire, le Roi de Grenade, qui étoit averti de l'embuscade, & qui sçavoit le nombre & la disposition des Troupes que le Roi avoit avec lui, demeura tranquille, jusqu'à ce que pleinement convaincu qu'il ne pouvoit entreprendre de secourir Alcala, fans s'exposer à un danger presque assuré d'avoir son Armée taillée en piéces, il jugea plus à propos de faire retraite. Alors Don Alfonse retourna avec ses Troupes au siège; & les Habitans perdant tout espoir d'être secourus, & manquant de vivres, proposerent de rendre la Place, pourvû qu'on les laissât tous fortir librement. Le Roi accepta la Capitulation, en vertu de laquelle on lui remit la Ville, & tous les Habitans depuis le plus grand jusqu'au plus petit, furent conduits en lieu de surcié. Il fit aussitôt bien réparer la muraille, & après y avoir mis une bonne Garniton avec toutes les provisions nécessaires, il partit à la tête de ses Troupes pour d'autres opérations.

On enfeve plusieurs aures Places au Roi de Gremade.

Le Roi de Grenade, effraïé des forces du Roi Don Alfonse, envoïa à ce Prince un Ambassadeur pour lui demander une Tréve, & offrir d'être son Vassal, en lui donnant le même tribut que les Rois ses Prédécesseurs paioient aux Rois de Castille. Don Alfonse écouta la proposition, & répondit qu'il l'accepteroit, si le Roi de Grenade vouloit se détacher de la Ligue avec Alboacen, Roi de Maroc. Comme cette condition ne fut point du goût du Grenadin, le Roi Don Alfonse alla assiéger Priego, & donna à Martin Fernandez Portocarrero un Corps de Troupes pour attaquer & réduire le Château de Carcabuey. Pendant qu'il battoit la muraille de Priego, il reçut un bon renfort que lui amenerent l'Archevêque de Saint Jacques, Don Pedre

1379.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 163

ERE D'Fs-PAGNE 1379.

Fernandez de Castro, Don Roderic Perez Ponce & Don Pedre Nuñez de Guzman. On ouvrit plusieurs bréches, & Anne'e DE les Mahométans en furent si fort allarmés, que pour ne point éprouver la rigueur de la guerre, ils livrerent la Ville, après être convenu qu'on leur permettroit d'en sortir, & de se retirer où ils jugeroient à propos. Le Roi les sit escorter, donna ordre de relever les murailles, & alla ensuite faire le siège de Rute. Il envoia de là Don Alfonse de Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques, avec un Détachement soumettre le Château de Benamexir, qui se rendit le troisième jour. La Torre de Matrera suivit l'exemple de cette Place, & Rute en sit autant, après douze jours de siège \*.

Dispositions du Roi de Castille pour fes Frontie-

J. C.

13416

Comme l'Automne étoit déja fort avancé & que les pluïes étoient abondantes, le Roi rentra dans ses Etats avec ses Troupes, laissant sur les Frontières du Rosaume de Jaën la suresé de le Grand Maître de Saint Jacques, Don Henri Henriquez & d'autres; sur celles du Roiaume de Cordoue, Don Gonçale d'Aguilar, & Don Ferdinand son frere, & sur celles du Roiaume de Séville, Don Jean Alfonse de Guzman, Don Pedre Ponce de Léon, & Don Alvar Perez de Guzman, avec ordre de se secourir les uns les autres, si l'occasion l'exigeoit. Don Gilles de Boccanegra resta aussi dans le Détroit de Gibraltar avec quarante Galéres, & trente Vaisseaux de Galice, des Asturies & de Biscaye. Enfin le Roi après avoir depêché au Pape un Exprès pour lui rendre compte de ses expéditions dans cette Campagne, partit pour Valladolid, remettant à l'année suivante la conquête d'Algézire (A).

Dans cette même année les Majorquins opprimés par les impôts & les vexations de Don Jayme leur Roi, s'indisposerent si fort contre lui, qu'ils écrivirent secrettement à Don détrôner le Pedre, Roi d'Aragon, pour le supplier de les délivrer des maux qu'ils souffroient, & de réunir à perpétuité leurs Isles à sa Couronne, lui promettant de se joindre tous à ses Troupes dès qu'elles paroîtroient, & de sacrisser pour lui

Le Roi d'Aragon forme le projet de

<sup>(</sup>A) La Chronique du Roi Don Al- 11 rent part à toutes ces expéditions, quoifonse; RAYNALDUS. qu'il n'en soit rien dit par Ferreras, ni \* Messieurs de la Neusville & de la même par Mariana. J'ignore où ils ont Cléde prétendent que les Portugais eu- pû puiser cette connoissance.

ANNE DE J. C. 1341.

leur vie & leurs biens. Quoique le Roi d'Aragon fût trèsflatté de cette proposition, il crut devoir avant toute chose s'assurer des véritables dispositions des Insulaires, & après l'avoir fait avec beaucoup de ménagement, il chercha des prétextes pour colorer son entreprise. D'un autre côté, Don Jayme, Roi de Majorque, le pressoit sortement de le secourir contre le Roi de France, qui menaçoit les Vicomtés d'Omelas & de Carladois, & ses autres Domaines en decà des Pyrenées; mais le Roi Don Pedre, qui ne vouloit que gagner du tems pour l'exécution de son projet, se contentoit de lui en promettre en termes généraux \*.

**I** reçoit une Ambaffade du Roi de France.

Le Roi de France informé des démarches du Roi de Majorque auprès de l'Aragonnois, envoia un Ambassadeur au dernier, qu'il avoit intérêt de ménager, pour le prier de ne point embrasser les intérêts du Roi d'Angleterre avec qui il avoit une guerre sanglante. Il lui fit dire aussi qu'il consentoit de le reconnoître pour Arbitre de ses différends avec le Roi de Majorque, & il l'avertit en même tems que ce Prince cherchoit à se soustraire à son obéisfance, & lui avoit demandé à cet effet son appui, qu'il lui avoit refusé constamment \*\*. Le Roi d'Aragon témoigna à l'Ambassadeur qu'il sçavoit grand gré au Roi de France de son procédé, & l'assura que quoiqu'il s'en sût déja rendu digne par le refus qu'il avoit toujours fait de se liguer contre la France avec le Roi d'Angleterre, qui l'en avoit

de France & de Majorque étoient, suivant Zurita, que le dernier cherchant à se soustraire du Vasselage du premier pour la Seigneurie de Montpellier, & les autres Domaines qu'il possédoit endeçà des Pyrenées, prétendoit exercer dans le Pais une autorité souveraine, refusoit sous différens prétextes de renou veller au Roi de France l'hommage & le serment de fidélité pour la Seigneurie de Montpellier & ses dépendances, & avoit célébré des Joûtes, malgré la défense que le Monarque François en avoit faite, pendant tout le tems que dureroit la guerre avec l'Angleterre. Comptant fur l'appui du Roi d'Aragon, il lui avoit écrit dès le mois de Décembre de l'année 1240, pour lui rendre compte de sa conduite, & lui faire entendre qu'il n'en |

\* Les sujets de querelles entre les Rois 11 avoit agi ainfi, que pour leur intérêt commun; soutenant entre autres choses, que l'échange de Philippe le Bel avec l'Evêque de Maguelonne, qui avoi: procuré à ce Prince la Suzeraineté immédiate sur Montpellier, étoit nul, parce qu'il avoit été fait contre la défense du Pape. Il n'est point parlé de tous ces démélés dans l'Histoire de France de Mezeray.

13.79-

\*\* Cette Ambassade dut se faite, selon toute apparence, au commencement de l'année, puisque, suivant la nouvelle Histoire de Languedoc, le Roi de Majorque en envoïa une autre à l'Aragonnois le 22 de Février pour la traveiser, faire valoir les raisons qu'il avoit de se. prétendre indépendant à Montpellier, implorer la protection de ce Prince & lui demander une entrevûe.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

fortement sollicité \*, il seroit en sorte d'en témoigner encore sa reconnoissance par ses bons offices.

PAGNE 3379.

Comme Don Jayme, Roi de Majorque, apprit dans le même tems que la France assembloit des Troupes contre lui, il députa différentes personnes au Roi Don Pe- Majorque en dre, pour l'engager de lui donner du secours comme à son celui de Fran-Vassal; mais le Roi Don Pedre lui répondit toujours avec ce. tiédeur, sans néanmoins le resuser ouvertement. Don Jayme s'imaginant qu'il réussiroit mieux par lui-même, alla le trouver en per onne, & emmena avec lui Doña Constance sa femme, sœur du Roi d'Aragon, dans l'espérance que la parenté feroit impression sur l'esprit de ce Prince \*\*. Le Roi Don Pedre, après avoir traité l'affaire amplement, lui conseilla seulement de ne point commencer la guerre contre la France, parce qu'il falloit en examiner mûrement les motifs. Pour cet effet, le Roi d'Aragon assembla quelques hommes capables & des plus éclairés de ses Etats, & comme il avoit l'adresse de leur faire goûter son avis conformément à ses intérêts, il fut résolu qu'on enverroit au Roi de France un Ambassadeur pour terminer la querelle à l'amiable; mais c'étoit déja dans le tems que Jean, Duc de Normandie & fils du Roi de France, s'étoit emparé des Vicomtés d'Omelas & de Carladois, & de plusieurs Châteaux du Comté de Montpellier. Le Roi de Majorque se re-

J. C. Le Roi e

voit dans la nouvelle Histoire de Lanwrite Rymer Ad. publ. tom. 5. p. 133. qu'au mois de Février de cette année il y avoit un projet de Ligue entre les Rois d'Angleterre, d'Aragon, & de Majorque contre le Roi de France. C'étoit apparemment l'effet de l'Ambassade du Roi de Majorque, dont j'ai fait mention dans la Note précédente, ou de l'entrevûe de Saint Saloni, dont je parlerai dans la fuivante.

\*\* Avant cette entrevûe, Zurita affure qu'il y en avoit eu une autre à Saint Saloni pendant le Carême, dans laque. le le Roi de Majorque aïant expose au Roi d'Aragon ses griefs contre le Roi de France, & les prétentions pour l'indépendance à Montpellier & dans les Vicomtés d'Omelas & de Carladois, lui déclara, [ la Note précédente d'après Rymer-

\* Quoi qu'en dise ici Ferrer es, on | qu'il étoit prêt à soutenir son droit par les armes, & à s'allier pour cela avec le Roi guedoc, où l'on cite en marge pour au- | d'Augleterre, & lui demanda enfin son secours. Comme les instances de ce Prince furent alors tres-pressantes, malgré ce que le Roid'Aragon put lui dire pour le détourner de ce dessem; le dernier, de retour à Tarragone, résolut le 26 de Mai suivant, de l'avis de son Conseil, d'envoier un Ambassadeur au Roi de France, pour l'engager à un accommodemene, & lui notifier qu'en cas de guerre, il ne pourroit se dispenser de secourir le Roi de Majorque, à qui il étoit allié par le sang & par des engagemens réciproques. Quoique ceci ne s'accorde guéres avec la réponse que l'Aragonnois fit à l'Ambassadeur de France, suivans FERHERAS, ces faits le concilient parfaitement avec ce qui est marqué dans

J. c. 1341.

On prend la rélolution de

le citer aux

Etats de Bar-

celonne.

tira dans le Roussillon, où il mit quelques Troupes sur pied pour se défendre. Il sit de la sçavoir sa situation au Roi Don Ere D'Es-Pêdre, & lui manda que comme le Duc de Normandie étoit très-proche de ces Quartiers avec son Armée, il avoit un extrême besoin de secours \*; & le Roi d'Aragon répondit qu'il étoit dans le dessein de lui en envoïer. Cependant dans le fort de ses sollicitations, l'Aragonnois tint une Assemblée d'Etats, où l'on convint de le citer aux Etats de Barcelonne \*\*, sans lui donner aucun secours, afin que ce Prince étant affoibli par la guerre de France, il fût plus facile de le dépouiller de fes Domaines (A).

Le Pape accorde au Roi de Portugal 1a Croifade & les Décimes pour deux ans.

En Portugal le Roi Alfonse envoia en Ambassade au Pape, Don Martin, Evêque d'Evora, Loup Fernandez Pacheco, Seigneur de Ferreyra, & Laurent Gornoz d'Abreu pour lui porter de sa part la nouvelle de l'heureuse Victoire de Salado, & lui demander la Croisade & les Décimes pour deux ans, afin de continuer la guerre contre les Rois de Maroc & de Grenade. Le Saint Pere qui fut édifié du zéle du Roi, & qui voulut l'exciter encore davantage, consentit à tout, & nomma l'Archevêque de Brague son

Légat pour la Croisade (B).

1341. Les Etats de Castille & tous les autres accordent au Roi un grand lubfide.

Fendant que le Monarque Castillan étoit à Valladolid. ce Prince qui pensoit sérieusement à recouvrer Algézire. convoqua les Etats à Burgos, où se trouverent avec l'Archevêque de Toléde, beaucoup de Prélats, un grand nombre de Riches-Hommes & les Syndics des Villes. Il y représenta combien il étoit important de faire la conquête d'Algézire, d'où l'on avoit beaucoup à craindre à cause de

Ecrivains Aragonnois.

(B) RAYNALDUS.

\* Zurita dit que ce sut pat une Lettre datée de Perpignan le 5 de Juillet, que le Roi d'Aragon l'aiant reçue dans l'Abbaïe de Poblet, s'entremit pour négocier la Paix du Roi de Majorque avec Le Roi Philippe de Valois, & que pendant la négociation, les François n'exercerent aucune hostilité.

\*\* Après que l'on eut pris ce parti, le Roi de Majorque somma de nouveau le Roi d'Aragon au mois de Novembre de la même année, suivant Zurita, de se I de ces deux Princes.

(A) ZURITA, ABARCA & les autres | mettre en armes, en vertu de leurs anciens Traités, & de marcher à son secours le premier de Mars de l'année suivante; mais l'Aragonnois se contenta de remettre à régler cette affaire à Barcelonne, où il devoit être à la mi-Février, & où il invita le Majorquin à venir conférer avec lui. Mariana ne rapporte point ces particularités: il se contente de donner sous l'année 1344. une idée générale & fuccinte des démêlés du Roi de Majorque avec le Roi de France, avant que de parler du procedé violent du Roi d'Aragon à l'égard du premier

1 330.

PAGNE.

1379-

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 167

E. E D'Es-1380.

la puissance formidable d'Alboacen, Roi de Maroc; que comme cette expédition étoit très-confidérable, & deman- ANNE'E DE doit de plus fortes contributions que celles qu'on avoit coutume de lui accorder, il falloit qu'on y joignît le tribut de l'Alcavala, comme l'on avoit déja fait dans une autre occasion. Il s'éleva jà ce sujet quelques disputes entre les Syndics des Villes, de manière qu'on rejetta la demande du Roi, qui prit alors le parti d'assembler dans le Couvent de Saint Paul les Frélats & les Grands du Roïaume. comme les personnes qui connoissoient mieux l'importance de cette conquête, & étoient plus au fait des affaires d'Etat. Ceux-ci accorderent au Roi ce qu'il souhaitoit, & les Syndics des Villes en ayant été informés, en firent autant. Le Roi passa ensuite à Léon, où s'assemblerent Don Jean d'Ocampo, Evêque de cette Ville, Don Pedre, Evêque d'Astorga, Don Pedre Nuñez de Guzman, Don Roderic Perez Ponce & d'autres Seigneurs de Rosaume, qui se conformerent à ce qui avoit été réglé à Burgos. Cet exemple fut suivi par les Etats du Roïaume de Galice, que le Roi alla tenir à Zamora, & ausquels assisterent l'Archevêque de Saint Jacques, Don Pedre, Evêque de la même Ville de Zamora, Don Jean Emanuel, Don Pedre Fernandez de Castro, & d'autres Seigneurs. Enfin le Roi étant retourné à Valladolid, & passé, après les Fêtes de Pâques, à Avila & à Ségovie, obtint la même chose des Villes de l'Estréma-

Alboacen, Roi de Maroc, déterminé de réparer sa dé- Grands préroute à la journée de Salado, & de venger le Roi de Gre- paratifs de nade de ce qu'il avoit souffert l'année précédente, travail- que Maroc. loit de son côté à former une nombreuse Armée pour passer avec elle en Espagne. Voulant mettre tout en œuvre pour avoir une Flotte formidable, il s'adressa au Roi de Tunis son beau-pere , au Roi de Bugie , & même au Soudan de Babilone; il leur allégua pour prétexte l'intérêt de leur fausse Religion, & tous ces Princes séduits par une raison si forte, se disposerent à le seconder. Don Gilles de Boccanegra, qui étoit dans le Détroit avec la Flotte de Castil-léres ennele, apporta tous ses soins pour se bien informer des des-brûlées, ou seins du Roi Alboacen. Aiant appris qu'il y avoit dans un coulées à Port d'Afrique douze Galéres qui devoient se joindre à la fond. Flotte que le Roi Alboacen équippoit à Ceuta, il détacha

J. C. 1342.

AN NE'E DE J. C. 1342. promptement contre elles dix-huit des siennes bien armées, lesquelles en coulerent deux à fond, mirent le seu à quatre, & emmenerent les six autres. L'Amirante donna avis au Roi de ce qu'il avoit sait, & des préparatifs du Roi Alboacen.

ERE D'E. Pagne 1380.

Le Roi de Castille prend des mesures pour ne pas craindre les Mahométans.

Sur ces nouvelles, le Roi Don Alfonse donna ordre d'armer à Séville un plus grand nombre de Galéres, & sit prier le Roi de Portugal de lui en envoier dix. Aïant ensuite païé aux Seigneurs leurs appointemens, il leur ordonna de se rendre au plûtôt sur la Frontière, chacun avec son monde. Inquiet du passage d'Alboacen, il se disposa à se mettre en route pour Séville, & sit sçavoir son départ à Don Jean Emanuel, à Don Jean Nuñez de Lara, à Don Pedre Fernandez de Castro, à Don Jean Alsonse d'Albuquerque, à Don Jean de la Cerda & à d'autres Seigneurs, ausquels il recommanda de tenir en état les Troupes qu'ils avoient sous leurs 'ordres, asserbl'accourir à la Frontière, dès qu'il les manderoit. Toutes ces précautions prises, il alla à grandes journées de Madrid à Séville.

Le Portugais lui donne du fecours par Met.

Le Roi de Portugal envoïa sous la conduite de Charles Pesaño son Amirante les dix Galéres que le Roi Don Alfonse lui avoit demandées; mais Alboacen averti que les Amirantes de Castille, d'Aragon & de Portugal gardoient le Détroit, ordonna à celui qui commandoit sa Flotte de prendre sa route loin d'eux, & d'aller joindre quelques Bâtimens que le Roi de Grenade avoit équippés. Quand cette jonction fut faite, toute la Flotte Mahométanne alla mouiller à l'embouchure de la Riviére de Guadamesil. Don Gilles de Boccanegra, Amirante de Castille, n'eut pas plûtôt appris cette nouvelle, qu'il alla avec sa Flotte, & accompagné de l'Amirante de Portugal, se poster à la vûe de celle des Mahométans, afin de l'empêcher de pouvoir débarquer ailleurs les Troupes & les vivres qu'elle apportoit. Pour mieux réussir, il fit avertir le Grand-Maître de Saint Jacques, que s'il vouloit amener de ce côté-là quelques Régimens, il seroit facile de détruire la Flotte Mahométanne. Le Grand-Maître de Saint Jacques donna avis de ceci au Roi, qui étoit alors à Pedroso, peu loin de Séville, & à l'instant le Monarque chargea Don Gonçale & Don Ferdinand d'Aguilar, d'aller seconder la Flotte, avec les Régimens de Cordoue, de Carmone & d'Eçija.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 169

PAGNE #380.

d'Ecija. De Pedroso le Roi s'étant rendu à Séville, engagea le Conseil de cette Ville, & Don Jean Alfonse de Guz- Anne Le DE man de se mettre aussi en Campagne avec leurs Troupes pour la même fin, & fit dire à Boccanegra d'apporter tous ses soins pour couper la retraite à la Flotte Africaine. parce qu'il ne tarderoit pas d'être secouru. Il manda aussi dans les mêmes vûes le Grand-Maître de Calatrava, qui étoit à Martos avec ses Troupes, celui d'Alcantara, qui se trouvoit alors à Moron, & Don Henri Henriquez avec le Régiment de Jaën.Le même jour il partit de Séville pour Xerez.

. Pendant ce tems-là l'Amirante Boccanegra aïant appris qu'il y avoit à Algézire treize Galères Africaines qui vou- remponé par loient aller joindre la Flotte d'Alboacen, détacha contre Boccanegra, elles dix Galéres bien armées, qui les attaquerent, en prirent deux, en coulerent quatre à fond, & contraignirent les autres de se retirer en très-mauvais état dans un Port. après leur avoir tué ou blessé beaucoup de monde. Le Grand-Maître de S. Jacques fit part de cet heureux succès au Roi, à qui il manda en même tems, qu'il étoit sorti d'Algézire au secours des Galéres, un gros corps de Cavalerie & d'Infanterie, & que si Sa Majesté pouvoit venir avec toutes ses forces, on pourroit se flatter de dissiper la Flotte Mahométanne, & de remporter une glorieuse victoire. Aussi-tôt le Roi se mit en marche, & envoïa un Courier à son Amirante pour lui demander une Galére bien armée, l'assurer qu'il le secourreroit bientôt avec ses Troupes, & lui recommander de ne point laisser échapper la Flotte Africaine.

Celle-ci cependant se mit en devoir de passer à Algézire, & l'Amirante Boccanegra, qui observoit ses mouvemens, Chrétienne gagna le vent, & ordonna aux Vaisseaux d'attaquer les bat celle des Galéres Mahométannes. Les Vaisseaux Chrétiens tomberent sur elles avec tant de violence, que du premier choc ils en briserent six qui surent à fond; mais trois des mêmes Vaisseaux aïant été portés sur le sable, s'engraverent. Les Mahométans furieux, entreprirent de s'en emparer, & les Galéres Chrétiennes s'empresserent de s'y opposer; de sorte qu'il se livra un combat sanglant, dans lequel on montra beaucoup d'acharnement de part & d'autre. Dans le même tems deux Galéres Chrétiennes s'arrêterent fur le fable, & furent aussi tôt investies par les Ennemis. Les Chrétiens sou-Tome V.

J. C. 13420

Amirante de

La Flotte

PAGNE

1380.

170

Anne'e de J. C. 1342.

tinrent courageulement les efforts des Infidéles; & comme ils comprirent qu'ils ne pouvoient fauver les deux Galéres, ils les trouerent pour les faire couler à fond, & passerent fur d'autres. Une troisième Galère qui échoua aussi sur le fable, sur désendue par d'autres & par de braves Soldats, jusqu'à ce que la marée la mît à flot & la tirât du danger. On combattit aussi avec beaucoup d'ardeur dans l'endroit où les trois Vaisseaux Chrétiens s'étoient engravés, mais les Soldats qui étoient deffus, comprenant qu'ils feroient obligés de succomber sous le nombre des Insidéles fe retirerent fur les Galères, & mirent le feu aux trois Bâtimens, proche desquels étoient plusieurs Galères Africaines, qui furent aussi dévorées par les stammes. Les Ennemis tournerent alors toute leur fureur contre les deux Capitanes où étoient Don Gilles Boccanegra & Charles Pesaño. Les Galères Chrétiennes accoururent au secours, & on montra de part & d'autre tant d'opiniâtreté, que les combattans paroissoient ne chercher que la victoire ou la mort. Sur ces entrefaites quelques Vaisseaux Chrétiens étant venus à la faveur du vent seconder les Galéres, on s'empara enfin des principales de la Flotte Africaine, dont Le Chef périt avec un grand nombre de ses Officiers subalternes. Toutes les autres Galères ennemies furent mises en fuite, & tâcherent de se retirer à Ceuta, abandonnant la victoire aux Amirantes de Castille & de Portugal. Ce combat dura tout le jour, on prit quelques Galéres, on en coula vingt-cinq à fond, & on trouva sur une de celles dont on s'étoit emparé, une groffe somme d'or & d'argent destinée au parement des Soldats.

Cette-vicsoire cause Beaucoup de joie au Roi de Castille. Le Roi reçut cette agréable nouvelle sur le chemin de Xerez. Pénétré de reconnoissance envers Dieu d'un si grand biensait, il descendit aussi-tôt de sa mule, & s'étant prosterné à genoux, il rendit, la face tournée contre terre, d'humbles actions de graces à la Majesté Divine. Il écrivit ensuite à son Amirante pour lui témoigner, combien il lui sçavoit gré de cette victoire, & sur ce qu'il appris que Charles Pesaño vouloit retourner en Portugal, il sit dire à ce Seigneur qu'il souhaiteroit sort de le voir à Xerez. Dèsque le Roi entra dans cette Ville, il réprimenda sévérement les Habitans, pour n'avoir pas marché avec seur Enseigne & leurs Troupes sur l'invitation de Don Alvar de

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 171

1380.

Guzman, Gouverneur de Tariffe, parce que la victoire auroit été plus complette. Pendant qu'il étoit dans cette Place. il fut joint par Don Gilles d'Albornoz, Archevêque de Toléde, à qui il fit un accueil très-obligeant. Charles Pesaño s'y rendit aussi, aïant laissé sa Flotte à Cadix, & le Roi le traita avec de grandes marques de distinction & d'estime, loua beaucoup sa valeur, & lui donna quelques riches bijoux pour preuves de sa bienveillance. Le Roi sit partir avec lui un Ambassadeur, chargé de prier de sa part le Roi de Portugal de lui renvoïer sa Flotte, quand elle seroit radoubée & ravitaillée. Inquiet aussi de la sienne, il envoia sçavoir de l'Amirante Boccanegra en quel état elle

étoit, afin de la réparer.

On avoit gagné cette victoire, lorsque Don Pedre de Moncada, Amirante d'Aragon, joignit la Flotte de Castil. vantages romle avec vingt Galéres bien armées, en vertu de l'accord qui Galéres d'A. avoit été fait entre les deux Couronnes. Aïant rencontré ragon. sur sa route près d'Estepona treize Galéres Africaines, il les avoit attaquées avec tant de valeur, qu'après en avoir pris quatre chargées de vivres, & en avoir coulé d'eux à sond, il avoit forcé les autres de rentrer dans le Port: nouvelle qui augmenta encore la joie du Roi de Castille. Sur Le Roi de la fin de Juin, le Roi partit de Xerez avec les Riches- Cassille vare-Hommes de la Frontière, douze cens Chevaux & trois mil- même Algézile Fantassins, & alla par Tarisse au Port de Xatarez. Là re, & apprend il s'embarqua sur une Galére, pour aller examiner & re- que la Ville connoître par lui - même la situation d'Algézire, & la vue de vivres. disposition du Pais. Ce qu'il en vit alors, & ce qu'il en apprit de Boccanegra, qui l'affûra qu'un Espion lui avoit rapporté, que les Maures y étoient dans la consternation & l'abattement, & avoient très-peu de vivres, le déterminerent de mettre au plûtôt tout en œuvre pour s'en rendre maître; persuadé qu'il n'y avoit point de tems à perdre pour l'exécution de son dessein, si l'on vouloit prévenir que les Ennemis ne jettassent du secours dans la Place. Il communiqua sa pensée aux Seigneurs qui l'accompagnoient, & après avoir pris leur avis, il retourna promptement à Xerez pour plusieurs raisons qu'ils lui alléguerent.

Dès qu'il fut arrivé à cette Ville, il tint Conseil de guerre avec les Seigneurs, & après une mûre délibération, le l'asséger, à siége d'Algézire fut résolu. Le Roi convoqua en conséquen- campagne à

J. C. 1342.

Il se dispose

1380.

Anh l'e de J. C. 1342. eet effet.

ce les Riches-Hommes & les Confeils des Villes, & donna ordre d'amasser des vivres à Séville, à Cordoue & dans d'autres endroits, & d'en porter par Mer à Tariffe. Etant allé ensuite à Séville faire préparer tout ce qui étoit nécesfaire pour le siège, il envoia des Espions pour sçavoir le nombre de Troupes qu'il y avoit à Algézire. Quoique plusieurs Mahométans, qui furent enlevés, lui rapportassent que cette Place avoit une forte Garnison d'Infanterie & de Cavalerie, il s'en inquiéta peu. Content d'apprendre des Guides, qu'il y avoit proche de cette Ville un terrein propre pour loger & camper des Troupes, il fit marquer la route depuis Xerez, & donna ordre de construire des ponts sur le Canal de, Xerez & sur la Riviére de Barbate, & de rassembler des Barques sur celle de Guadalete, pour le transport des Troupes & des vivres, même en tems d'hiver. Enfin une partie des Troupes qu'il avoit mandées étant arrivée, il sortit de Séville pour aller faire le siège d'Algézire, le 25. de Juillet, jour de la Fête de Saint Jacques, Apôtre & Patron de l'Espagne.

Etat des forses avec lefquelles il fiége par ter

Il avoit avec lui Don Barthelemi, Evêque de Cadix. les Grands-Maîtres des trois Ordres Militaires, le Prieur commence ce de Saint Jean, Don Jean Alfonse de Guzman, Don Pedre Ponce de Leon, les Compagnies de Don Frédéric & de Don Tello ses fils, les Régimens de Séville, de Cordoue & de Xerez, celui de Jaën, & les Troupes de ce Roïaume, sous les ordres de Don Henri Henriquez, & ceux de Carmone, de Niébla & d'Ecija, à la tête desquelles étoit Don Gonçale d'Aguilar. Arrivé à Tariffe, il fit la revûe des Troupes, & trouva que son Armée ne se montoit qu'à deux mille six cens Chevaux & quatre mille Fantassins, ce qui étoit bien peu de monde pour une si grande entreprise; mais comme il comptoit d'être bientôt renforcé par les autres Troupes des Riches-Hommes & des Villes, il partit de Tarisse le troisséme jour d'Août & alla camper devant Algézire pour en commencer le siège, dont je ne rapporterai que les principales circonstances, pour ne pas être trop diffus.

Alizézire est austi investie DAE Mer.

Afin que rien ne pût entrer dans la Place, il ordonna aux Flottes de Castille & d'Aragon de se réunir, & pour empêcher les Habitans de fortir & d'enlever le monde qui alloit à Tarisse ou qui en venoit, il leur dressa une embuscade, dans laquelle plusieurs Mahométans furent tués.

ERE D'Es-PAGNE 1380.

blesses, ou pris; il sout des derniers le nombre de Troupes & la quantité de vivres qu'il y avoit à Algézire. D'un autre côté les Assiégés lançoient du haut des murailles sur les Chrétiens des flêches d'une horrible grandeur, & tiroient des Can ons, dont les boulets, qui étoient de fer & de la grof- premiere sois seur d'une pompe, ruinoient les ouvrages des Assiégeans dans ce siège. avec un terrible fracas & une surprise encore plus grande: c'est la premiere sois qu'il est parlé dans l'Histoire d'Espagne de l'usage de la poudre & des canons \*. Mille Fantassins & trois cens Chevaux firent aussi une sortie du côté où étoient Don Alfonse de Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques, & Don Pedre Ponce de Léon; mais ils furent repoussés, quoique dans cette occasion on perdît le Comte Buquoi, Allemand, que le zéle de la Religion avoit attiré à cette guerre. Sur ces entrefaites il arriva au Camp un nouveau Corps de Troupes; & le Roi aïant reçu ce renfort, sit ouvrir une tranchée du côté de l'ancienne Ville. & fit faire en dehors des retranchemens avec des pieux & de la terre, afin de mettre son Camp à couvert des attaques des Ennemis, & d'empêcher que rien n'entrât dans la Place. Pendant que l'on faisoit ces travaux, les Assiégés tâcherent de les empêcher; mais ils furent toujours contraints de se retirer avec perte. Le Roi donna ordre de s'emparer de la Tour de Carthagêne, & les Mahométans. qui en avoient la garde, la livrerent, à condition qu'on Leur laisseroit la vie. A peu près dans le même tems, l'A- Le Roi cours mirante envoïa au Roi deux Maures qu'il avoit enlevés, dan afin que ce Prince tirât d'eux les éclaircissemens convenables. Un de ces Infidéles se saisit de l'épée de son Conducteur, & voulut tuer le Roi; mais il fut à l'instant mis en

1. C. 1342. Le Canon paroît pour la

plus de génie & de curioficé que les premiers pour les nouvelles inventions. La l'inventées en Allemagne, quoi qu'en diraison fur laquelle il se sonde, c'est que l'Artillerie & les Canons asant, dit-il, été inventés en Allemagne & par des originaire de Fribourg, en fut l'Inven-Chrétiens, il étoit plus naturel que les teur, & que les Vénitiens furent les pre-Espagnols en enstent en l'usage & la con- miers ausquels il en enseigna l'usage l'am noissance avant les Maures. Mais au 1380, dans la guerre contre les Génois-

Le Traducteur de Mariana paroît é- [] lieu d'alléguer cette opinion pour détonné, dans une Note, que les Chrétiens | crier les Espagnols de ce tems, n'auroit-Espagnols n'eussent alors ni l'usage, ni l'il pas mieux fait de la combattre? Enmême la connoissance de l'Artillerie, | effet, il auroit pû conclure que puisque tandis que les Maures s'en servoient, & ji les Maures avoient des Canons & de la il infére de-là que les derniers avoient | poudre en 1342. il est constant que ces machines formidables ne furent point fent quelques-uns, qui prétendent que Bertolde Schwart, Moine Allemand,

ERE D'Es-PAGNE

1380.

pièces par les personnes qui étoient présentes. Anne'e de

J. C. 1342. Les Galéres d'Aragon s'en fetournent. Alfonse de · Guzman, Grand-Maître de Saint Jacques. ric, fils du Roi, le remplace.

Sur ces entrefaites Don Pedre de Moncada retourna dans ses Ports avec ses Galéres, par ordre du Roi d'Aragon son Maître, aiant pris congé du Roi de Castille, qui lui donna des marques d'estime. Peu après Don Alfonse de Guzman, Mort de Don Grand-Maître de Saint Jacques, tomba malade & mourut. Son corps fut porté au Port de Sainte Marie. Le Roi le regretta fort; mais il fut consolé de cette perte par l'arrivée de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, Gouverneur & Don Frédé- Majordome de l'Infant Don Pedre, qui vint au Camp avec l'Enseigne & les Troupes de ce jeune Prince. Comme les Electeurs ou les Treize de l'Ordre de Saint Jacques étoient presque tou u Camp, ils procéderent à l'élection d'un Grand-Maître pour remplacer Don Alfonse de Guzman. Ils eurent à ce sujet quelques démêlés; & pour terminer toute contestation, ils déférerent la Grande Maîtrife à Don Frédéric , fils du Roi , à condition que le Monarque son pere se chargeroit d'obtenir du Pape une dispense, qui suppléeroit à tout ce qu'il y avoit de désectueux dans l'élection; ce qui fut exécuté.

Le Roi de Grenade veut secourir AL gézire.

Cependant le Roi de Grenade, qui avoit envie de secourir Algézire, leva dans ses Etats & ailleurs six mille hommes de Cavalerie, parmi lesquels étoient deux mille Africains. Le Roi Don Alfonse, qui en sut averti, voulut scavoir quelles étoient ses vûes & ses intentions: Pour cet effet, il engagea Ruy Sanchez Pabon, qui avoit servi le Grand-Maître de Saint Jacques, de se retirer à Grenade, sous prétexte qu'il vouloit le faire arrêter sur ce qu'on l'accusoit d'avoir caché & distrait une grande partie des biens du Grand-Maître; & Ruy Sanchez joua si bien son rôle, que le Roi étoit informé par son canal de tous les projets du Grenadin. Dans le même tems les Batteurs d'estrade aïant enlevé un Maure ou Mahométan qui venoit de Caftellar à Algézire, l'amenerent au Roi qui lui fit plusieurs questions. Le Mahométan, qui craignoit qu'on ne lui six un mauvais parti, lui dit, que s'il lui accordoit la vie, il lui révéleroit un fecret très-important. Le Roi lui en aïant donné sa parole, cet homme lui raconta qu'un Mahométan s'étant enfui de Callellar par-dessus la muraille, avoit été pris & condamné à mort, & que pour obtenir sa grace il avoit promis de le tuer dans trois jours; il ajoûta qu'il

Un Mahométan veut affassiner le Roi de Cassille.

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIBC. XIV. 175

1380.

étoit borgne, & il donna plusieurs autres indices ausquels il assura qu'on pourroit facilement le connoître, pour le Anne's DE peu qu'on se tînt sur ses gardes. Pour s'assûrer de la vérité de son récit, le Roi ordonna de mettre cet homme en lieu de sûreté, & de faire ensorte d'attraper celui qu'il avoit dépeint. On arrêta le dernier, & on l'amena au Roi, qui Il est arrêté, voïant en lui toutes les marques que l'autre avoit indi- mort. quées, fit amener le Dénonciateur, qui lui dit sur le champ que c'étoit la l'homme qui devoit l'assassiner. Celui-ci le nia fortement, mais aïant été appliqué à la question, il avoua tout ce que l'autre avoit déclaré. Ainsi on le sit mourir, & le Roi non content de rendre à l'autre la liberté, le

récompensa de son bon avis.

Comme le Roi prévit que le siège devoit durer, ce Prince fit visiter les Magazins, & sçachant qu'il n'y avoit des Castille emprunte de vivres que pour six mois, il ordonna d'en faire encore une l'argent aux provision pour le double de ce tems. S'étant aussi fait ren- Princes Edre compte de l'argent destiné à paier l'Armée, & trouvant qu'il n'en avoit que pour peu de tems, il envoïa en France l'Archevêque de Toléde demander à Philippe de Valois, Roi de France, cinquante mille Florins à emprunter sur ses Couronnes & sur d'autres Bijoux précieux. Il députa aussi au Pape le Prieur de Saint Jean, pour le prier de le secourir dans un besoin si pressant, où les impôts qu'if levoit sur ses Sujets & les subsides Ecclésiastiques n'étoient pas suffisans. Enfin il chargea Gomez Fernandez de Soria d'aller en Portugal faire de sa part au Roi, son beau-pere. un emprunt de deux cens mille Maravedis de la Monnoie de Castille, avec ordre de lui engager jusqu'à parfait païement Xerez de Badajoz, Burguillos & Alconchek

On étoit déja en Hiver, & les pluies étoient si abondan- Les Assiéses qu'elles détruisirent les logemens ou Baraques que les geans se ba-Assiégeans avoient faites, & que le Roi même fut contraint de se lever & de passer une nuit sur pied, parce que l'eau tomboit dans son lit. Pour réparer le dégât, le Roi donna ordre de couper des Pins dans la Forêt de Moïa, de les conduire à Valence, & de les transporter delà par Mer à Algézire, ce qui fut exécuté; de sorte qu'aïant fait des murailles de terre, on les couvrit de planches, & on fit des

espéces de Casernes pour les Troupes.

Don Jean Nuñez de Lara arriva par Mer à - peu - près Il sreçoiseme

J. C.

1310,

Anne'e de J. C. 1342. plusieurs renforts.

dans le même tems avec les Troupes de Biscaye, une grande provision de planches pour couvrir les Baraques, & quantité d'armes & de boucliers pour l'Armée. Il fut bientôt suivi de Don Pedre Fernandez de Castro, qui amena avec lui un bon Corps de Troupes de Galice. Peu de jours après les Assiégés firent une vigoureuse sortie sur le Quartier de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, qui courut quelque danger; mais on le secourut à propos, & les Ennemis furent repoussés. Immédiatement après Don Gonçale d'Aguilar arriva au Camp du Roi avec les Troupes d'Ecija, & Don Pedre, Roi d'Aragon, envoïa dix Galéres sous la conduite de Matthieu Mercader son Vice-Amirante; de forte que le Monarque Castillan, qui avoit avec lui de fi bonnes Troupes, serra la Place de plus en plus, malgré les fréquentes sorties des Assiégés qui se retirerent toujours avec perte.

· Le Grenadin fait diversion.

Le Roi de Grenade, qui avoit mis sur pied un bon Corps de Cavalerie, se jetta sur la Frontière, insulta Ecija, s'empara des Fauxbourgs de cette Place, les pilla & enleva tous les Bestiaux, mais la Ville se désendit avec valeur. Etant ensuite passé à Palma, il l'emporta de force, & irrité de sa résistance, il sit main-basse sur tous les Habitans, sans distinction d'âge & de sexe, & en emporta tout ce qu'il y trouva. Après ces expéditions, comme il apprit que les Troupes de Séville, de Cordoue, de Jaën & du reste de l'Andalousie se rassembloient pour lui faire tête, il jugea à propos de se retirer.

Le Roi de Portugal envoie dix Ga-

Charles Peñazo retourna au Détroit par ordre du Roi de Portugal son Maître, avec dix Galéres qui étoient païées léres au siège. pour deux mois \*. Ainsi le Roi Don Alsonse, qui avoit en mer une bonne Flotte, & qui avoit conduit la tranchée jusqu'au pied des murailles, résolut de battre en brêche avec les machines de guerre, & donna la commission à Iñigo Lopez d'Orozco. Quoiqu'il y eût à cette occasion quelques combats à soutenir contre les Mahométans, qui voulurent s'opposer à l'approche des machines de guerre,

guerre,

<sup>\*</sup> Mariana a sans doute ignoré cette | voioit pas qu'il y eut rien à espérer du particularité, puisqu'après avoir parlé | Roi de Portugal, qui ne voulois contrides démarches que fit le Roi de Castille | buer ni d'hommes ni d'argent à ceste én 1342, pour avoir des emprunts, il dit sous l'angée suivante que ce Prince ne l

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

ERE D'Es-PAGNE 1380.

on en dressa vingt qui incommoderent fort la Ville (A). Pendant que le Roi de Castille faisoit ainsi la guerre aux Ennemis du Nom Chrétien, Don Pedre, Roi d'Aragon, pensoit à s'emparer de l'Isle de Majorque, & entretenoit Le Roi d'Ades intelligences sécrettes avec les Insulaires, afin de s'assurer le succès de cette entreprise. Cétoit-là le vrai motif ner celui de pour lequel il avoit convoqué les Etats à Barcelone, quoi- Majorquequ'il eût pris prétexte de vouloir emploier ses armes contre les Rois de Maroc & de Grenade. Don Jayme, Roi de Majorque, qui avoit éprouvé l'inutilité de toutes ses sollicitations auprès du Roi d'Aragon, de qui il n'avoit pû tirer que de vaines promesses, ne voulut point comparoître à ces Etats ausquels il avoit été cité \*. Sur son resus, le Roi Don Pedre dit qu'il étoit dégagé de toute obligation envers lui, & le déclara infracteur de la foi & du Vassellage qu'il lui devoit, se plaignant en outre de ce qu'il avoit fait battre Monnoie dans le Roussillon sans sa permission; ce qui étoit entiérement contraire à la conduite de tous ses Prédécesseurs. Résolu de le dépouiller de son Roïaume, il prit prétexte de vouloir assiéger Almérie, & rappella Don Pedre de Moncada, qui étoit dans le Détroit avec vingt Galéres, & qui lui obéit, comme je l'ai déja dit. Il demanda aussi aux Prélats de son Rosaume, qui tenoient un Concile, un subside pour faire la guerre aux Mahométans, & il envoia au Pape un Ambassadeur, avec ordre d'en folliciter quelque secours & la remise d'une partie de sa redevance pour la Sardaigne.

Le Roi Don Pedre, qui vouloit faire connoître à tout le monde qu'il prenoit avec raison les armes contre le Roi tes. de Majorque, sit citer Don Jayme à comparoître dans l'espace de vingt-six jours, pour se justifier de plusieurs points, qui étoient : 1°. Qu'il avoit voulu lui refuser le tribut, & se révolter contre lui : 2°. Qu'il avoit déclaré de Son chef la guerre au Roi de France : 2°. Qu'il avoit souf-

ad a'annA

Ses prétex-

fonse, & les auxes Historiens de Cas-

(A) La Chronique du Roi Don Al- [] Mars suivant à son secours contre le Roi de France; que le 6 de Mars cet Actefut présenté à Valence en Espagne par son " On lit dans la nouvelle Histoire de l'Ambassadeur au Roi d'Aragon, qui,

Tome V.

Languedoc que le Roi de Majorque en-voia cependant de Perpignan au Roi le 29 du même mois, qu'il ne se jugeoit d'Aragon, à la mâ-Février, une nouvel-le sommation de marcher le premier sa guerre avec la France étoit injuste,

J. C. 1342

fert dans ses Etats une autre Monnoie que celle de Barce-ANNL'S DE lone, & enfin qu'il en avoit fait battre une mauvaise. Il ERE D'Eséroit facile à Don Jayme de se laver de toutes ces accusations, parce qu'elles avoient été inventées artificieusement par le Roi d'Aragon, ou crues trop facilement de ceux qui vouloient le flacer; mais comme il avoit éprouvé que Don Pedre ne cherchoit qu'à se moquer de lui, il ne voulut point paroître au jour marqué, de sorte que le lendemain Don Pedre le déclara contumax & rébelle, & comme tel déchû de tous ses droits sur les Domaines qu'il tenoit à foi & hommage de la Couronne d'Aragon \*.

Il cherche à s'affürer des Seigneurs François.

Philippe de Valois, Roi de France, avoit envoié un Seigneur au Roi Don Pedre, pour le remercier de n'avoir point embrassé contre lui les intérêts du Roi de Majorque. L'Aragonnois, qui vouloit priver l'infortuné Majorquin de tout secours de la part du Comte de Foix & des autres Seigneurs François ses voisins, saisst cette occasion. Il sit dire au Roi de France par le même Ambassadeur, qu'il n'enavoit agi ainsi que par un effet de son attachement pour lui, lequel l'avoit aussi empêché de se liguer avec l'Anglois, quoiqu'il en eût été vivement sollicité, & qu'en revanche il espéroit qu'il ne souffriroit pas qu'aucun Seigneur François prît les armes contre lui.

Le Pape veut ménager un accommodement entre les deux Rois.

Sur le procédé du Roi d'Aragon, Don Jayme, Roi de Majorque, eut recours au Pape \*\*, & lui rendit un compte exact de tout ce qui se passoit, afin qu'il interposat son autorité pour contenir le Roi Don Pedre dans de justes bornes. Le Pape envoia vers le Roi d'Aragon l'Archevêque d'Auch \*\*\*, pour tâcher de terminer leurs différends, engager l'Aragonnois à surseoir la procédure qu'il avoit commencée contre le Majorquin, & lui demander pour ce Prince un sauf-conduit, afin qu'il osst aller s'expliquer avec

• Taut de rigueur de la part du Roi [ PAragon, fut cause que celui- de Majorque prit le parti de faire la paix avec le Roi de France, à qui il vint rendre hommage à Paris vers la fin de l'année, pour Montpellier & Lates, comme il est dit dans la nouvelle Histoire de Languedoc.

\*\*C'étoit Clement VI. qui avoit remplacé Bénoît XII. le 9 de Mai.

🛰 Quyoli dans Baluze que ce fut l'Ar 📗

cheveque d'Aix. Il ne paroît pas d'ailleurs que Guillaume de Flavacourt, qui occupa le Siége Archiépiscopal d'Auchdepuis l'an 1323. jusqu'en 1356. qu'onle transféra à la Métropole de Rouen, ait jamais rempli aucune Légation. Certe remarque est d'autant plus importante, que Perrenas fait faire au même Prélat plusieurs vollages par ordre du l'ape en faveur du Roi de MajorquePAGNE

1;80.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 179

1380.

· lui. L'Archevêque se rendit à Barcelone où étoit le Roi ERB D'Es- Don Pedre, & obtint tout ce que le Pape demandoit. Quand il se sut acquitté de sa commission, le Roi d'Aragon s'embarqua sur une Felouque pour aller querir à Valence quatre Galéres, parce qu'il n'en avoit point à Barcelone, & qu'il prévoïoit que peut-être en auroit-il besoin : il retourna ensuite avec elles à Barcelone, attendre le Roi Don Jayme. Le dernier rassûré par le Sauf-conduit qui lui avoit été expédié, passa à Barcelone avec Doña Constance boucheut à sa femme, sœur du Roi d'Aragon, qu'il amena dans l'es- Barcelone. pérance que la voix du sang parleroit en sa faveur. A son arrivée au Mole, on fit une Galerie, qui prenoit depuis son Vaisseau jusqu'au Couvent de Saint François, & s'étant abouché avec le Roi Don Pedre, il en sut très-bien reçu à l'extérieur \*; mais l'Aragonnois, après avoir entretenu sa sœur, seignit d'avoir appris par un Religieux. que Don Jayme avoit dessein de l'enlever, lui & l'Infant Don Jayme son frere, à la faveur de la Galerie, quand ils iroient au Vaisseau voir leur sœur Doña Constance, & de les conduire tous deux à Majorque.

Les Réfléxions du Pere Abarca prouvent que tout ceci Le Roi de ne fut qu'un artifice & une imposture du Roi Don Pedre, Majorque se retire trèsqui concerta cette calomnie avec les Infans Don Pedre son mécontent, oncle & Don Jayme son frere. Tous trois convincent aussi & rompt eaque le dernier iroit trouver Doña Constance sa sœur, l'en- tiérament avec celui gageroit à venir avec lui voir le Roi, leur frere, & l'ame- d'Atagon. neroit même malgré l'opposition du Roi de Majorque son mari. En consequence l'Infant Don Jayme se transporta au Vaisseau du Roi de Majorque, & témoigna à sa sœur que le Roi leur frere souhaitoit fort qu'elle allât le voir. Le Roi de Majorque, à qui ce langage fit naître quelque soupcon, s'opposa à ce que sa semme sortst du Vaisseau, mais l'Infant Don Jayme lui ayant repliqué qu'il le falloit, emmena la Princesse, avec promesse toutesois qu'elle retourneroit bientôt. Après cette affûrance, le Majorquin attendit quelque tems, jusqu'à ce qu'enfin ennuïé de ne point voir reparoître son épouse, il prit le parti d'aller trouver le Roi Don

Anne'e de J. C. 1342,

Le même Roi de Majorque passa | Pape pour Arbites : mais tous les soins aussi à Barcelone le 24 de Juillet un du Prélat pour le mettre d'accord avec Compromis entre les mains de l'Archeneque d'Aix, suivant lequel il prit le | dans l'Histoire des Paperd'Avignou.

Anne'e de J. C. 1341.

Pedre. Persuadé que ce Prince n'avoit eu en vue que de lui ôter sa femme, il se plaignit vivement de cette violence & de la contravention au Sauf-conduit, à l'ombre duquel il étoit venu; & tout courroucé il lui dit qu'après cette expérience il ne pouvoit plus douter de ses mauvaises intensions, qu'ainsi il cessoit de se regarder comme son Vassal, se tenant relevé de tout serment de fidélité, & le pria de trouver bon qu'il s'en retournât. Le Roi Don Pedre, content d'avoir sa sœur, accorda volontiers au Majorquin la permission qu'il lui demandoit, persuadé que ce Prince ne manqueroit pas de lui fournir quelque prétexte plausible pour l'exécution de son projet. En effet, le Roi Don Jayme ayant levé l'ancre, & étant passé à Majorque, déclara la guerre au Roi d'Aragon, & saissit tous les biens que les Aragonnois possédoient dans cette lsle. Il publia aussi un Maniseste, par lequel il protesta que tout ce qui lui étoit imputé par le Roi d'Aragon, n'étoit que calomnie & imposture, offrant même de se battre seul à seul avec ce Prince, pour preuve de ce qu'il avançoit \*. Quoique Don Jayme en agît dans cette occasion en Prince qui a pour lui le bon droit, il manqua de politique, puisqu'il ne sit point attention que c'étoit la le chemin de sa perte, comme l'expérience le montra dans la suite (A).

3343. Suite du fiége d'Algézi-

Cependant Don Alfonse, Roi de Castille, poussoit toujours avec vigueur le siége d'Agézire. Yñigo Lopez d'Orozco fit élever une Tour de bois, afin qu'on pût de là se servir des machines de guerre avec plus de succès, & les garantir du préjudice qu'elles pouvoient recevoir de celles des Ennemis. Les Assiégés, que l'on incommodoit fort par ce moien, firent une sortie & mirent le feu à la Tour. Aussitôt le Roi détacha contr'eux un Corps de Troupes choisies, qui les chargea vigoureusement, en massacra un bon nombre, & contraignit les autres de rentrer dans la Place. On eteignit le feu à linstant, & le jour suivant on répara le ravage qu'il avoit fait, après quoi on ouvrit de ce côté-là une tranchée, afin d'empêcher les Mahométans de former une pareille entreprise.

RITA, ABARCA & d'autres.

(A) Le même Roi Don Pedre, Zv-11 que sit le voiage de Paris, dont il est parlé dans ma quatriéme Note sous cette an-"Il y a apparence que ce ne fut qu'a-prèscettedémarche que le Roi de Major-passa en droiture de Barcelone à Majorque.

#### D'ESPAGNE, VII. PARTIE. Siec. XIV. 181

ERE D'Es-1381.

Le Roi, qui avoit beaucoup intimidé & affoibli les Mahométans de l'ancienne Ville, par les pertes que ces Barbares avoient faites dans les sorties, résolut de traiter de même ceux de la Nouvelle. Il dressa pour cet esset des embuscades dans trois endroits, & prescrivit la conduite qu'on devoit tenir pour y attirer les Ennemis. Don Alfonse Fernandez Coronel, Capitaine des Damoiseaux du Roi, alla avec une poignée de monde insulter les Mahométans de la nouvelle Ville, & ceux-ci qui ne découvrirent qu'un petit Corps de Troupes, ne hésiterent point à faire sur lui une sortie. Il se battit en retraite, jusqu'à ce que Don Pedre Ponce de Leon & Don Henri Henriquez étant sortis de leurs postes, fondirent sur les Ennemis avec fureur, en tuerent un grand nombre', & forcerent les autres de prendre la fuite. Au même instant Don Jean Alfonse d'Albuquerque quitta son embuscade, & donna sur les suïards, qui surent poursuivis jusqu'aux murailles, d'où les Chrétiens surent obligés de s'éloigner à cause de la quantité de fléches & de pierres qu'on lançoit sur eux. Les Mahométans surent si maltraités dans cette occasion, qu'ils n'oserent plus faire de semblables sorties.

Aboacen, Roi de Maroc, pensoit cependant à secourir Le Roi de la Place, & assembloit à cet effet à Ceuta beaucoup de Grenade de-Troupes & une nombreuse Flotte. Dans le même tems le lementla pais Roi de Grenade se mit à la tête de ses Troupes, & sit une au Roi de incursion sur les Frontières, afin d'essaier par ce moien à Castille. faire lever le siège au Monarque Castillan. Il attaqua & . prit le Château de Benamegi, & alla ensuite insulter Estepa; mais ce fut sans succès, & le Roi de Castille s'inquiéta peu de sa diversion. On étoit bien plus chagrin dans le Camp du Roi, de voir qu'on manquoit d'argent pour continuer le siège. De-là vint que quelques Seigneurs chargerent Ruy Pabon d'aller traiter de paix avec le Roi de Grenade. Sur la proposition de celui-ci le Prince Grenadin, qui ne souhaitoit rien autre chose, envoïa aussitôt vers le Roi Don Alfonse, Aben-Obuciar & Aben-Aljarase, pour régler cette affaire. Les deux Ambassadeurs Mahométans demanderent la paix au Roi de Castiste, & sui dirent que s'il vouloit l'accorder, leur Maître consentoit de lui payer le même tribut qui avoit été imposé à ses Prédécesseurs, & de se reconnostre son Vassal; mais le Roi Don

Anne's DE J. C. 1343.

PAGNE

1381.

Anne's de J. C. 1343. Alfonse qui n'étoit pas disposé à se prêter à aucun accommodement, demanda encore que le Roi de Grenade renonçât à la Ligue qu'il avoit faite avec Alboacen, Roi de Maroc; de sorte que les deux Mahométans, qui n'avoient point d'ordre pour cela, s'en retournerent sans avoir rien conclu.

Expédiens aufquels le dernier a recours pour avoir de l'argent. Sur le bruit des grands préparatifs de guerre du Roi Alboacen pour secourir la Place, le Roi Don Alfonse, qui vouloit être informé de tout, envoïoit tous les jours des Galéres pour observer à Ceuta le nombre de celles que l'on y préparoit. Comme on manquoit d'argent pour païer l'Armée, le Roi prit son argenterie, emprunta celle de quelques Seigneurs, avec promesse de la rendre, & envoïa le tout à Séville pour en faire des espéces, quoique de moindre valeur que celles qui avoient cours. On sit la sonte, ce qui causa de grands mouvemens par tout. De-là vint que les Seigneurs & les Syndics des Villes supplierent le Roi de faire retirer la nouvelle monnoie, & lui accorderent pour dédommagement un impôt sur toutes les Hôtelleries: le Roi acquiesça à leur demande, & mit sin par-là aux troubles qui s'étoient élevés.

Il-lui arr've des renforts.

Le Monarque Castillan avoit mandé au siège tous les Riches-Hommes & les Régimens des Villes du Rosaume de Léon, des Asturies, de Biscaye, de Castille, d'Estrémadure, du Rosaume de Toléde & d'Andalousie. Ainsi dès le mois de Mars ils commencerent tous à s'y rendre, & le Roi assigna des postes à chacun d'eux. Comme l'Armée grossissoit de jour en jour, le Roi sit avancer les tranchées, asin de serrer davantage les Mahométans. On ne s'en sur pas plûtôt apperçu dans la Place, que les Assiégés sirent plusieurs sorties sur les Travailleurs; mais ils surent toujours repoussés avec beaucoup de perte.

Les Chréeiens défont deux Corps de Troupes Mahométanpes. Pendant qu'on poussoit ainsi le siège avec vigueur, le Roi de Grenade voulut essairer de le faire lever. Il ordonna à cet esset aux Alcaydes de Malaga & de Ronda de faire une incursion sur la Frontière des Chrétiens, & les deux Alcaydes s'étant avancés jusqu'à Ecija à la tête de deux mille Chevaux & deux mille Fantassins, enleverent beaucoup de Bestiaux de toute espéce. Il y avoit à Cordone Don Ferdinand d'Aguilar, qui y étoit passé du siège pour prendre possession des Etats de Don Gonçale son

Digitized by Google

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

PAGNE 1;81. frere, qui étoit mort de maladie devant Algézire. Ce Seigneur averti de l'irruption des Mahométans, rassembla quelques Troupes, marcha toute la nuit, passa la Riviere de las Yieguas, & donna avec valeur à la pointe du jour fur le Corps d'Armée des Infidéles. Quoique ceux-ci fussent pris au dépourvû & perdissent d'abord beaucoup de monde, comme ils étoient en plus grand nombre que les Chrétiens, ils se remirent de leur premiere fraïeur, & se disposerent à se bien désendre. Les Bestiaux effraiés des cris des Combattans, & voulant retourner à leur gîte, se jetterent au milieu des Mahométans, & les mirent en déroute. Don Ferdinand profitant de cet avantage, pressa si vivement les Ennemis, qu'il les contraignit de prendre la fuite, après leur avoir tué beaucoup de monde, avoir fait six cens cinquante Prisonniers, & s'être emparé de trois cens Chevaux \*. Le Roi de son côté dressa une embuscade à six cens autres Mahométans, qui avoient coutume de venir de Gibraltar inquiéter les Assiégéans, & désit heureusement ce Parti ennemi. Enfin dans le mois de Mars. le siège fut poussé à sa persection, toute la Ville étant ceinte d'un fossé large & profond, afin que rien ne pût entrer dans la Place, & que ceux qui y étoient ne pussent point faire de sorties sur les Assiégeans; car c'étoit alors la manière de soumettre les Villes.

Lorsque le Roi Alboacen étoit sur le point de passer Le Roi de au secours d'Algézire, un de ses fils appellé Abderrahman, mourir Abse révolta contre lui avec une grande partie de son Roiau-derrahman me. Un contretems de cette nature mit Alboacen dans un son fils. grand embarras. D'un côté, il prévit que s'il alloit à Algézire, Abderrahman profiteroit de son absence pour usurper tous ses Etats; & de l'autre, il craignit que s'il s'arrêtoit à réprimer l'audace du fils, les Algéziriens ne perdissent courage & ne livrassent la Place. Après avoir mûrement réfléchi sur ces deux affaires, le moien qui lui parut le plus prompt pour le tirer de sa perpléxité, sut de charger Hascen, son premier Ministre, d'aller appaiser Abderrahman, & de chercher l'occasion de lui ôter secrette-

AN NIEDE J. C. 1343.

\*Cet avantage remporté par Don Fer-dinand d'Aguilar, est rapporté lous l'an-l'irruption dont il a déja été parlé; mais-née 1342. par Mariana, qui paroît le li est constant que c'est une erreux de sa mettre dans le même tems que le Roi de | partJ. C. 1343.

Un autre Maho métau prend le nom du défunt.

ment la vie. Hascen obéit exactement aux ordres de son Anne's DE Maître; mais après qu'Abderrahman eut été tué\*, un autre Maure prit son nom, & aïant toujours le visage couvert, il se fit un puissant Parti, & donna de grandes occupations à Alboacen. Le Roi de Maroc retenu par ces embarras, ne put porter en personne du secours à Algézire, & se contenta d'envoïer des Troupes au Roi de Grenade, afin que celui-ci les joignant aux siennes, tâchât de faire lever le siège.

Le Roi de Castille ferme l'entrée du Port d'Algézire.

Après qu'on eut investi par terre la Ville de toutes parts, le Roi Don Alfonse travailla à en faire autant par mer. Il fit faire pour cet effet avec de grosses poutres attachées les unes aux autres par de fortes chaînes une estacade qui ferma le Port, de maniere qu'aucun Vaisseau ni aucune Barque ne pouvoit plus y entrer. Peu de tems après, il s'éleva une horrible tempête dont la Flotte, qui étoit composée de soixante Galéres & de quarante Navires, sans compter d'autres Vaisseaux de moindre importance, sut extrémement maltraitée. Elle jetta dans le Port deux Galéres, avec deux Felouques chargées de vivres, dont les Mahométans s'emparerent: elle rompit aussi l'estacade, mais le Roi la fit rétablir à l'instant.

Le Grenadin paroît menacer les Chrétiens, & fe la se amuser par une fein-

On étoit déja fort avancé dans le Printems, & le Roi Don Alfonse, qui sçavoit que le Roi de Grenade se disposoit à se mettre en campagne avec ses Troupes, envoïa contre lui un gros Détachement pour couvrir la Frontière & garder la moisson. Sur cette nouvelle, les Assiégés firent quelques sorties, avec la résolution de combler les tranchées & de détruire les travaux; mais ils furent toujours contraints de se retirer avec des pertes considérables. Cependant le Roi de Grenade aïant joint ses Troupes à celles qu'Alboacen lui avoit envoiées, s'avança jusqu'auprès de la Rivière de Guadiarro à dessein de chercher à faire quelque opération. Rui Pabon en avertit le Roi, qui rappella sur le champ le Détachement qu'il avoit envoié à la Frontière. Comme ce Corps de Troupes ne pouvoit se rendre au Camp que dans huit jours, le Roi donna ordre à Rui Pabon d'entamer une négociation de Paix avec le Roi de Grenade, & d'amuser le Mahométan jusqu'au retour du

Détachement.

ERED'Es-

1381.

Mariana raconte cet événement | te, qui empêcha Alboacen de passer en sous l'année 1342. & en omet la sui- Espagne.

# D'ESP AGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 185

1384.

Détachement. Laissant ensuite la conduite du siège à Don Jean de la Cerda, il alla avec un nombre de Troupes suffisant reconnoître les passages par où l'Ennemi pouvoit venir. Il arriva fur ces entrefaites plulieurs Seigneurs & Gentilshommes d'Angleterre, de France & d'Allemagne, qui attirés par le bruit de cette sainte guerre, lui amenerent leurs Compagnies: du nombre des Anglois surent le Comte Arbize & celui de Salisburi.

ANNE'L DE J. C. 1343-

Rui Pabon exécuta l'ordre du Roi, & le Grenadin en- Il a ose senvoïa aussitôt au Castillan ses Ambassadeurs, qui lui propo- ter de secou-Terent de lever le siège, lui promettant qu'on le rembourseroit de tous les frais de la guerre, que le Roi de Grenade te reconnoîtroit son Vassal, & que l'on seroit une bonne Tréve. Don Alfonse seignit d'être disposé à accepter la proposition; mais quand il sut question de régler les frais, il demanda une somme exorbitante, afin de ne rien conclure; de sorte que les Ambassadeurs se retirerent. Le Roi de Maroc, à qui celui de Grenade donna avis du mauvais luccès de cette négociation, n'eut pas de peine à comprendre que le Roi Don Alfonse n'avoit nulle envie de prêter les mains à un accommodement. Il pressa en conséquence le Roi de Grenade de secourir la Place à quelque prix que ce fût; mais comme le Roi Don Alfonse avoit déja rassemblé toutes ses Troupes, le Roi de Grenade ne songea qu'à se tenir sur la défensive, pour ne pas s'exposer à un plus grand danger. Dans ce même tems mourut de maladie Don Pedre Fernandez de Castro, qui sut très regretté du Roi, & Don Fernandez son fils eut tout le Païs

Don Ferdinand Ruys de Tauste, Commandeur de Segura, aiant appris que le Roi de Grenade étoit avec ses dégat sur ses Troupes loin de ces quartiers, occupé à chercher les moïens de secourir Algézire, fit à la tête de deux cens Chevaux une incursion sur les Terres de ce Prince Mahométan, sans rencontrer aucun obstacle, & enleva quantité de Bestiaux à poil & à laine, avec beaucoup de Jumens & d'autres effets. Gaston, Comte de Foix, & Roger Bernard son frere arriverent sur ces entrefaites avec de bonnes Troupes de Foix & au Camp du Roi, qui les reçut avec toute forte de mar- Bernard fon frere passente ques d'estime & de considération, & leur assigna un poste au siège d Alau siège. Pendant ce tems-là le Roi de Grenade s'appro- gézire. Tome V.

qu'il possédoit.

On fait le

choit d'Algézire avec son armée. Le Roi Don Alsonse, qui n'ignoroit rien de tous ses mouvemens, voulut marcher à sa rencontre & lui livrer bataille; mais il changea de résolution sur les remontrances de ses principaux Généraux, qui lui représenterent, qu'il éroit plus à propos d'attendre l'Ennemi dans les retranchemens, à cause de l'avantage qu'on pourroit en tirer, si l'on étoit attaqué.

Le Roi de Navarres y send auss.

Si la glorieule entreprise de ce siège y attira plusieurs Seigneurs Etrangers, elle y fit aussi venir Don Philippe, Roi de Navarre, qui avoit moissonné des lauriers durant plusieurs années dans la guerre entre les Rois de France & d'Angleterre. Ce Prince avoit fait sçavoir sa résolution. au Roi Don Alfonse, qui lui en avoit témoigné une parfaite reconnoissance, & avoit ordonné qu'on est pour lui dans toutes les Places par où il passeroit, les mêmes égards que pour lui-même : galanterie dont le Navarrois fit grand cas. Il envoia par mer une bonne provision de vivres & sa Garderobe, & sit sa marche par la Castille avec ses Troupes. Quand il fut à Xerez de la Frontière, le Monarque Castillan lui députa quelques Riches-Hommes, pour le complimenter de sa part, lui rendre de grands honneurs, & l'accompagner jusqu'au siège, où il le reçut lui-même. à la tête des principaux Seigneurs de l'Armée. Tant d'égards & d'attentions ne purent que plaire infiniment au Roi de Navarre, qui connut par expérience que le Roi Don Alfonse réunissoit réellement en lui toutes les qualités qu'on peut désirer dans les Monarques.

Les Assiégés-cependant faisoient tout ce qu'ils pouvoient pour inquiéter les Assiégeans. Aïant fait une forte sortie du côté où étoient les Allemands & les Anglois, ils les obligerent de prendre les armes, & les mirent un peu en désordre. Un Corps de Troupes que le Roi Don Alsonse sit avancer sur le champ, soutint promptement ceux-ci qui reprirent courage, maltraiterent sort les Mahométans & les renverserent. Dans le même tems le seu prit par hazard à une baraque, & se communiqua à une partie du Camp, mais on l'éteignit bientôt, & on répara le dégat qu'il avoir sait : il est à propos d'observer iei, que le Camp étoit comme une Ville, dans saquelle se trouvoient en abondance toutes sortes de marchandises de soie, des étosses, des

draps & d'autres choses nécessaires.

re d'Espagne 1381.

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 187

ERE D'ES-PAGNE 1331

Juceph, Roi de Grenade, reconnoissant combien il étoit difficile de secourir Algézire, envoia de nouveau des Ambassadeurs au Roi Don Alsonse, pour traiter d'une Tréve. Don Alfonse leur donna audience, & éluda toutes leurs propositions, leur faisant entendre que son dessein étoit de Grenade dene point se retirer jusqu'à la reddition de la Ville. Les Am-Tréve, qui bassadeurs le prierent de leur permettre de voir le siège, lui est resulée. & le Roi les aïant fait promener par tout, ils s'en retournerent pleins d'admiration de ce qu'on leur avoit montré. Pendant ce tems-là les Mahométans d'Almérie & de Don Sanche Velez, Places limitrophes du Roiaume de Murcie, in- Emanuel bat struits que les Troupes de la Frontière étoient au siège hométan. d'Algézire, firent une irruption sur le Territoire Lorca, enleverent beaucoup de Bestiaux & quelques pérsonnes, & se retirerent. Don Sanche Emanuel, à qui Don Jean Emanuel son pere avoit confié la garde de la Frontière, aïant eu avis de cette incursion, rassembla deux cens hommes d'Infanterie & soixante de Cavalerie, & alla avec ce petit Corps d'Armée à la poursuite des Mahométans. Les aiant atteints, il sondit sur eux avec tant de valeur, qu'il leur tua beaucoup de monde, recouvra toute la capture, sit deux cens cinquante prisonniers, & amena cent cinquante Chevaux (A).

Le Roi Don Alfonse avoit grand besoin d'argent pour Le Pape & Roi de païer la Flotte & l'Armée, lorsqu'il reçut vingt mille Flo-France enrins, qui lui furent prêtés par le Pape Clément VI. & cin-voient de l'arquante mille que Philippe, Roi de France, lui envoïa par gent au Roi de Castille. un effet de son estime & de sa générosité. Don Alfonse sçut grand gré de l'attention du Monarque François; & de-là wint que les deux Rois firent entr'eux sous les plus grands dermens & les plus grandes malédictions une Ligue trèsétroite, dans laquelle ils comprirent non feulement leurs propres personnes, mais celle de leurs Successeurs (B). Avec un si bon secours il païa la folde qu'il devoit aux Génois & à toutes les autres Troupes de mer. Les Seigneurs qui servoient dans l'Armée, se plaignirent de cette présérence; mais le Roi les appaisa, en leur disant qu'il les fatisferoit aussi, dès qu'il auroit touché ses revenus qui ne pouwoient pas tarder. Comme ceux-ci cependant ne pouvoient On lui ac-

Annl'e de J. C. 1343. Celui de mande une

(A) CASCALES, l'Histoire de Murcie, | (B) Du Tillet, Commines, de d'autres Ecrivains. adautres Ecrivains. Aaij

Digitized by

Anne's DE J. C. 1343. corde un nou veau lublide. point encore suffire, le Roi convoqua les Prélats, les Riches-Hommes, & les Chefs des Villes & Places des Roïau- ERE D'Esmes qui se trouvoient au siège, & leur exposa le besoin où il étoit, pour ne point rendre inutiles les dépenses qu'on avoit faites & tout ce qu'on avoit souffert jusqu'alors. On lui accorda dans cette Assemblée le cinquantiéme denier pour tout le tems de la guerre; & sur ce qu'il fit sçavoir son état aux Peuples de l'Estrémadure, on sui envoïa de cette Province vingt mille Moutons & cinq mille Bœufs.

Rude chee entre les Affiégés & les Asiég ans

Ç

Quoique le Roi eût défendu d'aller sans son ordre audelà des retranchemens combattre les Maures, un Corps de Froupes peu faites au métier de la guerre, sortit pour se mesurer avec les Infidéles par la porte dont la garde étoit confiée à Don Ferdinand Rodriguez de Villalobos. Comme les Mahométans les mal-menoient, Don Ferdinand de Villalobos s'avança avec son monde pour les tirer de danger. Les Infidéles aïant été aussi rensorcés, Loup Diaz d'Almazan, Ferdinand Perez Ponce, Ferdinand Perez de Velasco & Jean de Cervera Aragonnois accoururent au secours avec toutes leurs Troupes. L'action devint sanglante, parce que les Mahométans combattoient au pied de leurs murailles, d'où l'on faisoit pleuvoir sur les Chrétiens une quantité prodigieuse de balles de fer & de stéches. Le Roi informé de ce qui se passoir, ordonna à Alfonse Fernandez Coronel, à Garcilaso de la Vega, à Sanche Sachez de Rojas & à Gutierre Gonçalez Quixada de soutenir ceux qui étoient aux prises avec les Barbares. Ces quatre Officiers se détacherent aussitôt avec les Troupes qu'ils avoient sous leurs ordres, & fondant tous sur les Mahométans, ils les contraignirent de se retire. On pourfuivit les Infidéles l'épée dans les reins jusqu'aux portes, sans s'inquiéter des balles de ser ni des sléches qu'on jettoit du haut des murailles.

Bix Galeres Aragonaciles vont au siège &Algézire.

Don Pedre, Roi d'Aragon, envoia aussi au siège, sous la conduite de Jacques Soriban, un renfort de dix Galéres. bien armées. Soriban étant en route, donna avis de sa navigation au Roi Don Alfonse, qui lui fit dire d'aller avec le Pavillon du Roi de Grenade à la hauteur de Ceuta, sans: se joindre à la Flotte, & de seindre de combattre son Amirante qu'il enverroit dans le même parage avec quinze. Ga-

L381.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 189

PAGNE 1;\$r.

léres, afin d'en attirer par ce stratagême quelques-unes d'A-. frique à son secours, & de pouvoir les prendre ou les dé-ANNE'R DE truire. Cet ordre fut exactement exécuté, mais ce fut sans succès, par la perfidie d'un mauvais Chrétien, qui s'étant jetté à l'eau dès que la Flotte d'Alboacen parut, alla informer de tout les Ennemis, qui éviterent par-là le piége qu'on leur avoit tendu. Les Galéres Chrétiennes retournerent se poster devant Algézire.

J. C. 1343.

Les François le retirent.

L'Evêque de Jaën & le Commandeur de Segura firent dans le même tems une incursion sur les Terres du Roi de & les Anglois Grenade, & emmenerent quantité de Bestiaux & de Captifs. Sur la nouvelle de l'étroite alliance entre les Rois de Castille & de France, le Roi d'Angleterre extrêmement irrité, rappella les Seigneurs Anglois qui étoient venus au siège, & ceux-ci obéirent sur le champ aux ordres de leur Souverain. Gaston, Comte de Foix, se retira aussi sous prétexte qu'il n'avoit point de quoi subsister, ni pour lui, ni pour son monde; mais il mourut à son arrivée à Séville, & ses gens emporterent son corps au Tombeau de ses Ancêtres. Une si grande diminution dans l'Armée affligea d'autant plus le Roi, qu'il se regardoit comme à la veille d'en venir à une action avec les Ennemis. Dès que toutes ces Troupes furent parties, les Assiégés qui se jugerent alors supérieurs aux Assiégeans, firent une sortie, mais ils la paierent chérement par la vigoureuse résistance qu'ils trouverent. Le Roi de Grenade de son côté convaincu par le récit de ses Ambassadeurs que le Roi Don Alfonse étoit aheurté à la prife d'Algézire, & qu'on ne pourroit faire lever le siège sans en venir aux mains, mena ses Troupes à Gibraltar, & les logea dans les Fauxbourgs. Au mêmeinstant, le Roi de Castille apprit que la Flotte d'Alboacen ne devoit pas tarder d'arriver pour entreprendre de secourir La Place par mer & par terre; c'est pourquoi il fit dire à Don Gilles Boccanegra son Amirante de poster vingt Vaisseaux à Xatarez, avec ordre d'attaquer à la faveur du vent la Flotte Africaine, dès qu'elle paroîtroit

Pour harceler & affoiblir le Roi de Grenade, qui étoit Alboacem à Gibraltar avec son Armée, le Roi de Castille lui dressa envoie des quelques embuscades & lui tendit quelques piéges par les Flotte au Ros endroits où il devoit passer; mais ce fut sans effer, parce de Grenade. que le Grenadin étoit informé de tout. D'un autre côte l'A-

ERE D'Es-

PAGNE

1343.

Anna's D J. C. 2381.

mirante enleva en diverses occasions plusieurs Galéres, Felouques & Barques Mahométannes, dans l'une desquelles on trouva des Lettres du Roi de Grenade, qui mandoit à Alboacen, que s'il ne venoit en personne, ou ne lui envoioit son fils avec des Troupes & sa Flotte, il ne pourroit long-tems subsister à Gibraltar. Il en prit aussi quelques autres chargées de Troupes & de vivres, & il en contraignit fix Grenadines de se retirer dans un Port dont l'entrée étoit très-étroite, & où il les enserma, en saisant couder à fond quelques vieilles Galéres chargées de pierres. Le Roi inquiet de la Flotte Africaine, donna ordre à dix Galéres d'aller à la hauteur de Ceuta observer les mouvemens, & celles-ci lui aïant donné avis qu'elle avoit mis à la voile, il les renforça aussi-tôt de dix autres Galéres. La Flotte Africaine prit la route du Port de Tygizes afin de passer plus sûrement en Espagne, & les Galères Chrétiennes l'aiant apperçue, se rapprocherent de la Côte. Au même instant il s'éleva une furieuse tempête, & la Flotte Mahométanne, qui se trouvoit encore à une certaine distance de terre, sut si fort agitée par les vagues & les vents, qu'il périt vingt Galères, qui se briserent les unes contre les autres, & qui aïant donné contre des rochers, s'entr'ouvrirent. Les Généraux des Galéres Chrétiennes firent scavoir au Roi l'état de la Flotte Africaine, & sur le champ le Roi assembla les Amirantes & tous les principaux Officiers de la fienne, pour délibérer s'il étoit à propos d'aller la combattre avec toutes les forces maritimes. Sur ce qu'il fut décidé dans ce Conseil, qu'on ne devoit point hésiter à prendre ce parti, toutes les Galéres & tous les Vaisseaux Chrétiens allerent à la recherche de la Flotte ennemie. Arrivés au Port de Tygizes, ils apprirent qu'elle étoit passée à Vediz, dans la crainte d'être attaquée par celle des Ennemis. On l'y suivit sur le champ; mais il survint un gros tems qui empêcha le combat, aïant dispersé les Galères & les Vaisseaux Chrétiens, dont les uns furent jettés au Port de Carthagêne & les autres sur la Côte de Valence.

Triste sort du Grand-Maisse d'Alcausara de Dans ce même tems, le Roi donna ordre au Grand-Maître d'Alcantara & à Don Ferdinand d'Aguilar d'aller avec les Régimens de Xerez, de Carmone, de Cordoue & d'Ecija ravitailler la Tour de Carthagêne. Comme il étoit nuit,

· Digitized by Google

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 191

PAGNE 1365. quand ils revinrent, les deux Généraux manquerent le gué avec d'autres personnes de distinction, & se noverent. Le Annè De Roi les regretta fort en considération de leur grand mérite. Sur ces entresaites Philippe, Roi de Navarre, étant tom- Mont de Phibé maiade, & ne voulant pas confier sa vie aux Médecins lippe, Roi de Navarie. du Roi Don Alfonse, quitta le siège avec son monde pour retourner dans ses Etats. Arrivé à Xerez, sa maladie augmenta si considérablement, qu'il mourut le 26. de Septembre au grand regret de toutes ses Troupes qui emporterent son corps à Pampelune. Quand le gros tems eut sépa- Arrivéed'un ré les Galéres & les Vaisseaux Chrétiens, les Africains puissant seprofitant de cette occasion, se remirent en mer, & arri-cours d'Afriverent heureusement à Estepona avec leur Flotte, qui étoit de Grenade composée de soixante Galères & d'autres Bâtimens. Ali, sous les ordres fils d'Alboacen, qu'ils avoient à leur tête, débarqua dans d'Alboacen, ce lieu avec les Généraux, les Troupes, les chevaux & les vivres, & alla à Gibraltar le troisième jour d'Octobre joindre le Roi de Grenade. La Flotte Chrétienne, qui s'étoit rassemblée après la tempête, ne tarda pas à être informée de l'arrivée des Africains à Estepona, & de la résolution qu'ils avoient prise de se rendre de-là à Gibraltar. Dès qu'on eut reçu ces avis, les Généraux firent embarquer sur les Galéres & sur les Vaisseaux toutes les Troupes qu'ils avoient à terre, & donnerent ordre de se préparer au combat qui paroissoit inévitable.

Pour prendre de justes mesures sur ce qu'il convenoit de on se dif faire, le Roi Don Alfonse sit en sorte de sçavoir exacte-pose de pare ment par un Espion combien les Ennemis avoient de Trou- une action pes & de Galéres en état de combattre. Aiant appris que généraletoutes leurs forces se montoient environ à quarante mille Fantassins, douze mille Chevaux & soixante Galéres, il détacha Don Jean Alfonse d'Albuquerque avec le Régiment de l'Infant Don Pedre, Garcilaso de la Vega avec celui de Don Tello, Loup Diaz d'Almazan avec le sien. & quelques autres Troupes pour renforcer son Armée navale, & la mettre en état d'empêcher que la Place ne fût fecourue par mer. Il assembla ensuite tous les Seigneurs & les principaux Officiers de l'Armée de terre, & leur dir qu'il alloit bientôt s'offrir une occasion dans laquelle il seroit à portée de faire usage de leur valeur en faveur de la Religion & de la Patrie, & qu'après les épreuves qu'il en

Z 343.

avoit déja faites durant le siège, à la journée du Salado & Anne's DE dans plusieurs autres occasions, il ne pouvoit douter qu'avec le fecours du Ciel il ne remportat une glorieuse victoire: il finit en les exhortant à se disposer tous au combat. Cette courte harangue du Roi réveilla le courage de tous les Assistans; & comme quelques-uns manquoient d'armes & d'autres de chevaux, on leur donna tout ce qui leur falloit, & on leur païa même une partie de leurs appoincemens.

Le Roi qui vouloit occuper un terrein avantageux, en cas qu'Ali & le Roi de Grenade vinssent l'attaquer avec leur Armée, se mit en marche avec la meilleure partie de ses Troupes, laissant au siège Don Jean de la Cerda, Don Ferdinand Rodriguez de Villalobos, Don Jean Garcie Manrique, & les Evêques de Salamanque & de Zamora avec leur monde, & plusieurs Régimens des Villes, ausquels il recommanda fort de ne laisser sortir personne de la Ville. Alboacen avoit alors follicité secrettement l'Amirante Boccanegra de retourner à Génes avec les Galéres, & lui avoit offert pour cet effet une groffe somme d'argent. Quelques Capitaines des Galéres, qui s'en douterent, commencerent à murmurer, & dirent qu'ils vouloient s'en aller, si on ne leur païoit pas leurs appointemens. Pour les appaiser & les satisfaire, le Roi fut contraint de vendre encore une fois son argenterie & celle de plusieurs Seigneurs. Tel est l'inconvénient de se servir dans la guerre de Troupes étrangeres, qui n'ont d'autre loi, que leurs interêts.

prétenter demi.

Après qu'on eut contenté les Capitaines des Galéres, le ciens vont le Roi sortit de son Campavec le gros de son Armée, pour aller vant l'Enne- attendre l'Ennemi. Il fit trois Corps ou Bataillons, dans le premier desquels étoient Don Jean Nunez de Lara avec le Régiment de Don Frédéric, le Régiment de l'Ordre Militaire de Saint Jacques, Don Jean Alfonse de Guzman, Don Pedre Ponce de Leon avec les leurs, & ceux de Séville, de Xerez, de Carmone & de Cordoue. Au second il y avoit Jean Martinez de Leiva avec les Régimens de Don Henri & Don Jean, fils naturels du Roi, les Grands-Maîtres de Calatrava & d'Alcantara & Don Diégue Lopez de Haro avec d'autres Régimens des Villes ; ce-Tui-ci étoit destiné à combattre l'Infanterie Mahométanne, qui engeprendroit de venir par les collines. Le Roi commanD'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 198

doit en personne dans le troisséme, où se trouverent Don Jean Emanuel, Don Alvar Perez de Guzman, Don Rode-Anne's DE ric Ponce de Leon, Don Roderic de Castro, Don Henri Henriquez avec les Troupes du Roïaume de Jaën, & plusieurs autres Seigneurs. Marchant en cet ordre, il alla occuper un poste avantageux peu loin de la riviére de Palmones, qu'il mit entre lui & les ennemis.

1343.

Cependant le Roi de Grenade & Ali sortirent de Gibraltar à la tête de leur Armée, avec la résolution de livrer Grenade tenbatailleau Roi Don Alfonse; mais lorsqu'arrivés à la Rivière un accomde Palmones, qui séparoit les deux Armées, ils eurent ap-modement. perçu le Roi Don Alfonse posté avantageusement avec des Troupes qui faisoient une bonne contenance, ils s'arrêterent de crainte de s'exposer à une déroute. Le Roi de Grenade convaincu que le Roi Don Alfonse étoit un grand Général & un brave Soldat, prit le parti de faire auprès de lui une nouvelle tentative, pour l'engager à lever le siége au moïen de quelque composition. Il lui députa Réduan -& Asan-Algarase, qui dirent au Monarque Castillan, que puisqu'il avoit refusé tant de fois de consentir à la Trêve, uniquement parce que la somme qu'on lui avoit offerte en dédommagemens des frais du siège, lui paroissoit trop modique, il n'avoit qu'à fixer lui-même le prix, afin que l'on vît s'il étoit possible de s'accommoder. Le Roi qui n'avoit nulle envie de se désister de son entreprise, demanda trois cens mille Pistoles, suivant la Chronique, dans l'espérance qu'Alboacen ne voudroit pas racheter si cher Algézire. Les Ambassadeurs retournerent porter la réponse du Roi Don Alfonse à leur Maître, qui souhaitant ardemment la paix, fit demander au Roi un Passeport pour envoier sans crainte une Galére au Roi Alboacen qui étoit à Ceuta, & informer ce Prince de la somme qu'on exigeoit pour la levée du siège. Après que le Passeport eut été accordé, le Roi de Grenade fit partir la Galére, qui au retour, auroit été enlevée par Boccanegra, si le Roi Don Alsonse n'eût donné des ordres formellement contraires. Malgré cependant la défense du Roi, un neveu de l'Amirante, appellé Valentin, sacrissant à sa cupidité l'honneur du Prince, attaqua avec furie la Galére; mais celle-ci se défendit vigoureusement, & comme elle avoit le vent en poupe, elle emmena avec elle la Génoise proche de la Flotte Maho-Tome V.

Digitized by GOOGLE

ţ.-

Anne'e de J. C. 1341, métanne. Valentin craignant alors d'être pris, se retira promptement à l'abri de l'Armée navale des Chrétiens, & ERE D'EST PAGNA S'enfuit ensuite à Ceuta, pour éviter le juste châtiment 1381. auquel il devoit s'attendre de la part du Roi Don Alfonse, qui ne sit néanmoins à ce sujet aucun reproche à son Amirante.

Les Chrétiens & les Mahométans on: un petit choc.

Pendant tout le tems qu'il fallut à la Galère pour aller à Ceuta & revenir, il y eut une suspension d'armes. On éprouva alors dans le Camp des Chrétiens une si grande disette de vivres & de fourages, que quelques chevaus moururent de faim. Quoique le Roi en souffrît lui-même beaucoup, il faisoit part à tout le monde de ce qu'il avoit, de sorte qu'ason exemple toute l'Armée prit patience; mais peu de jours après on eut des vivres & des fourages en abondance. Enfin la Galére que l'on avoit envoiée à Alboacen, apporta l'ordre de donner bataille au Roi Don Alfonse, parce que le Maroquin ne vouloit pas païer si chérement la Place, & se persuadoit d'ailleurs que ce seroit ternir sa propre gloire. Aussi-tôt le Roi de Grenade & Ali détacherent cinq cens Chevaux pour reconnoître le gué de la Rivière de Palmones; mais le Roi Don Alfonse qui le sçut, rangea son Armée en ordre de bataille, & défendit, sous de rigoureuses peines, à tout son monde d'aller à l'Ennemi jusqu'à ce que toute l'Armée fût en deçà de la Rivière. Les Mahométans firent passer leur premier Corps qui se mit en ordre de bataille, & resta sous les armes jusqu'à trois heures après midi, attendant qu'on l'attaquât. A l'inaction des Chrétiens, le Roi de Grenade comprit que le Roi Don Alfonse ne vouloit point commencer le combat, afin de garder l'avantage du terrein; c'est pourquoi il rappella son Corps de Troupes. Lorsque celui-ci se retiroit, quelques pelotons du Régiment du Roi l'attaquerent, & furent repoussés. Pour les soutenir le Roi sit avancer Don Jean Nuñez de Lara, qui fondant sur les Ennemis à la tête de ses Troupes, les enfonça & les culbuta. La nuit mit fin au combat, & obligea les uns & les autres de retourner à seur Camp.

On tente inutilement de brûler la Flotte Mahométanne. Le Roi forma le projet de brûler la Flotte Africaine par le moien de quelques vieux Vaisseaux remplis de matiéres combustibles, qu'on lanceroit au milieu d'elle; mais les Mahométans en eurent avis, & firent une estacade qui em-

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 195

pêcha l'exécution de ce dessein. Peu de tems après les vingt Galéres d'Aragon voulurent retourner à leurs Ports faute de paiement, & le Roi qui comprit le besoin qu'il en avoit dans cette conjoncture, emprunta de l'argent des Marchands Génois & Catalans qui étoient au siège, & desemprunts. leur paia deux mois.

Anne'e de Le Roi contraint de faire

Comme le Roi avoit fort avancé le siège, on souffroit Les Mahomédéja dans la Place une grande famine. Les Algéziriens ré- tans présenduits dans cette extrêmité, firent dire à Juceph, Koi de Gre-le, sui n'est nade, & au Prince Ali, que s'ils n'étoient promptement se-point accepcourus, ils seroient contraints de se rendre. Sur cet avis les téc. Mahométans voulurent tenter de nouveau le secours, & se mirent en marche dans le même ordre que lafois précédente. Le Roi qui en fut informé, rangea aussi son monde de la même maniére qu'il avoit déja fait. Juceph & Ali donnerent ordre à trente Galéres d'engager le combat par mer, dans le même tems qu'ils en seroient aux mains par terre, & le Roi Don Alfonse leur en opposa un pareil nombre. Enfin l'Armée Mahometanne, qui formoit cinq Escadrons, arriva à la Rivière de Palmones. Trois Escadrons passerent cette Rivière, & attendirent les Chrétiens, mais ceux - ci demeurerent tranquilles par ordre du Roi pour voir si ces Mahométans seroient suivis de tous les autres. Alors le Roide Grenade & les autres Généraux confidérant qu'ils couroient à une perte assurée, s'ils attaquoient les Chrétiens dans leur poste, & qu'on ne pouvoit secourir la Place d'une autre maniere, prirent le parti de se retirer. Les Galéres Mahométannes suivirent leur exemple, & celles des Chrétiens leur donnerent la chasse & leur firent quelque dommage.

Après que les Ennemis se furent retirés, le Roi Don Alfonse alla reconnoître par lui-même la Flotte, afin qu'on ne réduite à la laissat entrer aucun secours dans la Ville, où il sçavoit derniere exque les Assiégés étoient réduits à une extrême misère. Il tira des Galéres Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & Garcilaso avec leurs Troupes, parce qu'il en avoit besoin à terre, quoiqu'il y laissat beaucoup d'autres Seigneurs & Gentilshommes. En conséquence des ordres exprès que le Roi avoit donnés d'empêcher qu'il n'entrât dans le Port aucun Bâtiment, les Galéres, les Barques & les Frégates s'approchoient de terre le plus qu'elles pouvoient. Les Mahomé-

Bbn

ANNE'E DE J. C. 1343.

tans de l'ancienne Ville tâcherent inutilement de les éloigner à coups de canons & de flêches; & comme les Chrétiens du Camp ne discontinuoient point de battre la Place, les Algéziriens comprirent qu'ils seroient attaqués par terre & par mer en un même tems. Tout saiss d'effroi, ils mirent des fanaux à la Tour pour avertir les Mahométans de Gibraltar de les secourir. A cette vue & au bruit des décharges, quelques Barbares qui étoient peu loin de-là, crurent qu'on donnoit affaut à la Place, & s'empresserent d'en informer le Roi de Grenade & Ali, qui se mirent aussitôt en Campagne avec leur Armée.

Les Maroquies & les Grenadins

Le Roi vit la marche des Ennemis, & aïant fait à l'instant fonner les cloches pour rassembler tout son monde, il se sontbatt spar mit dans le même ordre de bataille que les deux derniéres les Chréciens, fois. Arant apperçu quelques Bataillons ennemis, qui se disposoient à passer la Rivière de Palmones proche des montagnes, il fit avancer de ce côté-là un bon Corps de Troupes sous la conduite des Grands-Maîtres de Calatrava & d'Alcantara \*, & de Don Diégue de Haro, qui se posterent fur une colline proche du gué. Les Troupes du Roi de Grenade passerent par là la Rivière, & celles d'Alboacen vis à-vis de l'endroit où étoit le Roi, qui donna ordre à Don Jean Nuñez de Lara de les attaquer, & resta derriére avec le gros de l'Armée pour le soutenir. Don Jean Nunez fondit sur les Mahométans avec tant de valeur, qu'au premier choe il les mit en désordre & en fuite, & comme les Barbares étoient en trop grand nombre pour pouvoir pasfer la Rivière si promptement, on en fit un horrible carnage, & beaucoup d'autres se noierent. Ceux qui se sauverent, se rallierent de l'autre côté de la Rivière pour défendre le passage aux Chrétiens, qui n'avoient point ordre de le tenter.

Ils gagnera **Li**ctoire.

D'un autre côté les Grands-Maîtres & Don Diégue de une giorieule Haro combattoient valeureusement les Grenadins. Le Roî qui s'apperçut qu'ils avoient besoin de rensort, leur envoïa de bonnes Troupes, commandées par Don Jean Alfonse d'Albuquerque, avec ordre de passer tous le gué, leur promettant de ne pas tarder à les seconder. Dès que Don Jean

Digitized by GOOGLE

ERE D'Es-

<sup>\*</sup>Erraras ne dit point quel étoit le le successeur immédiat de celui qui eut deroier, ni dans quel tems il sut élu, le malheur de se noier, comme on l'a quoiqu'il pait lieu de croire que c'étoit [ vû.

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 197

¥ 381.

Alfonse fut arrivé, on obéit au Roi, & les Troupes de ERED'Es Grenade commencerent à se battre en retraite. Au même Anne'e DE instant le Roi ordonna à Don Jean Nuñez de forcer aussi le gué, & ce Seigneur le fit malgré la résistance des Mahométans, qui lui disputerent le passage courageusement; de forte qu'il y eut à cette occasion beaucoup de sang répandu. Le Roi le suivit avec son monde, & tous les trois Corps d'armée fondirent avec tant de fureur sur les Mahométans, qu'ils les taillerent en piéces, & les contraignirent de fuir, les uns à Gibraltar, & d'autres à Castellar. On poursuivit les Infidéles jusqu'à la nuit, conformément à l'ordre du Roi, qui sur le déclin du jour, se posta avec une partie de son Armée sur une éminence vis-à-vis de Guadarranque pour attendre le retour de ses autres Troupes. A mesure que les Compagnies se retiroient, il faisoit l'éloge de leur valeur & de celle des Officiers, s'informoit de tout, & demandoit des nouvelles des Régimens qui manquoient, tandis que d'un autre côté les Chrétiens ne pouvoient se lasser de lui témoigner la satisfaction qu'ils avoient de le voir hors de danger, & victorieux, après avoir passé la Rivière avec si peu de monde, & avoir eu affaire à une si grande multitude d'Ennemis. Quoique l'Infanterie tardât un peu à revenir, & que l'on fût à jeun & déja assez avant dans la nuit, le Roi ne voulut point partir de là jusqu'à ce qu'il eût rallié toutes ses Troupes. Enfin quand elles furent de retour, tous les Chrétiens allerent avec joie reprendre leurs postes au siège: exemple admirable pour apprendre aux Rois combien il leur importe d'aimer leurs Soldats & de s'en faire aimer. Cette bataille se donna le douzième jour de Décembre : il y périt un grand nombre de Mahométans, & on en fit beaucoup d'autres prisonniers; de sorte que les Assiégés commencerent à perdre courage (A).

> Les Castillans se signaloient ainsi au siège d'Algézire, Le Roid'Apendant que le Roi d'Aragon s'occupoit de la destruction mence à faire de Don Jayme, Roi de Majorque: il fit pour cette expédi- la guerre au tion de grands préparatifs & un gros armement sur les Cô-Roi de Majortes de Valence, & rappella Don Pedre de Moncada avec les Galéres qu'il avoit au Détroit de Gibrahar. Pendant qu'il se mentoit en état d'aller à Majorque, il déclara à Barce-

J. C. 1343.

(A) La Chronique du même Roi, & les autres Historiens de Castille.

1343.

lone le 18. de Février le Roi Don Jayme privé de tous les Anne's DE Domaines qu'il possédoit; & pour commencer la guerre, Don Jayme son frere & Don Loup de Lune sirent par son ordre une irruption dans le Roussillon avec quelques bons Régimens, & s'emparerent de las Cuevas \*.

Il lui enleve les Isles de Majorque, de Minorque & d'Iviça.

On assembla cependant pour cette guerre quinze mille Fantassins, trois cens Chevaux & cent seize Bâtimens, tant Galéres, que Vaisseaux, & autres Navires de moindre importance. Dès que tout fut en état, le Roi fit embarquer sur la Flotte les Troupes, les Chevaux, les vivres, & tout ce dont il avoit besoin, & aïant mis à la voile, il arriva en peu de tems à Majorque, où il se disposa à faire sa descente \*\*. Le Roi Don Jayme, qui sçavoit le dessein du Roi Don Pedre, accourut avec les Troupes de l'Isle pour s'opposer au débarquement; mais on n'en fut pas plûtôt aux mains, que les Insulaires l'abandonnerent, comme ils avoient promis au Roi d'Aragon. Après cette défection, la fuite fut le seul parti qu'eut à prendre ce Prince, qui s'embarqua promptement sur une Galère, & se refugia en France avec quelques Seigneurs qui lui étoient restés attachés \*\*\*. Le Roi Don Pedre n'aïant donc plus d'Ennemi en tête, passa à la Ville de Majorque après diverses cérémonies, & y entra avec une pompe solemnelle. Il reçut le serment de fidélité des Majorquins, & envoïa ensuite des Troupes aux Isses de Minorque & d'Iviça, qui le reconnurent sur le champ. Enfin après avoir donné ordre à tout, il remonta sur sa Flotte, & retourna à Barcelone.

Malgré des **Tollicitations** du Pape, il fait le dégat,

Don Jayme, Roi de Majorque, eut recours au Pape dans sa disgrace, & le supplia d'interposer son crédit en sa faveur. Le Saint Pere touché de compassion, envoia vers \* prend quel- le Roi Don Pedre le Cardinal André Ghini Malpiggi,

> \* Le 2.de Mai le Roi de Majorque,qui [[ étoit trop soible pour résister à un Ennemi si puissant, offrit à Perpignan entre les mains du Cardinal André Ghini Malpiggi ou Malpigli, Légat du Pape, de rendre hommage au Roi d'Aragon à certaines conditions. Le Légat apporta les propositions au Roi d'Aragon; & aïant trouvé ce Prince infléxible, il voulut aller à Majorque pour tâcher d'empêcher les deux Rois d'en venirà une bataille; mais comme sa santé ne lui | fuit que le dernier jour de Mai.

permit point de passer la mer, il retourna àPerpignan, où il mourut le deuxième jour de Juin. Cette Note qui est titée de Baluze dans l'Histoire des Papes d'Avignon, t. 1. p. 845. & tom. 2. p. 610. & suiv. est extrémement importante, & tert de base pour recifier quelques sautes de Ferreras, comme on le verra.

\*\* Ce fut le 25. de Mai, suivant Zu-

\*\*\* On voit dans Baluze qu'il ne s'en-

ERE D'Es-PAGNE 1381.

avec ordre de travailler à ménager un accommodement & la paix entre les deux Rois. Le Cardinal arriva à Barcelone dans le tems que le Roi Don Pedre étoit sur le point de fondre sur le Roussillon à la tête de ses Troupes. Il tâcha ques Places de porter ce Prince à la paix; mais le Roi d'Aragon ne dans le Route voulut écouter aucune proposition, alléguant pour excuses les mêmes raisons qui l'avoient déterminé à prendre les armes & à dépouiller Don Jayme du Roiaume de Majorque. Non content de les avoir exposées de vive voix au Cardinal, ce Prince les coucha par écrit, & les envoïa au Pape, qui lui répondit que quoiqu'il eût tant de sujets de plaintes, le Roi Don Jayme n'en avoit pas moins \*. Enfin. malgré toutes les remontrances & les sollicitations du Pape, le Roi Don Pedre mena son Armée dans le Roussillon, & y envoïa des vivres par mer. Dès qu'il y fut entré, il commença par saccager & brûler les Places, afin de jetter par tout l'effroi. Comme il n'avoit point d'intrigues dans le Pais, il fut contraint d'emporter de force Canet & d'autres Châteaux qui voulurent lui résister. S'étant avancé jusques proche de Perpignan sans aucun obstacle, parce que Don Jayme n'avoit qu'une poignée de monde pour se dé-Lendre, il détruisit des oliviers & des moulins qui étoient dans les environs de cette Place. Pendant qu'il commettois toutes ces hostilités, le Cardinal fit auprès de lui de nouvelles instances pour obtenir du moins une courte trêve, afin de pouvoir traiter d'accommodement; & le Roi qui n'avoit plus ni vivres, ni argent, en accorda une de deux mois \*\* & se retira ensuite à Barcelone.

Anne's DE 1343.

\* Cette réponse sut faite de Ville-Neuve d'Avignou le premier de Juillet, Le Cardinal André Ghini Malpiggi ou Malpigli étant déja mort.

\*\*FERRERAS commet ici deux fautes, La premiere touchant la durée de la Trêwe, & la seconde en marquant que ce fut le Cardinal André qui l'obtint. A l'égard du premier point, il est sûr, comme on le voit dans la nouvelle Histoire de Languedoc, que la Trêve devoit duper depuis le 19. d'Août qu'elle fut accordée par le Roi d'Aragon, jusqu'à la fin du mois d'Avril de l'année suivante; ce qui fait huit mois & quelques jours. Il semble même que Ferreras en convient, puisque sans parler d'aueune prolongation, il ne fait reprendre les armes au Roi d'Aragon qu'au mois de Mas suivant, malgré l'envie démesurée qu'avoit ce Prince, d'achever d'envahir tous les Domaines du Roi de Majorque Pour ce qui est du Cardinal André, il étoit mort, il y avoit plus de deux mois, suivant ce que j'ai dit d'après Baluze dans une de mes Notes précédentes ; d'où il suit que ce n'a pas pu être lui que ait déterminé leRoi d'Aragon à consentir à la Trêve. Ce fut l'ouvrage du Cardinal Bernard d'Albi, de qui je parlema dans la Note (pivanteANNE'E DE J. C. 1343. Etats de lui fournir des

oette guerre.

Peu après le retour du Roi Don Pedre dans ses Etats, le Cardinal André mourut à Perpignan, & le Pape qui vouloit réconcilier les deux Kois, chargea le Cardinal Bertrand d'Al-Il force ses bi de ménager cette affaire \* (A). De Barcelone le Roi passa à Valence, & y affembla les Etats, dans lesquels il desubfides pour manda au Clergé, aux Seigneurs & aux Députés des Villes, des contributions pour continuer la guerre contre le Roi de Majorque. L'Evêque de Valence & le Grand-Maître de Montese rejetterent avec raison sa proposition, sous prétexte que la guerre ne se faisoit ni en faveur de la Religion, ni pour défendre la Patrie; mais le Roi les aïant menacés de saisir leurs revenus, ils n'eurent point d'autre parii à prendre que de consentir à tout. Il alla ensuite à Teruel, à Daroca & à Calatayud, & ces Villes acquiescerent à ce qu'il voulut. Rendu de-là à Saragosse, il tint les Etats, & quoiqu'on refusât d'abord de se prêter à sa demande, on sut à la fin obligé d'y fouscrire (B) \*\*.

Lieu de la sépukure de Don Philip-Navatre.

Le Corps de Don Philippe, Roi de Navarre, arriva à Pampelune, & le 29. d'Octobre on lui donna la sépulture pe, Roi de dans la Cathédrale de cette Ville. Comme le Roïaume appartenoit en propre à la Reine Doña Jeanne, on ne pro-

(B) Le Roi Don Pedre dans son Histoire, Zuhita, Abarca, Raynaldus & d'autres.

Par une suite de la seconde erreur, relevée dans ma derniere Note, FERRE-RAS fait paroître bien plus tard qu'il n'auroit dû le Cardinal de Rodès, ap pellé Bernard, & non Bertrand d'Albi par Baluze. Ce Légat s'étoit rendu à Barcelone dès le 11. de Juillet, suivant le même Baluze, tom. 1. p. 861 où il cite pour autorité Michel Carbonnel, liv. 3. chap. 10. La nouvelle Histoire de Languedoc dit qu'il avoit l'Evéque de Huelca pour Collegue dans la Légation. Elle ajoûte que le Cardinal aiant fait demander au Roi d'Aragon & solticité lui-même un sauf conduit pour le Roi de Majorque, qui vouloit aller trouver ce Prince, avec offre de s'en remettre entiérement à sa clémence, l'Aragonmois refusa de l'accorder, & entra dans

\*\* Le même Prince étant informé que le Roi de Majorque vouloit vendre ou

(A) BALUZE dans la Vie des Papes | engager à quelques Cardinaux la Seigneurie de Montpellier & les Vicomtés de Carladais & d'Omelas, écrivit au l'ape le 10 de Septembre pour le prier de défendre aux Cardinaux de faire l'acquisition de ces biens, sur lesquels il prétendoir avoir le principal Domaine, & qui lui eroient d'ailleurs substitués. Comme le Roi de Majorque avoit fait une semblable proposition au Roi Philippe de Valois, celui d'Aragon envoia le même jour des instructions à son Ambassadeur auprès de ce l'rince, pour lui exposer & à ton Conseil les raisons qu'il avoit de s'opposer à cette aliénation; & sur ses remontrances il obtint du Roi Philippe des Lettres qu'il notifia le 11. d'Octobre suivant au Sénéchal de Toulouse & à d'autres, pour désendre à tous les Sujets de la Couronne de France de mener hors du Roïaume des chevaux. des armes, des vivres, ou toute autre chose qui pût être contraire au même Roi Don Pedre, Zurita, liv. 7. Baluze, dans l'Histoire des Papes d'Avignon, tom, 2. & dans les Mil. n. 479, cités pac la nouvelle Histoire de Languedoc.

clama

1381.

#### DESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 201

clama point l'Infant Don Carlos fon fils ainé (A).

ERE D'Es-PAGNE 138z.

Don Alfonse, Roi de Castille, aïant appris que tous les mois depuis le commencement du siège d'Algézire, un Maure, appellé Muza, introduisoit de Ceuta dans la Place 50. Barques chargées de vivres, ce Prince fit en sorte de si bien fermer te de la rod, l'entrée du côté de la mer avec des pieux, des gabions & des dition d'Alchaînes, que la plus petite Barque ne pût passer. Muza étant gézire. donc venu avec des vivres comme à son ordinaire, trouva cet obstacle, & fut contraint de s'en retourner. Il ne fut pas plûtôt à Ceuta, qu'il apprit à Alboacen qu'on ne pouvoit plus secourir la Place par aucun endroit; & sur son rapport, le Roi de Maroc fit dire à celui de Grenade de traiter de la reddition d'Algézire aux meilleures conditions qu'il seroit possible. En conséquence le Roi de Grenade députa au Roi Don Alfonse Asan Algarase, qui dit au Monarque Chrétien, qu'en accordant à la Garnison & aux Habitans la liberté de sortir, & faisant une Trève de quinze années avec les Rois de Grenade & de Maroc, Alboacen lui livreroit Algézire, & le Roi de Grenade se reconnoîtroit son Vassal, avec l'obligation de païer tous les ans à la Castille les douze mille florins aufquels ses Prédécesseurs s'étoient engagés. Le Roi écouta les propositions, & après avoir tenu conseil avec ses principaux Officiers, il les accepta, fixant la Tréve à dix années seulement.

Asan retourna rendre compte du succès de sa négociation au La Place est Roi de Grenade son Maître, qui fit sçavoir à Alboacen que de Castille. les articles pour la reddition d'Algézire étoient réglés, & le Roi de Maroc envoïa ses ordres aux Gouverneurs de la Place, pour qu'ils la remissent au Roi Don Alsonse, après que la capitulation seroit signée. Le Roi de Grenade renvoïa aussi-tôt vers le Roi Don Alfonse, avec deux autres Maures de distinction, & les Agens d'Alboacen, pour signer la capitulation en son nom & au nom du Roi de Maroc. Ses Plénipotentiaires avoient ordre aussi de baiser la main au Roi de Castille pour marque de Vasselage, & ceux d'Alboacen de signifier aux Assiégés de la part de leur Mastre qu'ils eussent à rendre la Place. Tous ces Mahométans s'étant rendus au siège, la capitulation sut signée de part & d'autre le 26. de Mars, après quoi les Envoiés du Roi de

J. C.

<sup>(1)</sup> Le P. Mozer. Tome V.

ANNE'E DE 1. C. 15+4.

Grenade firent hommage au Monarque Castillan, & ceux d'Alboacen notifierent aux Gouverneurs d'Algézire l'ordre d'évacuer la Place, & de la livrer au Roi Don Alfonse. Ainsi les Habitans de la Ville-Neuve passerent à l'ancienne Ville . & le 27. de Mars tous les Mahométans fortirent d'Algézire, & se retirerent à Gilbraltar sans recevoir la moindre insulte, en vertu des ordres sévéres du Roi, à qui il importoit pour son honneur qu'on gardât sa parole. Don Jean Emanuel prit sur le champ possession de la Ville au nom du Roi, dont il fit arborer les Etendarts fur l'Alcazar & sur les Tours, conformément à l'usage de ce tems \*.

On purific la grande Molquée, qui est érigée en Egli.e.

Le 28. de Mars, qui fut cette année le Dimanche des Rameaux, le Roi alla à la grande Mosquée en procession, accompagné des Prélats, des Seigneurs & d'une multitude prodigieuse d'autres personnes. Dès qu'on y fut, les Prélats la purifierent & la confacrerent sous l'invocation de Sainte Marie de la Palme par dévotion pour la Sainte Vierge, & en considération du jour que se fit cette cérémonie. On y célébra les Offices Divins pour remercier Dieu de la Conquête de cette Ville, & le Roi alla ensuite à l'Alcazar, où il fut conduit avec de grandes acclamations de joie. Peu de tems après, Mahomet Alabez, Gouverneur de l'ancienne Ville, Mazon, & son frere qui étoit Général de la Cavalerie d'Alboacen, plusieurs autres Mahoméțans de distinction, & beaucoup de Soldats, vinrent de Gibraltar voir le Roi, qui les reçut obligeamment & leur fit à

tendre que le Roi de Portugal se trouva l en personne avec celui de Castille au siége & à la réduction d'Algézire, après avoit aussi contribué à la prise de plusieurs autres Villes & Places, avant cette expédition, & après la victoire du Salado. M. de la Cléde un peu plus modéré sur ce point, le contente de dire en général, apres avoir marqué que les Castillans battirent les Maures en pluseurs rencontres, & leur enleverent Algézire, que les Portugais leur furent d'un grand secours, & se signalerent dans toutes ces, occasions. Je ne sçais sur quélle autorité se fondent l'un & l'autre. Tout ce qui paroît vrai, suivant les Auteurs Castillans, c'est qu'en 1342, les Portugais partagerent avec les Castillans la gloire d'une victoire sur mer, & qu'étant en- li toire.

\* M. de la Neusville semble faire en- [] suite retournés chez eux, le Roi de Porrenvoia la même année dix Galéres pour consisuer de favoriser le siège d'Algézire; mais il est douteux qu'elles soient restées jusqu'à la prise de cette Place. Les raisons qui savarisent ce doute, sont, que les Galères n'étant païées que Pour deux mois, comme le ditFERRERAS, on peut croire que ce terme leur étoit fixé pour leur retour; que d'ailleurs les Historiens ne marquent point en quel tems elles se retirerent, ce qu'ils n'auroient probablement pas obmis, fi c'elle été après la capitulation d'Algézire; & qu'enfin ce secours dut être de peu d'utilité, puisque Mariana n'en fait pas la moindre mention, comme je l'ai déja observé dans une Note. Je fais cette rematque par amour pour la vérité de l'Hif.

ERE D'Es-

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 203

ERE D'Es-PAGNE 1382.

tous des présens, de sorte qu'ils s'en retournerent très-satisfaits d'avoir vû un Roi si généreux & si brave. Enfin les Mahométans & les Chrétiens étoient si charmés de la Tréve, qu'ils alloient & venoient les uns les autres d'Algézire à Gibraltar & de Gibraltar à Algézire.

ANNE'S DE J. C. 1344.

Don Alfonse fit travailler à réparer les murailles de la La Place est Ville, & laissant dans la Place une bonne Garnison, il alla remise en état à Tariffe. Comme il y étoit extrêmement tourmenté par peuplée de les personnes qui avoient envie de s'établir à Algézire, il Chrétiens, passa à Séville, d'où il distribua les terres & les maisons à ceux qui devoient peupler la Ville, accordant aux nouveaux Habitans plusieurs Priviléges. Ici finit la Chronique de Don Alfonse XI. Roi de Caitille, qui a été écrite par Jean Nuñez de Villassan, Grand-Alcalde de la Maison du Roi Don Henri II. fils du même Monarque & de Doña Léonor Nunez de Guzman, & copiée en l'année 1379.

par Alfonse Garçie de Cuellar, Sécrétaire du Roi.

Le cœur généreux de Don Alfonse, Roi de Castille, ne Générosité se contenta pas d'avoir vainou par la valeur & la voie des du Roi de Castille à l'éarmes Alboacen, Roi de Fez & de Maroc, il voulut en- gard de celui core le faire par les bons procédés. Comme il avoit des fil- de Maroc. les de ce Prince Mahometan qui avoient été prises à la journée du Salado, il les lui renvoia richement vêtues, & très-contentes du traitement qu'il leur avoit fait, par un des pricipaux Seigneurs de son Roiaume, avec une suite & un cortége digne de la grandeur de celui qui faisoit le présent. Alboacen reçut cette galanterie avec une joie & une admiration extrême ; avec joie de voir ses filles en liberté sans rançon, & avec admiration pour la grandeur d'ame & la générosité du Roi Don Alfonse, qu'il témoigna même du regret d'avoir eu pour ennemi. Il remercia, comme il le devoit, le Conducteur, & le congédia, après l'avoir sans doute récompensé largement, & lui avoir instamment recommandé d'assûrer le Roi Don Alfonse de sa plus parfaite reconnoissance.

Comme le Monarque Castillan n'avoit pas moins de pié- Erection de té que de générosité & de bravoure, il sit porter au Pape l'Eglise d'Alpar un Ambassadeur la nouvelle de la reddition d'Algé- ge Episcopal, zire. Le Saint Pere en fut extrêmement charmé, & aïant sans effet. aussitôt mandé les Cardinaux & les Prélats de sa Cour, il alla avec eux à la Cathédrale rendre graces à Dieu de cet



Anne'e de J. C. 3344. heureux succès: il y prononça aussi un Discours, dans lequel il donna au Roi Don Alsonse les éloges qu'il méritoit pour sa valeur & son zéle. Ensuite il érigea l'Eglise d'Algézire en Siège Episcopal, à la requisition du Roi, quoique cette disposition n'est pas lieu alors par l'opposition que l'Evêque de Cadiz y forma (A).

ERE D'ES FAGNE 1382.

Le Roi d'Angieterre recherche l'alhance de celui de Caftille.

Le dernier reçoit une Ambaffade & de grandspréfens d'Alboasen,

Edouard, Roi d'Angleterre, qui souhaitoit sort d'avoir dans ses intérêts le Roi Don Alfonse pour faire la guerre au Monarque François après l'expiration de la Tréve', chercha à se l'attacher. Il lui envoia à cet effet des Ambassadeurs pour lui proposer le mariage de Jeanne sa fille avec l'Infant Don Pedre; mais le Roi Don Alfonfe demanda du tems pour la réponse, & promit de la lui faire porter. Lorsque les Ambassadeurs Anglois surent partis, le Roi quitta Séville pour passer en Castille, d'où il s'étoit absenté si long-tems, & où sa présence étoit absolument nécessaire. Arrivé à Villa-Réal, qu'on appelle aujourd'hui Ciudad-Réal, il fut joint par les Amballadeurs d'Alboacen, qui lui envoïoit de précieux bijoux d'or & d'argent, des pierres précieuses, des perles, des chevaux avec leurs harnois d'un grand prix, des épées & des fabres richement garnis avec des fourreaux magnifiques, plusieurs piéces de brocards, des étoffes de soie, d'or & d'argent, quantité de drogues aromatiques & odoriférentes, quelques animaux tels que des lions, & beaucoup d'autres choses. Le Roi Don Alfonse reçue d'une maniere très-obligeante les Ambassadeurs, & le présent, promit de vivre en bonne intelligence avec Alboacen leur Maître, & les congédia, après leur avoir donné toute sorte de témoignages de sa bienveillance, & des marques de sa générosité. S'étant ensuite rendu en Castille, il prolongea de dix ans le Traité d'Alliance qu'il avoit faix avec le Roi d'Aragon.

Réunion des Mes Baléares à la Couronne d'Aragon. Pendant ce tems-là, le Monarque Aragonnois, qui s'étoit emparê de Majorque, de Minorque & d'Iviça, déclara folemnellement le 29. de Mars dans la Cathédrale de Barcelonne, que ses Isles feroient désormais réunies pour toujours à la Couronne d'Aragon. Don Jayme dénué par-là de toute espérance d'en recouvrer jamais la possession, s'adressa au Pape pour tâcher d'appaiser par son moien le

(4) RATHALDUR.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 205

courroux du Roi Don Pedre. Clement VI. pénétré de sa ELE D'Es- situation charges sur le change l'Archevêque d'Auch \* d'alter demander au Roi d'Aragon une prolongation de la Tréve, afin de pouvoir travailler à ménager quelque accommodement; mais tous ses soins surent inutiles. Le Roi Le Roi Don d'Aragon aheurté à dépouiller l'infortuné Boi Don Jayme de tous les Domaines qu'il possédoit, rejetta constamment silon à prend les propositions du Légat, & se se mit en campagne dans le Callioure. mois de Mai à la tête de ses Troupes. Aïant passé les Pyrénées, il investit Collioure, & l'attaqua vigoureusement. Quoique les Assiégés se désendissent avec valeur, & lui tuassent ou blessassent beaucoup de monde, il s'empara des Fauxbourgs; de sorte que la Garnison se retira dans le Château, où manquant d'eau, elle fut contrainte de capituler \*\*.

Le Roi Don Jayme, qui n'avoit point de Troupes pour résister à un Ennemi si obstiné, résolut d'essairer à le gagner licite inutile. par la soumission. Il engagea l'Archevêque d'Auch d'aller mont auprès retrouver Don Pedre, & Ini dire de sa part qu'il étoit prêt de lui en sade remettre entre ses mains sa propre Personne, ses Enfans Majorquin. & ses Etats, pourvû que sa vie & sa liberté ne courussent aucun risque \*\*\*; mais l'aveugle ambition de l'Aragonnois ferma toutes les portes à la clémence. Ainsi le Roi Don Pe- Elne se soudre poussant toujours sa pointe, alla assiéger Elne. Les met au Roi Citoïens se lasserent bientôt des rigueurs du siège, & voulurent livrer la Ville. Comme les Soldats de la Garnison

ANNE'E DE J. C. 1344.

dans le Rouf-

Le Légae

Pai faite dans ma fixieme Note sous l'année 1342, au sujet de Guillaume de Flavacourt, alors Archevêque d'Auch, il est sur que Ferrenas se trompe encore ici. On trouvera cette faute corrigée dans la seconde de mes Notes qui suivent.

\* \* Durant ce fiége le Cardinal d'Embrun vint, au mois de Juin, trouver le Roi d'Aragon de la past du Pape, & l'exhorta à accorder du moins la vie fauve au Roi de Majorque & à les enfans; mais il ne put rien obtenir. La nouvelle Histoire de Languedoc.

démarche ne soit la même dont j'ai fait | son nom de famille, sans aucun égard & mention dans me Note précédente. Il m'est pas moins sur que ce me sut point

\* En se rappellant l'observation que [ l'Archevêque d'Auch, mais se Cardinas d'Embrun qui la fit, ainsi qu'on le voit dans Baluze, Tom. z. de l'Hist. des Papes d'Avignon & dans ses Manuscrits. Comme ce Cardinal, qui étoir Archevêque d'Embrun, s'appellois Beurand de Deauly, on peut très-bien croire que Ferreras d'est trompé ici en prenant le som de Deauls pour celui d'Auch, d'autant plus que pour rendre en Espagnol les mots d'Archeveque d'Auch on cerit Argodifpo de Aux. A la faveur de cette supposition, dont la probabilité le lent allez, on jugera que Ferreras a indiqué dans cette occasion le Légat du \* \* \* Il n'y a point de doute que cette | Pape par son titre d'Archevêque avec sa dignité de Cardinal,

ANNE'E DE J. C. 1344.

s'y opposerent fortement, il s'éleva à cette occasion une si grande dispute que l'on en vint aux mains de part & d'au-En d'e tre. A la faveur de ce trouble quelques Citoiens appellerent du haut des murailles les Aragonnois, qui dresserent à l'instant les échelles, monterent a l'escalade, & coururent aussitôt ouvrir une porte pour faire entrer toutes les Troupes d'Aragon. Des que celles-ci parurent, la Garnifon se résugia au Châreau, où il se livra un nouveau combat qui dura jusqu'à la nuit & couta cher aux Aragonnois. Considérant cependant le jour suivant qu'elle étoit extrêmement affoiblie par les pertes de la veille, & que faute d'eau, il ne lui seroit pas possible de tenir long-tems, elle prit le parti de capituler & de rendre le Château.

remet à la dispignan & fillon à sa Couronne.

Ac 2 31. 1

Le Roi de Don Jaymon qui étoit alors'à Perpignan yoroit avec Majorque se chagrin ses Etats en proie à l'Ennemi, sans pouvoir espés cheion de co-rer le moindre secours, parce que les Rois de France & Prince, qui le d'Aragon sembloient être lies pour l'égraser. Réduit ainsi fait livrer Pet- dans le dernier des embarras, il se détermina de faire faire d'autres Pla- au Roi Don Pedre la même proposition qu'il sui avoit déja ces, & réunit faite. Il g'adressa pour cet effet à Don Pedre Exerica, & tout le Rouf- tâcha de bien convaincre ce Seigneur de la droiture de ses sentimens, dans l'espérance que par son canal il pourroit appaiser le routroux du Roi, qui étoit si acharné à le détruire, Don Pedre Exerica, sensible à la trifte situation de Don Jayme, se charges volontiers de parlerien se faveur au Roi Don Pedre, qui en la considération . accorda à Don Jayme toute sûreté. Aussitôt Don Pedre Exerica partit pour Perpignan, & ajant rendu compte au Roi de Majorque du succès de sa négociation, il retourna avec lui \* trouver le Roi Don Pedre, qui étoit à Elne. Le Monarque Aragonnois les attendit hors de la Ville, sous une tence, où le Roi de Majorque ne fut pas plûtôt en sa présence, que mettant un genou en terre, il s'avoua coupable, lui fit d'humbles excuses, & dit, que comme il étoit digne de Dieu & des grands Rois de pardonner les foiblesses des hommes, il le conjuroit de lui faire éprouver les doux effets de sa clémence, en considération de la pa-

> \* Le Roi de Majo que ne prit ce parti | Province, eut inutilement fait offiir u qu'après que le Duc de Normandie, fils | Roi d'Aragon sa médiation, & demanainé de Philippe de Valois, Roi de Frandé, en attendant, une suspension d'arce, qui vint sur ces entrefaites dans la mes.

1382.

renté & de sa qualité de beau-frere, & d'avoir compassion Anne's Di du déplorable état où son égarement l'avoit précipité. Un tel discours, qui étoit capable de toucher tout autre cœur que celui du Roi d'Aragon, ne fit aucune impression sur celui-ci. Le Roi Don Pedre qui s'étoit levé de son Trône, dès que le Roi Don Jayme avoit paru, fit à ce Prince une réponse fort séche, dans laquelle il lui reprocha sa faute, & lui promit d'user de clémence à son égard, pourvû qu'il lui remît Perpignan & tout le reste de cet Etat. Le Roi Don Jayme, qui crut que cette demande n'étoit faite qu'à dessein d'éprouver ses véritables sentimens, ordonna de livrer Perpignan au Roi Don Pedre. Ainsi le Roi d'Aragon entra dans cette Ville le 16. de Juillet, se fit prêter par les Citoïens le serment de fidélité, & rendit le 22. du même mois un Edit par lequel il déclara qu'il réunissoit pour toujours à la Couronne d'Aragon les Etats de Roussillon.

J. C. 1344.

Cependant le Roi Don Jayme faisoit de continuelles re- Il est conmontrances au Roi d'Aragon, qui lui répondoit toujours traint de se reobligeamment, & le flatoit d'un accommodement avanta- tirer suprès du Comte de geux. Enfin le Roi Don Pedre mit de bonnes garnisons Foixdans les Places du Roussillon, & retourna à Barcelonne, où il assembla les Etats d'Aragon pour déliberer sur ce qu'il devoit accorder à Don Jayme, Roi de Majorque, sans se désaisir de ce qu'il avoit usurpé. Il y sut décidé qu'on donneroit à ce Prince dix mille livres par an pour sa subsistance, à condition qu'il cesseroit de prendre le Titre de Roi, & qu'en outre on lui laisseroit les biens qu'il avoit en France & qui étoient peu considérables, parce que le Roi Philippe de Valois en avoit envahi la meilleure partie. Le Roi d'Aragon chargea Don Pedre de Moncada d'aller avec d'autres Seigneurs lui signifier cet arrangement; mais le Roi Don Jayme n'en fut pas plûtôt informé, que transporté de colére, il commença à se plaindre, accusant le Roi d'Aragon & Don Pedre Exerica de l'avoir trompé. Quelques Seigneurs du Rouffillon, que Don Jayme avoit à sa suite, en dirent autant de Don Pedre Exerica, avec offre de le soutenir en champ clos les armes à la main. Exerica piqué au vif de cette infulte, leur donna le démenti, consentit de se battre contre eux à nombre égal, & rassembla pour cet effet plusieurs de ses amis; mais le Roi Don Pe-

ANNE'S DE J. C. 1344.

dre, qui avoit les Etats de Don Jayme, s'inquiéta peu de tous ces raisonnemens, & empêcha le combat: il envoïa même quelques Troupes contre Don Jayme, qui fut contraint, avec une poignée de monde qu'il avoit, de repasser les Pyrénées couverts de neige & par un froid cuisant, implorant la justice de Dieu contre la tyrannie du Roi Don Pedre. Don Jayme dénué de tout secours, se retira en France, & se réfugia auprès du Comte de Foix, qui touché de ses malheurs, se sit un plaisir de lui donner asile \*. Le Roi Don Pedre craignant qu'il ne fit quelques tentatives fur Perpignan, se rendit à cette Ville, & y tint les Etats pour sonder les dispositions des Peuples du Roussillon. Il paroît que le Pape lui écrivit dans les mois d'Août & de Novembre en faveur du Roi de Majorque; mais il suit du récit qui précede que ce fut sans aucun effet (A).

Réfléxions à Poccasion du trifte son de ce Prince.

On apprend par cet événement combien il importe aux Rois de conserver l'affection de leurs Sujets par un Gouvernement doux, puisque le Roi Don Jayme s'aliéna l'esprit des Majorquins pour leur avoir imposé plus d'Impôts qu'ils n'en pouvoient supporter: motif pour lequel ces Insulaires appellerent le Roi Don Pedre, dans l'espérance d'être traités avec plus de ménagement, & abandonnerent leur légitime Souverain, lorsqu'il s'agissoit d'empêcher la descente de son Ennemi dans l'Isle. Ce sut là la véritable cause de l'infortune du Roi Don Jayme. Si on remonte plus haut, on trouvera qu'il se porta à ces excès, parce que n'étant qu'un petit Prince, il voulut aller de pair avec d'autres plus grands que lui : sort ordinaire des Souverains peu puissans, qui n'écoutant que leur ambition, · fortent des bornes de la raison.

Le Roi de Portugal 💪 précautionne contre les entreprises de .celui de Ma-KOC.

En Portugal le Roi Don Alfonse étoit extrêmement mécontent de ce que le Roi Castillan ne l'avoit point compris dans la Trève avec le Roi de Maroc, Il prit de-là prétexte d'écrire au Pape, & de lui demander les Décimes des Eglises, pour entretenir des Troupes sur pied, & se met-

NALDUS.

(A) Le même Roi Don Pedre, Zu- | frere, mais qu'Eléonore, mere de Gaf-RITA, & les Historiens d'Aragon. RAY- | ton, Comtede Foix, n'en fut pas moins zélée pour le Prince opprimé. Ainsi il y la apparence que cette Comtesse inspira

tre

ERE D'Es-

PAGNE

1381,

On apprend de Zurita que le Roi Aragon avoit fait tout ce qu'il avoit | les sentimens à son file. Ly bont hier cette tenontet y fou pean-

PAGNE 1382.

tre ainsi en état de résister au Roi de Maroc, en cas que ce-ERE D'Es- Prince Mahométan voulût faire quelque irruption dans ses Anne'e De

Etais: le Pape les lui accorda \*(A).

A peu près dans ce même tems, Doña Constance Ema- Naissance de nuel donna un fils à l'Infant Don Pedre de Portugal son Don Louis, mari. Le Roi, pere de l'Infant, s'étant apperçu que ce Prin-fils de Don Pedre Infant ce avoit conçu de l'amour pour Doña Iñez de Castro, fille de Portugal. naturelle de Don Pedre Fernandez de Castro, qu'il avoit dans son Palais en considération de la parenté, choisit cette Dame pour être la Marreine du nouveau Né, qui reçut sur les Fonts de Baptême le nom de Louis \*\*, afin de prévenir les suites de l'inclination de l'Infant Don Pedre pour elle (B). Il est quelquesois difficile de suivre une exacte Chronologie pour les événemens arrivés dans ce Roïaume, parce que les Histoires Portugaises ne l'indiquent point. Ainsi la faute sera excusable jusqu'à ce que l'on continue l'Ouvrage intitulés: Monarchia Lustana, dont les Sçavans feront cas, principalement si on y travaille avec plus de jugement que le dernier Continuateur n'en a montré.

Comme des Vaisseaux de Castille, d'Aragon & de Por- Don Louis tugal avoient déja fait la découverte des Canaries, Don de la Cerda, Louis de la Cerda, fils de Don Alfonse de la Cerda, ap- autrement pellé Louis d'Espagne en France, où il étoit Comte de d'Espagne, Clermont, demanda au Pape le Titre de Roi de ces Isles, Cornte de & promit d'en entreprendre la conquête avec le secours France, est des Rois Chrétiens. Le Pape le lui accorda pour lui & couronné par ses héritiers, à condition de relever du Saint Siège, & de le Pape Roi des Canaries. lui payer tous les ans quatre cens Pistoles. En conséquence il le couronna solemnellement le 14 de Novembre, lui mit le Sceptre en main, & lui donna pouvoir d'ériger des Eglises; & le 18. du même mois Don Louis

(A) RATNALDUS.

la Neufville & de la Cléde, qui le font !! nand. Tome V.

naître dès l'année 1339, quoique Dofia Constance ne sût point encore passé en \* Mariana dit qu'il y eut à Lisbonne Portugal, comme je l'ai observé ail-

Dd

B) Ruy DE Piña.

sette année un tremblement de terre, leurs. On peut croire que leur méprise qui causa des ravages assreux. Mrs de la vient de ce qu'ils étoient prévenus que Neusville & de la Cléde ajoûtent, qu'un Dona Inès tint sur les Fonts de Baptênombre infini de personnes de tout âge | me un fils de l'Infant Don Pedre de Por-& de tout sexe surent ensevelies sous les tugal & de Dona Constance, & ignoruines de plusieurs maisons qui s'écrou-lerent, & entr'autres l'Amiral Peçaño.

\*\* Il est nommé Ferdinand par Mrs. de année appartient la naissance de Ferdi-

ANNE'E DE J. C. 1344.

signa l'Acte par lequel il se reconnut Vassal & Tributaire du Saint Siège Apostolique \*; mais la guerre entre la France & l'Angleterre rendit tout ceci inuite, quoique le Pape solficitat les Rois de Castille, de Portugal & d'Anagon d'aider Don Louis à faire cette conquêre.

1345. Le Roi de Caftille hri fur ces Illes.

Sur la Lettre que le Pape écrivie à ce sujet à Don Alsonse, Roi de Castifle, ce Prince, qui étoit alors à Alcala de céde ses droits Ffenares, lui sit réponse, que quoiqu'il eut le premier droit à la conquête des Canaries, il s'en désistoir volonviers en faveur de Don Louis, par respect pour le Saint Siége : sa réponse est datée du 18. de Février (A). Feu après le Roi Don Alfonse, qui me s'occupoit alors que des moiens d'éteindre les groffes detres qu'il avoit contractées pour le recouvrement d'Algézire, & qu'à soulager ses Sujets, passa à cette occasion en Andalousie, pour meure ordre à plusieurs affaires qui concernoient cette: Province (B).

Démarches inutiles du Roi de Major-Pape & du Roi de Fran-

Don Jayme, Roi de Majorque, après s'être retiré en France, avoit supplié le Pape d'interposer son autorité pour que auprès du lui faire rendre ses Etats par Don Pedre, Roi d'Aragon, & lui avoit fait remettre un Mémoire, dans lequel il lui exposoit toutes les injustices que le Monarque Aragonnois avoit commifes à son égard \*\* (C). Mais le Roi Don Pedre envoïa en ambassade à Avignon Michel Jambilla, Michel Perez Zapata & d'autres, qui aïant eu audience du Pape le 12. de Mars, le prierent de ne se point satiguer à des sollicitations inutiles pour le Roi de Majorque, parce que les Etats de ce Prince étoient réunis pour toujours à la Couronne d'Aragon. Ces Ambassadeurs firent même si bien qu'ils obtinrent du Saint Pere pour leur Maître, un dédommagement des dépenses qu'il avoit faites pour entretenir la Flotte durant le siège d'Algézire, les Décimes Ecclésiasti-

(A) RAYNALDUS.

(B) GARIBAY. (C) RATHALDUS.

\* • Baluze marque qu'au mois de Janvier le l'ape écrivit au Roi d'Atragon, pour l'engager à rendre au Rois de Majorque la Reine Constance sa femme & les deux Princes leurs enfans, qu'il retenoit: à sa Cour, & que non, tuné, en pressant vivement le Roi Don Pedre de lui faire grace, il le soutitt Constance, la sœur, an Roi son mari.

<sup>\*</sup> Če trait historique, quoiqu'assez important pour mériter d'étre inséré dans l'Histoire générale des Vouages, d'autant plus qu'il nous apprend que les l'econtent de s'emploier pour ce Roi infor-Canaries ont été découvertes bien plûtôt que les Compilateurs Anglois ne le marquent, y est entierement amis. Mais | par ses libéralités, mais que l'Aragonon n'en sera point étonné pour le peu ! nois renvoia seulement la Reine Dona que l'on confidére combien cet ouvrage eft défectueux.

ques pour dix ans, & pour un pareil nombre d'années la remise de la moitié du Tribut qu'il païoit au Saint Siége pour la Sardaigne. Le Roi Don Pedre averti aussi qu'on se donnoit à la Cour de France quelques mouvemens pour procurer à Don Jayme son rétablissement dans ses Etats. engagea Doña Jeanne sa belle-mene, Reine de Navarre, & d'autres Seigneurs qui avoient du crédit dans cette Cour, de faire en sorte que Philippe de Valois ne favorisst point une pareille présention. Afin de mieux s'assurer de ce côtélà, il entâma une négociation de mariage entre sa sille almée & Charles fils de Jean, Duc de Normandie, & petitfils du même Roi de France (A).

ANNE'S DE

J. C.

1345.

Le Roi Don Pedre, non content d'avoir envahi les Etats de son beau-frere, penson toujours à s'emparer de ceux la Reme que Don Ferdinand & Don Jean ses freres possédoiem. Il d'Aragon, & cherchoit pour cela des prétextes, parce qu'il étoit très- de les ensans, mécontent de ce que le seu Roi leur pere les avoit si fort sont menacés avantagés; mais la Reine Doña Eléonor leur mere avertit Don Pedes. le Roi de Castille son frere de ce qui se passoit, & le pria de ne la point abandonner dans cette conjoncture, non ' plus que ses ensans (B). Dans ce même tems une semme dit au Roi Don Pedre que quelques personnes du Roussillon avoient juré sa mort, & le Roi qui la crut légerement, passa dans cette Province, & sit paier de la vie aux Acculés, ou le crime ou le soupçon. Le même Prince aiant aussi appris que les Châteaux de Puycerdan, de Querol & de Libia vouloient se livrer à Don Jayme, mit de bonnes Garmisons dans ces Places (C). Sur les avis que le Roi de Castille reçut de sa sœur, ce Monarque envoïa au Roi Don Pedre Don Diegue Garcie de Toléde, qui trouva l'Aragonnois à Perpignan, où il lui témoigna, que s'il contrevenoit en quelque point à l'accord qu'il avoit sait avec sa belle-mere & ses freres, il indisposeroit fort le Roi de Castille, qui lui sçauroit au comraire un grand gré de maintenir la bonne union qui avoit régné jusqu'alors. Garibay -dit que cette Ambassade fut sans effet, mais l'Histoire mous apprend le contraire; car jusqu'aux troubles cautés par l'umion de la Valence à l'Aragon, Dom Pedre n'inquiéta point ses freres, parce qu'il sçavoit que le Roi Don Alfon-

Dd ii

<sup>(</sup>A) ZURITA. (B) GARIBAY.

<sup>(</sup>C) ZURITA.

YNNE,E DE J C.

se avoit la paix de tous côtés, & étoit un Ennemi redoutable.

ERE D'Es-PAGNE 1383.

. 1345.

Il y avoit en Sardaigne pour Vice-Roi, Don Guillaume Lique entre, Cervellon. Les Vénitiens, qui étoient en guerre avec les les Vénitiens Génois à l'occasion du commerce d'Orient, rechercherent contre les Gé- son alliance; & Don Guillaume consentit de faire avec eux une ligue contre leurs Ennemis, en considération de l'utilité qu'il y entrevoïoit pour maintenir l'Isle sous l'obéissance du Roi Don Pedre; mais ce sut à condition que son Maître la ratifieroit. En vertu de cette clause, la République de Venise envoïa des Ambassadeurs au Roi Don Pedre, qui les reçut de la manière du monde la plus obligeante, & confirma la ligue. Comme ce Prince craignoit que le Roi de Majorque ne causat quelques troubles en Sardaigne avec l'appui des Génois, il rétablit Galéase & Branca-léon Doria, deux des plus puissans Seigneurs de l'Isle, dans tous les biens qu'ils possedoient auparavant, afin de les mettre dans fes intérêts (A).

Naissance de Don Ferdi-

Don Pedre, Infant de Portugal, eut de Doña Constance Baud, fils de Emanuel sa femme un fils appellé Don Ferdinand, qui lui l'Infant Don succéda à la Couronne. Ruy de Piña assûre que ce jeune Pedre de Por- Prince naquit le 27. de Janvier, & Vasconcellos dit que ce fut en l'année 1340. Ce dernier point ne paroît pas probable, eu égard au tems dans lequel l'Infant Don Pedre épousa Doña Constance, mais sur-tout parce que la plûpart des Historiens de Portugal conviennent qu'il sortit -de ce mariage un autre fils avant Don Ferdinand. Le Roi Ceffion du de Portugal aiant reçu une Lettre du Pape qui l'exhortoit à aider Don Louis de la Cerda pour la conquête des Casur les Cana-naries, lui répondit le 12. de Février, que les Portugais avoient découvert les premiers ces Isles, & que quoiqu'il eût projetté de les conquerir, il en avoit été détourné jusqu'alors par les guerres qu'il avoit eues avec le Roi de Castille, & ensuite avec sles Mahométans; mais que par respect pour le Siège Apostolique, il renonçoit volontiers à fon droit (B).

droit du Roi de Portugal zies en faveur de Louis de · la Cerda

La nécessité d'acquitter les dettes considérables que le 1346. L'Egule Roi de Castille avoit contractées pour le siège d'Algézire, rigée en Siège engagea ce Prince de charger Don Gonçale, Evêque de Si-

(A) ZURITA.
(B) RAYNALDUS sous l'année pré-

### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 213

ERE D'Es PAGNE 1384.

1385.

guença, & Garcie Fernandez, d'aller demander au Pape quelques graces qui pussent lui en faciliter les moiens. Clement VI. les lui accorda volontiers, & érigea aussi dans cette même année l'Eglise d'Algézire en Siége Episcopal Episcopal. (A). On jouissoit du reste en Castille d'une paix prosonde & d'une tranquillité parfaite.

J. C.

Doña Jeanne, Reine de Navarre, qui étoit attachée aux La Reine de intérêts du Roi de France, envoia quelques Troupes à ce Navarre sour-Potentat pour la guerre qu'il avoit contre les Anglois (B). nit du secours au Roi de

Toute cette année fut emploiée par le Roi d'Aragon à France contre équipper une Flotte en vertu de la ligue qu'il avoit faite l'Anglois. avec les Vénitiens contre les Génois. Quoique le Pape lui envoiat en Ambassade l'Archevêque de Patras, avec Rodolphe & Loseria, pour le presser de seconder Don Louis de la Cerda dans la conquête de Canaries; cette affaire n'eut aucune suite, à cause de la guerre entre les Rois de France & d'Angleterre, dans laquelle Don Louis s'intéressa en faveur du premier (C)\*.

Pendant qu'on goutoit en Cassille les douceurs de la Paix, on y fut affligé de la peste qui fit les années suivantes de seen Espagne, grands ravages en Europe, & sur-tout en Espagne. Don & mauvais Jean Emanuel étoit mécontent du Roi Don Alfonse, sans procédé de qu'on en sçache le motif; & de-là vint qu'il écrivit à Don manuel Pedre, Roi d'Aragon, que le Monarque Castillan avoit dessein de lui faire la guerre, de même qu'au Roi de Portugal. Le Roi d'Aragon qui connoissoit parfaitement le caractère de Don Jean Emanuel, ne fit pas grand cas de l'avis: il se contenta seulement de lui répondre que si le Roi de Castille emploioit ses armes contre lui, il feroit en sorte de se défendre avec les siennes.

Dans ce même tems la Reine Doña Eléonor, sœur de Don Alfonse, Roi de Castille, pensoit à marier l'Infant mariage entre Don Ferdinand son fils, Marquis de Tortose, afin de le Ferdinand rendre par-là plus puissant. Elle vint à cet effet à Torde- d'Aragon & laguna voir le Roi Don Alfonse son frere pour le consul- une Insante de Portugal, ter, & demander sa protection. Le frere & la sœur s'étant

Clement VI. RAYNAEDUS.

(B) BALUZE dans la troisiéme Vie de l Clement VI.

6C) Zurita.

On voit dans la nouvelle Histoire de [[ dans l'Eglise des Cordeliers.

(A) BALUZE dans la premiere Vie de | Languedoc, que la Reine Doña Constance, première fenime de Don Jayme, Roi de Majorque, & sœur de Don Pedre, Roi d'Aragon, mourut cette année à Montpellier, où elle fut inhumée ANNE'E DE J. C. 1347.

donc abouchés, il sut résolu entre eux qu'on tâcheroit de procurer pour semme à l'Infant Don Ferdinand, une fille de Don Alfonse, Roi de Portugal (A).

1385

Le Pape prérend avoir droit de nomaner des Etrangers aux pague.

ragon veut affilter fa au préjudice me son frere.

Le Siège Episcopal de Coria étant vacant, le Pape y nomma un Ecclésiastique qui n'étoit point natif d'Espagne. Sur les plaintes que le Roi Don Alfonse lui en sit porter, le Saint Pere lui répondit qu'il pouvoit choisir pour Evê-Eveches d'Es ques ceux qu'il jugeoit à propos, sans avoir égard, s'ils étoient étrangers ou non. Dans la réponse le Pape convient du passage de l'Apôtre Saint Jacques en Espagne (B).

Le Roid'A- Comme Don Pedre, Roi d'Aragon, n'avoit point d'enfans mâles de Doña Marie de Navarre sa femme, ce Prince voulut prendre quelques arrangemens pour laisser la Doña Cons- Couronne à Doña Constance sa fille, au préjudice de Don tance sa fille, Jayme son frere, qui suivant le Testament du Roi Don Jayme de Don Jay- I. du nom, devoit lui succéder en cas qu'il n'eût point de postérité masculine. Ne s'inquiétant donc nullement de cette Loi, il insistoit sortement pour que le Roïaume d'Aragon admît les femmes à la succession, comme cela étoit arrivé à l'égard de Doña Pétronille, par le mariage de laquelle les Comtes de Barcelonne étoient devenus Rois d'Aragon, après l'extinction de la race masculine de Don Sanche le Grand. Il alleguoit en outre, que la Navarre, d'où le Roïaume d'Aragon avoit pris origine en la personne du Roi Don Ramire, & la Castille n'excluant pas les femmes du Trône, le Roi Don Jayme n'avoit pû faire aucune difposition contraire à cet usage. Cependant pour autoriser son projet, en constater l'équité, & mettre sur ce point sa conscience en sûreté, il assembla vingt-deux Théologiens & Jurisconsultes, dont dix-neuf, après avoir mûrement examiné la matière, furent de l'avis du Roi\*, qui se disposa en conséquence à passer outre.

(2) GARIBAY.

(B) RAYNALDUS, nomb. 14. \*Iln'y a point de doute que cette décifion ne fût conforme aux usages des Roïaumes d'Espagne. On en a déja eu dans le courant de cette Histoire plufieurs exemples, & on en verra encore d'autres dans la suite. A la vérité il falloit dans l'occasion dout il s'agit ici, aller contre une disposition testamentaire du Roi Don Jayme I. mais celle - ci | FERRERAS.

Jétoit nulle d'elle-même, comme contraire aux droits & aux privileges du Rosaume d'Aragon, aufquels aucun Souverain de cet Etat. ne pouvoit donner la moindre atteinte, sans violer le ferment solemnel qu'il faisoit à son avénement au Trône de les maintenir. Il suit donc que la prétention du Roi Don Pedre étoit juste & légitime: on sent affez que c'est aussi le sentiment de

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

ERE D'ES-1325.

Sur cerre nouvelle qui parvint bientôt à la connoissance. de l'Infant Don Jayme, ce Prince alla trouver le Roi Don. Anne e De Pedre son frere, & après s'être montré plainement instruit de ce qu'il vouloit faire à son préjudice, il le supplia de ne point. Le dernier se alterer l'ordre de la succession, établi & confirmé par les dispose à son Etats du Rosaume, & de considérer les grands inconvé-droit niens qui foivroient infailliblement de cette innovation. Comprenant par la maniere indifférente dont le Roi Don Pedre lui répondit, qu'il ne pourroit rien obtenir que par des moiens violens, il se sit un puissant parti, dans lequel il attira quelques Villes & plusieurs Grands Seigneurs, mais principalement les Infants Don Ferdinand & Don Jean qui à son désaut, avoient les mêmes intérêts : tous les Ligués s'engagerent de ne point souffrir que le Roi changeac l'ordre de la succession qui avoit été réglé par Don-Jayme I. Le Roi Don Pedre informé de ce quise passoit " manda aussi - tôt à la Cour l'Infant Don Jayme, qui ne jugea pas à propos de s'y rendre. En punition de sa désobéissance, il lui ôta la Lieutenance Générale du Roïaume de Valence, où ce Prince avoit beaucoup de Partisans, & lui interdit l'entrée des Villes de Valence, de Barcelonne, de Lérida & de Saragosse.

Dans ce même tems la Reine Doña Marie accoucha à Morraide Valence d'un fils, qui mourut le même jour de sa naissance. na Marie, Etant elle-même morte einq jours après, sans laisser au Roi gon. Don Pedre son mari d'autres enfans que trois filles, qui étoient Doña Constance, Doña Jeanne & Doña Marie; elle reçut la sépulture dans le Couvent de Saint Vincent. A quelques jours de-là le Roi d'Aragon apprit que l'Infant Don Ferdinand pensoir à épouser Doña Eléonor, Infante de Portugal. Pour empécher cette alliance, il sit demander Le Roi veus pour lui la même Princesse par Loup Garcia son Grand san demander Chambellan, qui passa en Portugal à cer effet, avec des on mariage Dona Eléolettres de recommendation que Don Jean Emanuel lui don- nor, Infantena pour Doña Constance sa fille\*, femme de l'Infant Don de Portugal, Pedre, héritier de la Couronne de Portugal. On donna promise. avis de cette démarche à Don Alfonse, Roi de Castille, qui fit aussi-tôt passer en Portugal Don Jean Alfonse d'Albu-

\* Il suit de ceci que cette. Princesse | de la Cléde ne la fassent vivre que just métoit point encore morte, quoique | qu'à l'année 1345; Mariana & Messieurs de la Neufville & L

Anne's de J. C. 1347.

querque, en considération de ce que ce Seigneur possedoit de gros biens dans ce Roïaume, & étoit proche parent du Monarque Portugais, pour solliciter le mariage de l'Infante avec Don Ferdinand, Infant d'Aragon. Quoique Don Jean fît tout son possible pour réussir dans sa négociation, Loup Garcia, qui ne négligeoit rien de son côté pour obtenir ce qu'il demandoit, rendit vaines toutes ses instances, étant appuié sur-tout de Doña Constance & de deux des principaux Favoris du Roi de Portugal, nommés Gonçale Cogomino & Loup Fernandez Pacheco, qu'il sçut gagner. Enfin le Roi de Portugal confidérant que l'Aragonnois n'avoit point d'enfant mâle, & qu'il y avoit une grande différence entre être la femme d'un Roi, ou celle d'un Infant, donna son consentement pour le mariage de sa fille, avec Don Pedre, Roi d'Aragon, & promit de faire conduire cette Princesse à l'endroit dont on conviendroit. Ainsi après qu'on eut dressé le Contrat, Loup Garcia retourna rendre compte au Roi son Maître du succès de son Ambassade.

Il se forme contre lui en Aragon & en forces ligues fous le nom d'Union.

Malgré la défense du Roi Don Pedre, l'Infant Don Jayme étoit passé à Saragosse, & avoit formé un parti formi-Valence deux dable de Riches - Hommes & de Syndics de Villes, aufquels s'étoient même joints beaucoup de Prélats, de sorte que de toutes les Villes il n'y avoit que Huesca, Calatayud, Daroca & Teruel, qui fussent demeurées attachées au Roi. La plûpart se plaignoient de ce que le Roi n'avoit aucun égard à leurs Priviléges & prérogatives, & de-là vint que prenant prétexte de l'infraction qu'il vouloit faire aux Loix pour la succession au Trône\*, ils firent tous un Corps qu'ils nommerent Union, s'obligeant par écrit & par serment de ne point cesser de s'opposer à la violence du Roi, en faveur de leurs Priviléges & de l'ordre de la succession. Tous les Ligués, à la tête desquels étoit l'Infant Don Jayme, inviterent ensuite le Roi de venir tenir les Etats à Saragosse; mais sur un bruit, qui se répandit dans le même tems, que Don Jayme, Roi de Majorque, étoit dans le Roussillon à la tête de quelques Troupes qui lui

avoient

Suivant ce que j'ai observé dans I sion à la Couronne; parce qu'il est conmon avant derniere Note, il paroit qu'ils i stant que la Loi Salique n'a jamais été agissoient tous plûtôt par esprit de parti, il regardée dans aucun Royaume d'Espaque pour soutenir l'usage de la succes-

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 217

ERE D'Es-PAGNE 1385.

avoient été fournies par ses amis, & follicitoit les Peuples de ces Quartiers à la révolte, le Monarque Aragonnois Année De passa à Barcelonne. Il sut à peine sorti de Valence, que sous le même prétexte il se forma une autre Union, dont on reconnut pour chef l'Infant Don Ferdinand, qui alla sur le champ en Castille avec l'Infant Don Jean son frere, & en amena cinq cens Chevaux, avec lesquels l'Union de Valence entreprit de ranger par force dans son parti toutes les Places qui avoient refusé de le faire de gré.

Le Roi Don Pedre voïant que l'Union d'Aragon se fortifioit, Mesures inude plus en plus, fit deux choses. Il députa d'abord à Don tiles que le Roi prend Alfonse, Roi de Castille, Blasco Fernandez de Hérédia, pour distiper pour prier ce Monarque de ne point favoriser l'Union - & la premiere. l'affûrer qu'il combleroit de faveurs Doña Eléonor sa bellemere, & l'Infant Don Ferdinand son frere, si au lieu de se poindre aux Mutins, ils embrassoient ses intérêts: ensuite il chargea Michel Perez Zapara, qu'il connoissoit pour un homme souple & actif, d'aller dissiper l'Union de Saragosse. A l'égard du premier point, Doña Eléonor & Don Ferdinand prirent conseil de Don Alfonse, Roi de Castille, qui étoit à Madrid. Celui-ci connoissant le caractère du Roi Don Pedre, souhaitoit de le voir réduit dans un état, où il ne pût plus refuser de tenir les engagemens qu'il avoit pris avec la Reine Doña Eléonor & les enfans de cette Princesse. Ainsi le Roi Don Alfonse promit à l'Ambassadeur de ne point donner de secours à l'Union d'Aragon, & permit cependant à l'Infant Don Ferdinand de lever en Castille huit cens Chevaux pour renforcer l'Union de Valence. Michel Perez Zapata n'eut pas un meilleur succès à Saragosse, & plusieurs autres Riches-Hommes que le Roi y envoïa encore pour le même sujet, échouerent comme lui dans leur entreprise. Le Roi après avoir fait envain toutes ces tentatives, convoqua les Riches-Hommes de l'Union, sous prétexte qu'il avoit besoin d'eux pour la guerre du Roussillon, dans l'espérance que par ce moïen il pourroit semer entre eux quelque discorde, mais ce sut inutilement. Tous les Ligués qui pénétrerent ses vûes, s'inquiéterent peu de son invitation, & insisterent pour qu'il allat à Saragosse tenir les Etats.

Cependant Don Jayme, Roi de Majorque, repassa dans cette Isle avec les Troupes qu'il avoit ramassées & quel- Majorque Tome V.

Le Roi de

Anne'E DE j. C. 1347. couvrer fon Rosaume, & est battu par LUOJ

quesGaléres; mais il n'eut pas plûtôt mis pied à terre, que les Troupes d'Aragon & les Majorquains l'obligerent dese rembarquer & de se retirer: Il alla descendre de-la dans le: Rousfillon, où il s'empara du Comté de Conflens. Le Roi Don-Pedre, qui veilloit avec foin à toutes les démarches du Roi de Majorque, accourut promptement dans le Roussillon à la tête des Troupes qu'il avoit rassemblées à Barcelonne, & recouvra aussitôt le Comté. Il en vint ensuite aux mains. proche de Vinea avec le Roi de Majorque, & l'aiant défait, il prit cette Place, qui fut livrée au pillage\*. Don Jayme remit fur pied quelques Troupes, avec lesquelles il voulut encore tenter fortune, tâchant de prendre Puycerdan; mais comme le Roi d'Aragon observoit ses mouvemens avec son Armée, ses Généraux le forcerent de se retirer en France, pour ne pas s'exposer à une perte assurée, à cause de la supériorité des sorces du Roi Don Pedre, qui de fon côté inquiet de ce que l'Union pouvoit faire pendant son absense, retourna à Barcelonne.

**Ees Unions** d'Aragon & de Valence le Eguent en-Embles.

Tous les moiens qu'on put imaginer pour dissiper l'Union d'Aragon, furent emploiés par le Roi, qui sommamême plusieurs Seigneurs de venir lui renouveller leur. hommage & leur ferment de fidélité; mais pendant qu'il travailloit à la détruire, cette Union & celle de Valence firent une ligue entre elles pour se seconder mutuellement. Le Roi Don Pedre voiant donc qu'il ne faisoit aucun progès, prit enfin le parti d'aller de Barcelonne à Saragosse tenir l'Assemblée des Etats, que les Ligués demandoient. En partant il laissa à Barcelonne Don Pedre son oncle & quelques Prélats, pour recevoir la Reine, qu'il attendoit de Portugal.

Le Roid'Aragon tient les. Etats à Saragoste.

Arrivé à Saragosse, où il fut reçu de l'Infant Don Jayme son frere, & des Riches-Hommes, il fit dans l'Eglise Cathédrale, qui est sous l'invocation de Saint Sauveur, l'ouverture des Etats, ausquels assisterent tous ceux qui y

de Valois fit saisir sous sa main la Seineurie de Montpellier, qui étoit presque leseul Domaine qui restoit au Roi de Ma-!! jorque, sous prétexte qu'il étoit entré dans le Roussillon sans sa permission. C'est ce qui est constaté, sur-tout par une Lettre produite parmi les preuves de la nouvelle Histoire de Languedoc. On y

\* Pour comble de malheur Philippe | | voit aussi que le Pape écrivit au Roi de France le 18. d'Août, pour le prier d'avoir compassion de ce Prince, & de lui accorder la main levée de cette saisse, de crainte de le jetter dans le désespoir, n'aiant point de quoi se sustenter lui & ses enfans, qui, quoique pauvres, étoient cependant de race Rosale.

1385..

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

Ere D'Es-PAGNE 1385.

avoient voix. Il y prononça un discours, dans lequel il s'étendit sur l'utilité des Etats, s'excusa de n'en avoir point encore tenus dans cette Ville, à cause des embarras qui lui étoient survenus, & fit à la fin l'éloge de la fidélité, de la grandeur d'ame, de la valeur & de la droiture des Aragonnois: il retourna ensuite à son Palais, où tous les Seigneurs le reconduissrent. Le jour suivant il se rendit aux Etats, & refortit bien-tôt après, sous prétexte que ceux qui les composoient, étoient armés, & qu'il ne convenoit pas qu'on apportat des armes dans les Etats, de peur que dans une opposition de sentimens on n'y eût recours, & que la crainte n'ôtât la liberté des fuffrages. Pour lever cette difficulté, & engager le Roi à continuer les Etats. on publia un Edit, par lequel il fut défendu à toute per-Sonne de s'y présenter avec des armes. Ainsi le lendemain le Roi alla aux Etats, après avoir protesté en secret contre tout ce qu'il pourroit accorder, au préjudice des droits de la Couronne. Muni de cette précaution, il entra dans l'Assemblée des Etats, qui lui demanderent d'abord de confirmer le Privilege de l'Union, & de leur abandonner la nomination de tous les Officiers publics & Roïaux, avec plusieurs autres droits. On le menaça, en cas de refus, de procéder à l'élection d'un autre Roi, & on lui signifia que s'il consentoit à tout, il falloit qu'il donnât pour sûreté de l'exécution seize Châteaux, qu'on remettroit entre les mains des personnes qui seroient nommées par l'Union: on exigea aussi qu'il ratifiat les donations faites par le Roi son pere, & qu'il éloignat de sa personne les Ministres Castillans. Ce dernier article sut ajouté, parce que le Roi avoit à son service & auprès de lui, Don Bernard de Cabrera, Catalan, qui avoit fait assassiner deux Citoiens de Saragosse, des plus attachés à l'Union.

Quoique le Roi Don Pedre se voient pressé si vivement, accordât aux Etats tout ce qu'ils voulurent, il travailloit secrettement à attirer à son parti les principaux Fau- l'Union, & le teurs de l'Union, par l'entremise de ses plus grands Con-Roi court un sidens. Don Bernard de Cabrera parla en secret à Don Loup de Lune, afin de l'engager à embrasser les intérêts du Roi, & sit si bien qu'il l'y détermina. Plusieurs autres Seigneurs suivirent l'exemple de Don Loup de Lune; & l'on convint, que pour mieux assûrer le Parti du Roi, &

Anne'e de J. C. 1347-

Quelques Seigneurs se détachent de

Ee ij

AN NE'E DE J. C. 1347- 1

dissiper l'Union, il ne falloit pasqu'ils se déclarassent ouvertement. Le Roi ainsi assuré de Don Loup & des autres, alla le jour fuivant aux Etats, où on lui fit encore quelques demandes exorbitantes. Tout furieux de ces propositions, il s'emporta contre Don Jayme son frere, qu'il traita de perfide & d'homme sans foi, ni loi, & à qui il reprocha d'être celui qui excitoit les Etats & l'Union à exiger de pareilles extravagances sans respect pour l'autorité Roiale. Quoique Don Jayme répondît avec modestie, un Gentilhomme Catalan de sa Maison, irrité de l'insulte, éleva la voix, courut aux portes, les ouvrit, & cria qu'on eût au plûtôt à prendre les armes, parce que le Roi invectivoit tout le monde, & vouloit détruire l'Union. A l'instant, le Peuple entra furieux & armé, de sorte que le Roi & ses Partisans furent contraints de mettre l'épée à la main; mais toute la Noblesse arrêta la populace & la calma. Tous les Etats conduisirent ensuite le Roi au Palais. d'où il se mit bientôt en route pour Barcelonne, après avoir rendu la Lieutenance Générale de l'Etat à l'Infant Don Jayme son frere\*, qui ne tarda pas à le suivre pour recevoir la Reine; mais l'Infant s'étant rendu à Barcelon-& arrivée de ne, mourut soupçonné d'avoir été empoisonné, le même jour qu'arriva au Mole la Reine Doña Eléonor, qui fut reçue du Roi, de Don Pedre son oncle, & de plusieurs Prélats & Seigneurs, avec de grandes acclamations & toutes

Mort de l'Infant Don Jayme d'Aragon la Reine Doña Eléonor à Barcelonne.

L'Union de Valence bat les Troupes du Roi.

. . . .

En Valence, l'Union résolut de faire déclarer en sa faveur par la voie des armes toutes les Places qui étoient attachées au Roi Don Pedre. Les Roïalistes informés de son intention & de tout ce qu'elle faisoit en conséquence, rassemblerent des Troupes pour lui résister, & Pierre Muñoz amena à Téruel en faveur du Roi deux mille Fantassins & quelque Cavalerie. Cependant l'Union alla avec ses-

\* Mariana dit que dans l'assemblée des | | rent à Valence avec toute la galanterie; Etats le même Prince sut aussi déclaré la pompe & la magnificence imaginable, légitime Successeur & héritier présomptif de la Couronne d'Aragon.

fortes de réjouissances publiques \*\*.

\*\* FERRERAS ne parle point de la célébration de son mariage avec le Roi d'Aragon. Mariana dit qu'elle se fit sans éclat, parce que la Cour d'Aragon étoit en deuil pour l'Infant Don Jayme.Faria soutient au contraire que les nôces se fiajoutant même qu'on n'avoit jamais vûr en Espagne une Fête aussi superbe. Cetteopposition est peut-être la cause du silence de notre Auteur, quoiqu'il y ait tout lieu de douter du récit de Faria, principalement à cause de la guerre des Unions d'Aragon & de Valence contre le Roi-

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

ERE D'ES-1385.

Troupes assiéger Xativa, qui tenoit pour le Roi : entreprise à laquelle les Roïalistes voulurent s'opposer. On fut Anne's De forcé d'en venir aux mains de part & d'autre le quatriéme jour de Décembre, & les Rebelles se comporterent avec tant de valeur, qu'ils défirent les Roïalistes & les mirent en fuite. Après cette victoire, les Ligués ravagerent le Territoire de Xativa, & se retirerent de Valence.

J. C.

1347~

Les Roialistes rallierent les débris de leur Armée, & Ellerempor-Don Pedre, oncle du Roi, étant arrivé avec deux cens te un second Cuirassiers & d'autres Troupes que le Roi avoit mises sur pied, ils se camperent tous dans la Plaine de Betera, afin d'empêcher qu'il n'entrât dans Valence ni vivres, niaucune autre chose. L'Infant Don Ferdinand, qui étoit le Chef de l'Union, ne sçut pas plûtôt le lieu où ils étoient, qu'il sortit à la tête de trente mille hommes, tant d'Infanterie. que de Cavalerie, & leur liva bataille. Le combat fut sanglant & opiniâtre, jusqu'à ce qu'enfin Don Pedre Exerica, le Grand-Maître de Montése & les autres Généraux du Roi, furent obligés de prendre la fuite, & dabandonner la victoire à l'Infant Don Ferdinand.

Après la mort de l'Infant Don Jayme, l'Union d'Ara- L'InfantDon gon appella l'Infant Don Ferdinand, & le nomma Lieu-Ferdinand tenant Général du Rosaume; mais comme ce Prince étoit l'Union d'Aoccupé en Valence, il envoia en Aragon l'Infant Don ragon, Lieu-Jean fon frere (A).

On donnoit encore en Sardaigne d'autres occupations au me. Roi. Les Seigneurs de la Famille Doria prirent les armes, Révolte dans s'emparerent d'Alguer & d'autres Châteaux, d'où ils daigne, & décommencerent à faire des courses dans toute l'Isse, ce qui faite des Trouexcita les Insulaires à se revolter aussi contre les Aragon- pes du Roinois, dont plusieurs furent massacrés. Guillaume de Cervellon fit aussi-tôt scavoir au Roi d'Aragon ce qui se pasfoit, afin qu'il le secourût promptement, & le Roi sans perdre un moment de tems, équippa des Galéres, & lui envoia un bon renfort de Troupes sous la conduite d'Hugues Cervellon, frere du Vice-Roi, qui se rendit heureusement à l'Isle. Avec ce secours, Guillaume Cervellon. ' s'empressa de marcher à la rencontre des Seigneurs Doria, afin de les réduire, avant l'arrivée d'un grand nombre de

tenant Général du Roiau-

(A) Le même Roi Don Pedre, Zu- | d'Aragon, RITA, ABARCA & les autres Historiens [

ANNE'E DE J. C. I 347.

Troupes qu'il sçavoit qu'on rassembloit à Génes en leur faveur; mais l'Armée des Rebelles, reçut avec valeur les Ere D'Es Aragonnois, qui furent défaits avec perte de leurs principaux Officiers, du nombre desquels furent le Vice-Roi même, ses fils & son frere: toute la Cavalerie Aragonnoise fut taillée en pièces, & les autres se sauverent comme ils purent. Sur la nouvelle de ce triste événement, le Roi Don Pedre fit au plûtôt passer en Sardaigne Rimbao de Corbera (A).

Rimbao de Corbera fait Vice-Roi de Sardaigne.

1348. L'Union d'Aragon donne du secours à celle de Valence.

Don Pedre, Roi d'Aragon, informé du mauvais succès de ses armes en Valence, partit de Barcelonne pour ce Roiaume, accompagné de quelques Seigneurs & à la tête d'un Corps de Troupes. L'Union d'Aragon avertie de sa marche, envoia à celle de Valence un renfort considerable sous les ordres de Don Ximenez d'Urrea, Seigneur de Biota, & de Don Loup de Lune; mais le dernier qui étoit secrettement attaché au Roi, aïant cherché un prétexte pour se brouiller avec Don Jean Ximenez d'Urrea, se fépara de lui avec son monde, & se retira à Carmone & à Daroca, où il tâcha de grossir le nombre de ses Troupes, à la faveur de plusieurs prétextes spécieux, sans se déclarer ouvertement pour le parti du Roi. Cependant Don Jean Ximenez se rendit avec dix - neuf mille Fantassins & cing cens Chevaux à Valence, où son arrivée causa beaucoup de joie à l'Infant Don Ferdinand & à l'Union, qui formerent ainsi dans ce Roïaume une Armée de près de cinquante mille hommes d'Infanterie & de trois mille de Cavalerie.

·LeRoi d'Aragon est expolé à un

Pendant ce tems-là le Roi Don Pedre attendoit à Morviédre les Troupes que les Seigneurs de son parti rassemgrand danger bloient. Comme il fit travailler pour sa sûreté à réparer les dans Morvié- murailles de la Ville, les Citoïens en prirent ombrage, & soupçonnerent que cela se faisoit par le conseil de Don Bernard de Cabrera & de Bérenger d'Arbella, favoris du Roi. Frappés de cette idée, ils coururent aux armes pour massacrer ces deux Seigneurs, qui en aïant été avertis à tems, s'enfuirent & laisserent, le Roi exposé à un si grand danger. Dans cette occasion Don Alfonse, Roi de Castille, voulant contribuer à rétablir la tranquillité dans le Roiau-

(A) ZURITA.

Digitized by GOOGLE

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 227

BE D'Es-138á.

me d'Aragon, envoia vers le Roi Don Pedre, Ferdinand Perez Portocarrero, & chargea Loup Perez de Fontecha, Doïen de l'Eglise de Palence, d'aller de sa part trouver la Reine Doña Eléonor, pour lui conseiller de penser à ses intérêts. Pendant ce tems-là Don Jean Ximenez d'Urrea, Seigneur de Biota, qui étoit à la tête de dix mille Fantassins & de quatre cens Chevaux, insulta & prit Concentayna, qui étoit restée attachée au Roi.

J. C. 13484

Ferdinand re-

Ferdinand Perez Portocarrero ne fut pas plûtôt arrivé L'InfantDom en Valence, qu'il travailla à ménager un accommodement jette quelentre le Roi Don Alfonse & l'Infant Don Ferdinand; & ques-unes de pour y parvenir, il commença d'abord par proposer au ses proposes dernier une suspension d'armes. L'Infant y consenuit, & le Roi Don Pedre, pour l'obliger à congédier les Troupes Castillannes, lui accorda la Lieutenance Générale de la Monarchie, le déclara son Successeur au Trône \*, en cas qu'il n'eût point d'enfans mâles, & le flatta de plusieurs autres avantages très-confidérables, s'il fe féparoit de l'Union; mais l'Infant qui connoissoit le caractère du Roi Don Pedre, & qui ne croïoit pas devoir se sier si promptement à sa promesse, ne voulut ni se détacher de l'Union, ni renvoier ses Troupes. Sur le refus de l'Infant, le Roi Don-Pedre envoïa une personne de confiance demander à Don Alfonse, Roi de Castille, la permission de faire lever dans fes Etats, contre l'Union d'Aragon, six cens Chevaux par un Officier Castillan. Don Alsonse l'accorda, & Alvar Garcie d'Albornoz fut chargé de la commission, parce qu'il. étoit parent de Loup de Lune.

Don Bernard de Cabrera, Don Pedre Exerica & d'autres Seigneurs faisoient cependant de vives instances au- Roi & la Reiprès du Roi Don Pedre pour l'attirer de Morviédre à Té-ne qui sontruel, où ils l'attendoient avec quelques Troupes. Les Habitans, qui en eurent avis, prirent les armes, & fermerent les portes, afin d'empêcher que le Monarque ne pût s'échapper. S'étant ensuite saiss du Roi, de la Reine & de toute la Famille Roïale, ils les conduisirent tous à Valence, pour mettre leurs personnes dans un lieu plus: sûr. On reçut dans cette Ville le Roi, la Reine & leur

On arrête à i Morviédre le: conduits à

\* Mariana raconte ceci & tout ce ces événemens se sont passés en 13,4700 qui suit jusqu'à l'entière réduction des ou 13,480. Rebelles, de maniere à faire douter si l

Anne's de J. C. 1348. pulaire dans cette Ville, pailée.

Famille avec de grands témoignages de respect & de joie. Comme il se fit à cette occasion quelques danses, une personne de la Famille Roiale, lassée de voir les réjouissan-Emotion po- ces des Valenciens qui découvroient par-là leurs mauvaises dispositions, traita de Traîtres les Danseurs. A l'instant facilementap- les Citoïens s'émurent, coururent aux armes, & allerent à l'endroit où le Roi étoit logé, à dessein d'immoler à leur fureur Don Bernard de Cabrera & Berenger d'Arbella, qu'ils foupçonnoient d'être les mobiles de toutes les actions du Monarque. Comme le Roi se trouva alors fort embarrassé sur ce qu'il devoit faire pour appaiser le tumulte, Don Pedre de Moncada lui conseilla de sortir avec une masse à la main, & de reprocher aux Valenciens leur témérité. l'assurant que comme il n'avoit affaire qu'à de la populace, la crainte & le respect la calmeroient bientôt. Le Roi le crut & fut à peine monté à cheval, que tout le Peuple commença à crier Vive le Roi, & le conduisit à la Rembla avec de grandes acclamations. A la vûe de cet événement. l'Infant Don Ferdinand sortit de la Ville avec sa Cavalerie, & tous les principaux Chefs de l'Union en firent autant. L'Infant alla ensuite voir le Roi qui le reçut obligeamment, & le baisa au visage conformément à l'usage de ce tems. Il rentra avec lui dans la Ville, où les cris d'allegresse se firent entendre de nouveau, & le Monarque étant retourné à son logement, la Reine & les autres Seigneurs lui témoignerent, combien ils étoient charmés que le calme eût été rétabli si heureusement.

Le Roi contente les Valenciens, &

Don Bernard de Cabrera qui s'étoit échappé, pressoit extrêmement le Roi de quitter Valence. Il envoïa même passe en Ara- Don Blasco Alagon & Jean Ximenez son frere avec de bonnes Troupes pour le recevoir; mais le Roi ne voulut point sortir de la Ville, de crainte d'une nouvelle sédition. Les Valenciens qui de leur côté se doutoient des sollicitations de Don Bernard, mettoient tout en œuyre pour éloigner de la personne du Roi ce Seigneur & les autres. en qui le Monarque avoit le plus de confiance, & pendant ce tems-là Don Bernard instruit du motif qui retenoit le Roi à Valence, passa à Barcelonne, & sollicita les Chess des Conseils de ce Comté, d'inviter le Roi de venir à cette Ville achever de tenir les Etats. Alors le Roi accorda aux Valenciens, pour les tromper, les Priviléges que l'Union demandoit,

ERE D'Es-PAGNE 138€.

# D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 225

₹386.

demandoit, avec une amnistie générale pour tous ceux qui s'étoient révoltés à cette occasion : il en signa l'Acte, de Anne en même que tous les Grands qui étoient à sa suite. Quand il eut ainsi contenté les Valenciens, il partit pour l'Aragon, prenant prétexte de la peste qui commençoit à se faire senur dans la Valence.

L'Union d'Aragon instruite des préparatifs de guerre Les Rébelles que les Partisans du Roi faisoient contre elle, en avertit sont désaits, & l'Infant Don Ferdinand, qui s'étant mis aussi-tôt en cam- l'Infant Don pagne à la tête de ses Troupes & accompagné de Don prisprisonnier Jean Ximenez, Seigneur de Biota, prit sa marche par la & conduit con Castille, à dessein d'aller se jetter dans Saragosse. Le Roi Castille. Don Pedre, qui vouloit gagner du tems pour grossir ses Troupes, offrit aux Rébelles de tout arranger à l'amiable avec l'Infant Don Ferdinand son frere, & de convenir cependant d'une suspension d'armes jusqu'au mois de Juin; mais comme l'Union d'Aragon se mésioit du Roi, elle ne jugea pas à propos d'accepter ses propositions: elle témoigna au contraire avoir grande envie d'en venir au plûtôt à une action. Don Alvar Garcie d'Albornoz, qui avoit déja levé les fix cens Chevaux que le Roi Don Pedre avoit demandés au Roi de Castille, fit dire à Don Loup de Lune de venir au-devant de lui jusqu'à Epila; & sur le champ Don Loup alla le recevoir sur les confins d'Aragon avec la meilleure partie des Troupes du Roi. Sur cette nouvelle, les Rébelles se réunirent & se mirent en campagne avec les Troupes de l'Infant Don Ferdinand & de Don Jean Ximenez, Seigneur de Biota, pour empêcher la jonction; mais Don Alvar Garcie d'Albornoz & Don Loup de Lune l'aïant faite, l'Union prit le parti de leur livrer bataille. On montra de part & d'autre beaucoup de courage & d'acharnement, jusqu'à ce qu'enfin la victoire demeura aux Roïalistes. L'Infant Don Ferdinand fut blessé & tomba entre les mains des Castillans que commandoit Alvar Garcie d'Albornoz, & qui l'envoierent aussi-tôt en Castille, de crainte que le Roi Don Pedre ne lui ôtât la vie. On prit aussi prisonniers Don Pedre Fernandez d'Yxar, & Don Jean Ximenez, Seigneur de Biota, qu'on fit mourir secrettement en punition de leur audace. Le Roi Don Pedre, qui étoit parti de Téruel avec ses Troupes pour renforcer Don Loup de Lune, arriva dans le tems que ses Généraux ve-

Tome V.

ANNE'E DE J. C. 1348. foumet au comme dans d'autres Places, quelques justices.

noient de remporter la victoire. Encouragé par cet heureux succès, il alla avec toute son Armée, sans perdre de Ere D'Estems, à Saragosse, qui le reçut humblement, se livra à sa Sangosses discrétion, renonça aux Priviléges obtenus, & supplia le Roi, qui y fait Roi d'en user avec les coupables en Prince Chrétien. Ainsi le Roi fit punir de mort à Saragosse treize des plus criminels, & quelques autres dans d'autres Places du Roïaume, & confisqua tous les biens de Don Jean Ximenez, Seigneur de Biota-

L'Union d'Amgon of entiérement disfipte.

On n'eut pas plûtôt appris en Castille la déroute de l'Union d'Aragon, que le Roi Don Alfonse envoia demander grace au Roi Don Pedre pour Don Pedre Fernandez d'Yxar, & Don Jean Ximenez, Seigneur de Biota; mais comme ces deux Seigneurs étoient déja morts, le Roi Don-Pedre fit une réponse ambigue. Le Monarque Aragonnois voulant récompenser les services de Don Loup de Lune, qui avoit affermi la Couronne sur sa tête, lui donna le titre de Comte, qui n'avoit été jusqu'alors accordé qu'à des personnes du sang Roial. Il assembla ensuite les Etats, où tous les Riches-Hommes & les Syndics des Villes renoncerent au Privilége de l'Union, que le Roi mit en piéces en leur présence; après quoi le Monarque confirma de nouveau les Loix & les Priviléges, & on chargea en Aragon le Grand Baillif de juger les contestations qui pourroient survenir entre le Roi & ses Sujets. Comme la peste s'étoit déja communiquée jusqu'à Saragosse, on transféra les Etats à Téruel, d'où le Roi fut même contraint de faire transporter à Exerica la Reine qui étoit déja attaquée de Mort de la la maladie contagieuse, dont elle mourut dans le mois de Novembre, au grand regret du Roi & de la Monarchie.

Reine d'Ara-

Défaite des Rébelles de Valence, & réduction de leur Ville.

Malgré la déroute de l'Union d'Aragon, les Valenciens ligués ne perdirent point courage. Le Roi, qui vouloit les réduire au plûtôt, marcha contre eux avec toutes ses Troupes, & étendit son Armée depuis Mizlata jusqu'à Valence. Il y eut alors quelques escarmouches entre les Rébelles de cette Ville & les Gardes avancées, mais on se battit dans une occasion avec tant d'ardeur & d'acharnement, qu'on en vint à une action générale & décisive. Quoiqu'on montrât de part & d'autre beaucoup d'intrépidité, les Ligués furent entiérement défaits. Après cette déroute la Ville aiant été contrainte de se rendre à

D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

ERE D'Es-PAGNE 1386.

discrétion, le Roi, qui étoit extrêmement courroucé de tous ses procédés, voulut d'abord la raser, & faire semer Anne's DE du sel sur le terrein qu'elle occupoit; mais il en sut détourné par les priéres des Seigneurs qu'il avoit avec lui, & qui envisageoient avec douleur la ruine d'une si belle Ville, & la perte considérable que le Roi seroit en la détruisant. S'étant donc laissé fléchir, il entra dans Valence, où il fit châtier les plus coupables, usa de clémence envers la multitude, & annulla tous les Priviléges qu'il avoit accordés à l'Union\*.

J. C. Z348.

Don Alfonse, Roi de Castille, inquiet des suites que Propositions cette affaire pourroit avoir, projetta de marier Don Henri de mariage son fils avec une fille du Roi d'Aragon. Il envoïa en con- Henri, fils du séquence à ce Prince une personne de confiance, qui Roide Castileut ordre aussi de le prier de maintenir Doña Eléonor sa le , & ane fille sœur & ses fils dans la possession de ce que son pere leur gon. avoit laissé, de conserver à l'Infant Don Ferdinand la Lieutenance Générale, & de pardonner aux autres Places de l'Union de Valence. Le Roi Don Pedre fit réponse, qu'il laisseroit à ses freres & à leur mere ce qu'ils tenoient du Roi son pere, quoique par leur procédé ils se fussent rendus indignes de cette faveur, & qu'à l'égard du mariage d'une de ses filles avec Don Henri, il étoit prêt à y consentir s'il vouloit lui céder le Roiaume de Murcie, & l'aider à dompter les Rébelles de Valence: ces propositions firent évanouir le Traité (A).

A peu près dans le même tems les Habitans de Tudéle Troubles fat & de Corella eurent avec ceux d'Alfaro une forte con-les confimde testation, pour laquelle ils prirent les armes & en vinrent & de Catille. aux mains. Les premiers maltraiterent & blesserent quelques-uns des derniers, & ceux-ci ne respirant que la vengeance, convoquerent les Peuples limitrophes de Castille, qui se rassemblerent à l'instant pour entrer en Navarre; mais le Roi Don Alfonse en aïant été informé, donna ordre aux Habitans d'Alfaro, & aux autres de mettre bas les armes, & promit de demander satisfaction de ce qu'on leur avoit fait (B).

En Sardaigne, le Roi Don Pedre avoit attiré à son parti Les Parissant

(A) ZURITA, GARIBAY, ABARCA & ! (B) Le P. MORET.

\* Si l'on en croit cependant Mariana. la succession à la Couronne sus conficmée à l'Infant Don Ferdinand,

Anne'e de J. C. 1348. & lesTroupes d'Aragon remportent une victoire en Sardaigne fur les Doria.

les Seigneurs d'Arborea, & avoit pareillement gagné Gé-Ene n'Esrard & Barnabé, Comtes de Douaric, par la promesse qu'il leur avoit faite de leur donner tous les biens de Thomas leur frere, qui étoit mort sans posterité. Rimbao de Corbera, secondé des Troupes de ces Seigneurs, marcha contre les Doria qui faisoient le siège de Sacer, & les attaqua avec tant de vigueur, par envie de se venger de la déroute de l'année précédente, qu'il ne tarda pas à les défaire, & à remporter sur eux une victoire complette. Non content de cet avantage, il alla chercher ceux des Ennemis qui s'étoient retirés en lieu de sûreté, & sur le bruit de sa victoire, tous les Partisans des Seigneurs Doria sortirent de l'Isle. Les Comtes de Donaric & les Seigneurs. d'Arborea eurent beaucoup de part à ce succès, qui procura à Rimbao de Corbera la facilité de recouvrer presque. tout ce qu'on avoit perdu (A).

1349. tille-affemblés 3 Alcala de Henares.

Il s'étoit élevé en Afrique une guerre sanglante entre Pratis de Cal. Alboacen, Roi de Maroc, & un de ses fils qui s'étoit révolté contre lui. Le Roi Don Alfonse voulant profiter d'une conjoncture si favorable pour recouvrer Gibraltar, quoique la Trève conclue avec Alboacen ne fût pas expirée, convoqua les Etats à Alcala de Henares, où se rendirent: les Prélats, les Seigneurs & les Syndics des Villes. A l'ouverture des Etats, les Députés de Burgos & de Toléde se disputerent la préséance & le droit de donner le premier. les suffrages, chacun alléguant les raisons qu'il avoit en sa faveur. Pour mettre fin à cette contestation, le Roi ordonna à celui de Burgos de parler, & se chargea d'être luimême l'Agent de Toléde. Il représenta aux. Etats combien. la conquête de Gibraltar étoit importante pour la Monarchie Castillane, puisqu'on fermeroit par là aux Mahométans d'Afrique l'entrée en Espagne. Il ajouta qu'on avoit pour cette expédition l'occasion la plus favorable, à la faveur de la guerre qu'Alboacen avoit contre un de ses fils, & qui ne lui permettoit pas d'envoïer du secours à la Place, & il conclut par demander des fubfides & entre autres. le Tribut appellé l'Alcava, pour se mettre en état de former une Armée, & de faire tous les autres préparatifs nécessaires.

Le Roi y propose la eonquête de Gibraliar.

On y fixe le nombre de .Villes qui an-

Les Etats lui accorderent tout ce qu'il fouhaitoit; & comme on remarqua que la multitude des suffrages causoit

(4) ZURITA

PAGNE

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 229

ERE D'Es-PAGNE 1387.

beaucoup de confusion, & retardoit par-là les affaires, on convint qu'il n'y auroit que quelques Villes qui pourroient désormais assister aux Erats, & en ôtant aux autres le droit d'y avoir voix, on les exempta des frais de Députation. Celles d'affifter aux qui devoient y être admises, étoient pour le Roiaume de Etats Castille, Burgos, Soria, Ségovie, Avila & Valladolid; pour celui de Léon, Léon, Toro, Zamora & Salamanque; pour celui de Toléde, Toléde, Madrid, Guadalajara, & Cuença; & pour l'Andalousie, Séville, Cordoue, Jaën & Murcie \*. On publia aussi dans cette Assemblée le Code des Sept Parties, afin que l'on s'y conformat pour le Gouvernement des Roiaumes, & dans les Tribunaux, pour juger les affaires (A).

Anne'e de J. C. 134**9**.

Après que les Erats strent finis, le Roi travailla à faire Cassille cherles préparatifs nécessaires pour le siège de Gibraltar. Il dé- che à se proputa au Pape Alvar Garcie d'Albornoz pour le supplier curer des sede ménager la paix ou une suspension d'armes entre les gers, pour Rois de France & d'Angleterre, afin que ces deux Poten- l'expédition tats pussent l'aider de leurs Troupes dans l'expédition qu'il de Gibralian. alloit entreprendre : il lui donna ordre aussi d'aller ensuite à Génes demander à sa solde quelques Galéres. Alvar Garcie, arrivé à Avignon, fut très-bien reçu du Tape, qui promit d'emploier tout son crédit auprès des deux Puissances belligérantes, pour procurer au Roi Don Alfonse, ce qu'il désiroit. Clement VI. informé de la commission dont Alvar Garcie étoit chargé auprès de la République de Génes, follicita le Duc ou Doge Jean Valens & les Grimaldi d'acquiescer à la demande du Roi Don Alfonse (B).

Le même Monarque dépêcha encore à Don Pedre, Roi d'Aragon, Velasco Martinez, pour le prier de lui envoier sége de cette: dix Galéres, conformément à leur ancienne ligue, afin que réunies aux siennes, elles pussent investir la Place par mer: il lui fit dire en même tems d'oublier les chagrins qu'il avoit eus par le passé, & d'avoir des égards pour Dona

(A) GARIBAY & d'autres.

(B) RAYNALDUS. \* Mariana ajoute ici la Ville de l Grenade, parce qu'on lui accorda le même droit quand elle eut été conquise sur les Mahométans, & que cet Historien parle sans doute du tems auquel il vivoit. El dit encore que Burgos, Léon, Gremade, Séville, Cordone, Murcie, Jaën,

& Toléde, en qualité de Capitales de Roïaumes, ou de Provinces, ont aux: Etats leurs places marquées, & leur rang pour voter dans l'ordre qu'on vient. de rapporter, mais que les Députés des autres Villes sont assis dans la Salle, & donnent leurs voix dans le rang qu'ils font venus.

PAGNE

£387.

ANNE'E DE J. C. 1349.

Eléonor sa sœur & pour les enfans de cette Princesse, parce que c'étoit le moyen de maintenir la tranquillité dans ERE D'Esses Etats. Il sit ensuite équipper sa Flotte & ses Galéres. assembler ses Troupes & amasser des vivres, & lorsque tout fut en état, son Armée se rendit en Andalousie, & il alla avec elle sur la fin de Juillet ou au commencement d'Août assiéger Gibraltar, après avoir ordonné à Don Gilles son Amirante de se poster dans le Détroit avec sa Flotte, afin d'empêcher qu'on ne donnât par mer aucun secours à la Place. Peu de tems après qu'on eut commencé le siège, Don Pedre, Roi d'Aragon, envoïa quatre Galéres bien armées, avec promesse d'en envoïer bientôt un plus grand nombre, & chargea celui à qui il en donna le commandement d'assurer de sa part le Roi Don Alsonse, qu'il auroit toujours de bons procédés avec la Reine Doña Eléonor fa belle-mere & les Infans Don Ferdinand & Don Jean, pourvû qu'ils se tinssent tranquilles & ne causassent point de troubles dans le Roïaume.

Gibraltar ne fut pas plûtôt assiégé, que les Habitans en donnerent avis en Afrique, & firent quelques sorties, dans lesquelles ils furent toujours repoussés. Malgré tous leurs efforts pour empêcher les travaux des Assiégeans, le Roi Don Alfonse entoura la Ville d'un fossé très-large & profond, de manière qu'ils ne purent plus pénétrer jusqu'aux batteries (A).

Mort de Pede Sylves.

A Séville, mourut Don Alvar Pelage, Evêque de Syllage, Evêque ves, & Religieux de l'Ordre de Saint François, homme d'une vertu exemplaire & très-sçavant, comme on peut en juger par l'Ouvrage excellent qu'il a composé sous le titre de Planctu Ecclesiæ (B).

Mariage de Philippe de Valois avec Blanche de Navarre.

Comme Jean, Duc de Normandie, & fils aîné de Philippe de Valois, Roi de France, étoit veuf, le Monarque son pere traita de son mariage avec Blanche, fille de Philippe, Roi de Navarre, & de Doña Jeanne, à qui ce Roïaume appartenoit en propre. En conséquence, Doña Jeanne mena sa fille en France, où Philippe de Valois sut si frappé de la beauté & du mérite de Blanche, qu'il épousa lui-Monde Do- même cette Princesse dans le mois d'Août. Peu de tems après, la Reine Doña Jeanne mourut à Conflant le 6 d'Ocvarre, Char- tobre, & fut inhumée dans le Monastére de Saint-Denys, (B) Zuniga, les Annales de Séville. (A) GARIBAY.;

ña Jeanne Reine de Na-

Digitized by Google

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV. 231

proche de Louis Hutin son pere. Elle eut pour Successeur 1387.

à la Couronne de Navarre Charles le Mauvais son fils (A). Les Génois enhardis par une Victoire qu'ils avoient remportée l'année précédente sur les Aragonnois, les Vé-les le Mannitiens & l'Empereur de Constantinople, faisoient un ar- vais lui sucmément considérable. Rimbao de Corbera, Viceroi de Sar-ne. daigne, ne douta point qu'ils n'eussent dessein de s'empa- Le Roid'Arer de cette Isle, & n'aïant point de forces suffisantes pour ragon fait leur faire tête, il alla en personne à Barcelonne représen- Troupes en ter le danger auquel l'Îsle étoit exposée, si le Roi son Sardaigne. Maître n'y envoïoit au plûtôt du secours. Sur ses remontrances, Don Pedre, Roi d'Aragon, rassembla quelques Troupes, & les fit embarquer pour la Sardaigne avec Rimbao.

Don Jayme, Roi de Majorque, qui pensoit toujours à recouvrer son Rosaume & le Roussillon, avoit vendu au Majorque Roi de France le Comté de Montpellier avec toutes ses veut recoudépendances pour cent vingt mille écus d'or \*: il avoit Rosaume, levé avec cette somme trois mille Fantassins & trois cens & périt les armes à la Chevaux \*\*, & les aïant embarqués sur quelques Galéres, main. il mit à la voile. Rimbao de Corbera, qui étoit parti avec le secours pour la Sardaigne, craignant de rencontrer la Flotte du Roi Don Jayme, relâcha à Majorque & pritterre. Le Roi d'Aragon de son côté, averti de l'intention du Roi Don Jayme, équippa sa Flotte, & ordonna à Don-Pedre de Moncada son Amirante, d'aller le combattre, & pourvoir à la sûreté de ce Roiaume. L'Amirante se mit aussi-tôt en Mer; mais le Roi Don Jayme l'aiant devancé, arriva à Majorque & y débarqua. Gilbert de Saint Ellas, Viceroi de cette Isle, avoit tenu ses Troupes en état, sur les avis qu'on lui avoit donnés du dessein du Roi Don-Jayme; c'est pourquoi les aïant réunies à celles de Rimbaode Corbera, il marcha contre ce Prince à la tête d'environ vingt mille Fantassins & huit cens Chevaux. On en vint aussi-tôt aux mains, mais dès que le combat fut engagé, les Troupes du Roi Don Jayme, qui étoient beaucoup in-

MORET & d'autres.

(A) Les Histoires de France, le P. [ ze ans & mineur de quatorze, & Dona: l'abelle sa sœur, tous deux autorisés par

<sup>\*</sup> Cette vente fut faite à Ville-Neuve le Roi leur pere.

d'Avignon le 18. d'Avril, & approuvée le 15. de Mai suivant par Don Jayme, guedoc marque quinze cens Chevaux & fis du Roi de Majorque, majeur de on-

ANNE'E DE J. C. 13494

férieures en nombre, lacherent pied & prirent la fuite, malgré tout ce que Prince put faire pour les exciter & les ERE D'Esretenir. Le Roi Don Jayme cependant tint bon avec un peloton de Troupes, & se battir en désespéré sans vouloir se rendre, quoiqu'on l'en sommât plusieurs fois, jusqu'à ce qu'enfin voiant son obstination, on le renversa de cheval, on le perça de quelques coups de lance, & on lui coupa la Don Jayme son Fils sut fait prisonnier, & tous les autres Don Jayme son fils est fait périrent, ou partagerent le sort de ce jeune Prince. Don prisonnier, & Pedre de Moncada arriva à Majorque avec la Flotte après cet événement, & conduisit le jeune Don Jayme au Roi Don Pedre, à qui il alla apprendre cette agréable nouvelle. Le Monarque Aragonnois en eut une joie inexprimable, & fit apporter le corps du Roi Don Jayme, pour être inhumé dans le chœur de la Cathédrale de Valence \*.

1387.

Victoire Sardaigne par les Aragonmois fur des Génois.

conduit au

gon.

Roi d'Ara-

Après la victoire, Rimbao de Corbera rembarqua ses remportée en Troupes, & passa en Sardaigne, où il se rendit heureusement. Etant descendu à terre sans aucun obstacle, & aïant été joint par les Troupes des Seigneurs d'Arborea, il alla avec toute son Armée faire lever le siège que les Génois & les Seigneurs Doria avoient mis depuis long-tems devant Sacer. Dès qu'il fut en présence des Ennemis, il fondit sur eux avec valeur, les culbuta, les tailla en piéces, & les contraignit de sortir de l'Isle (A).

1350. La peste se met dans le Camp des Chrétiens devant Gibral-£ar.

Don Alfonse, Roi de Castille, continuoit cependant le siège de Gibraltar, & tenoit cette Ville si bien investie par mer avec sa Flotte, & par terre avec son Armée, que la Garnison, qui n'avoit aucune espérance d'être secourue, voiant qu'on commençoit à manquer de vivres, & que les murailles étoient sur le point de s'écrouler, pensoit déja à rendre la Place. Sur ces entrefaites, la peste se mit dans l'Armée, & y sit de grands ravages. A la vûe d'un sleau si redoutable, l'Infant Don Ferdinand, Marquis de Tortose, Don Jean Nuñez de Lara, Don Ferdinand Emanuel, les Grands-Maîtres des Ordres Militaires, & les autres Sei-

(A) ZURITA, & d'autres.

\* Ce malheureux Prince, qui perdit la Bataille avec la vie le Dimanche 25.

d'Octobre, ne laissa de son premier la Roi d'Aragon sit conduire ce jeune

mariage qu'un fils & une fille, Don | Prince son neveu à Xativa, & de là Jayme & Dona Isabel, & il ne paroît dans le petit Palais de Barcelonne, où pas qu'il ait eu d'ensans d'Yoland qu'il il le retint long-tems.

gneurs

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. SIEC. XIV.

FRR D'Es-PAGNE #388.

gneurs supplierent le Roi dissérentes sois de lever le siége & de se retirer, pour ne point trop exposer sa personne; mais comme ce Prince sçavoit en quel état étoit la Place, & qu'il se flattoit de la réduire bien-tôt, il ne voulut pas rendre inutiles les frais qu'il avoit faits pour cette conquête: il leur répondit toujours, qu'il seroit honteux pour lui de ne pas recouvrer une Ville qui avoit été perdue sous son Régne. Dieu cependant en disposa tout autrement, & ce fut peut-être en punition de ce que sous des prétextes apparens, ce Prince avoit rompu la Tréve avec les Infidéles, afin d'apprendre aux Monarques qu'ils doivent observer religieusement les conventions qu'ils font avec quelque personne que ce soit, tant par la loi de l'équité & de la droiture, qu'en vertu de la Religion, sur tout quand le serment y est intervenu.

Anne'e de

J. C.

1350.

Enfin le Roi Don Alfonse sut attaqué de la peste, & Don Alsons aïant reçu les Sacremens en Prince Chrétien, & fait son le Roi de Castille, en Testament, il mourut le 26. de Mars, jour du Vendredi- est attaqué Saint, \* au grand regret de tous les Seigneurs & Soldats de la pelle, qui étoient au siège, à cause de ses grandes qualités. Pendant sa vie, il sit connoître un zéle ardent pour la Réligion Chrétienne, par les guerres presque continuelles qu'il eut avec les Mahométans, & par les grands travaux qu'il souffrit, principalement au long siège d'Algézire. Sa valeur éclata dans plusieurs occasions, mais sur-tout à la journée du Salado & à celle de Sainte Lucie, pendant le siège d'Algézire. Extrêmement prudent & versé dans l'Art Militaire, il n'étoit pas moins magnanime, généreux, clément, libéral, attaché à ses Sujet & chéri de son Peuple; ce qui est un des plus grands avantages qu'un Roi puisse souhaiter. Comme homme, il eut la foiblesse de s'amouracher de Doña Eléonor de Guzman; mais on croit que depuis quelque tems, il avoit cessé d'entrenir avec elle un commerce criminel, & ne la considéroit plus que comme la mere de ses enfans. Tous ses Sujets enfin répandirent pour lui de justes larmes, parce qu'il les aimoit en Pere.

perdit ce grand Prince le 28. de Mars, époque, parce qu'il est sur qu'en cette mais outre qu'il a contre lui Mariana année il tomba réellement le 26. du même son Guide ordinaire, le jour du me mois. Vendredi Saint que FERRERAS indique,

\* Le P. d'Orleans dit, que la Cassille | suffit pour prouver la fausseté de son

Tome V.

Gg

1350. ville & dépo-Lé dans la

Rois.

Don Ferdinand, Infant d'Aragon, Don Jean Nuñez de Anne's DE Lara, Don Ferdinand Emanuel, & les autres Seigneurs, qui étoient au siège, se disposerent à emporter son corps à Son corps est Séville, laissant le siège dans le même état que s'il ne sût apporté à Sé- pas mort. Le jour qu'ils l'emporterent, les Mahométans de Gibraltar eurent l'attention de ne pas faire le moindre Chapelle des mouvement par respect pour la mémoire d'un si grand Roi, fans avoir égard au trouble & à la diminution confidérable des Troupes des Assiégeans. Lorsque les Seigneurs approcherent de Séville, le Clergé & la Ville allerent très-loin au-devant d'eux pour recevoir le corps du Roi. On le porta à l'Eglife Cathédrale, & après qu'on lui eut fait des Obséques dignes de la Majesté, on le déposa dans la Chapelle des Rois, parce que ce Prince avoit demandé par son Testament d'être inhumé à Cordoue proche de Don Ferdinand fon pere (A).

(A) La Chronique & d'autres.





# HISTOIRE GENERALE DESPAGNE

HUITIÉME PARTIE.

#### SUITE DU SIECLE XIV.

PAGNE 1388.



A nouvelle de la mort du Roi Don ANNE DE Alfonse au siège de Gibraltar ne se fut pas plûtôt répandue, que l'Infant Don Pedre; Don Pedre son fils, qui étoit à Sé-dit le C'uel, ville avec la Reine Doña Marie sa Trône de mere, y fut proclamé Roi, de même Castille. que dans tous les Etats de Castille &

de Léon. Il commença d'abord de disposer des Charges publiques, & de celles de la Maison Roïale, conservant Ggij

Anne'e de J. C. 1340.

plusieurs personnes dans leurs places & révoquant les autres. Comme il n'avoit encore que quinze ans & sept mois \*, il ne se conduisoit que par les conseils de la Reine sa mere & de Don Jean Alsonse d'Albuquerque. Sa mere qui avoit ce dernier dans ses intérêts, & qui étoit très-mécontente du seu Roi son mari, parce qu'il lui sembloit qu'elle n'avoit encore été Reine que de nom, sit en sorte, pour se dédommager de ce qu'elle avoit soussers, qu'on changeât toute la forme du Gouvernement.

Doña Eléomor de Guzman, ses enfans & leurs Partisans commencent à craindre pour eux.

D'un autre côté, Doña Eléonor de Guzman aiant appris la mort du Roi Don Alfonse, se retira sur le champ à la Ville de Medina-Sydonia qui lui appartenoit, & qui étoit très-forte, afin de se mettre à couvert du ressentiment de la Reine. Alfonse Fernandez Coronel, à qui elle avoit confié la garde de cette Place, s'y rendit aussi promptement, & la lui remit, abandonnant ainsi Doña Eléonor, qui ne put s'empêcher d'être extrêmement sensible à son procédé. parce qu'il étoit un de ceux qu'elle avoit le plus protégé pendant sa faveur. Cependant Doña Eléonor sut consolée de cette ingratitude par l'arrivée de Don Pedre Ponce, Seigneur de Marchena, de Don Ferdinand Perez Ponce son frere, Grand-Maître d'Alcantara, de Don Jean Alfonse de Guzman, de Don Alfonse Perez de Guzman, & de plusieurs autres Seigneurs qui vinrent la joindre. Ils entrerent tous dans Medina-Sydonia, quand le corps du feu Roi passa par cette Ville, avec Don Henri, Don Fréderic & Don Tello ses fils, qui avoient accompagné le Roi leur pere au siège de Gibraltar avec leurs Régimens; mais ils n'y resterent pas long-tems. La crainte de quelque innovation sous le nouveau Gouvernement leur fit prendre le parti de se disperser. La plûpart allerent avec le Grand-Maître d'Alcantara à Moron, qui est un Château du même Ordre; Don Henri & Don Pedre Ponce se retirerent à Algézire, dans l'espérance d'y être plus en sûreté que par tout ailleurs; Don Fréderic passa à Llerena, Don Tello à Palençuesa, & d'autres à d'autres endroits.

Le Roi

Tous ces mouvemens donnerent à penser à ceux qui

\* Mariana marque, qu'il n'avoit que | mois d'Août de l'année 1334. & la mort quinze ans un mois, mais il faut croire du Roi Don Alfonse IX. son pere au que c'est une méprise de sa part, puisqu'il 26. Mars 1350.

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 237

ERE D'Es-PAGNE 1388.

gouvernoient l'esprit du jeune Monarque. Dès qu'ils en furent instruits, ils chargerent une personne d'aller à Algézire sonder adroitement les dispositions de ses Habitans; & sur ce qu'on apprit que cette Ville étoit portée pour le pourvoit à la Roi, mais qu'elle avoit besoin de quelques Troupes pour idreté d'Algése maintenir dans le devoir, on y envoïa plusieurs Galéres sous les ordres de Gutierre Fernandez de Toléde, premier Garde du Roi. Celui-ci aïant fait le Débarquement, les Algéziriens l'introduisirent dans leur Ville par une porte, pendant que Don Henri & Don Pedre Ponce en sortoient avec leur monde par une autre \*. Les derniers se refugierent à Moron, où étoit le Commandeur d'Alcantara, & allerent peu après à Marchena, afant sçu que le Roi étoit malade.

1350.

Pendant ce tems-la Doña Eléonor de Guzman, qui se tenoit renfermée dans sa Ville de Medina-Sydonia, sut sortement sollicitée par Don Jean Nunez de Lara & Don sonniere à Sé-Jean Alfonse d'Albuquerque de passer à Séville. Seduite ville. par leurs instances, & croïant pouvoir compter sur les protestations qu'ils lui firent qu'elle n'avoit rien à craindre, elle se mit en route; mais dès qu'elle sut arrivée à Séville, on l'enferma dans l'Alcazar fous bonne garde, fans avoir aucun égard à la parole qu'on lui avoit donnée. Ceux qui gouvernoient l'esprit du Roi, conseillerent aussi à ce Prince d'attirer à son service Don Henri & Don Fréderic ses freres, avec Don Pedre Ponce, Don Ferdinand Perez. Ponce, & les autres Seigneurs qui paroissoient s'en être écartés, de crainte qu'ils ne causassent quelque trouble dans l'Etat. Sur la proposition qui leur en sut saite en conséquence de la part du Roi, tous ces Princes & Seigneurs retournerent à Séville. Le Roi les reçut avec des marques de bienveillance, & permit à Don Henri de voir Doña Eléonor sa mere dans la prison, de sorte que par cette démarche on prévint les mouvemens qu'on appréhendoit. Sur ce que le bruit se répandit que Don Ferdinand Ema- Don Henni son fils épounuel pensoit à marier Dona Jeanne sa sœur en Aragon se Dona Jeanne avec le Roi Don Pédre, ou avec l'Infant Don Ferdinand, ne, sœur de quoiqu'elle eut été promise au Roi Don Alsonse pour Don Ferdinand Eman Henri son fils, Doña Eléonor se donna tous les mouve- nuels

<sup>\*</sup> L'Abbé de Vayrac, dit que la Place [] je ne trouve ce trait dans aucun Histofut investie par les Froupes du Roi, mais [frien-

A'NNE'E DE J. C. #350.

mens nécessaires pour faire conclure le premier mariage, & y réussit par envie d'avoir Doña Jeanne auprès d'elle. Cet événement chagrina fort le Roi, la Reine Doña Marie sa mere, Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & les autres Favoris du Roi & de la Reine, & fut cause qu'on resserra davantage Doña Eléonor, & qu'on la transfera même à Carmone. On voulut aussi faire arrêter Don Henri; mais ce Prince en aiant été prévenu, fortit de Séville avec deux que d'être arpersonnes de confiance, & s'enfuit déguisé dans les Astu-

ERE D'Es-1388.

rêté, & le lauve dans les Asturies. Plusieurs Seigneurs fe

Cour.

Il court rif-

getirent mécontens de la

Le Roi Don Pedre aïant été attaqué peu après d'une maladie extrêmement dangereuse, on commença à désespérer de sa vie, & on pensa à lui choisir un successeur. Don Jean Alfonse d'Albuquerque & beaucoup d'autres Seigneurs se déclarerent en faveur de l'Infant Don Ferdinand, Marquis de Tortose, en considération de ce qu'il Étoit fils de Doña Eléonor, Reine d'Aragon, sœur du feu Roi de Castille. Alsonse Fernandez Coronel, Garcilaso & d'autres Seigneurs Castillans prétendirent au contraire que 1e droit de succéder au Trône appartenoit à Don Jean Nuñez de Lara, comme issu des Infans de la Cerda par les mâles. Cette opposition de sentimens causa quelques disputes; mais Dieu y mit fin, en rendant au Roi la santé. Après que tout fut tranquille, Don Jean Nuñez de Lara demanda permission au Roi de s'éloigner de la Cour, & se retira mécontent à Burgos. Comme il étoit très-puissant dans cette Ville, & qu'il y avoit un grand nombre de Partisans, il pensa aux moyens de faire disgracier Don Jean Alfonse d'Albuquerque, qui étoit cousin de la Reine, & qui avoit tout crédit sur l'esprit du Roi. Son exemple sut suivi de beaucoup d'autres Seigneurs, qui avoient le même sujet de mécontentement & de jalousie; mais Don Jean Nuñez de Lara mourut subitement à Burgos le 28. de Nora, & de Don vembre, & reçut la sépulture dans le Couvent de Saint ... Paul. Peu après Don Ferdinand Emanuel termina aussi sa vie à Villena.

Mort de Don Jean Nuñez de La-Ferdinand Emanuel.

On cesse de faire la guerre aux Mahométans.

Quoiqu'après la mort du Roi Don Alfonse, on eut continué le siège de Gibraltar, le nouveau Souverain n'avoit point tardé à le faire lever, & avoit même entiérement interrompu la guerre contre les Mahométans par le conseil des Seigneurs ses Favoris. Comme on n'avoit cepen-

#### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 239

ERE D'Es-PAGNE 1388.

dant point fait de Tréve dans les formes avec les Barbares, on nomma des Commandans sur les Frontières, afin d'empêcher les courses des Infidéles. Ainsi on envoïa à Ecija le Grand-Maître de Saint Jacques, à Jaën celui de Calatrava avec Don Henri Henriquez, à Moron le Grand-Maître d'Alcantara avec Don Pedre Ponce, & à Xerez Don Jean Alfonse de Guzman avec Don Alvar Perez de Guzman, & l'on fit Grand Sénéchal de tous ces Quartiers Don Ferdinand, Infant d'Aragon. En faisant ces dispositions, on avoit sur-tout en vûe de procurer au Roi la li-

berté de passer en Castille l'année suivante (A).

Pierre Lopez d'Ayala, Grand Chancelier de Castille, & Casque l'on descendant des Comtes de Fuen-Salida, qui vivoit sous le doit faire de Régne du Roi Don Pedre, a écrit la Chronique de ce Prin- du Roi Don ce & celle de Don Henri II. de Don Jean I. & de Don Pedre, & Henri III. Quelques-uns lui reprochent d'avoir parlé de d'autres com-Don Henri II. avec passion, d'avoir altéré la vérité dans Pierre Logez plusieurs points, & d'avoir donné de mauvaises interpré- d'Ayala. tations à différens événemens, afin de persuader à la postérité que le Roi Don Pedre fut un Prince cruel. De la vient que Don François de Castille & Don Diegue de Castille, qui descendent tous deux du Roi Don Pedre, alléguent le premier dans ses Poësies, & le second dans son Ouvrage intitulé Vindicia, que j'ai trouvé en Manuscrit dans la Bibliothéque de Don Luc Cortez, l'Histoire du Roi Don Pedre, écrite par Don Jean de Castro, Evêque de Jaën, & d'autres qui n'ont jamais vû le jour. Quoique l'on dise que Don Henri & ses Successeurs ont fait périr tous cesderniers Ouvrages, quelques personnes assurent que l'Histoire du Roi Don Pedre par Don Jean de Castro est dans la Bibliothéque de Guadaloupe, & les autres dans celle de Saint Isidore de Séville. Mais sans m'inquiéter de cette discussion, il me suffit, pour justifier la bonne soi de Pierre-Lopez d'Ayala, d'observer que sa Chronique a toujours été très-estimée des Espagnols-mêmes, & que les Ecrivains qui ont vêcu après lui s'accordent avec tout ce qu'il marque, de même que les Etrangers ses Contemporains. qui n'ont point eu de motif pour parler avec haine ou pas-

(A) PIERRE LOPEZ D'AVALA dans la Chronique du Roi Don Pedre & les: Muter.

Anne'e de J. C. 13.50.

240

Anne's DE f. C.

1350. val entre les Anglois & les Biscayens.

sion du Roi Don Pedre, dont le Régne sut assûrément sanglant, comme on le verra dans la fuite (A).

ERE D'Es. PAGNE 1388.

Edouard, Roi d'Angleterre, étoit extrêmement piqué Combatna de tout le mal que les Biscayens lui avoient fait avec leurs Vaisseaux sur les Mers de Bayonne & de Bourdeaux, étant au service du Roi de France, ou en course. Pour s'en venger, il fit équipper une bonne Flotte, & l'envoïa sur les Côtes de Biscaye. A cette nouvelle, les Biscayens armerent bien leurs Vaisseaux, & se mirent en Mer, pour montrer qu'ils ne craignoient pas les Ennemis. Les deux Flottes se rencontrerent le 28. d'Août, & se heurterent avec une ardeur réciproque : le combat fut sanglant & opiniâtre. Walsingham, Anglois de Nation, dit, que les Anglois gagnerent la Victoire, quoiqu'ils l'achetassent chérement. Matthieu Villani & Meyer la donnent aux Biscayens, & dans l'Histoire on ne trouve rien qui fasse croire qu'elle soit restée aux Anglois.

Couronnement de Charles, Roi de Navarre.

Charles, Roi de Navarre, qui étoit allé en France avec sa mere l'année précédente, étant retourné dans son Roïaume, fut couronné & proclamé à Pampelune le 27. de Juin. Peu de tems après, comme il s'étoit élevé quelques troubles sur ce qu'on ne maintenoit pas les Priviléges, prétexte sous lequel on avoit mis le Rosaume en combustion, il fit une rigoureuse justice des séditieux sur le Pont de Meluce, a un quart de lieue de Pampelune (B).

Après la triste fin de Don Jayme, Roi de Majorque, Don Pedre, Roi d'Aragon, envoïa en Ambassade au Roi de France Pierre de Fenouillet \* pour faire valoir les droits du feu Roi Don Jayme sur la Seigneurie de Montpellier, & sur d'autres qu'il prétendoit lui être dévolues. Pierre de Fenouillet se rendit à Paris, & reçut audience du Roi de France, qui commit des personnes pour régler cette affaire. Il se tint à ce sujet plusieurs Conférences, après lesquelles il sut arrêté que le Roi de France païeroit la juste valeur de l'Etat de Montpellier, & tous les autres droits dont il seroit justifié, & que la vente faite par Don Jayme seroit tenue

\* Il étoit Vicomte de l'Ise & de Canet en Roussillon.

pour

<sup>(</sup>A) On peut voir l'éloge que Don | GARTBAY, ALESON. NICOLAS ANTONIO en fait dans sa Bibliothéque.

<sup>(</sup>B) Don CARLOS, Prince de Viane; !!

PAGNE 1348.

pour bonne. \* Par la même occasion Pierre de Fenouillet traita aussi du mariage de Doña Constance fille aînée du Anne's DE Roi Don Pedre, avec Louis fils de Jean Duc de Normandie, & petit-fils du Roi de France; il le fit en vertu des ordres qu'il en avoit reçus du Roi d'Aragon, qui étoit ontierement résolu de laisser sa Couronne à cette Princesse, au défaut d'enfans mâles, malgré l'opposition des Infans Don Ferdinand & Don Jean ses freres, qui étoient alors en Castille.

Comme la guerre de Sardaigne étoit presque finie par Le Roi d'Ala victoire que Rimbao de Cerbera avoit remportée l'an-ragon travaille à tranquilnée précedente, Don Pedre, Roi d'Aragon, travailla à liter les métranquilliser les Seigneurs de la famille de Doria, en leur ac- contens en cordant à tous de bons partis. Il fit les mêmes démarches Sardaigne. auprès des Marquis de Malaspina, & de tous leurs Partisans. Persuade qu'il étoit aussi de la derniere importance de lesaffoiblir, il envoya un Ambassadeur au Sénat de Cénes, pour le prier de ne point favoriser en aucune maniere, soit avec des Troupes, des Vaisseaux, ou de l'argent, les Seigneurs de la Maison de Doria, parce qu'autrement il seroit contraint de déclarer la guerre à la République. A quelque tems de la il reçut une Ambassade de la Républi- que de Piselui que de Pise, qui lui fit offrir son secours contre les Gé-cours contre nois, proposition que le Roi accepta volontiers, pour en colle de Gé-

Jacques Exectus (A). Arriva presque dans le même tems un événement bien horrible, dont je ne crois pas qu'il soit fait mention prince envers dans les Histoires d'Espagne. Bernard Alanis, Chanoine Alonis Chade Valence & Légat du Pape, fit le procès à quelques-noine de Vauns des principaux Seigneurs du Royaume, & les excomgat du Pape. munia pour les contraindre de payer ce qu'ils devoient à la Chambre Apostolique. Ceux-ci eurent recours au Ros Don Pedre, qui manda le Chanoine, & lui dit de casser toute la procédure qu'il avoit faite contre eux, & de les relever de l'excommunication. Le Chanoine ayant refusé d'obéir, le Roi s'emporta contre lui, le maltraita de pa-

tirer avantage dans le besoin. L'Ambassadeur Pisan étoit

(A) L'Histoire de Don Pedre Roi | Jean, Roi de France, fils & successeur de Philippe de Valois. C'est ce dont on

d'Aragon. ZURITA & les autres. \* Quoique l'on commença dès-lors ce trouve un témoignage inconsessable.

Traité, il ne fut entiérement terminé qu'au dans les Preuves de la nouvelle Histoire mois de Février de l'année 1352, par [] de Languedoc, Tom 4 pag. 218. & 1411. Tome V.

J. C. 1350.

La Républi-

Procede

J C. 1350.

roles, & le fit enfermer dans une étroite prison, le me- ERED'EL naçant de la derniere rigueur, s'il ne se conformoit PAGNE par à sa volonté. Pour mieux l'y contraindre, le Roi sit aussi arrêter son pere. Comme le Chanoine resta toujours infléxible malgré les violences qu'il éprouvoit, on le tira de prison pour le faire mourir. Après qu'on l'eut dépouillé de ses habits Ecclésiastiques, on le pendit par les pieds au haut d'une Tour, & on le menaça de le lais-. ser tomber à terre, s'il ne consentoit point à ce qu'on exigeoit de lui. Le pauvre Chanoine demeura ainsi quelque tems, jusqu'à ce que la crainte de la mort faisant impression sur lui, il promit d'obeir à l'ordre du Roi: ainsi on le décrocha, & ayant été retiré presque à demi mort, il tint parole. Le Pape instruit de cet événement, & justement irrité d'un si grand sacrilége, écrivit à cette occafion au Roi Don Pedre une lettre très-vive. Il lui marqua qu'il avoit encouru l'excommunication par son injuste procédé envers le Chanoine, & pour n'avoir pas payé le tribut qu'il devoit au Saint Siège pour la Sardaigne; & il lui déclara que s'il ne donnoit une entière satisfaction à l'Eglise, & n'annulloit tout ce qu'il avoir fait, il employeroit de toute manière contre lui les armes spirituelles (A).

L'Ere de Céfar lupprimée dans tous les d'Aragon.

Le Roi d'Aragon jugeant à propos pour ses vûes de tenir les Etats, les convoqua à Saragosse, où tout fut arran-Etats du Roi gé à son gré. Après que l'Assemblée fut finie, il passa à Perpignan, où le 17 de Décembre, il rendit une Ordonnance, par laquelle il défendit de compter désormais dans tous ses Etats les années par l'Ere de Cesar, dont on avoit fait usage en Espagne jusqu'alors, voulant qu'on se servit de l'époque de la Naissance de Jesus-Christ, que la plûpart des Royaumes Chrétiens avoit déja adoptée (B).

Le Pape foutient en Portugal la Juriffiastique.

En Portugal, le Roi Don Alfonse fouloit aux pieds la Jurisdiction Ecclésiastique. Quand les Prêtres employoient d'aion Ecclé- contre les Séculiers les armes de l'Eglise pour les contraindre de remplir leur devoir, on les mettoit en prison, & on les bannissoit, s'ils ne se sommettoient à l'appel aux Juges Royaux; de sorte que les armes spirituelles de l'Eglise étoient extrêmement décréditées. Quelques Prélats zélés en porterent leurs plaintes au Pape, qui écrivit au

(A) RATHALBUS

[ (B) ZURITA & d'autres.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 283

ERE D'Es-1383.

Roi Don Alfonse de désendre à ses Juges de recevoir aucun appel de ceux qui auroient été excommuniés par les Prélats pour avoir usurpé les biens de l'Eglite, & de ne se mêler en aucune maniere de décider, si les excommuniés, pour quelque raison que ce sût, devoient se regarder comme tels ou non, parce que c'étoit attaquer directement la Jurisdiction & la liberté Ecclésiastique qu'il s'efforceroit toujours de maintenir (A).

Anne'e de J. C. 1350.

Le Pape Clément créa le 17 de Décembre plusieurs Car- Don Gilles dinaux, du nombre desquels sut Don Gilles Alvarez d'Al-Alvarez d'Albornoz, Archevêque de Toléde, Personnage d'un grand Cardinal. mérite, comme on en fur convaincu dans la suite (B).

£389÷

Le jeune Roi Don Pedre qui vouloit passer en Castille, Monde Dossa alla de Séville à Lléréna, emmenant avec lui Doña Eléonor Guzman. de Guzman prisonnière. Il y fut très-bien reçu de Don Frédéric son frere, & ayant été fêté quelques jours, il partit pour Talavéra, après avoir permis à Don Frédéric son frere de voir Dona Eléonor sa mere, & de lui faire ses adieux. Arrivé à Talavéra, il y assigna le Palais pour prison à Doña Eléonor qui fut fait mourir peu de tems après par ordre du Roi & de la Reine mere, sans aucun respect pour la mémoire du feu Roi, & sans aucun égard pour ses enfans \*. Tel fut le pouvoir de la haine invétérée de la Reine Doña Marie, qui porta son fils à commettre cette action détestable, & à commencer ainsi à souiller avec le sang de Doña Eléonor de Guzman les Annales de son Histoire: source funeste des cruautés affreuses qui feront frémir ma plume, quoique quelques-uns se soient efforcés de les justifier.

1351.

Poursuivant sa route, il envoya à Palençuéla Don Jean Garcie Manrique, pour observer les démarches de Don Tello son frere, qui lui donnoit quelque ombrage. A son arrivée à Palence, il sut joint par le même Don Tello à qui il fit un accueil favorable, en considération de la ma-

Troubles à Burgos, & mort de Garcilaso & de quelques au-

(A) RATEALDES. (B) La Vie des Papes dans BALU-ZE, RAYNALDIS & CHACON.

guinaire sous l'année 1350. & assure dre que ce sut en considération de ce que c'est depuis ce tems que la Ville qu'on ne doutoit point que le sang de guinaire sous l'année 1350. & assure de Talavéra, qui étoit de l'appanage | Doña Eléonor n'est été répandu à la de la Reine, a été nommée Talavera | sollicitation de la Reine : cruauté dont de la Regna. La P. d'Orleans dit que on voulut par la éterniser la mémoire.

certe Place reçut ce nom parce qu'elle appartenoit à la malheureuse Dona Eléonor, & que la Reine en eut la con-\* Mariana taconte cette action fan- fiscation, Mais Mariana donne à enten-

H h is

Anne's DE J. C.

1351.

niere dont il dissimula la douleur & le ressentiment que la mort de sa mere devoit lui causer. Dans le même tems le Roi envoya à Burgos une personne pour faire le recouvrement de l'Alcavala, quoique cet impôt ne lui eût point été accordé par les Etats qu'il avoit convoqués à Valiadolid. Il y eut à cette occasion une révolte à Burgos, dans laquelle on tua le Receveur du Roi. Cette actionirrita extrêmement le Roi, qui convint avec Don Jean Alfonse d'Albuquerque, de punir sevérement un pareil attentat. Les Habitans de Burgos qui en eurent avis, prirent les armes, & Garcilaso de la Vegas'étant joint à eux, ils firent prier le Roi de ne point amener avec lui Don Jean Alfonse d'Albuquerque, sous prétexte qu'ils craignoient quelque émotion & quelque trouble, parce que Don Tello & Garcilaso avoient déja eu quelques paroles ensemble, & qu'on sçavoit que Don Jean Alfonse d'Albuquerque étoit aussi depuis Séville en mauvaise intelligence avec Garcilaso; mais le Roi s'inquiétant peu de leur demande, passa à Burgos avec toute sa Cour. On alla de la Ville au devant de lui, & Garcilaso se présenta à la tête de tout son monde. Le Roi qui se tint très-offensé, de même que son favori, de ce qu'on étoit sorti de cette maniere pour le recevoir, ne fut pas plûtôt entré dans la Ville, qu'il voulut se désaire de Garcisaso, &

le manda pour cet effet à son Palais. La Reine Doña Marie instruite de l'intention du Roi son fils, fit dire à Garcilaso de ne point venir au Palais, quoiqu on l'y invitât. Malgré cet avis, Garcilaso qui craignoit de se rendre plus suspect par un refus, obéit à l'ordre du Roi; mais dès qu'il fut dans le Palais, le Roi le fit poignarder, & jetter son corps dans la rue, où les Taureaux qu'on laissa courir ce jour-là par la Ville, le foulerent aux pieds, jusqu'à ce que quelques personnes pieuses l'enlevassent & lui donnassent la sépulture \*. On fit aussi mourir par ordre du Roi trois Citoiens de la Ville, en punition du dernier tumulte; ce qui fut cause que beaucoup d'autres s'enfuirent de Burgos. Don Alfonse Coronel aïant appris le triste sort de Garci-

\* Si l'on en croit Mariana, qui met la mort de Vega sous l'année 350, le seul te Mariana ajoute que Don Garcie crime que l'on reprochoit à ce Sei-gneur étoit d'avoir été lié d'amitié de Charge de Grand Sénéchal qua avec Don Jean de Lara. Cette raison Gouverneur de Castille. & celle que rapporte Ferrenas ont bien

Digitized by GOOGLE

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Stec. XIV: 285

1309.

laso de la Vega, commença à craindre que le Roi ne lui tit un pareille traitement à la persuasion de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, avec qui il étoit brouillé. Afin de s'en garantir & de pouvoir se désendre, st l'on sormoit contre lui quelque entreprise, il se retira à Aguilar, & fortifia bien cette Place: procédé dont le Roi résolut de de le faire repentir, dès qu'il seroit un peu plus libre.

D'un autre côté Don Henri, Comte de Trastamare, qui ComtedeTras avoit appris la mort de Dona Eléonor de Guzman sa mere, stamare retravailloit à se faire un parti contre le Roi, pour se garan- cherche l'aptir des tyrannies dont il fe crut menacé avec ses freres. Ne pui du Roi de Portugal controuvant point dans la famille de feu sa mere un sûr ap- mele Roitom pui, quoique tous les parens de cette Dame infortunée sufsent indisposés & aigris contre le Monarque, il passa en Portugal, où il follicita le Roi Don Alfonse de l'aider de ses armes à ranger à la raison le Roi Don Pedre. Le Roi de l'ortugal jugeant que le reméde étoit violent, & que par sa médiation il pouvoit procurer au Comte Don Henri ce qu'il souhaitoit, refusa de condescendre à la proposition de ce Prince. Il se contenta seulement de députer. une personne vers Roi le Don Pedre son petit-fils, pour luidire qu'il étoit de l'intérêt de leurs Monarchies qu'ils s'abouchaîsent à Ciudad-Rodrigo; & le Roi de Castille fit réponse qu'il se rendroit à cette Ville, quand il auroit tenu les Etats. qui étoient convoqués à Valladolid.

Pendant que le Roi étoit à Burgos, il voulut s'assurer Ledemier & de la personne de Don Nune de Lara, fils de Don Jean faisst de seus Nuñez de Lara, qu'on élevoit à Paredes de Nava. Sur cette de Don Jeans nouvelle la Gouvernante de Don Nune se sauva au plûtôt Nunez de Laen Biscaye avec le jeune Seigneur, & s'enferma dans le ra-Château de Berméo. Le Roi averti de sa fuite poursuivit la Gouvernante jusqu'au pont de la Ra; mais comme il apprit que l'enfant étoit déja en lieu de sûreté, il retourna à Burgos, & envoya en Biscaye Ruy Diaz de Roxas avec des Troupes pour soumettre cette Province. Rui Diazassiéga le Châteaux d'Orosco où Jean d'Avendaño, qui ena étoit Gouverneur, fit une si vigoureuse résistance, que Diaz: fut contraint de se retirer. Le Roi donna ensuite des Troupes à Ferdinand Lopez d'Ayala pour réduire la Place appellée Las Incarnationes, qui ne tarda pas à se rendre... Don Nuñe de Lara étant mort peu de tems après, le Roi fit

ANNE'L DE J. C. 13.51.

arrêter ses sœurs, & s'empara de tous les Domaines de Don Jean Nuñez de Lara leur pere.

ERE D'Es-1289.

1351.

Navarre.

Anne's DB

J.C.

Don Carlos surnommé le Mauvais, qui étoit depuis peu Paix & Al- monté sur le Trône de Navarre, crut devoir entretenir la liance renou-bonne amitié & la bonne correspondance qui avoient reles Rois de gné entre son pere & les Rois de Castille. Il alla à cet effet Castille & de à Burgos voir le Roi Don Pedre, qui lui donna toutes sortes de marque d'estime & de considération, & lui sit quelques présens \*. Après que ces deux Princes eurent renouvellé la paix, & se furent promis réciproquement de vivre ensemble dans une parsaite union, ils se séparerent, & le Roi Don Carlos retourna en Navarre.

Etats Généstille affem-

Le Roi Don Pedre alla de Burgos à Valladolid tenir raux de Ca-, les Etats qu'il avoit convoqués, & où se trouverent un blés à Burgos. grand nombre de Prélats, de Seigneurs & de Députés des Villes, parce que c'étoient les premiers Etats qui se fussent assemblés depuis son avénement au Trône. On y proposa de supprimer Las Béhétrias, c'est-à-dire l'usage où les Places étoient de se mettre sous la protection des Seigneurs, à qui elles paioient en cette considération une certaine somme d'argent. Les raisons qu'on en apporta, furent d'épargner ces frais aux Places, d'éviter les contestations qui naifsoient de là entre les Seigneurs, & d'ôter à ceux-ci le grand crédit qu'ils avoient dans les Villes, & qui les rendoient quelquefois formidables aux Rois \*\*. On traita enfuite du mariage du Roi, & il fut décidé que deux Ambassadeurs iroient à la Cour de France choisir dans la Famil-

> poli & plus brillant que ces deux Cours; qu'elles étoient nombreuses; que tout y étoit galant, superbe, magnifique; que les Courtifans, aussi bien que les deux jeunes Rois, sembloient le disputer de politesse & de magnificence; que la conformité de l'age, mais plus encore le rapport de génie & d'humeur, formerent entre ces deux Rois une amitié très-étroite. Le Roi de Navarre avo t avec lui le Prince Philippe son frere. Il demeura quelques jours à Burgos, & tout ce tems fut emploié en Fêtes, en Spechacles, en Tournois, en parties de Chasse & de plaisirs.

> Cette suppression n'ent pas lieu, à cause de la sorte opposition que Don

\* Mariana dit que rien n'étoit plus [] Jean de Sandoval & d'autres grands Seigneurs y formerent. C'est ce qu'on voit dans Mariana, qui ajoute à ce que rapporte Ferrenas, que par Bebetrias on entendoit des Villes libres on confédérées, parce que c'étoient des Places qui avoient entre elles une espece de consédération, & où régnoit une sorte de Gouvernement populaire, qui maintenoit l'égalité entre les Habitans. Les Seigneurs qu'elles choisifioient pour leurs Chefs, étoient comme leurs Gouverneurs, avec une autorité presque.absolue pour régler tout ce qui regardois le bon ordre & la police de la Ville: on les changeoit, selon qu'on le jugeoit à propos-

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 287

1389.

le Royale la personne qui paroîtroit la plus accomplie & la plus digne d'être l'époule de ce Prince : on chargea de cette commission Don Jean de Las Roelas, Evêque de Burgos, & Alvar Garcie d'Albornoz, frere du Cardinal Archeveque de Toléde, qui partirent après l'Assemblée des Etats, avec d'amples pouvoirs. Enfin on agita plusieurs Entrevue des autres affaires, & tout étant terminé, le Roi alla à Ciu-Rois de Cafdad-Rodrigo avec sa mere, pour l'entrevûe que le Roi de togal à Cui-Portugal son grand pere lui avoit fait proposer. La joie dad Rodrigo. fut égale de part & d'autre, & le Monarque Portugais exhorta son petit-fils & sa fille de gouverner avec modération & douceur, & de ne point révoquer les graces qui avoient été accordées par le feu Roi ou ses Ancêtres en récompense des bons services. Il recommanda surtout à son petit-fils de vivre en bonne intelligence avec ses freres. s'il ne vouloit pas voir ses Etats continuellement agités par des troubles domestiques, & l'invita en conséquence à recevoir en grace le Comte Don Henri son frere, lui représentant qu'il ne devoit point être étonné que ce Comte eût été irrité de la mort de sa mere, & eût cherché à faire éclater son ressentiment & à se venger d'un procédé si injuste. Le Roi Don Pedre aïant consenti à tout, les deux Potentats se séparerent, & le Comte Don Henri rentra en grace auprès du Roi, quoiqu'il ne cessat jamais de se défier de son caractere & de celui de Don Jean Alsonse d'Albuquerque son favori (A).

Pendant que Don Pedre, Roi d'Aragon, étoit à Perpi- Naissance de gnan, la Reine sa femme accoucha le 27 Décembre d'un Prince d'Arafils qu'on nomma Jean, à qui il donna l'année suivante le gon, & Duc tître de Duc de Girone \*. Le Roi voulut sur le champ le de Girone. faire proclamer héritier de ses Etats; mais on lui représenta que cette Cérémonie devoit se faire à Saragosse. Comme il craignoit que Don Ferdinand son frere, soutenu de Don Pedre, Roi de Castille, ne fit quelque incursion en Valence, il assembla quelques Troupes dans ce Roïaume pour empêcher les hostilités. Peu de tems après, il reçut une Ambassade de Jean, Roi de France, qui vouloit renouvel- lement d'Aller avec lui l'ancienne Alliance, par envie de le mettre les Couron-

Anne'e de J. C. 1351.

(4) AYALA, Don Carlos Prince | aux fils aines des Rois d'Aragon le Duché de Girone pous leur appanage. \* Delà est venu l'usage de donner

A NE'E DE J. C. 1351.

dans ses intérêts à l'occasion de la guerre sanglante qu'il avoit avec les Anglois. Pour resserer davantage les nœuds Lub v'Esde leur union, on convint que Louis, sils du Roi Jean, épounes de France seroit Doña Jeanne, la plus jeune des filles du Roi Don & d'Aragon. Pedre: accord \* pour lequel on donna toutes les plus grandes sûretés qu'on put alors imaginer (A).

Ligue entre gon & les Vénitiens courre des Genois.

Comme les Vénitiens & les Génois étoient en guerre, le Roi d'Ana-les premiers qui sçavoient combien Don Pedre, Roi d'Aragon, étoit indisposé contre les derniers à l'occasion de la Sardaigne, envoierent en Amballade vers ce Monarque, Jean Gradonico, pour faire avec lui un ligue offensive & désensive contre ceux-ci. La République de Génes avertie de cette négociation, fit aussi passer à la Cour du Roi d'Aragon Christophe Paul, afin de sçavoir de ce Prince s'il étoit résolu de vivre avec elle ou en paix ou en guerre; & le Roi fit réponse qu'il continueront la guerre tant qu'elle ne renonceroit point à toutes ses prétentions sur la Sardaigne & la Corle. Après que Christophe Paul eut été congédié, le Roi se ligua avec les Vénitiens à certaines conditions, dont une entre autres fut, qu'aucune des deux Puissances ne seroit jamais la paix avec les Génois sans le consentement de l'autre : on régla aussi le nombre de Troupes & de Vaisseaux que le Roi & la République devoient fournir Tout étant ainsi concerté, le Roi commença mettent en à lever des Troupes & à faire équipper des Bâtimens, & Mer une bon- la République de Venise envoia en Catalogne André d'Andale avec des Galéres pour transporter des Troupes. Lorsque le Roi eut achevé ses préparatifs, il donna le commandement de ses Galéres à Ponce de Santa-Pau, qui mit à la voile, joignit la Flotte Vénitienne dans le mois de Novembre sur les Côtes de Sicile, & prit la route de Constantinople en confidération de la ligue que la République de Venise avoit faite avec l'Empereur d'Orient. Les deux Flottes passerent l'hyver sur ces Côtes, où Nicolas Pisan amena quatorze Galéres de renfort aux Vénitiens, & Bernard Ripol quaire aux Catalans (B). Don Pedre, Roi d'Aragon, informé du renouvellement

ne Floue.

d'Alliance

1389.

<sup>(</sup>A) ZURITA. (A) PETRARQUE liv. 1 epift. 1.

MATTHEU VILLANI, live 2 chapitre 27.

CORTUST, liv. 1. chap. 7 le Roi Do N Pedre, Zurita & d'autres.

<sup>\*</sup> Quoique FERRERAS marque



Digitized by Google

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 289

ERE D'Es-PAGNE 1389.

d'Alliance entre les Rois de Castille & de Navarre en prit ombrage, & résolut de se liguer plus étroitement que jamais avec le Navarrois son beau-frere. Il lui envoia à cet effet le Comte Don Loup de Lune & Don Jean Fernan- ment d'Aldez d'Hérédia, Castillan natif d'Amposta. Ces deux Am-liance entre les Rois d'Abassadeurs aïant témoigné au Roi de Navarre que leur ragon & de Maître souhaitoit fort d'entretenir la bonne intelligence Navarre à qui avoit régné jusqu'alors entre les deux Couronnes, le prierent de ne point consentir que Jeanne sa sœur, Reine Douairiere de France, épousat Don Pedre, Roi de Castille, & lui proposerent en mariage une des filles du Roi de Sicile : le Navarrois fit réponse que plusieurs raisons l'engagoient de continuer à vivre toujours en bonne union avec Le Roi Don Pedre ; qu'à l'égard du mariage de sa sœur avec celui de Castille; il ne devoit avoir aucune inquiétude, parce qu'il n'étoit point d'usage en France que les Reines Douairieres se remariassent \*; que pour ce qui étoit du sien, il ne feroit rien sans en donner avis aux Rois de France, de Castille & d'Aragon; enfin que comme il étoit dans la nécessité d'aller en France, il prendroit sa route par l'Aragon pour avoir le plaisir de le voir, de même que ses niéces, & affermir entr'eux la bonne correspondance. En effet le Navarrois étant allé peu de tems après à Huesca, vit dans cette Place Jeanne & Constance ses niéces, & eut ensuite avec l'Aragonois son beau-frere une entrevûe à Momblanc, où les deux Monarques renouvellerent le Traité d'Alliance(A).\*\*

Pour faire satisfaction de la violence dont on avoit usé l'année précédente envers la personne d'Alanis, Légat du au Pape pour Pape, le Roi Don Pedre envoïa à la Cour d'Avignon Don la violence Hugues, Abbé de Ripol, Don Bernard de Cabréra & Don commise en-

(A) GARIBAY & ZURITA.

Il est sûr qu'il n'est point d'usage en France, que les Reines Donairieres se remarient; mais comme l'on a quelques exemples du contraire, cette raison n'auroit pas dû faire beaucoup d'impression sur l'esprit du Roi d'Aragon, si ce Prince avoit été bien instruit dans l'Histoire de France; d'où l'on doit inférer pour les Princes une nécesfité indispensable d'acquérir le plus de connoissance qu'il leur est possible, afin qu'ils soient moins exposes à être trompés.

Tome V.

\*\* On voit dans la nouvelle Histoire de Languedoc, que Don Carlos, Roi de Navarre, commanda dans le Languedoc pour le Roi de France, en qualité de Lieutenant de Roi, avec une autorité presque absolue pendant les mois de Juillet, Aost, Septembre, Octobre, & que le 6 de Novembre il donna à Lunel des Lettres dans lesquelles il prend cette qualité, sans qu'on sçache s'il l'exerca plus long-tems. Il semble qu'on peut inferer de ceci, que ce sut tout au plus tard dans le mois de Juin, qu'il eut son entrevûs avec le Roi d'Aragon.

J. C. 135 T.

Vers Alanis son Légat.

1352. Le Pape sollicite le Roi faveur de l'Eglise de Saint Jacques.

Troubles dans différens endroits des E-

Loup d'Urréa avec une Lettre datée de Gironne, par l'aquel-ANNE DE le il prioit le Pape de lui pardonner sa conduite passe, ERE D'EL & de lui imposer une pénitence pour réparer sa faute : il: promit en même tems de ne point empêcher désormais les Officiers du Pape de remplir leurs commissions (A).

L'année suivante, qui sur celle de 1390. de l'Ere d'Espagne & 1352. de Jesus-Christ, Don Pedre, Roi de Cade Castille en stille, reçut une Lettre du Pape, par laquelle sa Sainteté l'invitoit à rendre à l'Eglise de S. Jacques ce que le Roi Don-Alfonse son pere lui avoit enlevé, & dont le même Monarque avoit ordonné la restitution par son Testament: le Saint Pere lui faisoit sentir toute la force de cette obligation (B).

Cependant Don Alfonse Fernandez Coronel, qui étoit dans le Château d'Aguilar, commettoit de cette Place de caus de Castil- grandes hostilités dans tous les environs. Le Roi Don Pedre résolu de reprimer son audace, ne sut pas plutôt passé en Andalousie, & arrivé à Cordoue, qu'il détacha Gutierre Fernandez de Toléde, & Sanche de Roxas avec son Régiment & quelques autres Troupes, pour aller assiéger Aguilar, & s'assurer de la personne de Don Alsonse: Fernandez. Les deux Officiers executérent l'ordre du Roi; mais quoiqu'ils sommassent de la part du Roi Don Alsonse: Fernandez de rendre la Place, ce Seigneur refusa d'obéir, & sit même pleuvoir sur eux une grêle de sléches & de pierres, de maniere que Gutierre Fernandez & Sanche de Roxas aïant été contraints de se retirer, retournerent rendre compte au Roi de ce qui se passoit. Dans ce même tems le Comte Don Henri & Don Tello son frere, avoient pris les armes & s'étoient révoltés, peut-être à la sollicitation de Don Alfonse Fernandez Coronel, ou parce qu'ils Le Roi mar- soupçonnoient le Roi de leur vouloir faire quelque mauche contre les vais parti. Pour châtier leur témerité, le Roi alla en Caftille avec un corps de Troupes, & s'étant emparé de Monquelques Pla- talvan, Burguillos, Torrija & Capilla, qui appartenoient: à Don Alfonse Fernandez Coronel, il marcha vers les Asturies contre le Comte Don Henri. Sur cette nouvelle, Don Tello qui étoit à Aranda, se retira à Monté-Agudo, qui est proche des Frontières d'Aragon pour se précautionner contre tout événement. Le Roi cependant arriva à

Rébelles & leur enleve Ces.

(A) RATHALDUS

A (B) RATHALDUS.

Digitized by GOOGLE

D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 291

£3900

Xijon, où étoit Doña Jeanne, femme du Comte Don Henri, ERE D'Es lequel observoit des Montagnes voisines, avec un gros de Cavalerie, les mouvemens des Rovalisses. On mit le siége devant Xijon, où il y avoit pour Gouverneur Pierre Carillo, qui convint avec le Roi de lui livrer la Place, pourvû qu'il laissat sortir librement Doña Jeanne, sa famille & la Garnison, & donnât sa parole Rosale de ne commettre aucun défordre dans les Etats du Comte Don Henri: ainsi le Roi aïant souscrit à ces conditions, le Gouverneur lui remit Xijon.

J. C. 1352.

Don Jean Alfonse d'Albuquerque songeoit pendant ce pour Dona tems-là aux moïens de s'assurer la faveur & les bonnes Marie de Pas Don Jean Alfonse d'Albuquerque songeoit pendant ce

graces du Roi. Informé que ce Prince brûloit d'amour dillapour Doña Marie de Padilla, Demoiselle qui étoit attachée au service de Doña Isabelle sa semme, il engagea Jean Fernandez de Hinestroja, Oncle de Doña Marie, d'amener sa nièce à Sahagun, afin que le Roi affouvît sa passion; & l'oncle le fit pour mériter aussi la protection du Roi : procédé infâme tant de la part du favori que de celle du parent, & dont on a eu dans la suite tout sujet de pleurer les conséquences Le Gouverneur que Don Tello avoit à Fuenti-Dueña, & Pierre Ruiz de Villégas, qui commandoit pareillement pour ce Prince dans le Château de Muñoz, faisoient de ces deux Places tout le mal qui leur étoit poslible dans le pais des environs. A cette nouvelle le Koiretourna des Asturies, & trouva à Sahagun Doña Marie de Padilla. Charmé de la beauté, de l'esprit & des graces de cette Dame, il noua avec elle la miserable chaîne qui l'a précipité dans tant de malheurs, se rendant esclave de Doña Marie qu'il emmena avec lui à Valladolid ; il passa ensuite avec des Troupes à Fuenti-Dueña & au Château de Muñoz. Ces deux Places lui aïant ouvert leurs portes, il alla à Monté-Agudo, où étoit Don Tello; mais celui-ci n'en son frere se eut pas plûtôt avis, qu'il se retira en Aragon sous la pro-retire en Aratection du Roi Don Pedre. Ainsi dès que le Monarque Castillan parut devant Monté-Agudo, le Châtelain lui livra la Place, d'où le Roi passa à Soria (A).

Don Tello

Le Roi d'Aragon informé que celui de Castille étoit si proche de ses Frontières, lui envoia des Ambassadeurs liance entre pour renouveller l'ancienne Alliance entre les deux Cou-

Traité d'alles Couronnes d'Aragon

(4) AXALA

J, C. 1257

ronnes, & l'engager à pardonner à Don Tello son frere, ERE D'Es-Anne's DE & à le recevoir en grace. Don Pedre le Castillan se prêta. volontiers aux désirs de l'Aragonnois; & pour assûrer & de Castille. l'ancienne paix, Don Jean: Alfonse d'Albuquerque & Don Bernard de Cabréra s'assemblerent par ordre desdeux Rois, à Tarrazonne, où ils dresserent & signerent uns Traité pour l'un & l'autre Rosaume le quatriéme jour d'Octobre \* (A).

Le Roi fait

Durant tout ce tems Don Alfonse Fernandez Coronel le siège d'A- avoit continué les sucultiés dans les environs d'Aguilar; il avoit même tué dans une rencontre Don Rodriguez de Viedma, que le Roi avoit laissé sur la Frontière pour empêcher les courses. Tant de désordres firent prendre au Roi la résolution de passer à Aguilar, pour faire éprouver sons juste courroux à celui qui osoit les commettre. Don Alsonse Fernandez en aïant eu avis, envoïa Don Jean de las Cerda son Gendre demander du secours aux Rois de Grenade & de Maroc; mais ceux ci refuserent de prendre part à sa querelle, connoissant qu'il étoit injuste de s'engager dans une guerre pour un particulier désobéissant, ou mécontent de son Prince \*\*. Le Roi étant donc passé avec ses Troupes en Andalousie, comme il l'avoit projetté. investit Aguilar & en forma le siège, avec la résolution de ne point décamper jusqu'à la réduction de la Place, quoique l'hyver fût déja commencé (B).

Le septième jour de Juillet, l'Evêque de Burgos & Al-Roi de Castil- var Garcie d'Albornoz reglerent à la Cour de France le le avec Doña mariage du Roi Don Pedre avec Doña, Blanche de Bourbon

Bourboncon. fille dePierre Duc de Bourbon (C).

Mariage du Blanche de certé.

(A) AYALA, & ZURITA. (B) AYALA.

(C) Les Mrs. de Sainte Marthe. \* Il y fut stipulé entre autres choses,

fuivant Mariana, que les deux Rois [ regarderoient & traiteroient comme amis ou comme ennemis les amis & les ennemis de l'un & de l'autre; & qu'ils pardonneroient réciproquement, le Roi de Castille à Don Tello, & le Roi d'Aragon à Don Ferdinand son frere.

\*\* Mariana marque que dans ce voiage, la Cerda se trouva à une fameuse bataille entre Alboacen, & Albohanen son fils, contribua beaucoup à la vi-Coire que le dernier remporta, & pas-G en Portugal, sans pouvoir presque

l'espèrer de revoir sa Patrie. Il raconte aussi une action qui, quoique répréhensible, est d'autant plus digne d'admiration, qu'il faut pour la commettre une vertu supérieure. Marie Coronel ne pouvant supporter plus long-tems l'absence de Jean de la Cerda son époux, aima mieux perdre la vie que de lui être infidelle. Un jour qu'elle se trouva furieusement agitée par des désirs charnels, ne pouvant plus en soutenir la: violence, elle prit un tison ardent, & l'appliqua à l'endroit où le feu de sa patsion se faisoit plus vivement ressentir, dans la vue d'étouffer par ce feu matériel la flamme qui la dévoroit.

#### D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV.

The D'Es-13,0.

On découvrit cette année un fameux Hérétique appellé Gonçale, qui étoit né sur le Diocése de Cuença, & dont Anne's DE les principales erreurs étoient qu'il se donnoit pour le Fils de Dieu, & pour immortel; qu'il assuroit que l'Esprit Gonçalehé-Saint devoit prendre chair; que tout le monde devoit se rétique, & un convertir, & qu'au jour du Jugement il devoit prier pour morta les Condamnés & obtenir leur rédemption. Dans le même tems un pareil Imposteur nommé Nicolas, qui étoit Calabre de nation, sema d'autres erreurs en Catalogne; maisils furent tous deux arrêtés & punis (A).

La Flotte Aragonnoise & la Vénitienne rangerent les Côtes d'Epire & de Gréce, aïant appris que celle de Génes, par les Géqui avoit pour Général Païen Doria, étoit à Négrepont. nois sur les D'un autre côté le Général Génois informé de la ma-Flortes Véninœuvre des Vénitiens & des Aragonnois, leva l'ancre & ragonnois. fit voile vers les Côtes de Constantinople. Il alla se poster proche de Péra & de Calcédoine, à dessein d'empêcher que la Flotte de l'Empereur & les Galéres de Nicolas. Pisan ne se joignissent aux Flottes Aragonnoise & Vénitienne. Celles - ci cependant tournerent la proue à ce dessein vers Constantinople, quoiqu'elles eussent le vent contraire. Le Mer étant devenue plus furieuse, les Génois qui connurent que la tourmente ne pouvoit donner ni le tems ni la commmodité de se mettre en ordre de bataille. s'avancerent de Péra& de Calcédoine contre les deux Flottes, après avoir été renforcés de quelques Galéres Turques, & les attaquerent courageusement. L'action fut vive, mais la victoire ne se déclara d'aucun côté, la seule force de la bourrasque aïant obligé les Combattans de se séparer. Le jour suivant qui fut le treize de Février, quoique la tempête ne fût point encore finie, on résolut de nouveau de part & d'autre de tenter fortunel; c'est pourquoi l'on engagea un nouveau combat avec une ardeur réciproque. Comme les Catalans & les Aragonnois connoissoient peuces Mers, leurs Galeres donnerent sur dissérens bancs des fable & sur des écueils. Plusieurs s'étant alors entr'ouvertes, furent aussitôt assaillies par les Génois, de sorte qu'il en périt treize ou quatorze, quoique les Aragonnois & les Catalans combatissent avec un courage inexprimable.

(d) EMBRICH dans son Direstorium inquifitionis, quest. 12.

ERE D'Es

PAGNE

1390.

294

Anne's DE J. C. Z 3.5 2.

Enfin les Génois remporterent une victoire signalée, qui couta la vie à beaucoup de Vénitiens & de Catalans, du nombre desquels furent Bernard de Ripol & plusieurs autres personnes de nom. Les débris des deux Flottes se retirerent vers Constantinople, où Ponce de Santa-Pau mourut peu de tems après de ses blessures & de fatigue, & où l'on fit panser les blessés \* Pendant ce tems Guillaume Morey & François Fenestres rassemberent tout le reste des Aragonnois & des Catalans. Comme Bonovat d'Escol étoit devenu Général de la Flotte par la mort de Ponce de Santa-Pau, l'Aragonnoise passa delà peu après à Négrepont avec la Vénitienne, & retourna ensuite en Catalogne (A).

Congrès temu inutilement à Aviguon pour la

part & les Véautre.

Le Pape touché des grands maux qui étoient les suites de la guerre entre les Vénitiens & les Génois, sollicita l'Empereur & le Roi de France de joindre leur médiation paix entre les à la sienne pour ménager la paix entre ces deux Répu-Génois d'une bliques. Comme les Vénitiens étoient ligués avec Don Penitiens & A. dre Roi d'Aragon, il députa aussi à ce Monarque Raterius sagonnois de Roger pour l'engager de se prêter au Traité, & d'envoier à cet effet à Avignon une personne de sa part. Le Monarque Aragonnois qui sçavoit d'ailleurs que toutes les parties intéressées penchoient pour la paix, sit aussitot partir pour le Congrès Raymond Capones, avec des ordres précis de ne point faire la paix avec les Génois, à moins qu'ils ne lui restituassent la Corse & tous les Châteaux qu'ils possédoient en Sardaigne, & ne lui parassent tous les frais de la guerre. Ainsi Raymond Capones s'étant rendu à Avignon, fit connoître les ordres qu'il avoit reçus du Roi son Maître; mais les Génois rejetterent les conditions que le Roi d'Aragon exigoit : ainsi tous les Plénipotentiaires se séparerent sans avoir pû rien conclure (B).

Après que le Congrès d'Avignon fut dissous, les Vénisont de non tiens envoierent une Ambassade à Don Pedre Roi d'Ara-

> (A) CANTACUZENE, VILLAMI, de quelques lignes plus bas, qu'il n'est le Roi Don Pedre, Sabellicus, Zurita & d'autres.

eut l'avantage, parce que chacun s'at-(B) RAYNALDUS, ZURITA:

"Mariana qui met ce combat naval
mets l'an 1351, fans en indiquer autre-ment le tems, dit d'abord que les Géeut l'avantage, parce que chacun s'at-

nois furent battus; mais comme il ajou- ll

## D'ESPAGNE. VII. PARTIE. Siec. XIV. 295

1390-

gon, pour l'inviter à équipper sa Flotte; & le Monarque fit partir de Valence Raymond Lule avec ordre de les afsurer qu'elle seroit prête incessamment, & de les presser de mettre la leur en état. En conséquence le Roi d'Aragon veaux prépadonna tous ses soins au préparatif de sa Flotte sur les Côtes raiss de guere de Catalogne & de Valence, & envoïa en attendant quelques Galéres en Sardaigne avec des Troupes & des munitions, sous la conduite de Don Etienne d'Aragon son parent (A).

Le 5 de Septembre, le Prince Don Jean, Duc de Gironne, fut reconnu à Saragosse, dans la Cathédrale qui est son au Trôfous l'invocation de saint Sauveur, pour héritier & suc- affurée au cesseur du Roi son pere (B) \*.

En Sardaigne le Sénéchal d'Arborréa, place située sur Jean. le Promontoire appellé anciennement Promontorium Ma- La guerre civile se ralrianum, fit arrêter Jean son frere, & l'enferma dans un lume en Sar Château. Rimbaud de Corvéra, Gouverneur de l'Isle, en daigne. aïant eu avis, lui envoia dire de relâcher son prisonnier; mais le Sénat se moqua de l'ordre, & donna tout lieu de croire qu'il ambitionnoit la fouveraineté générale de l'Isse. Corvéra qui pénétra dans ses vûes, mit des Garnifons à Monté-Léon qui appartenoit à Matthieu Doria 🦼 & à Terre-Neuve dont Jean d'Arborréa étoit Seigneur; il fit aussi élever la Forteresse de Rochesort, & y logea de bonnes Troupes afin de contenir le Sénéchal. Celui-cicependant ne tarda pas à se déclarer contre le Roi, & les-Seigneurs Doria s'étant joints à lui, ils leverent tous des Troupes, se jetterent sur les Domaines du Roi, & y commirent de grands désordres; mais les Marquis de Malaspina qui étoient ennemis du Sénéchal d'Arborréa, embrasferent fur le champ les intérêts du Monarque Aragon**mois** (C).

(A) ZURITA (B) ZURITA.

(C) ZURITA. serminerent leurs différends au sujet de la Seigneurie de Montpellier & d'autres Places, & dont FERRERAS a parlé sous l'année 1350, ne fut entierement serminé que dans celle-ci. Un de ses principaux articles fut que le Roi de Brance demeureroit en possession de ly avoir recours.

Montpellier, à condition qu'il compteroit au Roi d'Aragon ce qui restoit à payer du prix de l'achat. On voit aussi \* Il est constant que le Traité par le par le même Traité que ce sut alors que quel les Rois de France & d'Aragon l'on régla les conditions du mariage de: Louis fils du Roi de France avec l'Infante Doña Jeanne la plus jeune des: filles du Roi d'Aargon. Ce Traité est: rapportétout entier dans les preuves dela nouvelle histoire de Langedoc, paga-218. & suivantes; les carieux penvent

ne d'Aragon Prince Don:

J. C. 1352.

Garcie Diade ses Etats.

Coronel & d'autres Seiguents.

Don Carlos Roi de Navarre, après avoir pourvû à la Anne's de sûreté des Frontieres de son Roïaume, tant par de bonnes Garnisons, que par des Alliances avec les Rois de Passage du Castille & d'Aragon, confia le Gouvernement de ses Etats Roi de Na- à Gilles Garcie Dianiz, & passa en France avec Louis & varre en Fran- Philippe ses freres, pour y poursuivre ses prétentions (A).

Pendant ce tems-la le Roi de Castille continuoit le siépiz Viceroi d'Aguilar. Il battit continuellement les murailles, jusqu'à ce qu'enfin le premier de Février, il fit une bréche assez Le Roi de considérable. Don Pedre Etienne Carpintéro la défendit Castille prend courageusement à la tête de quelques soldats, & y perdit la vie. Quoiqu'on en donnât aussi-tôt avis à Don Alsonse Don Alsonse Coronel, comme il entendoit alors la Messe, il ne voulut point sortir jusqu'à ce qu'elle sut finie : aiant pris ensuite sesarmes, il monta dans la principale Tour, mais il n'étoit plus tems. Les Roïalisses s'étoient déja emparés de la Ville, & avoient fait prisonniers les Principaux de ceux qui aidoient Don Alfonse Coronel à la désendre. Don Alfonse Coronel réduit par là dans le dernier embarras, se rendit à Diégue Gomez de Toléde, Capitaine des Gardes du Roi, & le Monarque ne le sçut pas plutôt prisonnier, qu'il lui fit ôter la vie, de même qu'à Jean Alfonse Carillo, à Pierre Coronel, à Jean Gonçalez Daza & à plusieurs autres. Immédiatement après le Roi fit raser les murailles de la Place, & Doña Marie de Padilla étant accouchée sur ces entrefaites à Cordoue de Doña Béatrix, il donna à celle-ci tous les Etats de Don Alfonse Coronel. Don Jean Alfonse de la Cerda, Gendre de ce Seigneur, craignant d'éprouver les effets du courroux du Roi, prit le parti, après avoir inutilement recherché l'appui des Mahométans, de passer en Portugal, \* où le Roi envoia Don Jean Alfonse d'Albuquerque pour quelque affaire particuliere (B),

Naislance de Dona Beaarix fille de Padilla.

Arrivée de dolid.

L'Evêque de Burgos & Alvare Garcie d'Albornoz, aïant Dona Blan - réglé l'année précédente le mariage du Roi avec Doña che de Bour-bon à Valla. Blanche, fille de Pierre Duc de Bourbon, parce que dans toute la Famille Roïale de France, il n'y avoit point de Princesse plus belle, plus spirituelle, plus prudente, ni

> (A) GARIBAY & ALESON. (B) AYALA. Mariana parle de cette retraite sous

l'année précédente, comme je l'ai marqué dans manote antépénultiéme

plus

ERE D'Es-

PAGNE

1390.

33930

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 257

1391.

plus vertueuse, reçurent ordre de leur Souverain d'amener cette digne épouse en Castille \*. Ainsi le 21. Février Dona Blanche arriva en Espagne, suivie de beaucoup de Noblesse Françoise qui l'accompagna jusqu'à Valladolid, où elle sut reçue par la Reine mere, & par la Reine Dona Eléonor, tante du Roi.

J. C. 1353-

Le Roi de

Le Monarque Castillan, qui étoit passé de l'Andalousie dans le Roiaume de Toléde, apprit à Torrijos l'arrivée de cette trouver. Princesse à Valladolid. Il sut joint dans cette Place par Don Jean Alfonse d'Albuquerque, qui amena avec lui de Portugal Don Jean de la Cerda, que le Roi reçut en grace, par considération pour Don Jean Alfonse. Celui-ci conseilla au Roi de se rendre au plutôt à Valladolid pour célébrer son mariage avec Dona Blanche, & d'inviter tous les Seigneurs du Roiaume à cette auguste cérémonie, afin qu'elle se célébrat avec toute la magnificence qui seroit possible, parce que cela importoit fort au bien de l'Etat. S'étant apperçu que pendant son absence, les parens de Doña Marie de Padilla avoient trouvé le moien de se rendre maîtres de l'esprit du Roi, il s'esforça aussi de lui faire entendre qu'il étoit de la derniere importance de les éloigner de la Cour. Quoiqu'il insistat extrêmement sur l'un & l'autre point, le Roi aveuglé par les caresses de la Padilla, rejetta constamment la derniere proposition, & eut beaucoup de peine à consentir d'aller à Valladolid conclure son mariage. Vaincu à la fin par toutes les remontrances qu'il lui fit, il se détermina à mander à cette Ville les Prélats & les Seigneurs; & il y passa lui-même peu de tems après, laissant la Padilla à Montalvan, avec fon ame & fon cœur.

Sur l'invitation du Roi, les principaux Prélats & Seigneurs du Roiaume s'assemblerent à Valladolid. Don Henri & Don Henri & Don Henri & Don Tello, freres du Roi, prirent aussi la route de cette Ville, Tello ses freaïant à leur suite un grand nombre de gens armés. Arrivés à res. Cigales ils s'y arrêterent, & envoierent dire au Roi, qu'ils n'entreroient point dans Valladolid qu'avec leur escorte, à cause de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, de qui ils croioient

Il reçoit en

Tome V.

K k

<sup>\*</sup> Le Prince Don Frédéric, Grand- | Languedoc, qu'en considération du ma-Maitre de l'Ordre de Saint Jacques, fut | riage de cette Princesse, le Roi de France chargé d'aller au-devant d'elle jusqu'à | son pere donna au Roi de Castille vingt-Narbonne, d'on elle partit le 5, de Jan-cinq, mille florins d'or sur la recette de vier, après s'y être reposée dix jours. On Beaucaire. apprend suffi de la nouvelle Histoire de | |

J. C. . 1353...

devoir se défier. Le dernier voulut persuader au Roi que c'é- EAR D'Estoit une insulte, & un manque de respect contre la Majesté, & qu'ainsi il étoit à propos de les en punir; mais le Roi délibéra de cette affaire avec d'autres, qui lui représenterent qu'il ne convenoit point dans l'occasion présente de donner de la défiance à ses freres, parce que ses nôces devoient être célébrées avec une joie & une tranquillité universelle; c'est pourquoi il fut décidé qu'il falloit accorder aux deux Princes. toute la sûreté qu'ils demandoient. Le Roi commençoit alors à se dégoûter de Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & souhaitoit de pouvoir agir avec plus de liberté. Jean Fernandez de Hinestroja, oncle de la Padilla, le frere & les parens de cette Dame, étoient ceux qui possédoient le plus sa confiance; & les deux Princes Don Henri & Don Tello s'étoient liés avec eux contre Don Jean Alfonse, par la médiation de Jean Goncalez Bazan. Tous ces favoris engagerent done le Roi d'aller trouver ses deux freres à Cigales, où il se rendit accompagné de Don Ferdinand & de Don Jean, Infans d'Aragon, de Don-Jean de la Cerda & d'autres Seigneurs. Don Henri & Don Tello informés de l'arrivée du Roi à Cigales, lui envoierent dire qu'ils n'avoient amené avec eux tant de monde, que pour se précautionner contre Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & que comme ce Seigneur n'étoit point à sa suite, ils étoient prêts à aller lui baiser la main, s'il vouloit le leur permettre, & les prendre sous sa sauve-garde. Le Roi aïant acquiescé à l'une & l'autre demande, ils allerent à son Palais, & lui baiserent la main. Ils furent très-bien reçus du Roi, qui consentit même de leur donner des otages, après qu'ils lui eurent promis de lui remettre leurs Châteaux & Forteresses. Quand cet accord fut fait, le Roi retourna à Valladolid, où Don Henri & Don Tello passerent les jours suivans.

Il épousé Doña Blanche, & la quitte le lendemain de son mariage.

Tout étant prêt pour la célébration du mariage du Roiavec Dona Blanche, on en sit la cérémonie le troisième jour de Juin avec beaucoup de pompe & de magnificence : les Reines mere 8 tante, les Infans d'Aragon, cousins du Roi. Don Henri & Don Tello ses freres, & tous les autres Seigneurs y affisterent. Mais ce mariage fut si malheureux, que le jour suivant le Roi résolut de quitter Dona Blanche. Sa mere, sa tante, ses cousins & ses freres en surent bientôt informés; & tous sensibles à l'affront qu'il alloit faire à Dona

1391.

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 250

Blanche & à la Maison Roïale de France, & également alarmés pour les suites qu'une pareille action ne manqueroit pas d'avoir, ils prierent instamment le Roi de se désister de son projet, & d'envisager sa propre gloire, la paix & la tranquillité de ses Etats, où un semblable procédé ne pouvoit manquer de causer de grands troubles. Quoique le Roi parût se rendre à leurs remontrances, & promît même de suivre leurs sages conseils, ils ne se furent pas plutôt retirés. qu'il donna ordre de lui tenir des chevaux de poste tout prêts: & dans le tems qu'on y pensoit le moins, il monta à cheval, & s'en alla à Montalvan trouver Dona Marie de Padilla. Les Infans d'Aragon, les Princes Don Henri & Don Tello & d'autres Seigneurs allerent l'y joindre : les autres se retirerent chacun chez soi ; ainsi Dona Blanche & les deux autres Reines mere & tante, resterent à Valladolid plongées dans la tristesse & dans les larmes, & toute la Ville sut dans la conster-

nation & la confusion (A).

Cependant Don Jean Alfonse d'Albuquerque, le Grand-Maître de Calatrava & d'autres Seigneurs allerent voir les Alfonse d'Al-Reines, & leur promirent de faire rous leurs efforts pour en-le Grand-Matgager le Roi de retourner avec Dona Blanche sa semme. En tre de Calatraconséquence de cet engagement les deux premiers partirent va se retirent mécontens de pour Montalvan; mais lorsqu'ils furent à Almorox proche la Cour. d'Escalona, le Roi qui étoit informé de tout par ses espions, leur fit dire par Samuel, Juil, de se rendre à Toléde, avec promesse que tout s'y arrangeroit de la maniere la plus convenable. Quoique cet ordre fût positif, comme Don Jean Alfonse & le Grand-Maître apprirent dans le même tems que le Roi avoit donné ordre de tenir toutes les portes de Toléde bien fermées & sous bonne garde, à l'exception d'une, & sçavoient d'ailleurs qu'il avoit confié le commandement de la Place à Jean Ténorio de qui ils se déficient, ils ne jugerent pas à propos d'obéir. Etant passé au contraire à Fuensalida, ils envoierent de-là prendre congé du Roi, sous prétexte qu'il ne leur paroissoit pas disposé à les honorer de ses bonnes graces. Après ce coup d'éclat, ils retournerent à Valladolid rendre compte aux Reines de tout ce qui s'étoit passé; & Don Jean Alfonse étant ensuite parti pour Carbaxales, à dessein de lever des Troupes, & de se précautionner contre les en-(A) AYALA.

ANNE'E DE J. C. 2353.

Kkij

treprises du Roi, le Grand-Maître de Calatrava se retira en ERE D'Es-

Aragon.

J. C. .1353. Le Roi de Castille voit ña Blanche sa femme pour la derniere fois.

VNNE, E DE

Le Roi Don Pedre apprit à Toléde le départ de Don Jean Alfonse, & vint de cette Place voir sa mere, sa tante & Dola Reine Do- na Blanche à Valladolid, où il resta deux jours: ce sur la derniere fois qu'il vit Dona Blanche sa femme, Princesse aussi infortunée qu'innocente. Il alla ensuite à Olmédo, où il fit venir la Padilla; & l'on y traita d'accommodement avec Don Jean Alfonse, qui se rendit à Tordésillas, où les Reines étoient alors. Le Roi donna ordre d'arrêter quelques personnes qui étoient à la suite de ce Seigneur; & la Padilla sit avertir secrettement Don Alvar Perez de Castro & Alvar Gonçalez Moran, de ne point entrer dans Olmédo, parce que le Roi avoit résolu de les faire mourir. Sur cet avis, Don Alvar Perez & Alvar Gonçalez monterent à cheval, & tâcherent de s'échapper. Le Roi l'aïant sçu, envoïa à leur poursuite Jean Retraite de Alfonse Bénavides; mais celui-ci ne put les joindre. Don Alvar Perez se réfugia à Castro-Torase; & y aiant trouvé Don querque & de Jean Alfonse qui avoit déja des Troupes sur pied, il l'informa DonAlvar Pe- des mauvaises intentions du Roi; de sorte qu'ils allerent à l'instant ensemble à Carbaxales, & de-là en Portugal, où Don Alvar Perez avoir Dona Ignez de Castro sa sœur.

Don Jean Alfonse d'Alburez de Castro en Portugal,

Le Roi mason frere avec enfermer la Reine Doña Blanche, & disgracie tous les partifans d'Albuquer. que.

D'Olmédo, le Roi alla à Cuellar, où Don Frédéric son rie Don Tello frere, Grand-Maître de Saint Jacques, vint lui baiser la main, Doña Jeanne & se lia étroitement avec Jean Fernandez de Hinestroja & de Lara, fait Diégue de Padilla, qui étoient les favoris du Roi. Il passa delà à Ségovie, & y maria Don Tello son frere avec Doña Jeanne de Lara, fille & héritiere de DonJean Nuñez de Lara. Dans le même tems il donna ordre de conduire Dona Blanche à Arévalo, & de la tenir sous bonne garde dans le Château, sans vouloir permettre même à la Reine sa mere de la voir \*. Il fit ensuite du changement dans toutes les principales Charges de sa Maison, parce qu'elles étoient remplies par des Créatures de Don Jean Alfonse d'Albuquerque. Comme la plupart de ceux qui commandoient en Andalousie sur la Frontière, avoient aussi été placés de la main de ce Seigneur, il alla dans cette Province, emmenant toujours avec lui la

PAGNE.

1394

<sup>\*</sup> Mariana dit que la garde de cette | Tello Palomeque, un des principaux.
Princesse infortunée sur consiée à Don | Seigneurs de Toléde. Gudiel, Evéque de Palence, & à Don [

1391.

Padilla & ses parens qui possédoient seuls toute sa consiance. Dès qu'il y fut, il ôta les emplois à toutes les personnes qui ANNE'E DE lui parurent suspectes, afin de les mettre hors d'état de rien

entreprendre contre son service (A).

La singularité des événemens de cette année m'oblige de m'arrêter ici à faire quelques réfléxions pour notre propre in- la difgrace struction & notre avantage. Don Jean Alfonse d'Albuquer- d'Albuquerque voulut s'assurer les bonnes graces & l'estime du Roi Don que. Pedre, par l'infâme complaisance avec laquelle il flatta la passion de ce Prince pour la Padilla; mais il perdit l'une & l'autre par la même voie, pour nous apprendre le peu de fond que l'on doit faire sur ce que l'on cherche à obtenir par des moiens odieux. Le bruit se répandit dans le même tems, que le Roi Don Pedre s'étoit séparé de Dona Blanche, parce qu'aiant voulu mettre une ceinture que cette Princesse lui avoit donnée, & qui étoit très-riche en or & en pierreries, elle lui parut comme un serpent ou une couleuvre, par l'effet d'un enchantement; d'où vient que le Roi conçut pour Doña Blanche toute l'horreur qu'il témoigna dans la suite. Quelques-uns attribuent cet enchantement à la Padilla, qui craignoit que le Roi ne l'oubliat dans son nouvel état. D'autres disent que Dona Blanche avoit promis, en venant en Espagne, d'engager le Roi de chasser de ses Etats les Juiss, & que ceux-ci furent les auteurs de l'enchantement, pour la rendre détestable aux yeux de son mari. Plusieurs Auteurs parlent de cet événement fingulier, & entre autres Baluze, dans la Vie des Papes d'Avignon.

Comme le Patrimoine de Saint Pierre en Italie étoit usurpé Le Cardinal par des Tyrans, le Pape \* pensaaux moiens de le recouvrer. Don Gilles Alvarez d'Alboration de la Condina I Don Gilles Alboration de la Condina I D Aiant pour cet effet jetté les yeux sur le Cardinal Don Gilles nos est fait Alvarez d'Albornos, Archevêque de Toléde, Personnage Général des Troupes des illustre qui réunissoit en lui les vertus de Prélat avec les qua- Pape. lités de brave Guerrier & d'habile Général, formé à l'école du Roi Don Alfonse, il le manda, afin de le charger de cette affaire, persuadé qu'il y avoit peu d'hommes capables comme lui de la conduire à une heureuse fin. Don Gilles d'Albornos, qui prévoioit l'orage dont les Etats de Castille étoient menacés, à cause du caractere du Roi, ne hésita point à accepter la proposition. Il quitta sur le champ son Siège Ar-

18. de Décembre de l'année précédente 1: Innocent VI. qui avoit succédé le Clement VI. mort le 6, du même mois,

.4353.

Référions de l'Auteur sur

NNE'E DE J. C. **1353.** 

chiépiscopal\*, & se rendit à Avignon, après avoir pris néan- ERE D'Esmoins congé du Roi, qui parut très-mécontent de son départ. Le Pape lui fit un accueil des plus gracieux, & ne tarda pas à le faire partir pour l'Italie avec ses instructions. Aïant appris de lui ce qui se passoit en Castille entre le Roi Don Pedre & Doña Blanche, il envoïa vers le Monarque Castillan le Cardinal Guillaume de la Jugie \*\* avec le titre de son Légat, pour l'engager à vivre avec Dona Blanche de la maniere qu'il le devoit en qualité de son mari; mais le Légat ne put faire changer de résolution au Roi, malgré tout ce qu'il put dire & faire à ce sujet (A).

Mariage de ` Roi de Navarre, avec Jeanne de

France.

Don Carlos, Roi de Navarre, épousa certe année Madame Don Carlos, Jeanne de France, fille ainée du Roi, à la grande sarisfaction de tous les Princes du Sang (B).

Le Sénat de Venise voulant continuer la guerre contre les Génois, envoia Zacharie Contaréno à Don Pedre, Roi d'Aragon envoie ragon, pour l'inviter à réparer sa Flotte, & à la mettre en une Flotte en état. Le Roi y travailla avec beaucoup de soin; & lorsqu'elle pour la guerre fut prête à mettre en mer, il alla de Barcelonne à Villa-Francontre les Gé- ca de Panades tenir les Etats qu'il y avoit convoqués. Il demanda à cette Assemblée pour les frais de la guerre, un don gratuit qu'on lui accorda généreusement; & à la priere des Etats, il nomma Don Bernard de Cabréra Général de la Flotte. Quand ce Seigneur fut prêt à mettre à la voile, le Roi le gratifia du Comté de Bas, afin de se l'attacher davantage. Don Bernard sensible à cette grace, eut l'honneur de lui baiser la main, lui promettant de le servir comme il le devoit. & de ne rien négliger pour se montrer digne des faveurs dont

> (A) Premiere. Vie d'Innocent VI. | ] conte de ceux qui disent, que quand Aldans BALUZE, RAYNALDUS. (B) Les Histoires de France & de Navarre.

\* Quoi qu'en dise ici FERRERAS, il est sur que Don Gilles Alyarez d'Albornos l'avoit deja quitté, lorsqu'il avoit été elevé à la pourpre, parce que dans ce' Siécle les dignités de Cardinal & d'Ar-, chevêque ou d'Evêque étoient encore Incompatibles. On voit même dans le Livre de la Primarie de Toléde, & dans la Dinastie des Prélats de cette Ville, qu'il eut pour snecesseur Don Gonzale d'Aguilar qui mourut cette année 1343. le 27. de Février, & fut peu après remplace par Don Vasco. Ainsi s'évanouit le | n'y a point de doute qu'il ne se trompe.

bornos renonça à son Archevêché, il répondit à quelques personnes qui s'efforcoient de l'en détourner, qu'il ne seroit pas moins blamable de garder une épouse qu'il ne pouvoit pas servir, que le Roi Don Pedre d'abandonner Dona Blanche de Bourbon son épouse, pour la Padilla sa maîtresse; puisqu'il ne se demit que conformément à l'ulage de ce tems, & que son successeur termina même sa vie avant le mariage du Roi Don Pedre avec Doña Blanche.

\*\* C'est le même que quelques-uns appellent Guillaume le Juge. FERRERAS le nomme Guillaume de Judice, mais il

Digitized by GOOGLE

TRE D'Es-PAGNE. £391.

sa Majesté le combloit. Etant ensuite monté sur la Capitane, il sorut du Port, & prit la route de Sardaigne avec la Flotte, qui étoit composée de quarante-cinq Galéres, quatre gros Vaisseaux & cinq petits, tous bien garnis de Troupes & de munitions \*.

J. C. . 4353.

Siege d'Al-

Rimbaud de Corvéra, Viceroi de cette Isle, avoit enlevé un Château aux Génois avec les Troupes qui étoient sous géri en Sarses ordres, & avoit ensuite été mettre le siège devant Algéri, Aragonnois, serrant de si près les Habitans & la Garnison, qu'on éprouvoit dans la Place une cruelle famine. Don Bernard de Cabréra aiant été informé en route de tout ceci, alla mouiller & prendre terre proche de la Ville affiégée. Comme on lui donna avis peu de jours après que les Génois envoioient au secours d'Algéri une Flotte de cinquante Galéres & de cinq Vaisseaux, il se rembarqua avec son monde, laissant quelques Troupes à Rimbaud pour continuer le siège. Il alla d'abord joindre Nicolas Pisano, qui étoit arrivé de Venise avec vingt Galéres; gnent une faaprès quoi ils s'avancerent tous deux à la rencontre de la surles Génois. Flotte Génoise. On l'apperçut le 27. d'Août; & sur le champ les Aragonnois, les Catalans & les Vénitiens se mirent en ordre de bataille, bien résolus de faire les derniers efforts pour réparer la déroute de l'année précédente : on mêla les Galéres Vénitiennes avec les Catalanes; & l'on dit même qu'on les lia les unes aux autres. Le combat s'étant engagé, le choc des Aragonnois & des Vénitiens fut si rude, qu'ils coulerent à fond cinq Galéres de Génes, & mirent bientôt dans un grand désordre toute la Flotte ennemie, quoique les Génois se battissent avec beaucoup de courage. Antoine Grimaldi, qui commandoit les ennemis en Chef, n'eut pas plutôt remarqué que la victoire se déclaroit pour les Aragonnois & les Vénitiens, qu'il s'enfuit avec la Capitane: exemple que ses autres Galéres ne tarderent pas à suivre. Ainsi les Catalans & les Vénitiens remporterent une glorieuse victoire \*\* sur les Génois, qui perdirent huit mille hommes, parmi lesquels se trouva toute leur principale Noblesse. Les Vainqueurs prirent

ombarquement par Mariana.

\* Il n'est fait aucune mention de cet | Ition on ne sera pas étonné de lui voir dire, comme je l'ai marqué alors, que chacun s'attribua l'honneur de la victoire, puisqu'il y en eut réellement deux, la premiere remportée par les Génois, & la feconde par les Caralans secondés des Vé-

<sup>. \*\*.</sup> Il y a gande apparence que Mariana l'a ignorée, ou que confondant ce second combat naval avec celui dont il ost parlé l'année précédente, des deux il n'en a fait qu'un. Avec cette supposi- | nitiens.

ANNE'E DE .J. Q. 1353.

trente trois Galéres, & firent trois mille deux cens prison- ERE D'Esniers qui coûterent aux Catalans trois cens cinquante hommes, outre deux mille blessés. Enfin après qu'on eut partagé le butin, Don Bernard de Cabréra retourna avec ses Galéres au fiége d'Algéri (A).

Algéri se rend par capitulation, & les Aragonnois remportent fur terre une nouvelle victoire.

Les Habitans de cette derniere Place n'apperçurent pas plutôt Don Bernard de Cabréra qui revenoit victorieux, que perdant toute espérance d'être secourus, ils prirent la résolution de se rendre aux meilleures conditions qu'il leur seroit possible. Tous les Seigneurs Doria eurent la liberté de sortir de la Ville; & l'on ne retint que la personne de Fabien Doria, qui eut le col coupé, dès que la Place se fut rendue. Cependant le malheureux succès du combat naval jetta tant de consternation chez les Génois, qu'ils se mirent sous la protection du Duc de Milan, lui accordant une autorité presque despotique dans leur République. Ils engagerent aussi le Juge \* d'Arboréa à exciter une révolte générale dans la Sardaigne, & ce Seigneur leva quelques Troupes avec lesquelles il désola les Places qui étoient sous la domination Aragonnoise. Don Bernard de Cabréra, qui étoit passé à Cagliari, aïant appris ces désordres, sit débarquer son monde, & marcha contre le Juge d'Arboréa. L'aïant rencontré à Quart, il fondit sur lui avec tant de valeur, qu'il ne tarda pas à le désaire: il lui tua deux mille cinq cens hommes, & contraignit les autres de se sauver comme ils purent. Quoique cette victoire parût devoir procurer la paix & la tranquillité dans l'Isle, il comprit qu'il étoit presqu'impassible d'y contenir les esprits turbulens; c'est pourquoi il retourna à Barcelone avec soixante & dix-huit Galères, à dessein de rendre compte au Roi de la fituation des affaires, & recevoir de lui de nouveaux ordres. Aiant sçu à son arrivée à Barcelonne, que le Roi Don Pedre étoit à Valence, il alla à cette Ville, & y fut reçu avec de grandes marques de distinction. Il représenta au Roi, que pour domter le Juge d'Arboréa & les autres rébelles, il étoit nécessaire que sa Majesté passat en personne en Sardaigne avec une bonne Armée & une Flotte nombreuse; & le Roi commença dès-lors à se préparer pour ce voiage. Sur ce qu'on avoit eu avis que le Pape souhaitoit &

(A) Le Roi Don Pedre. ZURITA & | Sénéchal. J'expliquerai ailleurs dans une l'Histoire de Gênes. Note ce que c'étoit que la dignité de Juge \* Par erreur l'on a dit précédémment [ dans l'Isle de Sardaigne. **follicitoit** 

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

£391.

PAGNE. I391,

sollicitoit la Paix entre les Républiques de Venise & de Génes. Le Roi qui vouloit sçavoir en quel état étoit cette affaire, envoïa en Ambassade à Avignon Don Loup d'Urréa & Bernard Thous, fous prétexte de rendre hommage au Saint Siége pour la Sardaigne. Les deux Ambassadeurs s'acquitterent de leur commission, & le Pape leur aiant parlé de la Paix avec la République de Gênes, ils l'assurerent que leur Maître étoit tout prêt à y consentir, pourvû que les Génois évacuassent l'Isle de Sardaigne, & cessassent d'y exciter des troubles; après quoi ils se retirerent (A).

J. C. 13534

£302.

Don Pedre, Roi de Castille, informé de la retraite du Grand-Maître de Calatrava en Áragon, lui écrivit de reve- Le Roi de Castille sait nir en Castille, l'assurant qu'il n'avoit rien à craindre. Le mourir Don Grand-Maître trop crédule se mit aussitôt en route; mais Jean Nunez aïant voulu aller faire sa cour au Roi, il sut arrêté par son Grand-Maitre ordre à son arrivée à Almagro, où on lui notifia sur le champ de Calatrava, qu'il eût à renoncer à sa Grande-Maîtrise. On le transféra de- & élire en sa là à Maquéda, & le Roi disposa de la Grande-Maîtrise en Diégue de faveur de Don Diégue de Padilla, frere de Dona Marie de Padilla. Padilla, ou obligea les Commendeurs d'élire ce Seigneur. Comme il y avoit à craindre qu'on ne dît que la renonciation de Don Jean Nuñez de Prado étoit forcée, & l'élection de Don Diégue invalide, pour prévenir toute contestation à ce sujet, on ôta la vie, par ordre du Roi & du nouveau Grand-Maître de Calatrava, au légitime Grand-Maître qui étoit prisonnier à Maquéda, le Roi violant ainsi sa parole pour couvrir sa vengeance : action détestable que tout Chrétien ne pourra jamais justifier en aucune manière.

Après la mort du Grand-Maître de Calatrava, le Roi ne Il prend Més'occupa plus que des moiens de se venger, & de tirer raison dellin à Don Jean Alsonse de Don Jean Alfonse d'Albuquerque son compagnon, qui d'Albuquer, s'étoit réfugié en Portugal pour se mettre à l'abri de son cour- que. roux. Résolu de le dépouiller de tout ce qu'il avoit dans ses Etats, il assembla ses Troupes, & passa à Médellin qui appartenoit à ce Seigneur. Il fit sommer le Gouverneur de lui remettre la Place; mais celui-ci lui demanda permission de faire scavoir à Don Jean Alfonse l'état où il étoit, & promit d'obéir, dès qu'il auroit reçu sa réponse. Le Roi y consentit, & Don Jean Alfonse d'Albuquerque aïant envoié ordre de remettre

(A) ZURITA & les autres. Tome V.

Anne'e Dè J. C. 1354. Autres démarches du Seigneur.

- la Ville & le Château, le Gouverneur le fit sur le champ. Le Roi alla ensuite se présenter devant Albuquerque, où

PAGNE. 1392.

il y avoir une bonne Garnison commandée par Martin Alfonse Botello. Il somma le Seigneur Portugais de lui rendre Roi contre ce la Place; mais celui-ci lui répondit qu'il ne pouvoit le faire fans manquer à son devoir; qu'ainsi il falloit qu'il la prît de force, s'il vouloit l'avoir. Comme l'expédition ne paroissoit pas facile, le Roi alla investir le Château de Codesséra, qui appartenoit aussi à Don Jean Alfonse; mais il y trouva tant de réfistance, que renonçant à ces entreprises, parce que c'étoit sur les confins du Portugal, d'où Don Jean Alfonse pouvoit envoier du secours, il se retira à Badajoz, & laissa le Commandement de la Frontière à Don Henri & Don Frédéric ses freres. De-là il passa à Cacérez, à dessein de s'emparer de toutes les Places que Don Jean Alfonse d'Albuquerque avoit dans l'intérieur du Roïaume. Il envoïa aussi en même tems Don Henri Henriquez, & Ferdinand Sanchez de Valladolid en Ambassade, à Don Alsonse, Roi de Portugal, son aïeul, pour prier ce Prince d'engager Don Jean Alfonse d'Albuquerque de retourner en Castille rendre compte de son administration des Finances. Les Ambassadeurs arri-Mariage de verent à Evora, dans le tems qu'on y célébroit le mariage de PInfant Don l'Infant Don Ferdinand d'Aragon avec l'Infante Dona Marie, fille de l'Infant Don Pedre, & de Dona Constance Emaavec l'Infante nuel, auquel affisterent Dona Eléonor, Reine d'Aragon, l'Infant Don Jean son fils, Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & toute la principale Noblesse de Portugal. Ils s'acquitterent de la commission de leur Maître, & Don Jean Alsonse tâcha de fe justifier auprès du Roi de Portugal sur tout ce qu'on disoit de lui, offrant de se battre contre quiconque oseroit l'accufer de malversation ou de fourberie dans sa manière d'agir. Enfin le Roi Don Alfonse, en considération de sa parenté avec les deux parties intéressées, promit de faire ensorte que tout s'accommodât à l'amiable, & congédià les Ambaffadeurs, en les chargeant de dire à son petit-fils qu'il passeroit à Estré-Entrevûe des mos, où ils pourroient s'aboucher ensemble pour terminer Rois de Cas- cette affaire. Le Monarque Castillan se rendit en conséquence tille & de Portal and Controllar que Cartinan le renuit en connequence tugal à Estré. à cette Ville; & après avoir vû son grand-pere, il s'en retourna, mais sans être aussi satisfait qu'il l'auroit souhaité: l'Infant Don Ferdinand alla aussi à cette Place avec son épouse, fa mere, & son frere.

**2000** 

Ferdinand

d'Aragon ,

Doña Marie

de Portugal.

Digitized by Google

PAGNE. 1192.

Le Roi de Castille de retour à Valladolid, & éperduement épris des charmes de Doña Jeanne Fernandez de Castro, veuve de Don Diégue de Haro, & fille de Don Pedre Fernandez de Castro, qu'il avoit vûe quelque tems aupara- épouse Dona vant, chercha par différens moiens à faire condescendre cette Jeanne Fer-Dame à ses desirs criminels. Rien n'étant capable d'ébranler nandez de Castro. la vertu de Doña Jeanne, il la fit assurer qu'il ne demandoit pas mieux que de l'épouser. La proposition surprit Doña Jeanne, qui sçavoit qu'il avoit contracté mariage publiquement avec Dona Blanche. Cette Dame vertueuse ne douta point que le Roi ne voulût se moquer d'elle; mais le Prince fécond en expédiens pour satisfaire ses passions, lui fit dire que son mariage avec Dona Blanche étoit nul pour plusieurs raisons, qu'il s'en rapporteroit au jugement des Evêques, & qu'après qu'ils auroient déclaré la nullité, il la prendroit pour sa femme. Dona Jeanne de Castro séduite par ses raisonnemens, se laissa persuader & passa à Cuellar par ordre du Roi, qui y manda aussi Don Sanche, Evêque d'Avila, & Don Jean, Evêque de Salamanque. Le Roi proposa aux deux Prélats la question sur la nullité de son mariage avec Dona Blanche, & leur aïant allégué différentes raisons, les deux Evêques déclarerent par une lâche complaisance, que le mariage de Doña Blanche étoit nul. Ainsi le Roi épousa publiquement Doña Jeanne Fernandez de Castro, au grand scandale de tout le Roiaume.

Dans le tems que le Roi commençoit à peine à penser à ce mariage, Don Henri & Don Frédéric ses freres, prévoïant Don Henri & Don Frédéric les maux dont l'Etat étoit menacé, & mécontens de ce que seliguent avec le Roi n'agissoit que par les conseils de la Padilla & de ses Albuquerque. parens, travailloient secrettement à faire une ligue, pour contraindre le Roi d'éloigner de lui sa maîtresse & ses favoris, & de vivre comme il le devoit avec Doña Blanche sa femme, qu'il méprisoit si injustement. Ils se lierent à cet effet avec Don Jean Alfonsed'Albuquerque, qui ne souhaitoit rien avec tant d'ardeur, & qui, pour plus grande sûreté, livra à Don Henri le Château d'Albuquerque, Codéséra, Bagala, & Alconchel. Don Alvar Pérez de Castro se joignit aussi à eux, & attira dans leur Parti l'Infant Don Pedre de Portugal, par le moien de Doña Ignez de Castro sa sœur, en lui faisant entendre, qu'au défaut de Don Pedre, Roi de Castille, il avoit un grand droit à cette Couronne par la Reine

ANNE'E DE J. C. 1354.

Dona Béatrix sa mere, fille du Roi Sanche le Castillan; ERE D'ESmais Don Alfonse, Roi de Portugal, aïant découvert cette FAGNE, ligue, les projets de ceux qui y étoient entrés, s'évanouirent en fumée.

1392.

Le Roi abandonne sa nouvelle femme.

Après que le Roi Don Pedre eut épousé Dona Jeanne de Caftro, il apprit par Jean Garcie de Padilla la ligue que ses freres & Don Jean Alfonse d'Albuquerque avoient faite contre lui. Sur le champ il mena sa nouvelle épouse à Duénas; & là se moquant d'elle, il l'abandonna pour toujours\*. Il alla ensuite à Castro-Xériz, où la Padilla étoit depuis peu tance, fille de accouchée de Dona Constance. Il commença à y affembler des Troupes pour s'opposer aux entreprises de Don Henri, & de Don Alfonse, & invita les Infans d'Aragon ses cousins, Don Jean, In. Don Ferdinand & Don Jean, de venir le seconder. Pour s'attacher davantage ces deux Princes, il maria l'Infant Don gon, avec Do-na Isabelle de Jean avec Dona Isabelle de Lara, seconde fille de Don Jean Nuñez de Lara, & lui donna la Seigneurie de Biscaye, parce que Don Tello qui avoit épousé la sœur aînée de Dona Isabelle, s'étoit aussi lié avec ses freres.

Naissance de Doña Consla Padilla.

fant d'Ara-Lara.

La Ligue des Princes mécontens éclare.

Sur la nouvelle des intentions du Roi, Don Jean Alfonse & Don Henri penserent à mettre des Troupes sur pied; ce qui fit que le second passa dans les Asturies où étoient ses principaux Domaines. D'un autre côté, Don Ferdinand Pérez de Castro, qui étoit un des plus grands Seigneurs de Galice, n'eut pas plutôt appris le procédé du Roi envers Doña Jeanne de Castro sa sœur, qu'étant extrêmement irrité, il leva quelques Troupes, & passa avec elles à Monçon vis-àvis de Monterrey. Là après avoir renoncé aux droits des Naturels des Etats de Castille, il se ligua avec Don Jean Alfonse & Don Henri, qui souhaitoient fort de l'avoir dans leur Parti. Ce dernier lui fit dire de se rendre avec son monde à Ponferrada, afin d'aller ensemble trouver Don Jean Alfonse d'Albuquerque; & Don Ferdinand de Castro y mena six cens Chevaux & douze cens Fantassins. Don Henri y étant aussi arrivé avec ses Troupes, ils allerent tous deux à Fuenté-Grimaldo joindre Don Jean Alfonse: ils passerent tous de cette Place à Ciudad-Rodrigo, pour délibérer sur ce qu'il

1

<sup>\*</sup> Quelques Historiens assurent que de | deuxième Notesous l'année 1362, où Ponce prétendu mariage vint un fils, nommé | trouvera la preuve de la naissance de ce Don Jean, qui éprouva toutes les bizar- | Prince. reries de la sortune. On peut voir ma

PAGNE. £394.

étoit à propos de faire, & l'on convint que Don Frédéric iroit s'assûrer de toutés les Forteresses & de tous les Châteaux de l'Ordre de Saint Jacques, dont il étoit Grand-Maître. Don Frédéric le promit, & remplit son engagement avec tant de succès, que toutes les Places qui appartenoient à l'Ordre, se livrerent à lui, à l'exception de Montiel, que le Chevalier qui y commandoit, refusa de lui remettre, à cause du serment de fidélité qu'il avoit fait au Roi.

Anne'e Da J, C. . 1354.

Le Roi aïant eu avis que Don Henri, Don Jean Alfonse, Plusieurs Plas & Don Ferdinand de Castro, étoient à Ciudad-Rodrigo, ces enlevées envoia quelques Troupes dans les environs de Salamanque, par le Roi & Don Jean Alpour observer leurs mouvemens, & s'opposer à leurs entre- sonse d'Albre prises. Pendant ce tems-là, il se mit en devoir de réduire avec querque, le reste de son Armée toutes les Places de Don Jean Alfonse. Il se présenta devant Mont-Alégre, où étoit la semme de Don Jean Alfonse avec de braves Seigneurs. Aïant inutilement tenté de s'en emparer, à cause de la vigoureuse résistance qu'il y trouva, il leva le piquet, & tourna ses armes contre Ampudia & Villalva d'Alcor, qui comme des Places moins fortes, se rendirent d'abord. Confiant ensuite la garde du Pais du côté de Mont-Alégre aux Infans d'Aragon, il passa à Sahagun & prit Céa, dont il sit raser le Château. Après cette expédition, il alla soumettre Graxal de Campos, & delà il envoia de bonnes Troupes à Salamanque, sous la conduite des Infans d'Aragon ses cousins, avec ordre de livrer bataille à Don Henri & à Don Jean Alfonse: il partit ensuite pour Toléde, à dessein de ranger sous son obéissance toutes les Forteresses & tous les Châteaux, qui tenoient pour Don Frédéric.

Ouand le Roi fut arrivé à Toléde, il chargea Jean Fernandez de Hinestroja, son Chambellan, d'aller à Arévalo, amener la Reine Dona Blanchercher l'innocente Dona Blanche, pour l'enfermer dans che à Toléde, l'Aleazar de cette Ville, qui étoit un endroit plus sûr que où les Habicelui où elle étoit. Hinestroja partit aussi-tôt pour Arévalo; rent pour elle. & plusieurs Seigneurs de Toléde & Officiers de la Maison Roïale, complotterent de lui ôter la vie, ne doutant point que ce ne fût lui qui eût donné au Roi ce conseil. Cependant Hinestroja amena la Reine Dona Blanche, que Don Pedre Barroso, Evêque de Siguença, & Don Tello Gonçalez Paloméque accompagnerent. Dès que cette Princesse sur dans la Ville, elle dit à Hinestroja de la laisser aller à l'Eglise Ca-

J. C. 3354.

thédrale, pour y faire sa priere. Hinestroja n'eut pas la har- ERE D'Esdiesse de lui refuser la permission de faire cette œuvre de piété, parce qu'il remarqua peut-être que les Tolédains étoient déja bien disposés en faveur de la Reine. Quand elle fut entrée dans l'Eglise, & qu'elle y eut élevé son cœur à Dieu, persuadée qu'on l'amenoit pour la retenir prisonniere, elle déclara qu'elle ne vouloit plus en sortir, & qu'elle étoit réfolue de se servir de cet asile sacré contre les rigueurs barbares de son mari, qui ne cherchoit, en la renfermant, qu'à la faire mourir. Son discours appuié de son innocence reconnue, de ses pleurs, & de sa beauté, exciterent la compassion de tous les Assistans, qui lui offrirent sur le champ de désendre sa liberté & sa vie. Ainsi toute la Ville s'émut en faveur de la Reine, qui fit sçavoir sa situation à l'Infant Don Henri, & à Don Jean Alfonse d'Albuquerque; & Hinestroja n'aïant point alors ofé entreprendre de tirer de l'Eglise cette infortunée Princesse, partit pour rendre compte au Roi de tout ce qui s'étoit passé.

Les Ligués entrentà main armée dans la Castille.

Don Henri & Don Jean Alfonse pleinement instruits de tout, & prévenus que la force seule pourroit réprimer les désordres violens du Roi, se disposerent à entrer en Castille, avec leurs Troupes. Persuadés l'un & l'autre qu'il étoit à propos pour cet effet d'avoir dans leurs intérêts les Infans d'Aragon qui commandoient sur la Frontière, ils les informerent sécrettement de leurs intentions par une personne de confiance. Ils les firent assurer qu'ils n'avoient en vûe que le bien commun, en forçant le Roi de vivre en Prince Chrétien avec la Reine Dona Blanche sa femme, & d'éloigner de lui la Padilla & les Parens de cette concubine, qui étoient la cause de tous les scandales, & de tous les maux qu'on souffroit. Les Infans d'Aragon leur répondirent, qu'ils les laisseroient entrer librement en Castille, & les seconderoient même pour de si saints projets; mais qu'il n'étoit pas encore tems de se déclarer pour la cause commune, parce que le Roi étoit trop, bien sur ses gardes. En conséquence de cette réponse. Don. Henri, Don Jean Alfonse d'Albuquerque, & Don Ferdinande: de Castro, passerent avec leurs Troupes la Rivière de Tormes, & les Infans d'Aragon feignirent d'ignorer leur marche.

Tentative inutile du Roi fur Ségura.

Pendant ce tems-là, le Roi Don Pedre étant arrivé à Ségura avec ses Troupes, somma Loup Sanchez de lui livrer la Citadelle & la Forteresse; mais celui-ci refusa de le faire.

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

13924

1392.

Le Roi offensé de son audace, voulut emporter la Place d'asfaut. Quoiqu'il l'insultat vigoureusement, la Garnison encouragée par la présence du Grand-Maître, Don Frédéric, qui étoit à la vûe de Ségura avec un bon corps de Troupes, se défendit avec bravoure. Il continuoit ses attaques, lorsque Hinestroja arriva, & lui rendit compte de ce qui s'étoit passé à Toléde. Sur cette nouvelle, le Roi entra en fureur, & considérant que la réduction de Ségura seroit difficile, il résolut de se retirer, parce qu'il avoit reçu avis que Don Henri, & Don Jean Alfonse d'Albuquerque étoient entrés en Castille à la tête de leurs Troupes. Avant que de décamper, il envoïa des ordres exprès aux Commendeurs de Saint Jacques de se rendre au plutôt à Ocana pour y tenir Chapitre, déposer le Grand-Maître Don Frédéric, en élire un autre, & aller

ensuite à Toléde arracher la Reine de l'Eglise.

Cette nouvelle aïant été portée à Toléde, les Dames de la Ville prierent & presserent leurs maris, à la sollicitation d'autres Villes de Dona Eléonor de Saldana, d'embrasser la cause de la Rei-intérêts de la ne Dona Blanche, sous prétexte que rien n'étoit plus digne Reine Dona de leur noblesse, que de soutenir une semme d'un sang si illustre, qui étoit innocente, étrangère, & sans aucun parent auquel elle pût s'adresser dans ses disgraces. Ces raisons sirent tant d'impression sur les Seigneurs & sur les autres Citoiens, que toute la Ville fut en émeute, & qu'ils promirent presque tous de sacrifie. 1 cur vie pour la désense de la Reine. Ne doutant point qu'il ne fallût avoir recours aux armes, à cause du caractère du Roi, ils résolurent de mettre la Reine en lieu de sûreté, & d'éviter qu'on ne protanât le Lieu Saint ; c'est pourquoi ils la menerent de l'Eglise à l'Alcazar, où ils mirent des Sentinelles pour la garder. Non contens de cette précaution, ils inviterent le Grand-Maître Don Frédéric d'accourir à leur secours, & firent les mêmes démarches auprès de Don Henri. Ils solliciterent aussi les Villes de Castille d'embrasser la cause de la Reine, & quelques-unes y consentirent. telles que Cordone, Cuença, Jaen, & Talavéra, de même que les principaux Seigneurs Caftillans. Au bruit de cette ligué, les Seigneurs Tolédains, qui étoient avec le Roi, allerent joindre le Grand-Maître Don Frédéric, & passerent tous ensemble à Toléde, où leur arrivée causa beaucoup de joie : Don Jean Alfonse de Haro, & Garcie Alvarez d'Albornoz se rendirens aussi à cette Ville, ainsi que plusieurs autres Seigneurs.

Anne's of J. C. #354× ,

PAGNE. 1392.

ANNE'S DE J. C. 1354. Le Prince Don Frédéric est déposé de la Grande Maîtrise de S. Jacques, & Don Jean Garcie Villagéra éluen sa place par ordre du Roi.

Le Roi étant parti de Ségura, passa à Ocana, où les Com- ERE D'Es. mendeurs de l'Ordre Saint Jacques étoient assemblés, & tenoient le Chapitre. On y déposa de la Grande-Maîtrise Don Frédéric, & l'on éleva en sa place, par ordre du Roi, Don Jean Garcie de Villagéra, frere de Doña Marie de Padilla, quoiqu'il fût marié & bâtard. Après qu'on eut fait ce changement, le Roi voulut aller à Toléde, punir les Citoiens de leur manque de respect à ses ordres; mais faisant réslexion que cette Ville, qui s'étoit déclarée pour Dona Blanche, étoit bien fortifiée, & que Don Henri & Don Jean Alfonse d'Albuquerque étoient entrés en Castille avec leurs Troupes, il passa à Tordéhumos. Les Infans d'Aragon ses cousins, allerent l'y trouver, & lui représenterent que les troubles qui régnoient dans ses Etats & parmi les Seigneurs, tiroient leur origine du scandale public qu'il causoit, en ne vivant point avec la Reine Doña Blanche sa semme, & en s'abandonnant entiérement à la Padilla & à ses parens, par les conseils de qui tout se faisoit : ils ajouterent qu'en éloignant de sa personne ces perfides favoris, tous ses Sujets seroient prêts à rentrer dans le devoir, & à le servir.

Les Infans Don Ferdinand & Don Jean d'Aragon se joignent aux Con-Ædérés.

Quoique leurs remontrances fussent très-raisonnables. le Roi en parut offensé. Alors les deux Infans comprenant que la violence seule pouvoit réduire à la raison l'aveuglement obstiné de ce Prince, se liguerent avec Don Henri & Don-Jean Alfonse d'Albuquerque. Ils donnerent en même tems aussi avis aux Villes de Castille des justes motifs qui les déterminoient à faire cette démarche, afin qu'elles se déclarassent. pour la même cause, & ils mirent dans leurs intérêts la Reine Mere, qui étoit à Toro avec la Reine Dona Eléonor & d'autres Dames. Le Roi qui n'avoit que peu de Troupes, se voiant abandonné de ces deux Princes, prit le parti de se retirer à Tordéfillas; & sur la nouvelle qu'en eurent les Ligués, ceuxci allerent à Médina del-Campo. On délibéroit dans cette derniere Place sur ce qu'on devoit saire, lorsque Don Jean Alfonse d'Albuquerque sut attaqué d'une grande maladie, dont il mourut; on fit courir le bruit qu'un Médecin Italien qui le soignoit, l'avoit empoisonné, à la sollicitation du Roi\*.

Mort de Don Jean Alfonse d'Albuquerguc.

> cente de dire que le Médecin nommé | syrop. Paul, séduit par les promesses des enne-

\* \* M. de la Clede donne ce fait com- | | mis d'Albuquerque, qui vouloient faire me certain dans son Histoire de Portu- | | ar-la leur cour au Roi Don Pedre, gal; & Mariana, plus modéré, se con- donna du poison à ce Seigneur dans un

Quoiqu'il

PAGNE. 1392.

Quoi qu'il en soit, ce Seigneur ordonna par son Testament, qu'on ne l'enterrât point, jusqu'à ce que l'affaire de la Ligue fût terminée.

J. C. 1354.

Conférences le Roi & les

Les Ligués firent cependant une députation au Roi, pour s'excuser de s'être liés ensemble par zele pour son propre d'accommobien & pour celui de tous ses Etats. Ils lui firent dire aussi, dement entre que s'il reprenoit avec lui Dona Blanche, & congédioit la Padilla & les parens de cette concubine, ils seroient tous dévoués à fon service : dans ce même tems le Grand-Maître Don Frédéric alla les joindre avec ses Troupes. Le Roi donna audience aux Députés de la Ligue, & leur répondit que, comme cette affaire demandoit un meur examen à cause de son importance, il falloit que l'on commît de part & d'autre cinquante personnes, au jugement de qui on s'en rapportât de bonne foi. Après le retour des Députés, les Ligués accepterent la proposition, & nommerent des personnes pour traiter d'accommodement. Le Roi en aïant aussi nommé d'autres de son côté, tous les Plénipotentiaires se rendirent dans un même lieu, & commencerent la Conférence. Gutierre Fernandez de Toléde y porta le premier la parole au nom du Roi, & déclara que ce Prince étoit disposé à vivre avec Dona Blanche, comme avec sa femme, & à quitter la Padilla, mais que c'étoit lui imposer une loi bien dure, que d'exiger qu'il éloignat de lui les parens de cette Dame, qui le servoient fidélement. Quand il eut fini de parler, Ferdinand Perez d'Ayala lui répondit pour les Ligués, que si le Roi vouloit réellement se détacher de la Padilla, il falloit nécessairement qu'il congédiât aussi les parens de cette concubine, pour n'être point exposé. aux pressantes sollicitations qu'ils lui feroient de la reprendre. dans la vûe d'affûrer leur crédit : il infifta beaucoup fur ce point, & s'efforça de faire sentir combien la demande qu'on faisoit, étoit importante pour la tranquillité & le bien de la Monarchie.

On rendit compte au Roi de ce qui se passoit dans la Con- Le méconférence; & comme il n'avoit nullement envie de quitter la tentement Padilla, ni de vivre avec Doña Blanche, il résolut de tirer l'affaire en longueur, dans l'espérance qu'avec le tems, il attireroit à son parti quelques-uns des Confédérés, & que la Ligue perdant de la grande ardeur qu'elle montroit, s'affoibliroit. Dans ces vûes, il envoïa dire aux Ligués qu'il étoit difficile de prendre une résolution dans une affaire si impor-M m Tome V.

274

ANNE'E DI J. G. 1354.

tante, à cause du grand nombre de ceux qui s'étoient assemblés, & que pour la terminer, il valoit mieux choisir de part & d'autre quatre Plénipotentiaires, à la décision desquels l'on s'en tiendroit. Les Ligués y consentirent encore; mais le Roi disséra à faire sa députation, cherchant par le moien de quelques personnes de consance, à gagner plusieurs d'entre eux ausquels il sit offrir de grands avantages. Tant de lenteur de sa part, sit que les Ligués pénétrerent ses intentions; c'est pourquoi ils menerent leurs Troupes vers Zamora, & s'approcherent de Toro, emportant avec eux le corps de Don Jean Alsonse d'Albuquerque. Sur cette nouvelle, le Roi sortit de Tordésillas, & alla le jour suivant à Uruéna voir Dona Marie de Padilla.

On tente de mouveau un accommodement.

Il n'eut pas plûtôt fait cette démarche, que la Reine Dona Marie invita le Comte Don Henri & les autres Ligués, de se rendre à Toro pour délibérer sur ce qu'il y avoit à faire. Elle les y reçut tous avec de grandes marques d'estime, & leur représenta qu'il étoit inutile de traiter d'accommodement. avec le Roi son fils, parce qu'elle étoit persuadée que ce Prince n'avoit nulle envie d'acquiescer à leurs demandes, ni d'abandonner la Padilla & ses parens. D'autres cependant s'efforcerent de faire entendre que le Roi se conformeroit à tout ce qui seroit raisonnable par la médiation de la Reine sa mere, & de la Reine Dona Eléonor sa tante, qui étoit dans cette Ville avec les femmes du Comte Don Henri & de Don Jean Alfonse d'Albuquerque. Pour n'avoir rien à se reprocher, les Ligués convinrent encore de tenter cette voie, & les deux Reines firent prier le Roi de passer à Toro, où tout se pourroit arranger à son gré & à la satisfaction de toutes les parties intéressées pour la pacification & la tranquillité de ses Etats. On n'eut pas plûtôt porté au Roi la nouvelle, que les Ligués avoient la Reine dans leurs intérêts, qu'il fut extrêmement inquiet, parce qu'il comprit que leur parti devenoit par-là beaucoup plus fort. Il étoit dans cette perpléxité, loriqu'il reçut l'invitation des deux Reines. La premiere chose qu'il fit, fut de consulter pour sçavoir s'il devoit l'accepter ou non. Don Diégue de Padilla & Don Guttierre Fernandez. de Toléde tinrent pour la négative, & alléguerent pour raiion, que quand il seroit à Toro, sa mere & sa tante lui seroient faire tout ce qui plairoit aux Ligués; mais Jean Fernandez de Hinestrosa & Samuel Lévi furent de l'avis con-

Digitized by Google

# DESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 275

1392.

ERE D'Es- traire, dans la pensée qu'on procureroit par-là de la tranquillité à l'Etat.

1354. Le Roi est

Le Roi suivit le conseil de Hinestrosa, & transféra sa Cour à Toro, où il fut reçu avec de grands témoignages de joie. comme pri-Mais peu de jours après, il s'apperçut qu'on le retenoit honné- sonuier à Totement prisonnier. En effet les principaux de la Ligue non contens d'apporter tous leurs soins pour ne le pas perdre de vûe. changerent tous les Officiers de sa Maison, lui en donnerent d'autres qui leur étoient entiérement dévoués, & firent arrêter Hinestrosa & Samuel Lévi. Quoique le Roi usat de dissimulation, parce que privé de la liberté, il ne pouvoit faire au- Infans d'Aratrement, il travailloit néanmoins secrettement à gagner quelques-uns des Ligués, à force d'espérances & de promesses. Ses follicitations ne furent point inutiles : il détacha de la Ligue plusieurs personnes, & entre autres les Infans d'Aragon, dè

sorte que le Parti des Rébelles s'affoiblissoit peu à peu.

Au commencement de ces troubles, ou dans la suite, on Un Légat du informa le Pape de ce qui se passoit dans les Etats du Roi de Pape se laisse Castille, & du mariage que ce Prince avoit contracté avec ses promesses. Doña Jeanne Fernandez de Castro, asin qu'en qualité de Pere spirituel, il apportat du reméde à de si grands maux. Le Saint Pere touché de ces désordres envoia en Espagne avec le titre de son Légat, Bertrand, Evêque de Cesene, qui alla voir le Roi à Toro, où il s'étoit rendu, comme je l'ai dit précédemment, sur l'invitation de sa mere & de sa tante. Il sut en apparence très-bien reçû du Roi, qui après avoir appris de lui le sujet de sa Légation, lui promit de vivre avec Dona Blanche comme avec sa femme, & de quitter la Padilla. l'assurant qu'il étoit las & dégoûté de cette concubine, & qu'elle étoit elle-même résolue de renoncer au monde, & de se retirer dans un Couvent de l'Ordre de Sainte Claire qu'il devoit fonder. Le Roi trompa de cette maniere le Legat qui cita à la Cour Pontificale, par ordre du Pape, les Evêques d'Avila & de Salamanque, sur ce qu'ils avoient déclaré nul le mariage du Roi avec Doña Blanche (A).

Les Ligués s'étant aussi laissés éblouir par ses belles promesses, se flatterent que le Roi ne pensoit plus qu'aux inté-chappede To-ro, à passe à rêts communs; c'est pourquoi on célébra le mariage de Don Ségovie. Ferdinand de Castro avec Doña Jeanne, sœur du Comte Don Henri, alliance que le Roi désapprouva, quoiqu'il prît

(A) RAYNALDUS.

M m ij

276

J. C. 1354. alors le parti de la dissimulation : on porta aussi le corps de ERE D'Es-Don Jean Alfonse d'Albuquerque au Couvent de l'Epine, de l'Ordre de Cîteaux, pour y être inhumé. Le Roi cependant qui ne dissimuloit qu'à dessein de s'échapper de ceux qui veilloient sur ses démarches, projetta sur la fin de l'année une partie de chasse, dans laquelle il se flattoit de trouver l'occasion de mettre son projet à exécution. Il s'ouvrit pour cet effet à quelques-uns de de ses Confidens; & un jour qu'il faisoit un brouillard épais, il sortit de Toro, sous prétexte d'aller chasser. Aiant rencontré les gens qu'il avoit mandés, il s'échappa de ceux qui l'accompagnoient, & poussa si vigoureusement son cheval, qu'il gagna bientôt Ségovie, & s'y mit en sûreté sans qu'on pût l'atteindre (A).

Il favorise Abohanen dans sa révolfon pere, & l'aide à mon-

Comme Abohanen continuoit toujours dans sa révolte contre le Roi de Maroc son pere, il parut être dans la dispote contre le sition de renoncer à la Religion Mahométane, & de se faire Roi de Maroc Chrétien. Sous ce prétexte il rechercha l'appui du Roi de Castille, qui voulant le favoriser, demanda au Pape les graver sur le Trô- ces ordinaires pour faire la guerre en Afrique (B); mais il y a tout lieu de croire qu'il n'avoit d'autres vues que de mettre le Roi Don Pedre dans ses intérêts, afin de ravir la Couronne & le Sceptre à son pere, comme il le fit avec le secours de ce Monarque (C).

Don Carlos, Roi de Navarre, sollicite en France la plusieurs Domaines, & se Charles d'Efpagne, Conactable,

D'un autre côté Don Carlos, Roi de Navarre, sollicitoit fortement à Paris auprès du Roi de France son beau-pere, la restitution des Comtés de Champagne & de Brie, du Duché reflication de de Bourgogne & de tout le reste qui avoit appartenu à ses Ancêtres, sous prétexte que ceux-ci avoient été extrêmement brouille avec lésés dans les arrangemens qu'on avoit pris. Celui qui s'y opposoit le plus, étoit Charles d'Espagne, fils de Don Alsonse de la Cerda, Comte d'Angoulême & Connétable de France, parce qu'il possédoit quelques-unes des Places que le Roi de Navarre répétoit. De-là vint que le Navarrois & le Connétable se brouillerent ensemble, se dirent même réciproquement quelques paroles vives, & demeurerent dans la suite toujours ennemis (D).

Il fait affaf-

Le Roi Charles qui ne respiroit que la vengeance, forfiner le Con- ma le projet d'ôter la vie au Connétable de France. Infor-

PAGNE.

1392.

<sup>(</sup>A) AYALA. (B) Raynaldus. (C) MARMOL.

<sup>(</sup>D) Froissard, le Prince de Viane, Garibay.

ERE D'Es- mé qu'il faisoit sa demeure proche de Rouen dans le Château de l'Aigle, il chargea de cette commission Philippe ANNE'S DE son frere, le Seigneur de Graville, celui de Maubué, Don ligue avec les Roderic Uriz, Don Jean Ramirez d'Arellano, & Don Cor- Anglois. baran Leet, Seigneurs Navarrois, ausquels il donna quelques soldats déterminés. Ceux-ci s'étant déguisés pour n'être point reconnus, se rendirent sur les lieux; & à la faveur d'une nuit très-obscure, ils escaladerent hardiment le Château, surprirent le Connétable au lit, le poignarderent, & s'échapperent ensuite \*. Le Roi de France sut très-irrité de cet attentat, & résolut de le punir. Celui de Navarre, qui craignoit son ressentiment; se ligua aussi-tôt avec le Roi d'Angleterre, & sit même en France d'autres alliances : il follicita aussi le Roi d'Aragon par le canal du Doien de Tudéle, de se joindre à l'Anglois contre la France, le flattant de l'espérance de marier Doña Constance sa fille avec le Prince de Galles; mais l'Aragonnois, qui prévit les maux qui en résulteroient pour les Vassaux qu'il avoit dans le Roussillon, jugea à propos d'entretenir avec la France la bonne correspondance qui étoit établie entre les deux Couronnes.

Il est arrêté

Quelque tems après, le Roi de France voulant lever trente mille hommes pour la guerre contre l'Angleterre, imposa prisonnier en pour les païer une contribution qui comprenoit les Nobles & les gens du Peuple. Cet impôt fit beaucoup murmurer ; mals le Roi de Navarre & ses Partisans furent ceux qui parlerent le plus haut, disant que la Noblesse de France ne souffriroit jamais un pareil affront. Le Roi de France en fut averti: & persuadé qu'il pouvoit suivre de-là de funestes conséquences pour son entreprise, il prit la résolution de faire arrêter & punir le Roi de Navarre. Pour cet effet, Charles, Dauphin de France, invita dans le Carême à un festin, par ordre de son pere, le Roi de Navarre, le Comte de Harcour, le Seigneur de Graville & d'autres; & pendant qu'ils étoient à table, des gens que le Roi de France avoit apostés, se jetterent sur eux & les arrêterent tous. Le Roi de France fit sur le champ ôter la vie au Comte de Harcour, au Seigneur de Graville, à Maubué, à Coliner & à Doublet; il défendit qu'on leur donnât la sépulture, & fit mettre leurs têtes sur des pieux. On

\* Mezeray dit que le Connétable fut | 1355, veut que g'ait été le 8, du même mois.

assassiné le 6. de Janvier; & Mariana, qui parle de cet événement sous l'année

NNE'E DE J: C.

conduisit le Roi de Navarre au Château Gaillard d'Andelis, ERE D'EL d'où il fut ensuite transféré à celui de Castellet, & de-là à celui d'Arleux en Cambresis. Le Roi de France voulut aussitôt s'emparer de tous ses Domaines; mais Philippe & Louis freres du Roi prisonnier les mirent en état de désense; & les Seigneurs de Navarre, qui étoient à la suite de leur Maître, s'étant retirés à Evreux, soutinrent courageusement tous les efforts des Troupes que le Roi de France fit marcher pour réduire cette Place. Don Louis alla aussi-tôt en Navarre chercher des Troupes, & Don Philippe foutenu du Roi d'Angleterre, en mit quelques-unes sur pied, avec lesquelles il sit de grands dégâts en Normandie (A).

On le remet il fait sa paix avec le Roi Jean.

Cependant le Roi de France, qui craignoit de voir tout le en liberté, & Roiaume en combustion, s'il emploioit la voie des armes contre le Navarrois, pardonna à ce Prince, à la sollicitation du Cardinal de Boulogne, de la Reine veuve sa sœur & de la Temme du Roi de Navarre sa fille. Il le lui fit sçavoir par le Cardinal de Boulogne, l'Evêque de Xaintes & les Ducs de Bourbon & de Vendôme; mais le Roi de Navarre ne leur répondit qu'en se plaignant fortement de ce que le Roi de France lui avoit usurpé une bonne partie des Etats de son pere. On rapporta ceci au Roi de France, qui ne cherchant qu'à l'appailer à cause de la guerre d'Angleterre, promit de lui donner une entiere satisfaction. Malgré cette assurance. le Navarrois, qui ne croïoit pas devoir compter aveuglément fur sa parole, lui demanda en ôtage un de ses fils. Le Monarque François y consentit, & lui donna le Duc d'Anjou; en sorte que le six d'Avril le Navarrois alla à Paris, où dans une Audience publique, en présence des Reines, des Princes du Sang, du Légat, & d'un grand nombre de Seigneurs, il demanda pardon au Roi de France, qui le reçut avec bonté, & lui promit son amitié \* (B).

Le Traité d'accommodement entre ces deux Princes se fit

Roi de Navarre exigea, pour se rendre à Paris, qu'on lui donnat en ôtage un des fils du Roi de France, mais ce Prince n'étoit point alors prisonnier. Il ne sut arrêté qu'en 1356, pour les discours séditieux qu'il tint à l'occasion de la contribution dont parle FERRERAS, & qui fut imposée au mois de Mars de la même année, comme il est rapporté dans le Tome 1391.

<sup>(</sup>A) La continuation de Nangis, FROISSARD & les Historiens de France & de Navarre

<sup>(</sup>B) La continuation de Nangis, FROISSARD & les Historiens de France & de Navarre.

<sup>\*</sup> Quoique FERRERAS cite ici parmi les autorités les Historiens de France, Mezeray ne s'accorde point avec lui. Il oft bien vrai, suivant le dernier, que le 13. des Ordonnances.

ERE D'Es-1392.

à Valognes le 10. de Septembre de l'an 1355. \* (A).

En Aragon le Roi Don Pedre inquier de la guerre de Sardaigne, ne s'occupoit que du soin d'équipper sa Flotte & de lever des Troupes. Pendant qu'il achevoit ses préparatifs, il ragon passe en envoia à cette lile Don Michel Zapata avec douze Galéres, Sardaigne. chargées de monde & de chevaux. Il parcourut aussi les Villes-& Places les plus peuplées de ses Etats, ausquelles il demanda pour cette guerre des contributions qui lui furent accordées généreusement. Faisant réfléxion que dans les Rosaumes il n'est rien de plus nécessaire pour les Sciences que les Ecoles de l'Universipubliques, il fonda à Huesca une Université, qui a fourni des té de Huesca en Aragon. hommes célébres. Il retourna de-là à Barcelonne, d'où la Flotte qui étoit en état, passa à Roses, pour la commodité de l'embarquement. Enfin le quinzième jour de Juin le Rois'embarqua avec la Reine & la principale Noblesse de ses Etats. aïant sur cent Galères & vingt-un Vaisseaux dix mille Fantaffins & quinze cens Chevaux avec toutes les munitions dont il pouvoit avoir besoin. Sa navigation sut heureuse, de maniere qu'il découvrit l'Isle, & y prit terre le vingt-un du même mois. S'étant mis à la tête d'un bon Détachement, & laissant le reste sur la Flotte sous les ordres de Don Bernard de Ca- gé par terre & bréra, il alla affiéger par terre & par mer la Ville d'Algéri\*\*, dont il commença bientôt à battre les murailles.

L'Archevêque de Milan, Protecteur de la République de Le Duc de Gênes, informé de l'état où étoient Algéri & ses Alliés, mit Milan & le Juen mer vingt-cinq Galéres pour secourir cette Place. Il fit veulent secoudire en même tems au Juge d'Arboréa de se disposer à en rircette Place. faire autant par terre; & celui-ci se mit aussi-tôt en devoir de rassembler quelques Troupes. Les Galéres de Gênes parurent cependant à la vûe d'Algéri; mais comme la Flotte du Roi étoit devant cette Place, elles ne purent entrer dans le Port; n'osant pas non plus en venir à une action décisive, elles se contenterent seulement de harceler de tems en tems la Flotte Aragonnoise, qui en fut incommodée.

. Dans ce même tems l'Armée du Roi fut affligée d'une

(A) MARTENNE, pag.132.Tom-I. \* On doit inférer de ma Note précédente, que ce Traité fut une confirmation des conditions ausquels le Roi de Navarre consentit de comparoître au Parlement de Paris devant le Roi, pour demander

pardon de sa conduite passée, & en être

absous. On peut les voir dans Mezeray. \*\* Suivant ce qui est marqué sous l'année précédente, il faut croire que cette Place avoir été reprise par les ennemis, après 'le départ de Don Bernard de Cabréra pour l'Bspagne.

ANNE'E DE J. C.

Le Roi tombe malade au

# 180 HISTOIRE GENERALE

N F'E D E 1354. .

grande maladie épidémique, dont un grand nombre de Sei- ERE D'Esgneurs & de Soldats éprouverent les funestes effets, jusqu'au point que plusieurs en perdirent la vie. Le Roi même en aïant été attaqué, fut contraint de le faire transporter à l'instant à Cagliari avec une escorte de sept Vaisseaux, accompagné de la Reine & d'autres Seigneurs, laissant au siège Don Pedre Egérica & Don Bernard de Cabréra. Sur ces entrefaites le Juge d'Arboréa, qui avoit levé quinze mille Fantassins & cinq mille Chevaux, marcha au fecours des Affiégés, & se posta à un peu plus d'une lieue de la Ville. Don Pedre Egérica & Don Bernard de Cabréra convinrent de chercher à le gagner, pour ne pas rendre inutiles les fatigues du siège, & pour éviter d'en venir à une action, à cause de la quantité de monde que la maladie épidémique avoit enlevé. Egérica, qui étoit un peu parent de ce Seigneur, lui fit dire que dans la conjoncture présente il croioit qu'il valoit mieux traiter d'accommodement, que d'emploier les armes dont le sort est toujours douteux; qu'il pourroit mieux ménager ses intérêts par la voie de douceur qu'autrement, & que si l'on pouvoit convenir de quelque arrangement, il ne devoit point douter d'y trouver son avantage. Le Juge profita de l'avis d'Egérica & de Cabréra, en sorte qu'aiant traité avec eux, il obtint des conditions très avantageuses, dont les principales

furent qu'on lui abandonneroit en propre la Gallura, & qu'il tiendroit tout le reste à foi & hommage, avec toutes les prérogatives dont il jouissoit, pourvû qu'il se détachât de la Ligue qu'il avoit faite avec l'Archevêque de Milan & les

Prise de cette Place.

Génois.

On porta au Roi, qui étoit à Cagliari, le Traité pour être signé; mais ce Monarque en trouva les clauses exhorbitantes, & refusa d'abord d'y souscrire, sous prétexte qu'elles étoient indignes de la Majesté. A la fin cependant ce Monarque consentit à tout, vaincu par les sollicitations de ses Favoris, qui lui firent sentir l'importance d'accéder au Traité, à cause des circonstances du tems, pour ne pas retourner dans ses Etats avec la honte d'avoir échoué dans son entreprise. En conséquence le Juge retira ses Troupes; & la Garnison d'Algéri, dénuée de toute espérance d'être secourue, rendit le 19. de Septembre la Ville au Roi, qui la peupla sur le champ d'Aragonnois & de Catalans. Mais le Roi aïant différé de livrer la Gallura au Juge d'Arboréa, par envie de

Digitized by Google

1392.

ne point remplir cet engagement, ce Seigneur s'indisposa contre Don Pedre Egérica qu'il accusa de l'avoir trompé, & ANNE'E DE

reprit les armes une seconde fois (A).

Il y avoit quelque tems que Don Pedre, Infant de Portu- Don Pedre. gal, étoit amoureux de Dona Inès de Castro: il en avoit dé- tugal, amouja eu quatre enfans; & de-là venoit que Don Alvar. Perez de reux de Dona Castro, frere de cette Dame, étoit en grande faveur auprès Inde de Case de lui, de même que plusieurs autres de ses parens. Comme l'envie ou la jalousie est toujours à la Cour proportionnée au crédit, la plûpart des Confidens du Roi voiant les attentions du Prince son fils pour Dona Inès, & son éloignement pour les mariages qu'on lui proposoit, le soupçonnerent d'avoir épousé cette Dame en secret. Ils communiquerent leur pensée au Roi Don Alfonse son pere, & lui représenterent que de-là pouvoient naître dans le Roïaume de grands inconvéniens, dont le principal regardoit la succession au Trône pour Don Ferdinand son petit fils, parce que Dona Inès appuiée de ses parens qui avoient tant de crédit dans l'Etat, & maîtresse de la volonté du Prince, pourroit entreprendre de procurer la Couronne à quelqu'un de ses fils : ce qu'il étoit important de prévenir.

Sur ces avis le Roi Don Alfonse manda l'Infant Don Pedre son fils, & le prenant en particulier, il voulut sçavoir de lui, pere prend la s'il étoit marié ou non avec Dona l'nes de Castro. Quoiqu'il faire mourir le pressat de s'ouvrir à lui sur ce point avec consiance, sous cette Dame. prétexte que sa franchise importoit au bien du Royaume, l'Infant soutint toujours que cette Dame n'étoit point sa femme, mais sa maîtresse; ce qui ne devoit pas paroître étonnant à l'égard d'un homme libre, & qui étoit dans un âge où les aiguillons de la chair se font sentir avec le plus de force. En conséquence de cette réponse le Roi Don Alfonse le sollicita plusieurs fois de se marier, & de quitter Doña Ines, tant pour le repos de sa conscience, qu'à cause du scandale qu'il causoit dans l'Etat; mais l'Infant rejetta toujours cette propfition sous différens prétextes. Le Roi Don Alfonse étonné de l'obstination de son fils, consulta ses principaux Favoris, fur ce qu'il devoit faire dans cette occasion. Tous ceux-ci n'eurent point horreur de lui dire, que le meilleur moien de prévenir les inconvéniens qu'on craignoit, c'étoit d'ôter la vie à

(A) ZURITA, & d'autres, Tome V.

in a Nn

Dona Ines; & le Roi aïant approuvé leur conseil, on con- REE D'Esvint de chercher une occasion favorable pour exécuter un pro-1354. 7 jet si détestable. Cette résolution cependant ne put être tenue si secrette, qu'elle ne parvint à la connoissance de la Reine Dona Beatrix, & de Don Gonçale, Archevêque de Brague, qui en informérent l'Infant Don Pedre; mais ce Prince fit peu de cas de l'avis, dans la pensée qu'on ne cherchoit qu'à lui donner de vaines craintes, pour le faire changer de sentiment (A).

de Grenade, détrôné & tué Yago.

Juceph, Roi .. Dans cette même année Juceph, Roi de Grenade, qui avoit régné tranquillement depuis la mort de Don Alfonse, par Mahomet Roi de Castille, éprouva le dernier des malheurs. Mahomet Yago \* fon oncle, dévoré d'une injuste ambition, forma contre lui, avec les Nobles, une conspiration, dont le succèsfut de ravir le scéptre & la vie à l'infortuné Juceph le 19. de Novembre (B). Immédiatement après, Mahomet Yago enyoia une Ambassade à Don Pedre, Roi de Castille, pour repouveller la Trêve avec lui; ce qu'il obtint facilement (C).

contre le Roi de. Castille s'affoiblic.

A peine le Roi de Castille étoit arrivé à Ségovie qu'il y fut joint par les Infans d'Aragon, qui avant que de partir de Toro, remirent entre les mains de la Reine Dona Marie & du Comte Don Henri, Jean de Hinestrosa, qu'ils avoient sous leur garde. Le Roi tâcha encore, à force d'espérances & de promesses, d'attirer à son parti plusieurs autres personnes de la Ligue, qui s'affoiblissoit ainsi de plus en plus. Cette manœuvre du Roi fit comprendre aux autres Ligués, qu'ils avoient besoin d'un plus grand nombre de Troupes pour se soutenir . c'est pourquoi le Comte Don Henri passa dans les Asturies, Don Fréderic son frere, à Talavéra, Don Tello frere de l'un & de l'autre, en Biscaye, & Don Ferdinand de Castro avec sa femme, en Galice. En partant ils relacherent Hir nestrosa, après avoir exigé de lui des orages, parce qu'ils comprirent qu'ils ne pouvoient le garder que difficilement.

Les Etats de Burgos accordent des segours au Roi pour la guer-

D'un autre côté, le Roi persuadé qu'il ne pouvoit dissiper entierement la Ligue, que par la voie des armes, convoqua les Etats à Burgos. Il y représenta que sa mere & ses freres vouloient tyranniser son Roiaume, & que comme ils.

\* Mariana le nomme Mahomet Lago, (B) Son Epitaphe für sa Tombe, GA- | & l'Abbé de Vayrac Mahomet Lagus. Le premier marque encore qu'il eut le furnom de Lago, à cause de sa vieillesse.

<sup>(</sup>A) EDOUARD NUNEZ. MIBAY & MARMOL.

<sup>(</sup>C) GARIBAY & MARMOL.

le mettoient tout en combustion, il avoit assemblé les Etats à dessein de leur demander des secours pour lever des Trou- ANNE'E DE pes, & réduire les Rébelles à la raison. Tous les Députés des Villes lui accorderent ce dont il avoit besoin, & le priérent très-instamment de vivre avec Dona Blanche commè avec sa femme, parce que de son refus naissoient les scandales & les troubles du Roïaume. Le Roi le leur promit, & s'étant mis à la tête d'un Corps d'Armée, il alla le Dimanche marche contre les Rébelles, des Rameaux à Medina d'el-Campo, où il sit mourir Pierre sait mourir Ruiz de Villégas, Sanche Ruiz de Roxas, & Martin Ca-plusieurs Seirandia: on arrêta aussi par son ordre Jean Rodriguez de Cif- gneurs, & ca néros, & Suero Perez de Quinones, qui furent conduits à d'autres. Castro-Xeris.

1355.

Ce Prince

inutilement la

Pendant ce tems-là le Comte Don Henri, qui avoit rassemblé quelque Noblesse & beaucoup de Troupes, passa villede Toros avec elles à Toro pour secourir la Reine Dona Marie. Sur ces entrefaites le Roi parut devant la Place, & l'attaqua du côté de Sainte Marie de la Véga; mais ses Troupes furent vigoureusement repoussées: Don Ferdinand Ruiz Giron fut tué dans cette occasion. Alfonse Tellez Giron son frere demanda ses Etats au Roi, qui les lui refusa, & ce Seigneur piqué de n'avoir pû obtenir cette grace, mena à la Reine trente Chevaux.

Les Princes Toro, décampa avec son Armée, & marcha vers Toléde, Don Henri & Don Frédéric qui s'étoit déclarée pour la Reine Dona Blanche. Aussi-tôt le volent au se-Comte Don Henri, qui fut informé de ses intentions, réso- cours de Tolut d'aller joindre Don Fréderic son frere à Talavéra, asin menacée par de voler ensemble au secours de Toléde, & le fit avertir de le Roi. venir au devant de lui avec ses Troupes. On ne tarda pas de donner avis au Roi de son projet; & le Monarque envoïa fur le champ des ordres exprès aux Habitans d'Avila, & de Colménar de garder les gorges des Montagnes, afin d'en défendre le passage aux Troupes du Comte. Les uns & les autres lui obéirent exactement. Ils rassemblérent beaucoup de monde de toutes les Places voisines, & allérent se poster dans les défilés les plus étroits; de sorte que le Comte Don Henri s'étant présenté, & aïant trouvé un si grand obstacle, sut contraint de chercher à s'ouvrir un passage par les armes. Quoique les Soldats du Comte se comportassent avec valeur, ils furent d'abord mal menés par les Habitans de Colménar; mais aïant Nnij

284

ANNE'E DE J. C. 3355.

fait les derniers efforts, ils passérent les Montagnes. Don ERR D'Es. Henri fut si piqué d'avoir été ainsi arrêté dans sa marche, PAGNE, qu'aiant joint le même jour Don Fréderic son frere, il alla le lendemain avec lui décharger sa colere sur Colménar. Après avoir mis cette Ville à feu & à fang, en avoir massacré la meilleure partie des Habitans, & l'avoir ruinée, les deux freres se retirérent à Talavéra, sur ce qu'ils apprirent que le Roi Don Pedre étoit déja à Torrijos, pour se rendre devant Toléde.

Le premier . Ville, & y commet des tre les Juifs.

Ils passérent de là le Pont du Tage, & s'avancérent vers entre dans la Toléde, laissant toujours la riviere entre eux & l'Armée du Roi. Arrivés au Pont de Saint Martin, Don Henri envoïa hostilités con- avertir les Tolédains qu'ils venoient pour secourir Dona Blanche. Les principaux de la Ville lui firent dire qu'ils ne pouvoient les recevoir, parce que le Roi avoir promis de reprendre Doña Blanche, & de vivre avec elle. Sur cette réponse Don Henri s'éloigna un peu de la Ville avec ses Troupes; mais le jour suivant il y entra par le Pont d'Alcantara, à la faveur de quelque intelligence qu'il entretenoit avec plusieurs des principaux Citoiens. La meilleure partie de la Noblesse & du Peuple se joignit à lui; & les autres qui étoient dévoués au Roi, se retirérent à l'Alcazar, d'où ils sirent sçavoir à leur Souverain tout ce qui se passoit. Cependant les Troupes de Don Henri entrérent dans l'Alcana \*, & pillérent toutes les boutiques des Juifs, dont plusieurs perdirent même la vie. Elles passérent ensuite à la Juiverie, à dessein d'enfaire autant; mais les Juifs trouvérent le moien de fermer les portes de leur Quartier, & les Soldats se retirérent par ordre de leurs Généraux.

Quelques Troupes du Roi y font

Le Roi n'eut pas plutôt appris que ses freres étoient entrés dans Toléde, qu'il passa le Tage avec son Armée, & se préaussi introdui- senta à la porte de Saint Martin, dont on avoit confié la garde & la défense à Don Pedre Etienne Carpintéro. Plusieurs Soldats du Roi passerent à la grande Juiverie, au moien de quelques échelles de cordes que les Juiss leur jettérent, dans la crainte d'éprouver, de la part des Troupes de Don Henri, le même traitement que ceux de l'Alcana.

Le Roi en & le Prince

Cependant le Roi qui vouloit entrer dans la Ville, attaqua force l'entrée, fortement la porte du Pont. Il y mit le seu, y posta un gros-

> \* C'est ainsi qu'on appelle à Tolede une rue où il n'y a que des Marchands Mesgiers.

PAGNE. 1393.

Corps d'Arbalêtriers, qui firent pleuvoir tant de fléches sur les défenseurs, que ceux-ci ne pouvant soutenir leurs déchar- Anne le pouvant soutenir leurs déchar- Anne le pouvant soutenir leurs décharges, ni résister à la sumée, surent contraints de se retirer auprès de Don Henri, après avoir néanmoins combattu avec retire à Talavaleur dans leur poste. Alors Don Henri comprenant que véra. cette Ville étoit portée pour le Roi, en sortit avec ses Troupes par le Pont d'Alcantara, & marcha contre celles du Roi, dont la meilleure partie étoit déja dans Toléde. Il fondit sur les bagages, & après s'en être emparé, il tourna ses pas vers Talavéra. Le Roi n'eut pas plûtôt reçu la nouvelle de la perte qu'on venoit de faire, qu'il rallia ses Troupes, & alla à la poursuite de Don Henri. Il marcha toute une lieue, mais aïant ensuite changé de sentiment, il retourna à la Ville.

Lorsqu'il y sut entré, il commanda à Jean de Hinestrosa de transférer la Reine Dona Blanche au Château de Siguen- che est transça; ce fut ainsi qu'il tint la parole qu'il avoit donnée aux Etats férée au Châde Burgos. Don Pedre Barroso, Evêque de Siguença, fut guença. arrêté par son ordre & conduit prisonnier au Château d'Aguilar de Campo. Plusieurs personnes nobles, tels que Ferdinand Sanchez de Roxas, Alfonse Gomez, Gomez Manrique, Diége Martinez & d'autres eurent la tête tranchée, outre vingt-deux hommes du Peuple qui furent condamnés à périr à la potence. Au nombre des derniers fut un Orfévre. âgé de près de quatre-vingt-deux ans, pour qui un de ses fils s'offrit à la mort, par un rare exemple d'amour filial, afin de lui prolonger encore un peu ses jours. Quoiqu'une action si généreuse excitat la compassion de tout le monde en général, & méritat une plus grande récompense que la vie d'un Vieillard tel que le pere, elle ne fit pas la moindre impression. sur le cœur dur du Roi, qui ne se repaissoit que du sang qu'il répandoit.

Quelques Prélats du Roïaume, voiant l'immunité Eccléfiastique méprisée & foulée aux pieds, dans la détention de excommunié, & ses Etats YEvêque de Siguença, donnerent avis au Pape de cet événe- mis en interment, & firent au Roi diverses remontrances à ce sujet. Comme le Roi n'y eut aucun égard, Bernard, Evêque de Césene, l'excommunia avec la Padilla & Doña Jeanne de Castro, & jetta l'interdit sur tous ses Etats; ce qui augmenta le trouble (A). La Reine Dona Marie, qui craignoit que le Roi son fils ne retournat de Toléde à Toro, fit inviter Don Henri & Don!

(A) RAYNALDUS...

ANNE'E DE J. C.

1355. Les Princes Don Henri & recournent à Toro.

Frédéric à accourir à fon secours. Ces deux Princes se rendi- ERE D'Esp rent auprès d'elle avec leurs Troupes, & firent sur leur route tout le mal qu'ils purent dans les Places qui tenoient pour le Roi. On'n'eut pas plûtôt porté au Roi la nouvelle de leur dé-Don Frédéric part pour Toro, qu'il se mit en campagne à la tête de son Armée, & alla se présenter devant Cuença qui s'étoit déclarée pour Doña Blanche. Alvar Garcie d'Albornoz, qui y commandoit, promit au Roi de mettre la Ville sous son obéissance, pourvû qu'il se retirât avec ses Troupes, l'assurant qu'autrement la Place se défenderoit avec la derniere obstination. Le Roi accepta le parti\*, & informé des désordres que Don Henri & Don Frédéric commettoient dans les environs de Toro, il décampa & marcha vers cette Ville.

Ils y foutiennent une attaque.

plusieurs Détachemens met une Pla-CC.

Le Roi s'étant rendu à Ségovie, passa de-là à Tordésillas, & ensuite à Castro-Nuño, où il s'arrêta pour attendre toutes ses Troupes. Dès qu'elles furent arrivées, il alla à Toro. où il se livra sur les remparts un combat dans lequel la perte fut égale, quoique le Roi fût contraint de se retirer à Castro-Le Roi fait Nuño. Là il partagea son Armée en plusieurs Corps, dont il donna le commandement à ses Généraux, pour ranger sous contre les Ré- son obéissance toutes les Places de Don Henri & de Don belles, & sou- Tello ses freres. Don Jean de la Cerda sut chargé de réduire la Biscaye; Don Pedre Nuñez de Gusman, Ruéda, dans le Roïaume de Léon, laquelle appartenoit à Don Henri; Jean Rodriguez de Sandoval, Palençuéla, qui faisoit partie des Domaines de Don Tello; & Jean Garcie de Villagera, tout ce que Don Frédéric possédoit à Uclès. Le Roi même alla de Morales, Village situé sur le Territoire de Toro, à Valdéras, qui étoit à Don Henri. Il attaqua cette Place avec vigueur, mais il fut repoussé de la même manière; en sorte que furieux de ce mauvais succès, il se retira à Morales, d'où il retourna avec de plus grandes forces insulter Valdéras, qui fe rendit.

Mauvais suceès de ses Déeachemens.

Don Jean de la Cerda entra en Biscaye avec un Corps de Troupes de Cavalerie & d'Infanterie; mais les Habitans de Las Encartaciones s'étant réunis, l'attaquerent à la faveur

danscetteVille, délivré par là d'un grand péril, se sauva en Aragon par le moïen d'Alvar Garcie d'Albornoz, à qui on l'a-

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

1393.

<sup>\*</sup> Mariana ne rapporte point ce fait de | | Sanche son frere naturel, qui étoit alors la même maniere. Il dit que les Habitans plus unis entre eux que ceux de Toléde, lui aïant fermé les portes, le Roi n'osa pas en venir à une violence, ni attaquer | voit confié. une Place & forte; & que le Prince Don

des Montagnes & des passages étroits, & le défirent, de manière que tous ses soldats furent massacrés, à l'exception de quelques-uns qui eurent le bonheur d'échapper à la mort. & de retourner en Castille. Après cette déroute, Don Jean de la Cerda forma un autre Corps d'Armée, avec lequel il rentra une seconde fois en Biscaye, où il ne fut pas plus heureux que la premiere. Arrivé à Ochandiano, il fut attaqué & taillé en pièces par un Corps de Troupes Biscayennes, qui avoient à leur tête Jean d'Abendano, & qui le contraignirent encore de se retirer. Don Pedre Nuñez de Gusman alla insulter Ruéda; mais il y trouva tant de résistance, qu'il sut sorcé de renoncer à cette entreprise; démarche dont il donna avis au Roi. Jean Rodriguez de Sandoval se présenta devant Palencuéla, où commandoit Dia Sanchez, qui dans une sortie & une embuscade, massacra une bonne partie de ceux que Jean Rodriguez avoit sous ses ordres, & entre autres le Général même. Le Roi irrité de la résistance de Ruéda, alla en perfonne de Valdéras à cette Place avec un plus grand nombre de Troupes. Il l'attaqua vigoureusement; mais elle se défendit si bien, qu'il sut lui-même contraint de se retirer.

Pendant que le Roi étoit à Ruéda, Don Henri profitant de son éloignement, sortit de Toro avec la meilleure partie Don Henri de ses Troupes, & alla en Galice, sous prétexte de se joindre passe en Galià Don Ferdinand de Castro son beau-frère, pour revenir enfuite tous deux avec de plus grandes forces défendre la Reine Dona Marie. Sur cette nouvelle, le Roi retourna à Morales, & voulut d'abord poursuivre Don Henri; mais après quelque mûre réfléxion, il résolut de s'emparer de Toro, qui n'étoit plus, à beaucoup près, si bien garnie de Troupes, & il s'approcha de cette Place à la tête de son Armée. Un Juif appellé Samuel Lévi, qu'il avoit élevé à la Charge de Controlleur Général de ses Finances, aïant établi deux Caisses à Truxillo & à Hita pour faire le recouvrement des revenus de la Cou-

ronne, lui ramassa une somme considérable d'argent.

Sur ces entrefaites mourut Don Ferdinand Perez Ponce, Mort de Don Grand-Maître d'Alcantara, & le Roi fit élever en sa place, Ferdinand Personne Commandeurs, Diémis Cutionnes de Zébelles, rez Ponce, par les Commendeurs, Diégue Gutierrez de Zéballos, quoi- Grand-Maîqu'il ne fût point Chevalier de l'Ordre : c'est ainsi que la tre d'Alcantacrainte qu'on avoit du Roi, faisoit souscrire aveuglement à ra. Diégue Gutierrez de toutes ses volontés. Peu de tems après, le Roi envora le nou-zéballos sons veau Grand-Maître d'Alcantara avec quelques Troupes. fuccesseur, se

J. C. 1355.

J. C. 1355. fauve en Ara-

commander sur la Frontière du côté de Palençuela; mais ce- ERE D'Eslui-ci ne se fut pas plûtôt rendu à son poste, qu'on le brouilla avec le Roi, qui le rappella, & le sit arrêter & ensermer dans l'Alcazar de Zamora. Jean de Hinestrosa de qui il étoit parent, pria le Roi de le lui remettre entre les mains, & de lui en confier la garde; & aïant obtenu cette grace, il l'enferma à Saint Pierre de la Tarce, d'où Diégue Gutierrez de Zéballos s'échappa avec le consentement de Jean de Hinestrosa, & s'enfuit en Aragon.

Toro est affié-

Le Roi cependant qui étoit devant Toro, & serroit cette gé par le Roi. Place de près, eut quelques chocs avec les Affiégés. Quoiqu'il leur fit tout le mal qui lui étoit possible, il entretenoit néanmoins des correspondances avec eux. Pendant qu'il étoit occupé à ce siège, il reçut avis qu'entre Uclès & Tarancon, Don Gonçale Mégia & Gomez Carillo avoient taillé en piéces le Corps de Troupes que commandoit Don Jean Garcie de Villagéra, & en avoient même tué le Commandant \*: nouvelle à laquelle il fut très-sensible.

Le Cardinal la Jugie, Légat du Pape, travaille inumener cePrince à la raison.

Le Pape Innocent informé de ce qui se passoit en Castille. Guillaume de envoia dans ce Roiaume le Cardinal Guillaume de la Jugie\*\* en qualité de Légat, pour solliciter, & ménager quelque accommodement. Guillaume de la Jugie se rendit au Camp du tilement à ra- Roi devant Toro le 24. de Novembre, & y fut très-bien reçu. Il ne tarda pas à traiter avec le Roi des affaires dont il étoit chargé, & qui regardoient l'emprisonnement de Don Pedre Barroso, Evêque de Siguença, le commerce criminel du Roi avec la Padilla, le mépris scandaleux que ce Prince faisoit de la Reine Dona Blanche sa semme, & toutes les querelles qui fomentoient la discorde entre lui, sa mere, ses freres & ses sujets. Le Roi répondit favorablement sur le premier point pour complaire au Légat, & fit même relâcher sur le champ l'Evêque de Siguença, qui n'eut pas plûtôt recouvré la liberté, qu'il passa en Portugal, pour n'avoir plus rien à craindre du Roi, dont il connoissoit parfaitement le mauvais

> Suivant Mariana, le Roi ne voulut | point que l'on pourvût à la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, vacante par la mort de ce Seigneur, afin que le Prince Don Frédéric son frere naturel, flatté de l'espérance de recouvrer une dignité dont on l'avoit dépouillé, eût un appas pour rentrer dans son devoir. Peut-être cette guse contribua-r-elle en effet beaucoup

là la démarche que le même Don Frédéric sit l'année suivante, comme on le verra.

\*\* Mariana veut que c'ait été le Cardinal Gui de Boulogne; mais on trouve le contraire dans Raynaldus cité par FER-RERAS. Voïez ma deuxiéme Note sous l'année 1357.

caractér**e** 

PAGNE.

1393.

ERR D'Es- caractère. A l'égard du second, il promit de quitter Dona Marie de Padilla, & de vivre comme il le devoit, avec Dona Blanche, & le protesta de manière que le Légat en écrivit au Pape comme d'une affaire déja faite (A). Enfin il engagea sa parole Roiale de faire la paix & de se raccommoder avec sa mere & ses freres, mais seulement après la réduction de Toro, parce que la prise de cette Place importoit à sa réputation, pour apprendre à tous ceux qui oseroient refuser de reconnoître sa Souveraineté, que l'assle des Forteresses ne leur seroit d'aucun secours. Le Légat ne doutant point que le Roi ne fût réellement dans le dessein de changer de conduite, leva l'interdit qu'il avoit jetté; mais aïant bientôt été détrompé sur ce qui regardoit Dona Blanche & la Padilla, il se retira, & remit l'interdit, dans le tems que le Roi donnoit assaut à la Tour du pont dont il s'empara, malgré la vigoureuse résistance des Assiégés (B).

Cette même année, Don Vasco, Archevêque de Tolé-Don Vasco, Archevêque de \*, tint un Concile, dans lequel il déclara, pour tranquil- de Tolede, liser la conscience d'un grand nombre de personnes, que les tient un Con-Constitutions Synodales n'obligeoient point sous la peine de cile. crime, mais seulement sous celle qui y étoit portée. Il y ordonna aussi d'observer exactement les ordres du Légat Apostolique à l'égard de l'interdit & des excommuniés (C).

En Sardaigne, Don Pedre, Roi d'Aragon, avoit convoqué les Etats à Cagliari, & y avoit mandé les Seigneurs & guerre en Sarles Habitans de l'Isle qui étoient sous son obéissance, sans y inviter le Juge d'Arboréa. Cette Assemblée se tint le 6. de Février; on y traita des moiens d'assûrer la tranquillité de l'Isle, & les Comtes de Donaric en sortirent mécontens avec les Marquis de Malaspina. Le Juge d'Arboréa piqué de ce qu'on ne l'avoit point appellé aux Etats, & de ce que le Roi différoit à lui remettre la Gallura, travailla à foulever toute l'Isle, en publiant que le Roi d'Aragon ne cherchoit qu'à rendre tous les Insulaires ses viles esclaves, & qu'ainsi il falloit tous prendre les armes pour défendre la liberté de la Patrie. Aiant attiré par ces discours beaucoup de monde dans

J. C.

1355.

(A) RAYNALDUS.

J'ai déja suppléé à cette omission dans ma cinquiéme Note sous l'année 1353. en marquant qu'il remplaça alors Don Gonçale d'Aguilar, qui étoit mort le 27.

Tome V.

O o

B) AYALA & les autres.
C) Le Cardinal d'Aguirre dans la Collection des Conciles.

<sup>\*</sup> FERRERAS ne die point en quel | de Février. tems Don Vasco fut élevé à cette dignité.

1.1

1355.

son parti, il commença à commettre de grands désordres ERE D'Esdans les Places qui étoient soumises au Roi. Pour réprimer PAGNE. son audace, le Roi rassembla toutes ses Troupes, & sit marcher contre lui un bon Détachement sous la conduite de Don Pedre Egérica & de Don Bernard de Cabréra. Le 24. de Juin les Roialistes rencontrerent le Juge d'Arboréa, lui livrerent bataille, & le défirent. Après cette victoire, le Roi envoia Artal de Pallars contre les Places des Pisans, & d'autres Généraux sur les Terres de Matthieu Doria, où ils firent quelques conquêtes & de grands dégâts.

Le Pape travaille à rétatre les Vénitiens & les Génois.

Depuis long-tems le Pape se donnoit de grands mouveblirla paix en. mens pour ménager une Paix stable entre les Vénitiens & les Génois. Les deux Républiques vaincues par ses sollicitations, & peut-être lassées de la guerre, parurent enfin disposées à en venir à un accommodement; c'est pourquoi les Vénitiens, qui étoient Alliés du Roi d'Aragon, firent sçavoir à ce Monarque qu'ils étoient dans l'intention de faire la paix avec les Génois, pourvû qu'il voulût y accéder. Sa Sainteté avoit fait aussi des démarches à ce sujet auprès du Roi. On travailloit en même tems à engager le Juge d'Arboréa & Matthieu Doria à se ranger sous l'obéissance de ce Monarque, en leur faisant des partis raisonnables; mais quoique ces deux Seigneurs le promissent, ils ne tarderent pas à reculer. Le Roi voïant donc que cette Guerre traînoit à longueur, & qu'il faudroit quelque tems pour la terminer, en abandonna le foin à ses Généraux; & étant parti d'Alguéri, où étoit la Flotte, pour ses Etats en Espagne, qui demandoient sa préfence, il débarqua à Barcelonne le 12. de Seprembre.

Retour du Roi d'Aragon en Espagne.

Il passe à Perpignen & à Avignon.

Après s'être fait rendre compte de l'état des affaires, il passa dans le mois de Décembre à Perpignan, où l'on traita, par le canal du Comte d'Armagnac & du Sénéchal de Carcaffone, du mariage de Doña Jeanne qui étoit sa fille cadette, avec Louis fils du Roi de France \*, afin de resserrer entre ces deux Couronnes les nœuds de la bonne union, que le Monarque François souhaitoit fort d'entretenir, à cause de la Guerre qu'il avoit avec l'Anglererre. De Perpignan le Roi alla à Avignon rendre hommage au Pape pour la Sardaigne, & conférer avec lui sur la Paix avec les Génois, & sur les

\* If y apparence qu'il ne fut iei que-kion que d'un renouvellement d'assiran-cea, puisque cette assaire avoit été réglée | quatriéme Note sous cette année.

#### DESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 280

ERE D'Es. autres affaires qui regardoient la Sardaigne. Arrivé à cette Ville, il fit son hommage, & commença à traiter de tout ce qui concernoit l'Isle. Il promit de consentir à la Paix, pourvû que les Génois évacuassent la Sardaigne, & il offrit de leur céder l'Isle de Corse, à la charge de lui païer par an cinquante mille florins; mais toutes ces propositions devinrent inutiles, à cause des droits que les Vicomtes de Milan prétendoient avoir sur cette Isle. Enfin il obtint la dispense pour le mariage de Doña Eléonor sa fille avec Frédéric Roi de Sicile; & le Pape consentit que la contestation touchant la possession de ce Roïaume, fût jugée & décidée par trois Cardinaux (A).

J. C.

¥355.

En Portugal le Roi Don Alfonse résolu de faire mourir Dona Inès de Castro, se rendit dans cette intention à Montémayor. Informé que l'Infant Don Pedre son fils étoit allé à la 15es de Caschasse pour quelques jours, il passa à Coimbre, & n'y sut tropas plûtôt entré, qu'il se transporta au Couvent de Sainte-Claire, où étoit Dona lnes de Castro. Des que cette Dame eut appris l'arrivée du Roi, elle comprit que sa perte étoit inévitable. Se flattant néanmoins que la vûe de ses enfans, qui étoient les petits-fils du Roi, pourroient toucher le cœur du Monarque, elle sortit avec eux & toute épleurée pour le recevoir. Elle se prosterna à ses pieds, & le supplia d'avoir pitié d'elle. Lui aïant représenté que ce n'étoit point sa faute, si elle avoit eu le malheur de plaire à l'Infant, & qu'il n'étoit pas facile à une femme de rélister aux follicitations d'un Prince, elle le conjura de lui donner des preuves de sa clémence qui est la plus belle qualité d'un Monarque, & qui doit principalement éclater envers les femmes infortunées. En prononçant ces mots, elle versoit un torrent de larmes, & pouffoit des fanglots capables d'ébranler le cœur le plus dur. Le Roi en fut tellement attendri, qu'il n'eut pas la force d'exécuter son projet, & qu'il se retira sans avoir répandu le sang de Doña Ines. Peu de tems après, Pierre Coello, Alvar Gonçalez & Diégue Lopez Pachéco, qui étoient les Favoris du Roi, s'efforcerent de lui faire entendre que sa clémence envers Doña Inès étoit très-pernicieuse à l'Etat. Ils lui alléguerent même de si fortes raisons, pour lui prouver la nécefsité de faire mourir cette Dame, que le Roi aiant changé de

(A) ZURITA, la premiere Vie d'Innocent VI. dans BALUZE & RAYNALDUS.

O o ii

RNE'S DE J. C. ¥355. Troubles caulés par cetse mort.

résolution, prononça l'arrêt funeste contre Dona Inès, & les ERE D'Eschargea d'en être les exécuteurs. Ceux-ci obéirent à l'inftant, & poignarderent l'infortunée Dona Inès dans le Couvent de Sainte Claire, où on lui donna la sépulture. L'Infant Don Pedre qui reçut cette triste nouvelle, éprouva tout ce que la fureur, la rage & le désespoir ont de plus affreux. Rien n'étant capable de le consoler, & toujours uniquement · occupé du désir ardent de venger le sang de celle qu'il aimoit si tendrement, & de boire celui des barbares qui avoient osé le répandre, il facrifia à fon ressentiment tous les devoirs d'un fils envers son pere. Il forma sur le champ un parti auquel les freres de Dona Inès se joignirent les premiers; & aïant rafsemblé une troupe de bandits & de gens déterminés, il se porta avec eux aux derniers excès dans les Places du Roi entre le Duéro & le Migno. Il voulut prendre Porto; mais Don Gonçale, Archevêque de Brague, s'étant jetté dans la Place avec quelques Troupes, pour la maintenir dans les intérêts du Roi, l'Infant se désista de son entreprise, à cause de l'estime qu'il avoit pour l'Archevêque. Enfin la Reine & l'Archevêque de Brague, touchés des maux que le Roiaume éprouvoit, allerent trouver l'Infant, & tacherent de l'appaiier. Leurs follicitations & leurs remontrances furent fi fortes, que le 4. d'Août ils eurent la consolation de réconcilier le pere & le fils à Canabéces, l'Infant Don Pedre promettant avec serment, de ne jamais ôter la vie à ceux qui avoient tranché les jours de Doña Inès de Castro (A).

Le Prince Don Frédéric quitte le parti des mécon-Dens.

Pendant ce tems-là, Don Pedre, Roi de Castille, pressoit de plus en plus le siège de Toro. A son acharnement, Alsonse Garcie Récuéro & d'autres comprirent qu'il emporteroit infailliblement la Place, & qu'alors ils seroient exposés au dernier danger. Frappés de ces idées, ils envoierent dire au Roi qu'ils étoient prêts à lui donner entrée dans la Ville, pourvû qu'il usat de clémence envers eux. Le Roi accepta avec ardeur la proposition par envie de sortir glorieux de cette entreprise. Un jour qu'il se promenoit sur le bord de la Riviere, suivi de Hinestrosa & de quelques autres, le Grand-Maître Don Frédéric en faisoit autant de l'autre côté. Hinestrosa profitade cette occasion pour lier conversation avec le Grand-Maître. Il lui dit que s'il vouloit rentrer dans le devoir, le Roi lui rendroit ses bonnes graces, & il lui protesta qu'il ne

(A) EDOUARD NUNEZ, & les Chroniques de Portugal,

Digitized by Google

1304

1394.

ERE D'Es- lui donnoit cet avis que par un effet de sa parfaite considération pour lui, prenant même à témoin de ce qu'il lui avançoit, toutes les personnes qui étoient présentes, afin qu'on n'eût rien, dit-il, à lui imputer, s'il s'attiroit par son refus quelque malheur. Le Grand-Maître paroissoit douter de ce que lui disoit Hinestrosa, & être incertain de ce qu'il devoit faire, lorsque le Roi, qui s'en apperçut, lui dit de suivre le conseil de Hinestrosa, & que c'étoit le meilleur parti qu'il eût à prendre. Sur ces nouvelles assurances, le Grand-Maître se rendit auprès du Roi, qui le reçut bien en apparence, à la vûe de plusieurs Habitans de la Ville; & sa démarche aïant fait perdre courage à ceux qui étoient dans la Place, la Reine Dona Marie se retira à l'Alcazar avec Dona Jeanne, semme du Comte Don Henri.

J. C. . 1356,

En vertu de l'accord qui avoit été fait avec Alfonse Garcie Récuéro, le dernier indiqua un jour pour livrer Toro, & le introduit dans Roi s'empara alors d'une porte de la Ville, par laquelle il en-

tra avec ses Troupes. Cette nouvelle jetta de toutes parts la

consternation dans la Place, en sorte que les uns chercherent à s'échapper, d'autres se cacherent, plusieurs se refugierent auprès de la Reine, & d'autres se retirent dans les Eglises. Le Roi sit sommer sa mere de lui remettre l'Alcazar; & -fur ce que cette Princesse lui fit demander la vie sauve pour ceux qui étoient avec elle, il lui envoia dire de se rendre auprès de lui, sans s'inquiéter du reste, parce qu'il sçavoit ce qu'il avoit à faire. Martin Abarca, Seigneur Aragonnois, qui avoit servi le Roi Don Alfonse son pere. & qui avoit été chargé par le même Monarque de l'éducation de Don Jean. un des fils naturels qu'il avoit eus de Dona Eléonor de Guzman, lui envoïa demander grace pour ce jeune Prince & pour lui. Aïant reçu pour réponse que le Roi pardonnoit à Don Jean, & non à lui, il fit de nécessité vertu, & alla se présenter avec son Eleve devant le Roi, qui lui pardonna en considération de celui-ci, & à la priére de plusieurs autres. La Reine Doña Marie & Doña Jeanne allerent aussi trouver cruauté dans le Roi, qui sit mourir sous seurs yeur Don Pedre Etienne retraite de la

tomba en foiblesse, & on l'emportanévanouie au Palais. Quand ses esprits furent revenus, elle envoïa demander au Roi la permission de se regirer en Portugal . & l'aiant obte-

Le Roi est

Carpintero, Rui Gonçalez de Castaneda, Alfonse Tello, & Reine sa mere beaucoup d'autres. A la vûe d'un spectacle si affreux, la Reine

J. C. 1356. nue, elle passa aussitôt dans ce Roiaume. Immédiatement EAR D'Esaprès, le Roi fit ôter la vie à beaucoup d'autres Seigneurs qui étoient dans la Ville, & fit reconduire Dona Jeanne à l'Alcazar.

1394.

Le Prince Don Henri appelle inutilement l'In-

Dans ce même tems, le Comte Don Henri s'approcha de la Frontière de Portugal, & y envoia Diégue son Confesseur, Religieux de l'Ordre de Saint François, pour solliciter fant Don Pe- l'Infant Don Pedre de prendre les armes, & lui offrir de l'asdre de Portu- feoir sur le Trône de Castille, sous prétexte que le Souverain ronne de Cas- de ce Roiaume étant un Tyran maniseste, personne n'avoit plus de droit que lui à la Couronne, à cause de sa mere. L'Infant Don Pedre se réjouit fort de la proposition, & étoit difposé à former cette entreprise; mais le Roi Don Alfonse son pere en aïant été informé, le força de s'en désister.

du Roïaume.

Le bruit de la conduite que le Roi avoit tenue à Toro, ne gneurs sortent se fut pas plûtôt répandu, qu'Alvar Garcie d'Albornoz & Ferdinand son frere se retirerent en Aragon avec Don Sanche, fils du Roi Don Alfonse & de Dona Eléonor de Guzman. Don Gonçale Mégia, Grand-Commendeur de Saint Jacques, & Gomez Carillo passerent d'Uclès à Toulouse en France, & s'attacherent au service du Comte d'Armagnac. Palencuela Cependant le Roi, après la prise de Toro, alla avec ses livrée au Roi. Troupes investir Palençuela, que la Reine Dona Marie avoit abandonnée au Comte Don Henri, pour qui Diaz Sanchez de Terraza & Don Jean de Ferréra la tenoient. Arrivé devant cette Place, il en commença auffi-tôt le siège, & sit jouer ses batteries. Pendant ce tems là, il manda auprès de lui Don Tello & Jean d'Avendaño, à dessein de leur ôter la -vie à traitement qu'il avoit aussi projetté de faire aux Infans d'Aragon, ses cousins, à Don Frédéric, à Don Jean de la Cerda, & à tous ceux qui s'étoient trouvés à Toro, lorsqu'il avoit été retenu dans cette Ville comme prisonnier. Il avoit communiqué son intention à Hinestrosa, qui lui demanda grace pour Diaz Sanchez & Jean de Ferréra, parce qu'ils lui étoient parens, l'assurant qu'ils lui livreroient aussi-tôt la Place. & lui faisant entendre qu'on ne manqueroit pas d'occasions pour se défaire de tous les autres. La priére d'Hinestrosa fut écoutée favorablement, de sorte que le Roi aiant accordé le pardon à Diaz Sanchez & à Jean de Ferréra. ceux-ci lui remirent sur le champ Palençuela. A l'égard de Don Tello, il n'obety point à l'invitation du Rioi, soit qu'il se

1394.

ERE D'Es- doutât de son dessein, ou qu'on lui en eût donné avis.

Après la réduction de Palençuela, le Roi affigna à Tordéfillas un célébre Carrousel\*, dans lequel il voulut faire tuer Don Frédéric son frere; mais quoiqu'on célébrat cette Fête, Tordéfillas. ses desirs ne furent pas remplis. Il partit ensuite pour Villalpand, & ordonna à Don Frédéric de le suivre. Ce Prince obéit à l'instant, & envoia devant deux de ses domestiques, qui furent poignardés par ordre du Roi. Quoique par cet événement Don Frédéric comprît l'intention de son frere, comme il y avoit autant de danger à montrer de la défiance, qu'à user de dissimulation, il prit le dernier parti. Le Comte Don Henri qui étoit bien instruit de toutes ces particularités, en-Don Henri voïa demander au Roi la permission de sortir de Castille, ce. persuadé qu'il n'étoit point en sureté dans le Roiaume. Le Roi la lui accorda, & donna ordre en même tems de garder les chemins, de tâcher de l'arrêter, & de le lui améner; mais Don Henri aïant été averti de tout, prit sa route par les Asturies & la Biscaye, où il s'embarqua pour la Rochelle (A).

Le Pape voïant que le Roi Don Pedre ne tenoit aucune de Menaces du ses promesses, & avoit saisi les revenus que le Cardinal Al-Pape au Roi bornoz avoit en Espagne, écrivit à ce Prince une Lettre trèsvive, dans laquelle il lui marquoit que s'il ne quittoit la Padilla, & ne se déterminoit à reprendre la Reine Dona Blanche sa femme, il l'excommunieroit, & jetteroit l'interdit sur fon Roiaume: il lui fit les mêmes menaces, en cas qu'il ne donnât pas main levée pour les revenus du Cardinal; mais rien ne put ébranler le cœur endurci de cet aveugle Monar-

que (B).

Après qu'on eut long-tems traité de paix entre le Roid'A- Les Génois ragon & les Génois, les derniers en rejetterent les condi- a les Aragunes arment tions avec une espece d'insolence, & firent passer des se- de part & cours en Sardaigne. Don Pedre, Roi d'Aragon, justement d'autre. irrité de leur procédé, équippa une Flotte raisonnable, quoiqu'avec assez de peine; & en aïant donné le commandement à Gilebert Centellas, il l'envoia avec des Troupes en Sardaigne, où il ne se fit rien de remarquable cette année (C).

Presque dans le même tems, le Roi d'Aragon curieux d'en-

1356. Carroufel à

Le Prince passe en Fran-

A) AYALA. (B) RAYNALDUS.

C) ZURITA. \* Il fut ordonné, fuivant Mariana,

pour honorer la naiffance d'une troisiéme fille appellée Doña Isabelle, dont la Padilla étoit accouchée depuis peu.

J. C. 1356.

tretenir toujours une bonne correspondance avec le Roi de ERE D'Es-France, envoia à cette Cour François Pérellos, avec commission de traiter du mariage de Jeanne sa fille avec quelque Prince du Sang Roial, parce que Louis, Duc d'Anjou, avoit épousé Marie de Bretagne \*. Après le retour de Pérellos, arriva aussi en Aragon Jean Telemard, qui vint de la part du Roi de France rendre compte au Roi Don Pedre de ce qui se passoit avec le Navarrois, parce que le Roi d'Aragon avoit intercédé pour lui, & demander dix ou douze Galéres armées, à cause de la guerre qu'il avoit avec les Anglois. Le Roi promit de lui fournir celles qu'il pourroit, & de les envoier sous la conduite de François Pérellos qui étoit un grand Don Bernard Marin, & très-brave sur mer \*\* (A). En cette même année, le Roi d'Aragon voulant récompenser les services de Don

de Cabréra fair Comte d'Aussone.

Brouilleries de Castille & d'Aragon.

Les Rois de Castille & d'Aragon étoient un peu en mésinentre les Rois telligence, parce que Pierre Diaz Yanguas, natif de Biscaye, ayoit pris un Vaisseau chargé de fer, appartenant à Raymond Tarcanet, Marchand Majorquin: ils s'étoient même écrit l'un à l'autre à ce sujet. Don Pedre, Roi de Castille, étoit passé à Séville, & de-là au Port de Sainte Marie, dans le tems que Don Pedre, Roi d'Aragon, avoit mis en mer sous

Bernard de Cabréra, donna à fon fils de même nom la Ville

d'Aussone avec le titre de Comte (B).

(A) ZURITA. B) ZURITA.

\*FERRERAS parle de ce mariage, comme s'il avoit déja été conclu ; il est for cependant qu'il ne fut fait que le 9. de Juillet 1360. & qu'au mois de Novembre suivant le Roi de France envoia des Ambassadeurs au Roi d'Aragon pour lui en faire des excuses. On peut voir les noms des Ambassadeurs & le précis de leurs in structions dans la nouvelle Histoire de Languedoc, année 1361. On apprend d'ailleurs par une Chartre de la Sénéchaussée de Beaucaire, que plusieurs Seigneurs de la Province de Languedoc s'engagerent cette année 1356. au nom du Roi de France, de payer une certaine somme au Roi d'Aragon pour le mariage de Jeanne sa fille avec Louis Dut d'Anjou; d'où il suit que le dernier n'avoit point encore épousé Marie de Bretagne. Le Comte d'Armagnac, qui fit ce Traité au nom du Roi de France, avec François Pérellos , Ambassadeur du Roi d'Aragon, s'obligea aussi pour son Maître,

de donner à l'Aragonnois vingt-quatre mille florins d'or. Il est encore parlé dans la nouvelle Histoire de Languedoc d'un autre Traité conclu le 8. de Janvier 1356. par le même Comte d'Armagnac, au nom du Roi de France, avec Bernard de Caprara, Ambassadeur d'Aragon. Il portoit entre autres choses, que le Roi d'Aragon fourniroit à celui de France, moiennant une certaine somme, quinze Galéres armées pour servir sur les Côtes de Breragne contre les Anglois, & trois cens Hommes-d'armes avec neuf cens Piétons, & s'engageroit d'empêcher tous ses Sujets de marcher au secours du Roi d'Angleterre. Le Roi de France le ratifia au mois de Fevrier fuivant, en presence de François Pérellos, qui par consequent devoit être parti pour cette Cour dans le mois de Janvier au plus tard.

\*\* Gette promesse du Roi d'Aragon étoit sans doute là suite du dernier Traité dont il est fait mention dans la Note pré-

cédente.

Digitized by GOOGLE

I 394•

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV . 297

. 3394.

LERE D'Es- les ordres de François Pérellos, dix Galéres bien équippées en faveur de la France. Pérellos aïant mouillé dans le Port de Sainte Marie, & y afant rencontré deux Vaisseaux Génois. sous le Pavillon de Pise, qui étoient chargés d'huile pour la Ville d'Alexandrie en Egypte, s'en empara pendant que le Roi prenoit le plaisir de la pêche. Le Roi de Castille offensé de ce qu'on avoit osé commettre cette violence sous ses yeux & dans un de ses Ports, envoia Gutierre Gomez & Jean de Mayorga à François Pérellos, pour lui signifier qu'il eût à relâcher les deux Bâtimens, sous prétexte que dans ses Ports ils n'étoient pas de prise. Pérellos répondit qu'ils étoient Génois, & que les Aragonnois étant en guerre avec leur République, il pouvoit enlever leurs Vaisseaux en quelque endroit qu'il en trouvât. Quoique le Roi de Castille le menaçat de faire arrêter tous les Marchands Catalans qui étoient à Séville, & de confisquer tous leurs biens, s'il ne relâchoit pas les deux Navires, il ne put rien obtenir. François Pérellos se mettant peu en peine de tout ce que le Roi de Castille pourroit faire, les vendit avec leur charge, & remit à la voile.

Un tel procédé irrita extrêmement le Roi de Castille, qui mit sur le champ ses menaces à exécution, faisant ainsi payer aux Catalans établis à Séville la faute & l'obstination de Pérellos. Il confulta ensuite ses Favoris sur ce qu'il devoit saire à ce sujet. Après une meure délibération, il députa Gilles Vélasquez de Ségovie, son Prévôt de l'Hôtel, au Roi d'Aragon, pour le sommer de sa part de punir de mort François Pérellos, ou de le lui envoier prisonnier, à cause de l'attentat qu'il avoit commis, & d'ôter à Don Pedre Moniz de Godoy la Commenderie d'Alcaniz, afin que le Commendeur de Calatrava en pût disposer : il donna ordre en même tems à son Ambassadeur de lui déclarer la guerre en cas de refus. Non content de cette démarche, il sit armer six Vaisseaux & sept Galéres, avec lesquels il alla à la poursuite de François Pérellos; mais aïant appris à Tavira, Place maritime de Portugal, qu'il y avoit déja quelques jours que Pérellos étoit passé par-là, & qu'ainsi il devoit être dans les Ports de France, il retourna à Séville.

Gilles Vélasquez se rendit à Barcelonne, où étoit Don Pedre, Roi d'Aragon, auprès de qui il s'acquitta de sa commission. Le Monarque Aragonnois lui répondit, qu'il désapprou-. Ere.

4356.

Tome V.

voit fort l'imprudence de Pérellos, & que quand cet Officier ERE D'Es4 seroit de retour dans ses Etats, il s'informeroit exactement de ce qu'il avoit fait, & donneroit au Roi de Castille une en-13564

tiere satisfaction, conformément à la fauté. Il ajoûta, que pour ce qui étoit de la Commenderie d'Alcaniz, il ne pouvoit sans injustice en dépouiller Don Pedre Moniz; & qu'à l'égard de la guerre, l'action d'un particulier ne lui paroif-

soit pas un motif assez fort pour en venir à cette extrémité; qu'au reste si le Roi de Castille persistoit dans cette résolution, il prenoit Dieu pour leur Juge à tous deux, & tâche-

roit avec son secours de se défendre. Gilles Vélasquez retourna en Castille avec cette réponse; & le Roi ne l'aïant pas

trouvée de son goût, déclara la guerre à l'Aragonnois.

Ils commetrent des hostilités réciproques,

Après ce coup d'éclat, les deux Potentats se préparerent à. la guerre. Le Castillan travailla sur le champ à avoir de l'argent & des Troupes; & Zuniga dit qu'il ouvrit les Tombeaux des Rois de Séville, pour en enlever les richesses. Aïant formé deux Corps d'Armée, il en envoïa un aux Frontiéres de Molina sous les ordres de Gutierre Fernandez de Toléde, & l'autre aux Frontières de Valence, sous la conduite de Diégue Garcie de Padilla, Grand-Maître de Calatrava. Le Roi d'Aragon en fit autant de son côté; il fit marcher vers la Frontière de Castille par Daroca, un Corps de Troupes, dont il donna le commandement à Don Loup de Lune, & il chargea Don Alfonse, Comte de Dénia, & Don Pedre Egérica d'aller avec un autre garder les Frontières de Valence. Gutierre Fernandez de Toléde entra cependant en Aragon avec les Troupes qu'il conduisoit & celles du Territoire de Molina, & commença de ravager le Païs & toutes. les Places situées proche de Daroca; mais le Comte Don-Loup de Lune s'étant avancé à fa rencontre avec les siennes, l'attaqua, le défit, & lui tua beaucoup de monde, entre autres Gomez Gutierrez de Toléde son fils. Le Grand-Maître d'Alcantara fut plus heureux; il fit une irruption dans le Roïaume de Valence, & prit Chinosa, pendant que les Habitans de Réquena allerent piller Siétéaguas. Sur cette nouvelle, le Comte de Dénia & Don Pedre Egérica marcherent contre le Grand-Maître, qui jugea à propos de se retirer; en sorte qu'ils se jetterent sur les Frontières de Castille, & pénétrerent jusqu'à Réquéna, dont ils brûlerent les Fauxbourgs; ils se porterent

Digitized by Google

1394-

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 299

#394·

aux mêmes excès dans toutes les Places des environs, qui

FAGNE. furent aussi pillées & saccagées (A).

La Navarre étoit alors gouvernée par Don Louis frere de Charles, Roi de cet Etat. Comme les Rois de Castille & d'A- Régent de Nai ragon se préparoient à la guerre, le dernier tâcha d'engager varre, resulte Don Louis, qui étoit son beau-frère, à lui fournir quatre cens de prendre part à cetter Chevaux; mais Don Louis s'en excusa, sous prétexte qu'il guerre. ne pouvoit pas rompre la paix avec la Castille, & qu'il ne seroit pas sage d'allumer la guerre en Navarre, dans le tems que le Roi Charles avoit déja en France de grands embarras. Le Castillan sollicita aussi la Navarre de se déclarer en sa faveur, promettant d'obtenir à la Cour de France la liberté du Roi Charles; mais Don Louis ne voulut point y consentir, pour de bonnes raisons qu'il lui allégua.

- En cette même année, Charles, Roi de Navarre, mécontent du Roi de France, se ligua avec celui d'Angleterre. D'un Navarre fait autre côté le Roi de France prévoiant que les Alliés de l'An au Roi de glois pourroient beaucoup l'incommoder, consulta ses prin- France. cipaux Confidens sur la conduite qu'il devoit tenir avec le Roi de Navarre\*, pour prévenir les troubles dont on étoit menacé. La plupart lui conseillerent de procéder contre lui suivant les Loix du Droit; & le Roi ordonne en conséquence au Procureur Général de le poursuivre comme criminel de Lese-Majesté, pour s'être liqué avec l'Anglois son ennemi. Après qu'on eut donné avis de l'accusation à Charles, le Roi lui envoia dire de choisir tels Avocats qu'il voudroit en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne, & lui promit de les paier, Ende se charger de tous les frais de la procédures Il le fit enfuite amener proche de Paris, où l'on commenca d'instruire son Proces. Porté à la douceur par les pressantes sollicitations de la Reine Douairiere & de sa fille; qui étgient l'une femme du Navarrois, & l'autre sa sour, 'il le sit exhop! ter à ne rien épargner pour se justifier, l'assurant que si les Juges le déchargeoieur de l'accusation; il lui demanderoit pardon, & lui donneroit une facisfaction entiere & & eulen cas qu'ils le déclarassent coupable, il useroit de clémence à and other Burnstein fon egard (B). 1.7 In part of the spin sequence (A)

tres Historiens de Castille & d'Aragon.

(A) AYALA, ZURITA, & les au- | née au milieu d'un repas que Charles; es Historiens de Castille & d'Aragon. | Dauphin de France, lui donna. J'ai déja parle de cet événement dans une Note parle de cet événement dans une Note l'Ou Pannée 1374, où j'ai relevé à ce sujet Mant cte arrête à Rouen cette même and June erreur de FBRRERAS: 116 117

Ppij

1356.

Sur la fin de cette année ou au commencement de la fui- ERE D'Es. vante, mourut Doña Marie, Reine Douairiere de Castille, qui étoit en Portugal auprès du Roi Don Alfonse son pere : on dit qu'elle périt par le poison\*; chose que le Vulgaire suppose orse Douairiere dinairement à l'égard des personnes d'un rang distingué (A). Dans le mois d'Août, on éprouva en Espagne un grand

de terre en Es- tremblement de terre, dont plusieurs Edifices furent renversés, sur-tout en Portugal, & entre autres la grande Chapelle de la Cathédrale de Lisbonne (B).

Nicolas Roselli, Religieux Majorquin de l'Ordre de Saint Telli fait Car- Dominique, fut créé Cardinal le 23. de Décembre par le Pape. Innocent VI. (C). romen Dela via do L

Nicolas Rodinal.

LENE'E DE

J. C.

1356. -Mort de Do-

ňa Marie, Rei-

Exemblement

de Castille.

pagne.

1317. querre entre ion Rots de

En Castille & en Aragon les deux Rois ne s'occupoient Suites de la qu'à faire l'un contre l'autre des préparatifs de guerre. Le Castillan ménagea; & sfir une Ligue avec le Roi d'Angle-Castille & d'As terrie , follicita en France le secours du Comte d'Armagnac & du Seigneur d'Albret, convoqua tous les Riches-hommes avec leurs gens, & donna ordre que toutes les Troupes se rassemblassent sur les Frontières d'Aragon, où il devoit se rendre de Séville. & où il étoit devenu amoureux des filles de Don Alfonse Coronel, épouses de Don Jean de la Cerda & de Don Alyan Pérez de Guzman, desquelles même it avoit follicité, quoi qui initilement, les faveurs.

D'un autre côté le Roi d'Aragon se persuada que le meilleur moien de réuffix dans la guerre contre celui de Castille, tillans passent c'étoit d'emploier les Gastillans sugiriss, parce qu'ils étoient en au service du état de sortisser sonsparti, & de lui procurer des avis sûrs de tous les projets de fon ennemi. Avec cette prévention il chargea Alvan Garcie d'Albornoz d'aller en France offrir de sa part de grands avantages au Comte Don Henri, s'il vouloit passer à son fervide. Garcie d'Albornoz, arrivé à Toulouse, rencontra Don Gonçale: Mégia & Gomez Carillo. Il les informa du sujet de son voiage, & tâcha de les attirer en Aragonis: les assurant qu'ils seroient très-bien reçus du Roi. Les deux Castillans le Isisseren facilement persuader, & al-

Le Prince Don Henri & dernier.

> A) AYALA & d'autres. (B) La premiere Vie d'Innocent VI.

ुष्य ३

chent coupable. Il aféroit de clumphes à tugal, parce qu'elle deshonoroit sa naissance par un commerce honteux avec un dans BALUZE.

(C) CHACON & d'autres.

\*Mariana a adopté la même opinion,

& flemble prétendre que l'action fur commile par ordre du Roi Don Pedre de Por-

PAGNE,

1394.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 301

ERE D'Es- lerent à la Rochelle trouver le Comte Don Henri, auprès de qui ils s'acquitterent de la commission du Roi d'Aragon. Ils s'efforcerent de lui faire fentir combien il étoit important qu'il acceptat la proposition du Monarque Aragonnois, pour réduire à la raison le Roi de Castille, & l'empêcher d'opprimer par ses tyrannies tant de bons Sujets. Leurs follicitations surent si pressantes, que le Comte Don Henri résolut de quitter la France, & de passer en Aragon. Ils se rendirent eux-mêmes les premiers dans ce Roiaume avec Alvar Garcie d'Albornoz; & le Comte Don Henri ne tarda pas à les suivre. Don Pedre, Roi d'Aragon, reçut le Comte avec de grandes marques d'estime, & lui donna sur le champ Sastago, Villagrassa, & Mont-Blanc, à la charge de le servir avec huit

cens Cavaliers tous montés & équippés.

Le Roi de Castille n'eut pas plûtôt appris les négociations irruption du de l'Aragonnois, qu'il alla de Séville à Molina, Frontière Roi de Castild'Aragon, accompagné de Don Jean de la Cerda & de Don riéres d'Ara-Alvar Pérez de Guzman, maris de Doña Marie & de Doña gou-Alphonsine Coronel. Dès que son Armée sur rassemblée. il envoia Don Ferdinand & Don Jean, Infans d'Aragon, vers les Frontières de Valence, avec deux mille Fantassins & mille Chevaux; & laissant à Séron un bon Détachement sous les ordres de Don Jean de la Cerda & de Don Alvar Pérez, il sondit à la tête du reste des Troupes sur les Frontières d'Aragon, où il prit quelques Châteaux de peu d'importance. Pendant qu'il étoit devant la Forteresse de Tebal, Don Jean de la Cerda & Don Alvar Pérez de Guzman quitterent leur poste, & menerent en Andalousie leur Corps d'Armée, sur ce qu'on les affura que le Roi Don Pedre sollicitoit Dona Alphonsine Coronel & Dona Marie leurs femmes, & étoit dans le dessein de les leur enlever. Sur cette nouvelle, le Roi de Castille se retira dans ses Etats avec ses Troupes, & envoiar ordre à Séville d'apporter tous les soins qui seroient possibles. pour empêcher que ces Seigneurs ne troublassent la Province.

Don Pedre, Roi d'Aragon, qui avoit aussi assemblé ses Troupes, étoit alors à Darauca à donner les ordres convenables; ques conqués

# Mariana dit que ce Prince s'étoit trou- | même année de cette déroute fatale pour la wé à la malheureuse Bataille de Poiniers, | France, c'est-à-dire l'an 1336. Du reste il où Jean Roi de France, à qui il étoit atta-ché, fut fait prisounier par les Anglois. fur la maniere dont le même Don Henré Il semble aussi le raméner en Espagne la | passa au service du Roi d'Aragon.

J. C.

.1357.

# HISTOIRE GENERALE

J. C. .1357.

mais Don Pedre, Roide Castille, étant rentré en Aragon avec ERE D'Esa fon Armée, l'Aragonnois passa à Saragosse. Le Castillan cependant lui enleva Silamon, Bordalva & Embite; & aiant été joint à la derniere Place par Don Frédéric, Grand-Maître de Saint Jacques, & Don Tello ses freres, qui lui amenerent un renfort de Troupes, il alla à Déza.

PAGNE. 1395.

Don Ferdid'Aragon, lie une intrigue avec le Roi son frere.

mont de Don Jean de la

Dans le même tems, Don Ferdinand, Infant d'Aragon, nand, Infant s'avança de Murcie avec ses Troupes jusqu'à Bénalop, moins à dessein de commettre des hostilités que de se réconcilier avec le Roi d'Aragon son frere, avec qui il lia une correspondance secrette, en attendant une occasion favorable pour abandonner le Castillan. En Andalousie Don Jean de la Cerda, piqué contre le Roi, rechercha l'appui du Monarque Aragonnois, & s'enferma dans Gibralem qui lui appartenoit. Troubles en Aiant rassemblé quelques bandits, il se mit en campagne, & Andalousie, & fit de grands dégâts dans le Païs des environs, pendant que Don Alvar Pérez alla en Aragon solliciter des secours pour troubler l'Andalousie. Au bruit de ces hostilités, les Régimens de Séville & des Places circonvoisines sortirent avec leurs Enseignes, sous la conduite de Don Jean Ponce de Léon & de Don Gilles de Bocanégra, & marcherent contre Don Jean de la Cerda; l'aïant rencontré proche de Régueros, ils l'attaquerent, le défirent, le prirent prisonnier, & l'emmenerent à Séville. On fit au plûtôt part de cette nouvelle au Roi, qui ordonna sur le champ d'ôter la vie à l'infortuné Don Jean. Dona Marie, qui connoissoit le caractère du Roi. fut à peine informée du danger auquel son mari étoit exposé. qu'elle se hâta d'aller se jetter aux pieds du Monarque pour demander sa grace. Quoique le Roi ne doutât point que Don Jean de la Cerda ne fût déja mort, quand Doña Marie arriveroit à Séville, ce Prince perfide & fanguinaire lui donna un ordre pour qu'on lui rendît son mari en vie; en sorte que cette Dame trompée retourna très-contente à Séville, où sa joie fut biensôt changée en pleurs.

Le Cardinal de la Jugie, Légat du Pape, ménage une courte Tréve entre les Rois d'Aragon & de Castille.

Cependant le Roi d'Aragon, qui avoit déja la guerre en Sardaigne, comprit que celle qui lui survenoir avec la Castille, pourroit lui être très-préjudiciable. Dans cette pensée il s'adressa au Pape, & le pria d'interposer sa médiation entre lui & Don Pedre, Roi de Castille, sous prétexte que leur défunion pourroit faire beaucoup de tort à la Religion, & causer de grands maux aux deux Roiaumes. Le Saint Pere sit

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 303

ERE D'Es-. 395·

aussi-tôt passer en Espagne le Cardinal Guillaume de la Jugie \*, qui après avoir vû le Roi d'Aragon, alla trouver celui de Castille, auprès de qui il fit tout ce qu'il put pour l'engager à mettre bas les armes, & à s'accommoder avec l'Aragonnois. Mais le Roi de Castille qui vouloit la guerre, par envie de recouvrer quelques droits qu'il prétendoit lui appartenir, exigea des conditions exorbitantes, ou fit naître différentes difficultés pour empêcher la conclusion de la paix. Le Cardinal cependant se donna tant de mouvemens, qu'il obtint pour quinze jours du Roi de Castille une suspension d'armes qui fut jurée des deux Parties. Après qu'on eut fait cette convention, le Cardinal retourna à Saragosse, où le Roi prend Tarad'Aragon travailloit à se mettre en état de se désendre; mais zone. le Cardinal n'eut pas plûtôt quitté les Etats du Roi de Castille, que celui-ci qui avoit une Armée florissante & composée d'un grand nombre de Fantassins & de neuf mille Chevaux, sortit de Déza avec toutes ces Forces; & passant par Agréda, il se jetta tout-à-coup sur Tarazone, l'attaqua vigoureusement, & l'emporta. Les Habitans & la Garnison se défendirent tant qu'ils purent, jusqu'à ce qu'enfin voiant la Ville en la puissance du Roi de Castille, ils se retirerent sur un lieu élevé, & s'y retrancherent. Faisant toutefois réfléxion qu'ils ne pourroient pas s'y maintenir, ils envoierent dire au Castillan qu'ils se rendroient, s'il vouloit les faire conduire à Tudéle avec tout ce qu'ils pourroient emporter. Le Castillan accepta la condition qui fut exactement remplie, de maniere que la Ville de Tarazone demeura en la puissance du Vainqueur. Sur ces entrefaites il reçut un bon Renfort que lui amenerent Don Frédéric & Don Tello ses freres : il lui arriva aussi de France le Seigneur d'Albret, & à l'Aragonnois le Comte de Foix, chacun avec ses Troupes.

Don Pedre, Roi de Castille, ne voulant point perdre de tems, alla avec son Armée, immédiatement après la prise de autres Places, Tarazone, s'emparer de Véruéla, de Ferréjon & de Fayos; & fait mourir il trouva dans la derniere Place Martin Abarca, à qui il avoit Martin Abarca pardonné à Toro, & il lui fit sur le champ ôter la vie. Informé que l'Aragonnois étoit à Borja avec son Armée, il mar-

Anne'e de J. C. 1357.

la rompt, &

Il s'empare

Boulogne par Mariana, qui lui donne le nom de Guillaume, sans faire attention que c'est celui du Cardinal de la Jugie, & non pas du Cardinal de Boulogne, qui

\* Ce Légat est appellé le Cardinal de | | vivoit alors, & qui se nommoit Gui. Ceci peut servir de supplément à ce que j'ai déja dir dans une de mes Notes sous l'année

Digitized by GOOGLE

ANNE'S DE J. C. #357.

cha vers ce lieu, à dessein de le combattre. Dès qu'il l'eut ap- ERE D'Esperçu, il mit les 1 roupes en ordre de bataille; mais comme les Aragonnois occupoient un poste très-avantageux, il n'oia les y attaquer. Voiant donc qu'ils ne vouloient point en venir aux mains, il retourna à Tarazone.

1395.

Tréve d'un an entre ces deux Couron-

Le Cardinal Légat, après s'être plaint au Roi de Castille de ce qu'il avoit pris Tarazone durant la Tréve, & l'avoir inutilement pressé de rendre cette Place, sit de nouveau tous ses efforts pour ménager la Paix entre les deux Rois, ne cesfant d'aller en personne solliciter tantôt l'Aragonnois, tantôt le Caltillan. Ses foins ne furent pas tout-à-fait infructueux : il eut à la fin la satisfaction d'obtenir, quoiqu'avec peine, une Tréve d'un an, qui fut signée par les deux Rois le 18. du mois de Mai, afin que pendant ce tems on pût chercher quelque voie de conciliation. Après cet arrangement, le Roi de Castille laissa Hinestrosa à Tarazone avec de bonnes Troupes, licencia une partie de son Armée, & partit pour Séville. Là aveuglément épris de la beauté de Doña Marie Coronel, veuve de Don Jean de la Cerda, laquelle s'étoit enfermée dans le Couvent de Sainte Claire, il résolut de tirer cette Dame Preuve me- du lieu de sa retraite pour assouvir ses desirs criminels. Doña morable de la Marie instruite de l'intention du Roi, couvrit en femme ver-Marie Coro- tueuse & valeureuse son visage de plaies affreuses, afin de conserver aux dépens des douleurs & de ses charmes son honneur & sa chasteté.

Le Roi de communié, &

Don Pedre, Roi de Castille, avoit laissé sur la Frontière Castille est ex- Don Frédéric & Don Tello ses freres, & Don Jean, Infant Pinterdit jetté d'Aragon, à dessein de les y faire périr, mais craignant de ne sur son Rosau- pouvoir se défaire de ces trois Princes dans un même tems, & que ceux qui resteroient, ne passassent en Aragon, il crut devoir remettre l'exécution de cet exécrable projet à une occasion plus favorable. Comme ceux-ci commettoient quelques hostilités sur les Terres d'Aragon, & peut-être par ordre de Don Pedre, Roi de Castille, le Cardinal Légat lui fit porter de fortes plaintes de cette infraction à la Trève. Le Castillan, qui ne suivoit point d'autre loi que son caprice, répondit sans doute avec aigreur ou mépris; & de-là vint que le Légat, pour tirer la satissaction dûe à ses remontrances, alla à Tudéle en Navarre, où aïant assemblé les Evêques de Tarazone & de Cominges, qui étoient en Aragon, il déclara le Roi de Castille excommunié pour avoir violé la Tréve, &

# D'ESPAGNE. VHI. PARTIE. SIEC. XIV. 305

1395.

Egg-p'Es- jetta l'interdit en Castille, mais seulement, à ce que je crois, sur les Places où le Roi se trouveroit, comme cela s'étoit dé-

ja pratiqué plusieurs fois en Espagne.

Pendant ce tems-là, le Comte Don Henri brûloit d'envie de voir Dona Jeanne Emanuel sa femme hors de la puissance enlevée de Todu Roi de Castille son frere, dans la crainte que ce Prince ro, & conduite fanguinaire & barbare ne lui sit quelque mauvais parti. Pierre Prince Don Carrillo, qui lui étoit entiérement dévoué, s'en douta, & Henri son 6lui promit de lui procurer cette satisfaction. Il retourna, pour poux cet effet, en Castille, & sit en sorte de parler au Roi, à qui il fe plaignit fortement du Comte Don Henri; & lui faisant une vive peinture des insultes qu'il disoit en avoir reçues, il lui offrit de lui livrer ce Prince mort ou vif. Le Roi qui ne souhaitoit rien avec tant d'ardeur, se réjouit beaucoup de cette proposition, & l'accepta sur le champ, donnant à Pierre Carrillo la permission de faire tout ce qu'il jugeroit à propos pour remplir sa promesse. En conséquence Pierre Carrillo six avertir des personnes de confiance, & alla à Toro dans le tems que le Roi y pensoit le moins. Aiant aussi-tôt tiré de l'Alcazar Doña Jeanne, femme du Comte Don Henri, il monta à cheval avec tout son monde, & mena cette Dame en Aragon: action dont le Comte fut très-reconnoissant, & qui rendit furieux le Roi Don Pedre.

Comme le Roi d'Aragon, après la prise de Tarazone, & ce qu'il éprouvoit journellement, voioit le peu de fond qu'il avec le Roi de y avoit à faire sur la foi & la parole du Castillan, il assembla Maroc contre ses principaux Généraux à Carména, pour leur donner la celui de Casgarde de ses Frontiéres. Aïant aussi reconnu par lui-même l'état où elles étoient, il tâcha de mettre dans son parti l'Infant Don Louis de Navarre, & rechercha toutes les alliances qu'il put, jusqu'à se liguer avec le Roi de Maroc contre le Castil-Jan: démarche pour laquelle le Pape le réprimanda fortement, à cause du préjudice qui pouvoit en résulter pour la Religion. à laquelle les Princes vraiement Chrétiens doivent sacrifier

tout intérêt temporel (A).

Mais le Roi de Castille ne tint pas une conduite plus ré- Le Légatexguliere. Non content de se liguer avec les Rois d'Angleterre communie de nouveau le & de Portugal, il rechercha aussi l'appui de celui de Grena- dernier. de, pour faire à l'Aragonnois tout le mal qui lui seroit possi-

J. C. 135*7*.

Dona Jean-

(A) La deuxième Vie d'Innocent VI. dans BALUZE & RAYNALDUS. Tome V.

J. C. 1357. ble. Cependant le Roi d'Aragon voiant que les Castillans ne respectoient point la Tréve, envoia de Téruel à Huesca où étoit le Légat, Don Bernard de Cabréra, pour se plaindre de l'infraction. Le Légat écouta favorablement les représentations qui lui furent faites, & le 20. de Novembre il déclara de nouveau excommunié le Roi Don Pedre de Castille, à qui il imposa même une amende de cent mille marcs d'argent : il défendit aussi sous peine des Censures Ecclésiastiques, au Prince de Galles, au Roi de Portugal, beau-pere du Castillan, aux Infans d'Aragon, à l'Infant de Navarre, & aux Comtes d'Armagnac & d'Albret, de lui donner du secours. D'un autre côté le Roi d'Aragon tâcha par des intelligences secretres de gagner Don Frédéric, Grand-Maître de Saint-Jacques, & Don Tello fon frere; mais ces deux Princes resterent constamment attachés au service du Roi de Castille.

Réconciliation de l'Infant Don Ferdinand avec le Roi d'Aragon fon freze.

Dans le mois de Décembre Don Ferdinand, Infant d'Aragon, qui étoit sur les Frontières de Valence, pleinement in-Îtruit du caractere du Roi de Castille son cousin, & persuadé qu'il ne devoit nullement s'y fier, chercha à rentrer en graces auprès de l'Aragonnois son frere, par le moien de Don Bernard de Cabréra. Celui-ci ménagea entre les deux freres une entrevûe secrette sur une Montagne d'Albarracin, où le Roi d'Aragon reçut en grace l'Infant Don Ferdinand, & lui donna la Lieutenance Générale de Valence. Suéro Garcie de Toléde aïant aussi quelques sujets de se désier du Roi de Castille, fe retira en: Aragon pour se mettre en sûreté. Là il offrit au: Roi d'engager Gonçale de Luce, qui avoit la garde de Tarazone pour Hinestrosa, à lui remettre cette Place; & le Roiaccepta cette proposition non seulement avec plaisir, mais avec promesse d'une bonne récompense (A).

Sollicitations ramener le-

Presque dans le même tems, le Pape écrivit au Roi de du Pape pour Castille, sur les avis qu'il reçut du Légat, d'observer la Tréve Roi de Castil. dont il étoit convenu; de rendre les Places qu'il avoit prises. le à la raison, depuis cet accord; & de vivre, comme il le devoit, avec Dona Blanche sa femme : il manda aussi au Légat de se rendre au plûtôt auprès de lui. Le Saint Pere voulut encore ménager la paix entre les Génois & les Aragonnois; mais il ne put avoir alors cette satisfaction. Au contraire, les Génois envoierent une Flotte en Sardaigne, où tout fut en combustion (B).

(A) AYALA, ZURITA, & les au- (B) RAYNALDUS & ZURITA.

¥395.

# DESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 307

TRE D'Es-

Il s'étoit livré l'année précédente une Bataille proche de PAGNE. Poiriers, entre les Anglois & les François. Jean, Roi de France, aïant été vaincu & fait prisonnier, fut conduit en. Troubles en Angleterre, en sorte que Charles son sils printes rênes du Gous France. vernement. Quoiqu'il commençat d'abord par ne rien faire que de concert avec les Etats du Roiaume, choqué de ce que le Peuple qui avoit pour Chef le Prévôt de Paris, avoit eu la hardiesse de tuer en sa présence quelques-uns de ses Domestiques, il sortit de la Ville avec la résolution de punir cette audace; ce qui fit que les Parisiens voiant que toute la Noblesse étoit du parti du Dauphin, travaillerent à prendre leurs

précautions pour se bien défendre.

Don Philippe, Infant de Navarre, pensoit dans le même Don Carlos, tems aux moiens de tirer de prison le Roi Don Carlos son Roi de Nafrere. Il lia pour cet effet quelques intrigues avec Jean Piquen de prisona & d'autres François; & chargeant de la conduite de cette affaire Don Roderic Urtiz, Don Corbaran Léet, Don Ferdinand Ayanz, & Don Charles d'Artiéda, il prit les autres mesures nécessaires pour en assurer le succès. Ces Seigneurs, accompagnés de plusieurs autres, allerent au commencement de l'Automne, déguisés en Charbonniers, au Château d'Arleux dans le Cambrésis, où le Roi Charles étoit retents prisonnier, & où il y avoit pour Gouverneur Ferdinand de Péquigny, avec qui l'on soupçonne qu'on entretint aussi quelque intelligence, par le canal de Jean de Péquigny son frere ou son proche parent. Ils escaladerent de nuit le Château. & enleverent leur Roi, qu'ils conduisirent à Amiens, étant tous montés sur des Chevaux qu'on avoit eu soin de tenir tout prêts. Le Roi de Navarre fut joint dans cette Ville par Don Philippe son frere; & ne croiant pas devoir se fier au Dauphin son beau-frere, il leva des Troupes, ausquelles se joignirent diftérentes personnes pour leurs intérêts particuliers.

On n'eut pas plûtôt appris son évasion, que l'Evêque de 11 va à Pas Laon tacha pour appuier son parti, de l'attirer à Paris, où ris, & y hales Etats du Roiaumes s'éroient assemblés, afin de mettre or-ple, dre aux affaires. Ainsi la sœur & la semme du même Prince obtinrent du Dauphin un Sauf-conduit pour se rendre à cette Ville, où il étoit aussi appellé par Etienne Marcel, Prévôt des Marchands, qui soutenoit avec le plus d'ardeur les intérêts du Peuple. Le Roi de Navarre arrivé à Paris, logea dans le Monastère de Saint Germain des Prez, où il fut visité d'un

J. C. 1357.

grand nombre de Seigneurs; mais plusieurs Députés des Villes ERE D'ESsortirent sur le champ de cette Capitale du Roiaume, dans la pensée que le Roi prisonnier, & le Dauphin, qui gouvernoit, ne pardonneroient jamais aux. Parisiens de l'avoir recu. Cependant le Navarrois convoqua pour le jour de Saint André tous les Citoiens, afin de les informer de son intention. Plus de dix mille personnes s'étant alors assemblées dans une. grande Place \* proche de ce Monastere, il prononça un difcours très-éloquent, prenant pour texte ces paroles: Justus. Dominus, & justiciam dilexit, sur la maniere dont on l'avoit arrêté prisonnier, les insultes qu'on lui avoit faites, & les mauvais traitemens qu'il avoit éprouvés; & il parla avec tant de force, qu'il arracha des larmes des yeux de la plûpart de ses auditeurs, qui furent pénétrés de compassion, & lui demeurerent attachés \*\*.

Traité entre lui & Charles, Dauphin, Ré-

Robert Coq, Président du Parlement, & Etienne Marcel, Prévôt des Marchands, considérant qu'il falloit, pour prégent du Roïau- venir de plus grands troubles, que le Dauphin s'accommedat avec le Roi de Navarre, insisterent auprès du premier. pour l'engager à faire au dernier quelque satisfaction. Le Dauphin y aiant consenti presque malgré lui, s'aboucha avec le Roi de Navarre, & acquiesça à toutes ses demandes, qui furent, qu'on remettroit en liberté tous ceux qui l'avoient suivi & secondé, sans qu'on pût jamais les inquiéter à ce sujet, qu'on déclaroit innocens les Seigneurs qui avoient été faits. mourir par ordre du Roi Jean, le jour qu'on l'avoit arrêté; qu'on rendroit leurs biens à leurs héritiers, & que leurs corps. & leurs têtes seroient enterrés, d'une maniere honorable; qu'on lui donneroit une certaine somme d'argent, & qu'en attendant on lui livreroit quelques Châteaux en Normandie pour sureté du païement. Après qu'on eut fait cet accord, le Rois de Navarre partit-de Paris dont les Citoïens lui donnerent des, marques d'une parfaite considération, & alla à Rouen, où il fat très-bien reçu. Enfin le jour des Innocens il fit inhumer les têtes & les corps de ceux qui avoient été égorgés quand. on l'avoit arrêté prisonnier  $(A)_{n}$ 

> dans ACHERI, T. II. FROISSARD, DUPLEIX, MEZERAY, & d'autres. \* C'étoit gelle des Lices entre l'Abbaye de S. Germain & le Pré aux Cleres. \*\* Ce Prince étoit monté sur l'échaffaud d'alle Roi, de France avoit contu-

(A) La continuation de NANGIS | me de regarder les combats en champ. clos. Mariana die que dans cette occasion. il voulut faire valoir les prétentions sur la Couronne de France, soutenant y avoir un droit plus légitime que les Anglois, en qualité de petit-fils de Louis Hutin, & fils de fa. fille, Cependant Mezersyn'en parle point

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

# D'ESP'AGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 309

BRE D'Es-BAGNE. **'495**•

2596.

Don Alfonse, Roi de Portugal, étant tombé malade, & sentant qu'il avoit peu de jours à vivre, manda Pierre Coelho, Alvar Gonçalez & Diégue Pachéco, ses Favoris, & leur conseilla de se mettre en lieu de sureté avant sa mort, parce Castille des que, malgré le serment de l'Infant Don Pedre son fils, il crai- meurtriers de gnoit que ce Prince, qui avoit toujours le cœur pénétré de Castro. La mort de Dona Inès de Castro, ne leur ôtat la vie, dès qu'il seroit monté sur le Trône. Ainsi ces trois Seigneurs suivirent. le conseil du Roi, & passerent en Castille.

Au premier jour d'Avril l'Infant Don Pedre eut d'une Dame Naissance de Galicienne, appellée Dona Thérese, un fils auquel on donna Don Jean fils naturel de le nom de Don Jean, qui fut Grand-Maître de l'Ordre d'A- l'Infant Don vis, & dans la suite Roi de Portugal. Le 12. du mois de Mai Pedre. suivant mourut le Roi Don Alfonse, qui fut inhumé dans la Alfonse, Roi Chapelle qu'il avoit fait bâtir pour sa sépulture dans la Ca- de Portugal. thédrale de Lisbonne : on proclama Roi sur le champ l'In- son file lui sucfant Don Pedre (A). Peu de tems après, le Monarque Por-céde. tugais députa au Roi de Castille Arias Gomez de Silva & Renouvelle-ment d'allian-Gonçale Anès de Béja pour renouveller les anciens Traités ce entre les de paix & d'alliance entre les deux Couronnes. Cette dé-Couronnes de marche sit beaucoup de plaisir au Castillan, qui envoia en Portugal. Portugal à la même fin Ferdinand Lopez de Stuniga (B).

Le Roi de Castille, toujours préoccupé de la guerre qu'il vouloit faire à celui d'Aragon, envoia de Séville en Portu- phonfine Cogal Jean Fernandez de Hinestrosa, son principal Favori, pour ronel devience demander au nouveau Roi Don Pedre quelques Galéres contre du Roi de l'Aragonnois. Devenu dans le même tems éperduement amou- Castille. reux de Dona Alphonsine Coronel, semme de Don Alvar Perez de Guzman, il la tira du Monastere de Sainte Claire, & la logea avec lui dans l'Alcazar. Etant allé à la chasse pour quelques jours, il ordonna aux personnes qu'il laissa auprès d'elle. de lui obéir en tout. Hinestrosa retourna de Portugal sur cesentrefaites, sans avoir pû obtenir ce que le Castillan son Souverain desiroit, parce que le Portugais déclara qu'il ne vouloit point prendre part à cette guerre. Dona Alphonsine le scut, & sit sur le champ arrêter Hinestrosa. On ne tarda pas, de porter cette nouvelle à Don Diégue de Padilla, Grand. Maître de Calatrava, qui étoit avec le Roi. Ce Seigneur ne doutant point que l'emprisonnement de Hinestrosa son oncle,

(A) EDOUARD NUNEZ & les | (B) EDOUARD NUNEZ. Ghroniques de Portugal,

Mort de Don

ANNE'E DE J. C. 1358.

n'eût été fait par ordre de son Souverain, s'enfuit dans la crainte d'éprouver un pareil traitement. Aussi-tôt le Roi, qui ignoroit le sujet de cette démarche, fit courir après lui, avec ordre de le mettre en prison; ce qui sut exécuté; mais aïant été informé de tout, il ordonna de relâcher Hinestrosa & le Grand-Maître. Il fit aussi arrêter Dona Alphonsine à Carmone, où s'étant bientôt dégoûté d'elle, il la laissa \*. Tels furent les avantages que cette Dame retira de sa facilité.

Le Roi fait Don Frédéric fon frere.

Des que le Roi de Castille sçut que Don Ferdinand son tuer le Prince cousin s'étoit reconcilié avec le Monarque Aragonnois son frere, & s'étoit retiré auprès de ce Prince, il envoia à la Frontière de Valence Don Frédéric son frere, Grand-Maître de Saint Jacques, qui recouvra avec ses Troupes Jumilla, dont les Aragonnois s'étoient emparés. Il eut peu de tems après des avis vrais ou faux, que Don Frédéric entretenoit des liaisons secrettes avec l'Aragonnois. Sur le champ il le rappella, à dessein de le faire mourir, & il découvrit secrettement son intention à Don Jean son cousin, Infant d'Aragon, à qui il promit la Seigneurie de Biscaye. En vertu de l'ordre du Roi, Don Frédéric se rendit à Séville le 27°, jour de Mai, & alla aussi-tôt voir son frere, étant suivi de quelques Domestiques. Dès qu'il fut entré dans Alcazar \*\*, & qu'il fut monté à l'appartement du Roi, on chassa de la Courses Domestiques qui y étoient restés, & on serma toutes les portes. Il fut cependant très-bien reçu du Roi, qui lui dit d'aller se reposer. De-là il passa chez Dona Marie de Padilla, & aiant falué cette Dame, il descendit pour s'en retourner. Ne voiant ni ses Domestiques ni ses chevaux, il comprit le danger qu'il couroit. Au même instant on lui vint dire de la part du Roide remonter. Le Grand-Maître hésita d'abord sur ce qu'il avoit à faire; mais à la fin, pour ne pas laisser entrevoir de mésiance. il prit le parti d'obéir. Il entra dans la Salle où étoit le Roi. qui ordonna aux Bourreaux qu'il avoit apostés, de le tuer. Ceux-ci s'étant mis à l'instant en devoir de le faire, le Grand-Maître voulut se désendre, mais sa valeur lui sut inutile. Un des Bourreaux le renversa par terre d'un coup à la tête, avant qu'il eût pû avoir recours à ses armes, de sorte qu'on se jetta

ment en Espagne les Palais des Rois, bâ-\*\* Comme l'on a déja vu plusieurs | tis par les Maures, lesquela servoient aussi 1396,

<sup>\*</sup> Mariana fait commencer ce com- nom répété, il est à propos d'avertir ice merce criminel des l'année précédente, que c'est ainsi que l'on appelle communé-& ne marque point quand il finit.

fois, & que l'on verra encore souvent ce | de Forteresses.

#### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 311

1396.

sur lui, & qu'on le poignarda. On tua ensuite Sanche Ruiz de Villégas, qui étoit à son service, quoiqu'il se sût refugié dans l'appartement de la Padilla, & qu'il eût pris entre ses bras une des filles de cette Dame, priant de lui accorder la vie, en considération de cette innocente. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ait osé entreprendre de justifier, non seulement quant à la substance, mais quant à la maniere, cette action détestable, qui seule suffit pour donner au Roi le surnom de cruel.

Ce Monarque content, comme s'il eût remporté un grand triomphe, dîna le jour même dans la Salle où étoit le cada- tres Seigneurs vre de son infortuné frere. Il donna ordre aussi de faire mou- même sorte rir à Cordoue, Pierre de Cabréra & Ferdinand Alfonse Gaéte; à Villaréjo de Salvanès, Loup Sanchez d'Avendaño, Grand Commendeur de Saint Jacques; à Salamanque, Alfonse Geofroi Ténorio; au Château de Mora, Garcie Mendez de Toléde; & à Toro, Alfonse Perez Fermosino, parce qu'ils s'étoient montrés Partisans de Dona Blanche. La même aprèsmidi, il partit de Séville pour la Biscaye, accompagné de Don Jean, Infant d'Aragon, & se rendit bientôt à Aguilar, le. avec la resolution de se défaire aussi de Don Tello son frere. Celui-ci cependant aïant été averti à tems du voïage du Roi par Gutierre d'Urréa, monta sur le champ à cheval, & se retira à Berméo; mais ne s'y croïant pas encore en sûreté, il s'embarqua, & passa à Bayonne en France. Le Roi arrivé à Aguilar, s'affûra de la perfonne de Dona Jeanne femme de Don Tello, & alla ensuite à la poursuite de ce Prince. Ne l'ayant point trouvé à Berméo, il s'embarqua dans l'espérance de pouvoir le ratrapper; mais la Mer s'enfla si considéra-

blement, qu'il fut contraint de rentrer dans le Port. Don Jean, Infant d'Aragon, pressoit cependant le Roide Finanagique Castille de lui donner la Seigneurie de Biscaye, comme il la de Don Jean, Infant d'Aralui avoit promise; mais le Roi, qui avoit un autre dessein, gon, l'amusoit, en lui disant qu'il falloit assembler la Province pour l'en faire reconnoître Seigneur. En même tems il convoqua les Députés de la Biscaye, & il leur fit dire de ne désérer cu'à lui seul leur Seigneurie. Ainsi la Jonte s'étant faite, on refusa de recevoir l'Infant Don Jean. Ce Prince Aragonnois persuadé que c'étoit l'effet de l'artifice du Roi son cousin, se retira mécontent de la Cour. Le Roi étant allé peu après à Bilbao, le rappella, avec promesse de faire tous ses efforts pour engager la Province à l'accepter. Don Jean ébloui par cette es-

Anne's De J. C. 1358.

3.12

J. C. 1358.

ne Douairiere

pérance, alla à Bilbao, mais il ne fut pas plutôt entré dans l'appartement du Roi, que ce Monarque donna ordre aux Arbalêtriers & Massiers qu'il avoit apostés, d'ôter la vie à cet infortuné Prince, qui fut à l'instant poignardé & assommé: Le Roi sait le Roi sit jetter son corps par la senêtre dans la rue \*. Il enarrêter la Rei- voia ensuite Hinestrosa à Roa, où étoit Doña Eléonor sa tante, d'Aragon, & mere de l'Infant Don Jean, & où l'on avoit conduit l'épouse la fait enfer- de Don Tello, avec ordre d'amener ces deux Princesses au mer à Castro-Château de Castro-Xériz, & de consisquer tout ce qu'elles pouse du Prin- possédoient. Immédiatement après il alla à Burgos, où on ce. Don Tello. lui apporta les têtes de tous ceux qu'il avoit ordonné de tuer, quand il étoit parti de Séville. Quoiqu'il eût encore dessein de passer à Valladolid pour faire mourir d'autres Seigneurs.

> des hostilités affreuses que Don Henri son frere commetroit sur ses Frontières, le firent changer de sentiment.

Naissance de Infante d'Aragon,

Doña Léonor Doña Léonor fille du Roi d'Aragon. Presque dans le même tems, le Roi son pere, qui étoit occupé à faire tous les préparatifs possibles pour la Campagne, tint les Etats à Girone, & tâcha d'avoir quelques Troupes de France, en aïant déja Le Comte posté quelques-unes sur la Frontière. D'un autre côté, le Don Henri Comte Don Henri n'eur pas plûtôt appris la fin tragique de fait une irrup-sion en Castil. Don Frédétic son frere, que énétré de la plus vive douleur, il assembla ses Troupes, fondit à leur tête sur les Terres du Castillan, sans attendre l'expiration de la Tréve, prit Séron, & l'abandonna au pillage. Il alla ensuite insulter le Château d'Alcaraz; mais quoiqu'il l'attaquât vigoureusement, il ne put l'emporter; c'est pourquoi, après avoir ravagé ce Territoire,

Le 20. de Février fut un jour célébre par la naissance de

il rentra en Aragon.

L'Infant Don Ferdimand d'Aragon en fait autant.

Don Ferdinand, Infant d'Aragon, sit aussi une irruption dans le Roiaume; & après avoir été informé de la mort de Don Jean son frere, il s'y porta aux derniers excès, & voulut s'emparer de Cartagêne; mais le Gouverneur se défendit avec tant de valeur, que l'Infant échoua dans son entreprise, & se retira sur la Frontière, quoiqu'avec la résolu-

le Roi acheva lui-même de tuer le malheureux Infant Don Jean d'un coup de javeline, & que regardant par la n.ê ne fenêtre, par laquelle le cadavre avoit été jetté, une foule de monde assemblé dans la Place, & consterné à la vue de ce spec- | jetter dans la Riviere,

\* On ajoute à ce trait de cruauxé que | | tacle tragique, il leur dit d'un air content : Regardez votre Seigneur & votre Maitre : voilà celui qui demandoit la Princi-pauté de Biscaye. Pour mettre le comble a cette horrible action, il ordonna enfuite de transporter ce corps à Burgos, & le fit

tion

PAGNE.

1396.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 313

1396.

tion de venger son sang. Sur cette nouvelle Don Pedre, Roi de Castille, passa à Saint Etienne de Gormaz, à dessein de Anne de Gormaz, à dessein de Anne de Castille, passa à saint Etienne de Gormaz, à dessein de Anne de Castille, passa à saint Etienne de Gormaz, à dessein de Anne de Gormaz. marcher vers Murcie; mais aïant reçu avis de la retraite de l'Infant Don Ferdinand, il y envoïa de Toléde un bon Corps de Troupes d'élite, sous les ordres du Prieur de Saint Jean, qu'on avoit élu depuis peu.

1358.

Le Roi de Castille cependant voiant l'excursion que le Ambassade des Rois de Comre Don Henri avoit faite sur ses Terres avant l'expira- Cascille &d'Ation de la Trève, députa au Pape une personne pour se plain-ragon au Padre de l'infraction. L'Aragonnois de son côté en aïant été informe, envoia aussi à la Cour Pontificale François Romain, pour justifier son procédé, & blamer celui du Castillan: il cond au preoffrit aussi de se battre avec ce Prince, dix contre dix, vingt mier. contre vingt ou cent contre cent; mais le Roi de Castille s'in-

Ambassades

quiéta peu du défi.

Immédiatement après, le Roi de Castille alla à Séville, où il avoit ordonné de préparer une Flotte pour passer dans les une descente Etats d'Aragon. Il y trouva douze Galéres armées & six au- dans la vatres Génoises. Il offrit aux dernieres de les prendre à sa solde; lence & les Génois y consentirent facilement, en consideration de la guerre de leur République avec les Aragonnois. Ainsi le Castillan s'embarqua, mit à la voile avec les dix-huit Galéces sur lesquelles il y avoit de bonnes Troupes & toutes sortes de munitions, & alla aux Côtes de Valence avec un vent favorable. Arrivé à Guardamar, qui appartenoit à l'Infant Don Ferdinand, il descendit à terre à la tête de ses Troupes, & emporta de force la Place. Tous les Habitans se retirerent dans la Citadelle où le Roi voulut les forcer; mais une tempête furieuse s'étant élevée dans le même tems, les Galéres sur lesquelles il n'y avoit plus de monde, furent toutes fracassées, à l'exception de la Capitane & d'une Galére Génoise, & il n'en resta même aucune en état de servir. A la vûe de ce funeste événement, le Roi sit dire au Prieur de Saint Jean, qui étoit à Murcie, de lui amener son Corps de Troupes & des chevaux pour les Officiers, & recueillit en attendant les débris des Galéres, dont il brûla les carcasses. Le Prieur de Saint Jean se rendit à son Camp avec six cens Chevaux & beaucoup de bagages; & dès qu'il fut arrivé, le Roi mit le feu à Guardamar, & alla à Murcie. De-là le Roi fit paffer à Séville Martin Yanez, Surintendant de la Marine, pour lui faire équipper une Flotte, & envoia en Galice, Tome V.

Digitized by GOOGLE

dans les Asturies & en Biscaye, des défenses expresses de laisfer sortir des Ports aucun Vaisseau des Naturels du Pais, vous

lant pouvoir, s'en servir quand; il le jugeroit à propos:

Etats de Catalogne.

Places en Caf-

tille par les

Tello,

J. C.

1358.

Don Pedre, Roi d'Aragon, renoit dans le même tems les Etats de Catalogne, afin de prendre les arrangemens néces faires pour pourvoir à la défense de cette Principauté & du Roiaume de Valence. Il s'y éleva quelques disputes entre les Partifans de l'Infant Don Raymond Berenger & le Vicomtè de Rocaberti; mais l'Infant Don Pedre, oncle du Roi, trou-Prise de deux va le moien de les appaiser. Pendant que le Castillan étoit fur la Côte de Valence, le Comte Don Henri & Don Tello Princes Don son frere, qui étoient passés de France en Aragon avec Don Henri & Don Loup de Lune, firent du côté d'Harica & de Daroca, une incursion en Castille, prirent Mésa & Villel, & désolerent tous ces Quartiers. Au bruit de ces hostilités, le Roi de Castille passa vers la Frontière d'Aragon, où ses Troupes étoient Naissance de rassemblées. Pendant ce tems-là, Dona Jeanne, semme du Don Jean fils Comte Don Henri, accoucha à Epila le 24. d'Août d'un fils qu'on nomma Jean, & qui fut le premier Roi de Castille de ce nom.

du Comte Don Henri.

Cependant le Castillan arrivé à Almazan, trouva un Corps d'Armée, composé de trois mille Chevaux & d'une bonne sieurs Places. Infanterie, avec lequel il rentra sur les Frontières d'Aragon, après avoir soumis deux Châteaux, appellés Mérino & Arcos, qui appartenoient à Don Ferdinand d'Albornoz. Aïant d'abord pris Bisuesca & Torrijo, en Aragon sur le Territoire de Calatayud, il mit pour Gouverneur, dans la premiere Place Gomez Carrillo, & dans la seconde Ferdinand Gutierrez de Sandoval: mais les Habitans s'étant bientôt révoltés, tuerent ces deux Officiers, & se remirent sous la domination de leur Souverain. Ne rencontrant dans ces Quartiers aucun obstacle, le Roi résolut de s'emparer de Montaigu, où le Comte Don Henri avoit mis Garnison, par ordre du Roi d'Aragon, à qui Don Tello avoit cédé cette Place. Il l'attaqua vigoureulement, & trouva tant de rélissance, que tous ses efforts surent inutiles, quoiqu'il en coûtât la vie à plusieurs personnes de nom. S'étant alors senti indisposé, il leva le siège, & alla à Almazan. Dès qu'il se sur retiré, la Garnison, qui étoit extrêmement affoiblie, & qui craignoit qu'il ne revînt à la charge; fit sçavoir sa situation au Comte Don Henri & au Roi d'Aragon, qui lui donnerent ordre d'évacuer la Place. Elle p'eut

PAGNE.

·2 396.

# D'ESPAGNE. VHI. PARTIE. Siec. XIV. 315

ERE D'Es- pas plûtôt obéi, que le Roi de Castille en aïant eu avis, détacha un bon nombre de Troupes sous la conduite de Ferdinand Alvarez de Toléde, qui alla fur le champ prendre posfession de Montaigu, & s'y établir avec une sorte Garnison. Le Roi partit ensuite pour Séville, afin de presser par lui-même l'armement de la Flotte qu'il vouloit mettre en mer l'année suivante: il envoïa aussi demander quelques Galéres aux Rois de Portugal & de Grenade.

Après la prise de Montaigu, le Roi d'Aragon se persuada Le Roi d'Aque le Castillan retourneroit à Molina, & chercheroit à ren-ragon se prétrer en Aragon. Comme il n'y avoit aucun obstacle du côté contrede noude Cella, il chargea le Comte Don Henri de bien fortifier velles irrupcette Place, & d'en faire autant à l'égard des Châteaux de tions. Monréal & de Singra, & de tous les autres postes qu'il jugeroit à propos. Etant à Barcelonne le quatrième jour de Septembre, il maria Dona Isabelle, fille du Roi de Maiorque, à Dona Isabelle Jean, Marquis de Montferrat, & lui donna pour dot qua- de Maiorque, rante mille florins: François Pérellos sur chargé de conduire avec Jean,

cette Princesse à Montserrat (A).

En France le Dauphin, qui avoit consenti, malgré lui, à la restitution des Places qu'on avoit usurpées sur le Roi de troubles de Navarre, manda secrettement aux Gouverneurs de ne les quels le Roide point livrer. Le Navarrois ainsi trompé, devint surieux, leva Navarre a beaucoup de des Troupes, & rechercha l'alliance du Roi d'Angleterre. part. Celui-ci qui ne souhaitoit rien tant que de fomenter la division en France, afin de pouvoir triompher à son gré de ce Roïaume, lui fournit avec plaisir quelques renforts. Don Philippe frere du Roi de Navarre, sollicita aussi du secours en Picardie, & tâcha d'engager à la révolte les Villes de cette Province, pendant que le Roi son frere étoit occupé à s'emparer du Château de Louvre. Comme on avoit convoqué les Etats à Paris, pour la rançon du Roi Jean qui étoit prisonnier à Londres, le Dauphin amena ses Troupes avec lui pour sa garde, & les logea dans les Fauxbourgs. Les Habitans de cette grande Ville s'en tinrent offenses, en prirent ombrage, & firent prier le Roji de Navarre de les secourir avec son Armée. Ce Prince accourut sur le champ à Paris; & après avoir eu une conférence avec Etienne Marcel, Prévôt des Marchands, il entra dans cette Ville, où il fut nommé Général;

J. C. 1.358.

Mariage de fille du feuRoi Marquis de Montferrat.

Suite des

734 ( 17. EBC ) (A) AVALA, ZURITA, & les autres Historiens de Castille & d'Aragon.

Rrii

1358.

mais comme dans les affaires du Gouvernement il fit peu de ERE D'Escas de la Noblesse, & donna au Peuple toute sa consiance, les Nobles choqués de cette préférence, quitterent Paris, & se retirerent auprès du Dauphin. On fit dans le même tems courir le bruit que le Roi Charles vouloit introduire les Anglois, à dessein d'usurper la Couronne de France. A cette nouvelle le Peuple s'émut, & massacra plusieurs Anglois que le Roi de Navarre avoit à sa suite; ce qui fut cause que ce Prince prit lui-même le parti de sortir de Paris avec son monde.

Dès que le Roi Charles fut hors de la Ville, le Dauphin y rentra facilement, en sorte que le Prévôt des Marchands & d'autres païerent de la vie leur opposition. Le Navarrois irrité publia qu'il ne feroit jamais la paix avec les Princes de la Maifon de Valois, & déclara qu'il ne les reconnoîtroit plus pour Souverains, parce qu'il avoit plus de droit qu'eux à la Couronne de France. Aïant en inême tems assemblé de plus grandes forces, il envoia défier le Dauphin, & s'approcha de Paris, tâchant de lui couper les vivres de toutes parts. Enfin il appella Robert Knoles & le Captal de Buch, Généraux Anglois, & alla avec eux prendre Montmorency qu'il réduisit en cendres.

La France étoit alors désolée par une troupe de Campagnards, qui furieux de ne pouvoir vivre à cause des extorsions qu'ils éprouvoient de la part de la Noblesse & des Soldats, se réunirent, prirent les armes, & se porterent aux derniers excès contre les Gentilshommes, fans respecter ni âge ni sexe. On appelloit cette troupe de Bandits la Jacquerie. parce qu'après avoir volé quelqu'un, ils lui disoient pour se moquer: Jacques bon-homme. S'étant rendus formidables, ils prirent quelques petits Châteaux; & après les avoir rasés, ils s'emparerent de Beaumont & de Senlis. Charles, Roi de Navarre, alla avec ses Troupes leur donner la chasse dans la Province de Beauvais, où la révolte avoit commencé: & aïant rencontré de ces Coureurs qui avoient un nommé Caillet pour Chef, il fondit sur eux, les tailla en pièces, & fit couper la tête à leur Commandant. Pendant ce tems-là, le Dauphin massacra aussi plus de vingt mille de ces audacieux, en sorte qu'ils furent bientôt tous dissipés (A).

Au commencement de l'année 1359. de Jesus-Christ, le

(A) La continuation de Nangis, FROISSARD, DUPLEIX, MEZERAY, & d'autres.

1396.



I359.

### DESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 317

Pape Innocent envoïa en Espagne, à la sollicitation du Roi FAGNE. d'Aragon, le Cardinal Gui, Evêque de Boulogne, pour régler la Paix, ou ménager une prolongation de Tréve entre ce Prince & le Roi de Castille. Comme d'un autre côté le Gui de Boulo-Castillan étoit uniquement occupé du soin de mettre sa Flotte gue, Légat en état, Don Pedre, Roi d'Aragon, profitant de l'occasion, les Rois de rassembla ses Troupes, sit une incursion en Castille dans le Castille & mois de Mars, prit le Château de Haro, & le démolit. Après d'Aragon. avoir fait beaucoup de ravage dans ces Quartiers, il attaqua Médina-Céli; mais il ne put s'en emparer, & le manque de vivres le contraignit de se retirer sur ses Frontières.

Don Pedre, Roi de Castille, résolu de se venger, se dis- 11 va trouver posa de passer à la Frontière, dans le tems que le Cardinal de les deux Rois. Boulogne étoit déja arrivé en Aragon. Le Légat, après avoir conféré avec le Roi d'Aragon sur ce qui concernoit la Paix. envoia vers celui de Castille l'Abbé de Fécamp \* pour l'informer de sa commission. Sur le champ l'Abbé se mit en route, & rencontra le Roi de Castille à Villaréal, Place connue aujourd'hui sous le nom de Ciudad-Réal. Le Roi lui sit un accueil très-gracieux; & lui aïant donné audience, il lui témoigna beaucoup de joie de l'arrivée du Cardinal, & le chargea de lui dire de sa part de l'attendre à Almazan, où l'on traiteroit de l'affaire qui l'amenoit. A vec cette réponse l'Abbé prit congé du Roi, & se hâta de retourner auprès du Cardinal, qui se conforma avec plaisir aux intentions du Roi de Castille. Celui-ci trouva donc à son arrivée à Almazan le Cardinal, qui, après de grandes politesses réciproques, lui remit les Lettres du Pape, & commença à entamer la négociation du Traité de paix. Le Roi de Castille se plaignit fortement de celui d'Aragon, au sujet de François Pérellos, de la retraite que le Comte Don Henri, Don Tello & Don Sanche ses freres & ses plus grands ennemis, trouvoient dans les Etats de ce Prince qui les emploioit même à son service, enfin de plusieurs autres choses qui étoient la suite de celles-ci; mais il promit au Légat de consentir à la Paix, en considération du Pape.

Le Cardinal fit aussi-tôt porter cette nouvelle par l'Abbé de Fécamp au Roi d'Aragon, qui ne tarda pas d'envoier de-Castille pour mander à quelles conditions le Castillan étoit disposé à faire saire la Paix

Demandes

\*On lit dans FERRERAS San Fif- | conde Note sous l'année 1362. & ma cen, mais c'est une saute. Voiez ma se- | troisséme sous l'année 1363.

318

J. C. 1359. la Paix. Cette affaire fut agitée entre le Roi de Castille & le ERE D'Es-Cardinal; & le Roi déclara au Légat qu'il étoit prêt à conclure la Paix avec l'Aragonnois, pourvû que ce Prince lui livrât François Pérellos, qu'il bannît de ses Etats l'Infant Don Ferdinand son frere, le Comte Don Henri, Don Tello & Don Sanche, avec tous les autres Castillans qui leur étoient attachés; qu'on lui restituât Alicante, Orihuésa & toutes les autres Places qui appartenoient à la Castille, & qui avoient été usurpées par le Roi Don Jayme, durant la minorité du Roi Don Ferdinand de Castille son aïeul; & qu'enfin on lui donnât pour dédommagement des frais de la guerre cinq cens mille florins.

Réponse de celui d'Aragon.

Après que le Roi de Castille se fut ainsi expliqué sur ses intentions, le Cardinal alla à Saragosse en informer le Roi d'Aragon, qui pesa toutes les propositions, & fit réponse qu'il étoit indigne de lui de livrer François Pérellos qui étoit son Sujet, & qui nioit tout ce qu'on lui imputoit; mais que si le Roi de Castille vouloit envoier un accusateur & des preuves, il juroit de châtier publiquement ce Seigneur, ou de l'abandonner a son courroux, s'il se trouvoit coupable après des informations & une procédure juridiques; qu'il ne pouvoit pas non plus bannir Don Ferdinand son frere, tant en considération des liens du fang qui les unissoit de si près, qu'à cause de sa qualité de Successeur à la Couronne; qu'à l'égard du Comte Don Henri, de Don Tello, de Don Sanche & des autres Castillans, il les congédieroit dès que la Paix seroit faite, en leur païant les appointemens qu'il étoit convenu de leur donner, quand ils étoient passés à son service; que pour ce qui regardoit Alicante, Orihuéla & les autres Places, elles avoient toutes été adjugées au Roi Don Jayme par le Compromis qu'avoit fait Don Denis, Roi de Portugal; mais qu'il consentoit cependant, si le Roi de Castille désapprouvoir l'arrangement qui avoit été pris alors, de renvoïer cette affaire au jugement du Pape, & de s'en rapporter à sa décission; qu'enfin pour ce qui concernoit les cinq cens mille florins, il ne pouvoit souscrire à cet Article, puisque ce n'étoit point lui, mais le Roi de Castille, qui avoit déclaré la guerre, & même sans aucun motif. Le Cardinal le pria ensuite de s'approcher davantage de la Frontière où étoit le Roi de Castille, afin de traiter plus facilement cette affaire.

Sur le champ le Cardinal se rendit auprès de Don Pedre, Nouvelles dé1397.

### D'ESPAGNE. VIIL PARTIE. Siec. XIV. 419

¥397.

Roi de Castille, à qui il sit part des intentions & de la réponse de l'Aragonnois. Le Castillan entra aussi tôt en sureur, & dit que puisque le Roi d'Aragon ne vouloit faire la Paix qu'à son gré & à son avantage, les armes décideroient leur Légat. querelle. En vain le Cardinal tâcha de l'appaiser, & alla différentes fois trouver l'un & l'autre Roi, pour les porter à un accommodement, il ne put y parvenir, parce que le Castillan ne souhaitoit point la Paix, & que l'Aragonnois ne vouloit pas l'acheter. Comme il ne lui fut pas difficile de s'appercevoir de leur éloignement pour la Paix, il se réduisit à proposer une Tréve au Castillan, qui lui déclara enfin, que pour lui prouver qu'il ne cherchoit point à prolonger la guerre, il feroit volontiers la Paix, pourvû qu'on lui restituât Alicante & les autres Places du Roïaume de Valence, qui dans la minorité de Don Ferdinand son aleul, avoient été adjugées au Roi Don Jayme, à la sollicitation de l'Infant Don Jean de Castille, & que l'Aragonnois chassat de ses Etats Don Henri & les autres. Le Cardinal porta cette proposition au Roi d'Aragon, qui insista toujours à dire qu'à l'égard d'Alicante, il s'en rapporteroit au jugement du Pape, & qu'il congédieroit Don Henri & les autres Castillans, des que la Paix seroit faite. Sur ces entrefaites, Don Bernard de Cabréra conseilla au Cardinal de solliciter une conférence entre lui & Jean de Hinestrosa, parce qu'il se flattoit qu'on pourroit par cette voie convenir de quelque accommodement.

Mais le Cardinal ne fut pas plûtôt de retour auprès du Roi Les deux Rois de Castille, que celui-ci choqué de la réponse de l'Aragonnois, se plaignit de ce qu'il l'avoit amusé pour lui faire per- la guerre. dre du tems, & protesta qu'il ne tarderoit pas à s'en dédommager. Quoique le Cardinal fit tout ce qu'il put pour calmer fon courroux, tous fes foins furent inutiles; c'est pourquoi il prit le parti de se retirer auprès du Roi d'Aragon qui étoit à Calatayud. L'Aragonnois voiant donc qu'il étoit menacé d'avoir la guerre par mer, à cause de la grande quantité de Vaisseaux que le Castillan avoit donné ordre d'équipper, partit aussi-tôt pour Barcelonne. Dans le même tems, le Roi de Castille, furieux du mauvais succès des pourparlers de Paix, Castille décladéclara rébelles & traîtres Don Ferdinand, Infant d'Aragon, Don Henri & & le Comte Don Henri avec ses freres, & tous les Castillans Don Tello qui lui étoient attachés; en sorte qu'il seur ôta ainsi toute efpérance de pardon. Non content de cette démarche, il fix l'Etat.

Le Roi de

J. C. 1359. Il faic mourir la Reine Douairiere d'Aragon.

fur le champ mourir dans le Château de Castro-Xériz Doña REE D'Es-Eléonor sa tante, mere de l'Infant d'Aragon; & il ordonna d'enfermer la femme de Don Tello dans la Forteresse d'Almodovar d'el-Rio, & la Reine Dona Blanche avec Dona Isabelle de Lara, veuve de Don Jean, Infant d'Aragon, dans la Citadelle de Xérez de la Frontière, où mourut peu de tems après Doña Isabelle qu'on soupçonna d'avoir été empoisonnée. Laissant ensuite à Gomara Jean Fernandez d'Hinestrosa. & à Séron & dans les autres Places de la Frontière, Don Ferdinand de Castro, Don Diégue Garcie de Padilla, Grand-Maître de Calatrava, Garcie Fernandez de Toléde, Jean Alfonse de Bénavides, Diégue Perez Sarmiento, & d'autres Généraux avec de bonnes Troupes de Cavalerie & d'Infanterie, pour s'opposer à Don Ferdinard, Infant d'Aragon, au Comre Don Henri, aux freres du dernier, & autres Généraux du Roi d'Aragon, il partit pour Séville.

Il infeste avec Côtes de Valence.

Il ne fut pas plûtôt arrivé à cette Ville, qu'il donna les orsa Flore les dres nécessaires pour qu'on lui amenat promptement les Vaisseaux de Biscaye, des Asturies & de Galice. Il fit aussi construire quelques Galéres dans les Ports de Sainte Marie & de San-Lucar; il fomma le Roi de Portugal de lui fournir celles qu'il lui avoit promises, & en envoïa demander d'autres au Roi de Grenade. Alant donc formé une bonne Flotte qui étoit bien pourvûe de monde & de toutes les provisions nécessaires, il mit à la voile avec quarante Galères, quoique celles de Portugal ne fussent point encore arrivées, quatre-vingt un Navire & d'autres Bâtimens plus petits. Arrivé au Détroit de Gibraltar, il s'arrêta quelque tems à Algézire pour y attendre les Galéres de Portugal; mais comme il lui parut qu'elles tardoient trop, il passa à Cartagêne. Au bruit d'un Armement si considérable, les Navigateurs Aragonnois se retirerent dans leurs Ports, afin de se mettre en lieu de sûreté. Cependant le Roi de Castille rendu à Cartagêne, envoïa sept Galéres aux Isles de Maiorque, en attendant celles de Portugal, pour reconnoître ces Mers; & cette petite Escadre enleva un Vaisseau Vénitien qui étoit à l'Isle d'Iviça. Ennuié de voir que les Galéres de Portugal n'arrivoient point, il partit de Cartagêne avec la Flotte; & aïant doublé le Cap, il arriva sur les Côtes de Valence. Aïant sur le champ mis des Troupes à terre proche de Guardamar, il pilla les Places circonvoisines; & après avoir fortifié Guardamar, où il laissa une bonne Garnison,

PAGER.

1397.

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 321

.L197.

Garnison, il sit rembarquer son monde, & rangea les Côtes de Valence jusqu'aux Alfaches. Il s'arrêta quelque tems dans ce lieu pour faire de l'eau; & le Cardinal Gui de Boulogne étant allé de Tortose le trouver pour lui proposer quelque Tréve, le Roi lui répondit qu'il a'étoit plus tems, & qu'il étoit fâché de ne pouvoir répondre favorablement à ses desirs. Sur ces entrefaites arriva l'Amiral Pécaño \* avec dix Galéres

de Portugal.

Toute la Flotte du Castillan étant donc rassemblée, le Roi 11 se présente deva l'ancre. Ex parut la veille de la Pentecôte à la vûe de devant Bar-Barcelonne, où l'Aragonnois avoit préparé douze Galéres qui étoient si proche de terre, qu'il n'y avoit point d'eau pour les Vaisseaux. Le Castillan avoit grande envie de les prendre; mais un Esclave qui s'échappa des Galéres Aragonnoises, & passa à celles de Castille, l'avertit de ne s'en point approcher, parce que les Aragonnois avoient mis au fond de l'eau de grosses pièces de bois pointues avec des crochets de fer. contre lesquels ses Galères se briseroient infailliblement. Sur cet avis, il se contenta de demeurer trois jours à la vûe de Barcelonne, d'où l'on tira continuellement sur sa Flotte: & aiant appareillé, il alla faire aiguade dans la Rivière de Lobréga. L'Aragonnois avoit envoié quelques Troupes pour s'y opposer, mais le Castillan en sit débarquer d'autres qui les chasserent, & les mirent en suite.

Le Roi de Castille tourna ensuite la proue vers l'Isle d'Iviça. Arrivé à cette Isle, il descendit à terre à la tête d'un inutile de ce bon Corps de Troupes, & attaqua vigoureusement la Ville, ca. qui fut défendue avec valeur par la Garnison. Pendant qu'il insultoit la Place; il détacha quelques Galéres pour aller apprendre des nouvelles de la Flotte du Roi d'Aragon, Elles sui rapporterent qu'après qu'il s'étoit éloigné de Barcelonne, l'Aragonnois avoit mis en met quarante Galères bien armées. & bien garnies de vivres, de munitions, & de Troupes, & en avoit donné le commandement au Comte de Cardone & à Don Bernard de Cabréra, avec ordre d'aller vers l'Isle de Maiorque, & de combattre la Flotte Castillanne. Le Roi tint àussi-tôt un Conseil de guerre, dans lequel il sut résolu de lever le siège, & de faire le rembarquement : ce qui fut sur le

L C. 1359.

**Tentative** 

d'Aragon va:

<sup>\*</sup> Si ce que j'ai marqué d'après M. de que l'Amiral Portugais, dont il est ici que l'amiral Portugais, de l'amiral Tome V.

ME'E DE J. C. **435%**.

J 397**.** 

Il évite le combat., & le petire dans for Esats.

champ exécuté. S'imaginant que le Roi d'Aragon étoit en ERE D'Espersonne sur sa Flotte \*, il se mit sur une Galére d'une grandeur extraordinaire, appellée Ojel, qu'on avoit prise aux Mahométans de Maroc, sous le Régne du Roi son pere; il mit ensuite à la voile, & dirigea sa route vers le Cap Martin & celui de Calpe qu'on appelle aujourd'hui le Cap de Tox, à la hauteur duquel on découvrit la Flotte d'Aragon, qui paroissoit s'avancer pour livrer le combat. A cette vûe la Flotte Castillanne s'approcha de terre, & se posta à l'abri de quelques rochers pour attendre qu'on l'attaquât. Comme elle étoit placée très-avantageusement, les Généraux Aragonnois resterent un jour entier en sa présence, pour tâcher de l'attirer au combat; mais comprenant qu'ils ne pourroient point lui faire quitter son poste, ils retournerent pendant la nuit au Port de Dénia. Des qu'ils se furent reures, le Roi de Caftille tint Conseil pour décider ce qu'il convenoit de saire; & Don Gilles de Bocanégra, fon Amitante, fut d'avis qu'il allat à Alicante, où étoient le Prieur de Saint Jean, Don Henri Henriquez, Inigo Lopez d'Orosco, & d'autres Généraux avec des Troupes. Ainsi le Roi passa à ce Port, & peu de tems après à Cartagene où il prit terre. Il congédia de-là les. Galéres de Portugal, & renvoia la Florte au Port-de San-Lucar & à Séville, sans avoir tiré d'autre fruit de cet armement coûteux & formidable. Enfin aiant aussi pennis aux autres Vaisseaux de retourner dans leurs Ports, il partir pour-Naisfance de Tordésillas, où étoit la Padilla, souveraine maîtresse de son. cœur, surce qu'il apprit qu'elle étoit accouchée d'un fils qu'on. nomma Don Alfonse.

Don Alfonse fils de la Padilla.

La Flotte Aragonnoife ne fait rien de mémorable.

Les Princes Don Henri &

Les Généraux Aragonnois alant scu le parti que le Roi de Castille avoit pris, doublerent le Cap Martin avec la Flotte, à dessein de harceler la Flotte Castillanne dans sa retraite: mais comme celle-ci étoit déja très-éloignée, ils s'en retournerent, & se contenterent de détacher à sa poursuite dix Galéres qui enleverent quelques petites Barques Castillannes.

Le Roi de Castille après avoir vû la Padille, résolut de passer à Séville. Dans le même tems, le Comte Don Henri,

\* C'est le sentiment; de Mariana, qui | l'Ionne ni son Rosaume au hazard d'una affure qu'il paffa à l'isse de Majorque, dans la résolution d'aller lui-même chercher les Castillans; mais qu'à la sollicitation de ses principaux Officiers, qui le conjurcrent de ne point expofer sa per-

Baraille, il resta dans PIste, & se contenta d'envoier sa Flotte contre la Castillanne sous les ordres des deux Généraux. nommés par FERRERAS.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 323

1397.

Don Tello & Don Pedre de Lune firent une incursion du côté d'Agréda à la tête de sept cens Chevaux, avec lesquels ils faccagerent & désolerent le Pais. Au bruit de ces hostilités, Don Tello Hinestrosa & Don Ferdinand de Castro inviterent Diégue son remoundant de Castro inviterent de Cast Pérez Sarmiento, Jean Alfonse de Bénavides, Don Pedre Pedre de Lu-Nunez de Guzman, & Don Pedre Alvarez Offorio de venir ne une irrupau plûtôt les joindre avec leurs Troupes pour faire tête au gnent une vice Comte Don Henri; mais pendant qu'Hinestrosa les atten-toire, doit à Araviana, le Comte Don Henri profitant de l'occasion, l'attaqua avec tant de valeur, qu'il mit bientôt les Castillans en déroute. Jean Fernandez d'Hinestrosa & beaucoup d'autres périrent dans l'action, & Inigo Lopez d'Orosco sut fait prisonnier avec quelques autres. Le combat étoit déja fini, lorsque Sarmiento & Bénavides arriverent avec leurs Troupes; c'est pourquoi ils jugerent à propos de se retirer. Quelquesuns les soupconnerent d'avoir tant tardé à venir joindre Hinestrosa, par haine pour ce Seigneur, avec lequel ils étoiene brouillés. Il a aufli apparence que Don Pedre Nuñez de Guzman & Don Pedre Alvarez Offorio ne se conduisirent pas trop bien dans cette occasion, fans doute pour la même raison que Sarmiento & Bénavides; d'où vint que craignant le ressentiment du Roi, ils se retirerent à Léon. Le Roi n'eut pas plûtôt appris cette déroute, qu'il envoia pour commander sur la Frontière dans ces quartiers Gutierre Fernandez de Toléde qui étoit à Molina\*. Dans le même tems il eut avis que douze Vaisseaux Vénitiens avoient passé le Détroit, & faisoient route vers la Flandre; & comme la République de Vénise étoit liée avec le Roi d'Aragon, il forma le dessein de les prendre. Pour cet effet il arma vingt Galéres, & ordonna à Garcie Alvarez de Toléde d'aller avec cette Flotte les attendre à leur retour dans le Détroit de Gibraltar; mais les Vaisseaux Vénitiens passerent de nuit le Détroit, & éviterent le danger, à la faveur d'un vent d'Occident très-fort, qui portant les Galères du Roi à terre, obligea Garcie Alvarez de se retirer proche de la Côte d'Afrique (A).

(A) AYALA, ZURITA, & les autres Historiens de Castelle & d'Aragon.

\* Mariana précend que le Roi sanguinairo, au désespoir de cet échec, & surtout de la mort d'Hinestrosa qui avoit si bien servi sa passion pour la Padilla, jetta sa fureur sur deux de ses propres freres, appellés l'un Don Jean & l'autre Don Pedre, qui avoient le premier dix-huie ans, & le second quatorre : il les fir inhumainement égorger à Carmone, où il les renoir enfermés, sans aucun égard ni à leur innocence, ni à leur jeunesse.

Sfij

HWE'E DE J. C. 1359. Réconciliation du Roi de le Dauphin, Régent de France.

Pendant ce tems-là, Charles, Roi de Navarre, continuoit de dessus ses Terres de commettre des hostilités, & réduisoit les Parisiens dans un extrême embarras, en empêchant tout commerce par la Rivière de Seine avec leur Ville. Paris-Navarre avec étoit ainsi dans la détresse, lorsqu'on apportarles conditions. du Traité de Paix que le Roi de France prisonnier & le Roid'Angleterre avoient fait entre eux; mais on fut contraint de les rejetter comme trop onéreuses à la France. La Reme de-Navarre, sœur du Dauphin, & la Reine Douairiere de France, considérant que par ce resus on se mettoit dans la nécesstré de continuer avec l'Anglois la guerre qui étoit si préjudiciable à l'Etat, allerent à Melun trouver le Roi de Navarre, & le prierent de se réconcilier avec le Dauphin, pour prévenir la ruine totale, dont la France étoit menacée. Charles se laissa vaincre par leurs sollicitations, & promit de s'aboucher à Pontoise avec le Dauphin: on convint aussi qu'ils meperoient chacun des personnes par le canal desquelles on traiteroit de Paix. En conformité de cet accord, les deux Princes se rendirent avec empressement au lieu marqué, & les Plénipotentiaires commoncerent à agiter l'affaire dont ils étoient chargés. Les derniers eurent ensemble plusieurs conférences à ce sujet sans pouvoir rien conclure, parce que les Plénipotentiaires du Navarrois faisoient des demandes exorbitantes, & que ceux du Dauphin avoient défense de tant accorder. L'affaire étoit en cet état, & l'on étoit sur le point de se retirer de part & d'autre, lorsque Dieu toucha le cœur du Roi, de Navarre, de maniere que ce Prince voulut parler en personne au Dauphin, & s'accommoder avec lui. Enfin le Navarrois lui dit qu'il étoit tems d'oublier toute animofité, puisqu'ils étoient freres & François; qu'il étoit résolu de le seconder désormais de toutes ses forces contre les Anglois, s'ils ne se mettoient point à la raison, & ne se prêtoient pas à un accommodement convenable; & qu'à l'égard des Etats qu'il reclamoir, il étoit prêt de souscrire à tout. Ce procédé sut très-

liation qui dès-lors rendit libre le commerce de la Seine (A). A Grenade Mahomet Alhamar Barberousse souhaitoit fort-Confpiration: à Grenade de chasser du Trône Mahomet Yago, frere de Juceph, parce contre Maho. mes Yago.

agréable au Dauphin, qui remercia fort le Navarrois de sa générosité; & tous les assistans sirent éclater la joie qu'ils en eurent. Paris & tout le Roiaume célébrerent aussi cette réconci-

(A) MARNOL & GARIBAY.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 129

r397.

qu'il prétendoit que descendant de la ligne masculine, la Couronne lui appartenoit de droit. Pour faissaire son ambition, il prit prétexte que Mahomet Yago entretenoit d'étroites liaisons avec Don Pedre, Roi de Castille, à qui il envoyoit même trois Vaisseaux pour la guerre d'Aragon, & que cela étoit contraire au bien de l'Etat & à la Religion. Enfin aïant trouvé le secret par ses discours de mettre dans son parti les. Mahométans de la famille d'Ozmin & de celle d'Ezdriz Balua : il convint avec ses adhérens de chercher, une occasion. favorable pour executer son dessein (A)...

J. .C. . 1359.

1392.

Don Pedre, Roi d'Aragon, qui pensoit à se préparer pour l'ouverture de la Campagne, tint à Saragosse le 11. de Janvier les Etats, qui lui accorderent tout ce qu'il lui falloit pour le Roi d'Araentretenir douze cens Chevaux de plus qu'il n'avoit sur pied. gon. Informé par Suéro Garcie de Toléde, ami de Gonçale de Lucio, que celui-ci, qui commandoit à Tarrazone pour le Roit de Castille, croiant avoir été déservi auprès de son Prince. n'osoit plus reparoître en la présence, dans la crainte de soncaractere fanguinaire, il passa de Saragosse à Maguelone. après que l'Assemblée des Etats sut dissoute, pour faciliter l'accomplissement des espérances que Suéro Garcie de Toléde hi avoit fait naître à ce sujet. Arrivé à cette Ville, il envoia dire à Gonçale de Lucio que s'il lui rendoit Tarrazone qui lui avoit été usurpée, contre toute justice, par le Roide Castille, il lui donneroit quarante mille florins, le marieroit à une Dame de la premiere distinction de son Rosaume, & lui accorderoit pour toujours sa protection. Le Gouverneur, qui ne domandoit qu'à so meure à l'abri du ressentiment du Roi de Castille; accepta avec plaisir la proposition. & convint de livrer la Place. Ce Traité aïant été tenu secret. l'Aragonnois fit marcher vers Tarrazone un Corps de Troupes, qui le 27. de Février prit possession de la Ville dont il donna le Gouvernement à Pierre Ximénez Samper. Il tint parole à Gonçale de Lucio ; il le maria avec Doña Violante d'Urréa, & lui donna Biota, Bayo & Asinio. Le Roi de Castille fut très-sensible à cette perte.

1360.

Comme Don Pedre, Roi de Castille, étoit si cruel & si Plusieurs Seivindicatif, plusieurs Seigneurs & Chevaliers, qui croïoient gneurs de Castille se retirent avoir sujet de redouter son courroux, se resugierent auprès en Aragon au-

<sup>· (</sup>A) La continuation de Namots, & les Histoires de Feance.

ANE'S DE J. C. 1360. près du Comte Don Henri. du Comte Don Henri son frere. De ce nombre furent Diégue ERE D'Es-Pérez Sarmiento, & Pierre Fernandez de Vélasco qui commandoit sur la Frontière de Murcie : ils emmenerent avec eux chacun un bon Corps de Troupes. Enfin il arrivoit tous les jours de Castille des Seigneurs mécontens; & le Comte Don Henri encouragé par ces renforts, demanda au Monarque Aragonnois quelques Troupes pour faire une incursion en Païs ennemi. Le Roi d'Aragon consentir de les lui donner; mais comme il voulut qu'elles fuffert commandées par l'Infant Don Ferdinand (on frere, Don Henri s'y opposa pour des raisons particulieres; de sorte que l'expédition n'eut pas lieu.

Il se tient inutilement un Congrès à Tadéle pour les Couronnes d'Aragon.

Le Cardinal Gui voiant qu'un si grand nombre de Castillans se retiroient en Aragon auprès de Don Henri, crut que la conjoncture étoit favorable pour faire goûter des proposila Paix entre tions de Paix au Roi de Castille. Dans cette espérance il lui de Castille à envoia l'Abbé de Fécamp, & députa dans le même tems vers le Roi d'Aragon l'Abbé de Saint Bénigne, avec ordre de ne rien négliger ni l'un ni l'autre pour procurer la Paix. Les deux Abbés se donnerent à cette occasion beaucoup de mouvemens, & firent enfin convenir les deux Rois d'envoier pour traiter de Paix en leur nom, des Plénipotentiaires à Tudéle que l'on choisit pour le lieu du Congrès, avec l'agrément qu'un des deux Abbés obtint du Vice-Roi de Navarre. Le Roi de Castille nomma de son côté Gutierre Fernandez de Toléde, & le Roi d'Aragon Don Bernard de Cabréra. Ces deux Seigneurs partirent après avoir reçu leurs instructions, & se rendirent à Tudéle au jour marqué. Ils y trouverent le Cardinal qui les y attendoit, & ils eurent avec lui plusieurs conférences, sans pouvoir rien arrêter, parce que l'un & l'autre Ministre avoient des défenses expresses de la faire: ainsi toutes ces négociations cesserent, au grand regret du Cardinal.

Le Roi de Portugal s'entremet aussi pour porter ennemis à la Paix.

Cependant le Roi de Portugal voulut aussi travailler de son côté à procurer la Paix entre les deux Couronnes de Caftille & d'Aragon. Pour cet effet il envoïa à Saragosse Alvar les deux Rois Vasquez de Pédraléda & Gonçale Anes de Béja, avec ordre de dire au Roi d'Aragon, qu'en considération de l'étroite parenté qu'il avoit avec lui & avec le Roi de Castille, & de l'intérêt parfait qu'il prenoit à tout ce qui les regardoit l'un & l'autre, il le prioit de se prêter à un accommodement. & l'assi1398.

# DESPAGNE. VIII. PARTIE, Siec. XIV. 7327

1398.

ERE D'Es roit qu'il mettroit tout en œuvre pour engager le Roi de Castille à en faire autant. L'Aragonnois fit réponse qu'il y étoit " très-disposé, mais qu'on ne pouvoit traiter de Paix sans le consentement de Don Ferdinand son frere & du Comte Don Henri, & sans les y comprendre comme parties intéressées: il ajoûta en même tems qu'il falloit aussi dans cette affaire ménager l'honneur du Légat du Pape. Il paroît que le Portugais fit encore quelques démarches auprès du Castillan, mais sans ancun fuccès. De-là vint que le Roi d'Aragon envoia vers ce--hi de Portugal Pierre Boil, Bailli du Roiaume de Valence, pour faire avec lui une Ligue secrette qui sur conclue, sui-

vant Zurita (A).

Le Comte Don Henri, & Don Ferdinand, Infant d'Ara- Don Ferdin gon, se disposoient cependant à faire une irruption en nand, Infant Castille à la tête de leurs Troupes. Guierre Fernandez de licité de repas-Toléde voulant obliget le Roi de Castille, entreprit de ga-ser au service gner l'Infant Don Ferdinand. Il hui fit dine à cet effet que le Cassille, le Monarque Castillan souhaitoit fort de l'avoir à son service, resus, Si étoit disposé à le recevoir en grace, Si à lui donner de vastes Domaines, s'il vouloit retourner auprès de lui; mais Tinfant il qu'i répondit qu'instruit par le sort de la mere & de son frere, il ne se détermineroit jamais à prendre un pareil

Le Roi, de Gastille, qui étoit alors à Séville, aiant appris qu'il n'y avoit aucune espérance de Paix, fit aussi-tôt rasor gneurs sont tous les Châreaux de Diégue Pérez Sarmiento, & passa a deux autres promptement dans le Roiaume de Léon, pour tâcher de s'af-arrêtés par farer de la personne de Don Pedre Munez de Gusman qui se ordre du Rolle de Castille. menoir à Vililla. Il étoir à peine à Villafféchos, qu'un Domefaique alla en toute diligence avertir Don Pedre Nunez de la venue du Roi; & ce Seigneur étant monté à cheval à l'infsant, se retira au Château d'Abiados. Le Roi arriva cependant à Vililla, & furieux de ce que Don Pedre Nunez s'étoie échappé, il le poursiivit à toute bride; mais la nuit étant survenue, es désespérant de ponvoir le joindre, il retourna au-Monastere de Sandovat, d'où ikpassa à Léon. Il envoia delà l'Evêque de cette: Ville: à Don Pèdre Nuñez, pour engager ce Seigneur de se rendre auprès de lui, en lui promettants de sa part qu'ilme courroit aucun risque; mais quoique l'Evêque s'acquirds de la commission, Don Pedre Nunez, qui

(A) Lemene Zumita, Buouard Nuneza.

J. C. ..1360.

Il fe ligue

# 118 HISTOIRE GENERALE

- r360.

avoit tant d'expérience du peu de fond qu'il y avoit à faire 'Anna's DE sur la parole du Roi, ne juges point à propos de se sier à sa . PAGNE. promesse. Pierre Alvatez Offono vint à Léon dans le même tems baifer la main au Roi, à qui il fit ses excuses sur ce qu'il avoit quitté la Frontière; oc le Roi le reçut en apparence avec bonté, & lui promit le Gouvernement du Roiaume de Léon & des Asturies. Immédiatement après le Roi partit de Léon, & privla route de Valladolid. Alant appris à son arrivée à Villanubla que Don Diégue de Padilla, Grand-Maître de Calatrava, avoit invité à un festin Pierre Alvarez Osso--no, il envoia les Massers chez le Grand-Maitre, avec ordre de tuer Pierre Alvarez, & de lui en apporter la tête; ce qui fut exécuté: il fit en même tems arrêter deux fils de Ferdimand Sanchez de Valladolid, qu'il soupçonnoit d'avoir des liaisons avec Don Pedre Nunez de Guzman. Etant enfuite -passé à Valladolid, il se rendit de-là à Duénas, à dessein d'alderà la Frontière d'Aragon, où il avoit ordonné de rassembler ses Troupes pour les raisons dont je parlerai bientôt. Dès qu'il fut à Duénas, il fit arrêter Ferdinand Sanchez de Valladolid & l'envoia à Burgos, où on lui ôta la vie huit jours aptès ; parce qu'on l'accusoit d'avoir des correspondances lavec le Come Don Henri.

Irruption du tille.

Déja le Comte Don Henri & Don Bernardin de Cabréra, Comite Don Comite d'Offone, avoient réuni leurs Troupes qui étoient Comte d'Of- composées de deux mille Fantassins & de quinze cens Chesone en Cas- vaux, par envie de prévenir le Roi de Castille, & de fondre fur ses Terres, avant qu'il sût en état. Aïant sait leur irruption, ils s'avancerent jusqu'à Najéra, entrerent dans cette Place. y massacrerent tous les Juis qu'ils purent attraper, & leur enleveront tous leurs effets. De-là ils allerent à Pancorbo. dont ils saccagerem tous les environs. Au bruit de ces hostisités, le Roi de Castille sit désiler ses Troupes de ce côté-là. & donna ordre à Guierre Fernandez de Toléde de prendre les devans à la tête de six cens Chévaux. Il alla ensuite à Bribielcay où il fit la revûe générale de son Armée qui se monwitt à cimp mille hommes de Cavalerie & dix mille d'Infanterie, avec lesquels il résolut de marcher à la hencontre du Comre Don Henri & des Aragonnois. Don Tello informé de l'état des forces du Roi de Gastille son frere, youlet rentrer en grace auprès de lui, & lui fit dire parurte personne de confiance que s'il vouloit lui pardonner le passé. & le con**ferver** 

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 329

1398.

server dans la possession de ses Domaines, il lui meneroit ses Troupes; mais Don Henri qui eut avis de cette démarche, le renvoïa en Aragon, escorté par Diégue Pérez Sarmiento, Jean Gonçalez Basan, & Suéro Pérez de Quinones, afin de l'empêcher d'exécuter son projet. Peu après le Comte Don Henri se retira à Najéra, voiant que son Corps d'Armée étoit beaucoup inférieur à celui du Roi Don Pedre son frere.

Le Monarque Castillan passa avec son Armée à Miranda, Le Roi d où il fit mourir quatre personnes, sur ce qu'on lui dit qu'elles brûler vif un entretenoient des correspondances avec le Comte Don Henri. Prêtre qui De Miranda il alla à Saint Dominique de la Chaussée, & de- vient lui anlà à Azofta proche de Najéra. Pendant qu'il étoit dans cette re-Ville, un Prêtre de Saint Dominique de la Chaussée étant venu lui demander une audience qui lui fut accordée, lui dit que le glorieux Saint Dominique lui avoit apparu, & lui avoit ordonné de l'avertir de se défier du Comte Don Henri parce qu'il devoit perdre la vie par les mains de ce Prince: Prophétie qui fut parfaitement accomplie. Le Roi fut trèstroublé quand il entendit cette prédiction; mais aïant repris ses sens, il demanda au Prêtre quelle étoit la personne qui l'avoit porté à lui faire cette déclaration. Quoique le Prêtre lui fit réponse que c'étoit Saint Dominique seul qui le lui avoit commandé, le Roi ne voulut point l'en croire. Soupçonnant au contraire que c'étoit un stratagême de quelques Partisans de Don Henri, il le fit brûler vif: tel étoit le respect de ce Monarque pour les Ministres mêmes du Seigneur.

Après cette exécution sacrilége, le Roi s'avança vers Najéra, où le Comte Don Henri & le Comte d'Ossone l'atten-Bataille aux doient hors de la Ville. Dès que les Troupes du Roi furent insulte Najéarrivées, elles attaquerent celles de Don Henri, qui les re-ra, & seraire. curent d'abord avec valeur, & les arrêterent; mais le Castillan aïant fait avancer des renforts, Don Henri fut contraint de rentrer dans Najéra. Ferdinand Ossores & d'autres Seigneurs se retirerent aussi en bon ordre sur une petite éminence, où ils s'établirent, & se maintinrent malgré tous les efforts des Troupes du Roi pour les en déloger. Cependant un Corps de Troupes Castillannes s'approcha de Najéra, fit bréche à la muraille, & enleva les Enseignes de Don Henri & de Don Tello. Don Gonçale Mégia n'eut alors d'autre parti à prendre que de s'adoffer contre la muraille pour n'être point enveloppé: il sit en cet état très-bonne contenance,

Tome V.

YANE,E DE J. C. 1360.

Bataille aux

Anne's De J.·C. 1360.

& se défendit avec valeur à la tête de cinquante Chevaux, ERE D'ESjusqu'à ce que la nuit qui survint, obligea le Roi de Castille de rappeller ses Troupes, & de se retirer à Azosra, quoiqu'avec la résolution de retourner le lendemain matin attaquer Najéra. Il étoit en marche le jour suivant avec son Armée pour aller forcer cette Place, lorsqu'il rencontra un jeune garçon qui pleuroit & poussoit de grands cris. Etonné de cette aventure singuliere, il s'arrêta; & aïant demandé au jeune homme pourquoi il se désespéroit ainsi, celui-ci lui répondit, que c'étoit pour avoir perdu la veille un de ses oncles dans la Bataille. Le Roi tira de-là un mauvais augure pour lui, & fit sur le champ rebrousser chemin à son Armée. Ses Généraux firent en vain tout ce qu'ils purent pour lui perfuader d'aller faire le siège de Najéra, où étoit le Comte Don Henri. fans aucune espérance de pouvoir s'échapper; Dieu qui avoit destiné ce Comte pour régner sur la Castille, permit que le Roi qui portoit alors cette Couronne, rejettat un si sage conseil, & passat à Saint Dominique de la Chaussée.

Le Légat engage les deux Rois ennemis à envoïer des Plénipotentiaires

Dès que le Comte Don Henri eut appris la retraite du Roi, il soruit de Najéra avec ses Troupes, & prit la route d'Aragon par la Navarre. Le Roi Don Pedre son frere, qui ne tarda pas d'en être informé, alla aussi-tôt à sa poursuite avec un à Séduña pour gros Corps de Cavalerie. Arrivé à Logroño, il y rencontra traiter de Paix. le Cardinal Gui qui venoit au-devant de lui, à dessein de faire de nouvelles tentatives pour le porter à la Paix. Le Cardinat kui conseilla de n'avoir pas l'imprudence de passer outre, parce que s'il entroit armé en Navarre, le Roi de cet Etat, qui gardoit la neutralité dans la guerre entre les Couronnes de Castille & d'Aragon, s'en tiendroit offensé, & pourroit bien devenir son ennemi, & se liguer avec l'Aragonnois. Une si fage remontrance aïant arrêté le Castillan, le Cardinal profita de cette occasion pour le presser de nouveau de se prêter à la Paix, & de nommer un Plénipotentiaire pour la régler, lui promettant de faire en sorte que l'Aragonnois prit le même parti. Le Castillan le lui promit, après quoi il le quitta. Il fit ensuite prendre à ses Troupes leurs quartiers sur cette Frontière, & passa à Séville, d'où il envoia à Séduna Jean Alfonse de Mayorga, son Chancelier, pour traiter de Paix avec l'Aragonnois, qui fit aussi partir pour le même lieu Don Bernard de Cabréra avec ses instructions.

Pendant ce tems là, le Roi d'Aragon, qui avoit armé quel-

PAGNE

1398.

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 331

ques Galéres, donna ordre à Matthieu Mercéro d'aller avec elles infester les Côtes d'Andalousie. En conséquence, Mercéro mit à la voile, & enleva quelques Bâtimens qui appartenoient aux Sujets du Roi de Castille. Sur cette nouvelle, le par les Castille. Monarque Castillan mit en Mer cinq Galéres sous la conduite lans. de Zarço qui étoit Tartare de nation, son premier Arbalêtrier, & homme très-courageux, avec ordre d'aller combattre Mercéro. Zarço obéit; & aïant rencontré les Galéres Aragonnoises proche d'un Port de Barbarie, il les attaqua, les prit, & fit prisonnier Mercéro avec tout son équipage, malgré sa vigoureuse résistance & celle des Aragonnois. Il amena sa capture au Port de San-Lucar, & de-là à Séville, où le Roi fit mourir Mercéro avec les principaux prisonniers. L'Aragonnois furieux de cette rigueur excessive du Castillan, sit équipper un bon nombre de Galéres & de Vaisseaux, & les envoia sous les ordres de Pierre Altaripa faire tout le dégât possible sur les Côtes de Grenade, de Castille & d'Andalousie.

La haine implacable du Roi de Castille contre tous ceux Les Rois de qui fuioient sa cruauté, s'étendit encore sur toutes les personPortugal sont nes qui n'étoient point nées ses Sujets. Plusieurs Seigneurs un Traité qui Castillans s'étoient retirés en Portugal, de même que les Por- coûte la vie à tugais qui avoient trempé leurs mains dans le fang de Doña gneurs. Inès de Castro, s'étoient refugiés en Castille. Le Monarque Castillan, qui sçavoit avec quelle ardeur le Roi de Portugal souhaitoit d'avoir en sa puissance les meurtriers de Dona Inès. & les liaisons que ce Prince avoit avec l'Aragonnois, crut que le meilleur moien pour se l'attacher, c'étoit de lui livrer ces fugitifs. Dans cette pensée il lui envoia dire secrettement que s'il vouloit lui remettre entre les mains les Castillans qui étoient dans son Roïaume, il lui donneroit en échange les Portugais qui avoient eu part à la mort de Dona Inès de Caftro. Le Roi de Portugal charmé de cette offre, l'accepta volontiers, de sorte que les deux Monarques firent arrêter tous ces infortunés fugitifs. Men Rodriguez Ténorio, Ferdinand Gudiel de Toléde & Fortune Sanchez Caldéron furent donc envoiés par le Roi de Portugal à Séville, où le Castillan les fit mourir sur le champ. Don Pedre Nunez de Guzman, qui eut vent de ce qui se passoit, sortit de Portugal, & se retira à Albuquerque auprès de Sanche Ruiz de Villégas son ami; mais celui-ci fut assez perfide pour le faire conduire prison-Tti

plusieurs Sei-

J. C. 1360.

nier à Séville, où le Roi lui fit subir une mort cruelle. En re- ERE D'Esconnoissance de cette exactitude du Roi de Portugal, le Castillan lui envoïa Pierre Coello & Alvar Nunez, desquels jo parlerai dans la suite. Il en auroit aussi fait autant de Diégue Pachéco, si celui-ci, informé du sort qu'on lui destinoit, ne se fût retiré en Aragon.

Fin tragique de Gutierre Fernandez de Toléde.

Il paroît que le Roi de Castille ne pensoit à rien autre chose qu'à répandre le fang de ses meilleurs Sujets, afin de se les aliéner tous. De Séville il envoïa à Alfaro Martin Lopez de Cordoue avec une Lettre fermée pour le Grand-Maître de Saint Jacques & les autres Généraux de la Frontière, ausquels il ordonnoit de faire la revûe des Troupes, d'y mander de sa part Gutierre Fernandez de Toléde qui commandoit à Molina, & de lui ôter la vie. Martin Lopez de Cordoue arriva à Alfaro le 7. de Septembre; & le Grand-Maître de Saint Jacques aïant reçû & lû la Lettre du Roi, fit faire la revûe des Troupes, à laquelle se trouva Gutierre Fernandez de Toléde. Le Grand-Maître de Saint Jacques alla ensuite avec les autres Généraux à la maison où Gutierre Fernandez avoit son logement. & signifia à ce Seigneur qu'il eût à ordonner à ceux qui tenoient ses Forteresses, de les livrer, & à se disposer lui-même au plûtôt à la mort, parce que telle étoit la volonté du Roi. On peut juger de la surprise de Gutierre Fernandez, dont les services méritoient une récompense bien différente. Il demanda au Grand-Maître la permission d'écrire au Roi; ce qui lui sut accordé pour sa consolation. Ainsi il manda au Roi qu'il mouroit innocent, puisque jamais il n'avoit cessé de le servit avec fidélité, & il lui donna les conseils les plus propres pour se maintenir sur le Trône; il se confessa ensuite. & on lui coupa la tête qu'on envoïa au Roi avec la Lettre dont le contenu irrita fort le Monarque. On arrêta aussi dans le même tems Pierre Fernandez de Quixada, qui fut conduit au Château d'Almodovar d'el Rio. Quelques-uns attribuent la mortide Gutierre Fernandez de Toléde à des liaisons qu'il entretenoit avec Don Ferdinand, Infant d'Aragon, ou avec le Comte Don Henri; d'autres au peu de ménagement avec lequel il avoit parlé des procédés cruels du Roi; mais il n'est pas sacile de trouver de la raison dans un Prince si méchant & si violent.

Gomez Carrillo averti qu'on l'avoit desservi auprès du Le Roi faic aush mourir Roi, alla à Séville pour se justifier de ce dont on l'accusoit,

de crainte de subir le même sort que Gutierre Fernandez de Toléde. Quoiqu'il fût hai du Roi, uniquement parce que Garcie-Laso Carrillo son frere étoit auprès du Comte Don Gomez Car-Henri, avec lequel l'on soupçonnoit Gomez d'entretenir des rillo. correspondances, il en reçut en apparence un accueil trèsfavorable. Le Roi parut content de sa justification; & sous prétexte de vouloir lui en donner une preuve convaincante, il le gratifia du Gouvernement d'Algézire, & lui donna ordre d'aller au plûtôt sur une Barque en prendre possession; mais en même tems il commanda secrettement à ceux qui devoient le conduire, de lui couper la tête, & de la lui envoier. Ainsi Gomez Carrillo ne sut pas plûtôt dans la Barque & en mer, qu'il devint la victime de l'humeur fanguinaire du Roi, qui aïant reçu sa tête, envoia ordre sur le champ à Martin Lopez de Cordoue de passer à Soria, & d'arrêter & mettre en prison la femme & les enfans de ce Seigneur infortuné: ce qui fut ponctuellement exécuté.

Dès qu'on sçut la fin tragique de Gutierre Fernandez de Diégue Gu-Toléde, ses neveux Gutierre Gomez de Toléde, Prieur de tierre de Zé-Saint Jean, & Diégue Gomez son frere, qui commandoient me sort. sur la Frontière du Roiaume de Murcie, craignirent d'éprouver le même traitement, & songerent à se mettre en lieu de sûreté. Le Prieur de Saint Jean prit la route du Roiaume de Grenade; mais aïant été arrêté & enfermé, on le fit sçavoir au Roi qui ordonna de le relâcher. Diégue Gomez se renra en Aragon; & Diégue Gurierre de Zévallos aïant été soupconné d'avoir facilité son évasion, sut pris & envoié à Séville, d'où le Roi le fit transférer à la Ville de Cordoue, dans

laquelle on lui ôta la vie peu de jours après.

De Séville le Roi se rendit à Almazan, afin de donner les ordres nécessaires pour ce qui regardoit la Frontière. Il y fut ou Blaise, Arreçu du Grand-Maître de Saint Jacques & des autres Géné- chevêque de Toléde, banni raux, à qui il déclara les raisons pour lesquelles il avoit fait à rélégué ca mourir Gutierre Fernandez & Gomez Carrillo. Après avoir Portugal. vaqué aux affaires qui l'avoient amené dans ces quartiers, il passa à Guadalaxara, d'où il envoia à Toléde Matthieu Fernandez son Chancelier, pour signifier de sa part à l'Archevêque Don Vasco ou Blaise, de sortir de ses Etats, & de se retirer en Portugal, sous prétexte que c'étoit par son conseil que Gutierre Fernandez de Toléde avoit tenu la conduite qui lui avoit causé la mort. Matthieu Fernandez exécuta l'ordre

NNE'E DE J. G. zjóo.

du Roi: & à l'instant le vénérable Archevêque partit pour le Portugal par le Pont de Saint Martin, sans avoit pû obtenir 1358.

muel Lévi, Juif.

la permission de prendre son Bréviaire, ni d'autres hardes que celles qu'il avoit sur lui. On arrêta aussi-tôt tous ses Domestiques tant Ecclésiastiques que Séculiers, on saissi tous les revenus de l'Archevêché, & on appliqua à la question quelques Domestiques, pour les contraindre de dire où étoient d'autres de leurs camarades qu'on soupçonnoit s'être cachés\*. Le même jour que l'Archevêque sortit de Toléde, le Roi y Mort de Sa- arriva. Dès qu'il fut dans cette Ville, il fit arrêter Samuel Lévi avec toute sa famille, & confisquer tous ses biens. sous prétexte qu'il avoit détourné une grande partie des revenus de la Couronne. Ainsi l'on prit à ce Juif cent soixante mille pistoles d'or, quatre millions, des cosfres d'argent, une infinité de riches étoffes d'or & de soie, & beaucoup d'autres. effets précieux. On le conduisit à Séville, où le Roi s'étant rendu peu de tems après, lui fit donner la question sur le Chantier de cette Ville, pour le contraindre par la violence des tourmens de déclarer l'endroit où étoient les autres richesses qu'on l'accusoit d'avoir cachées; mais le malheureux Juif mourut au milieu des tourmens (A).

Dona Conftance fille du Roid'Aragon, pour joindre le Roi Don Frédéric son mari.

Après que les Galéres & les Vaisseaux du Roi d'Aragon furent de retour des Côtes d'Andalousse & de Grenade, l'Apasse en Sicile ragonnois envoia avec d'autres qu'il avoit fait équipper. Dona Conftance sa fille en Sardaigne, sous la conduite d'Olfo de Prochita, pour la conduire de-là en Sicile à Frédéric son mari, Roi de cette Isle (B).

Supplice horrible en Portugal de deux de Doña Iñès de Castro.

En Portugal le Roi Don Pedre n'eut pas plûtôt en sa puisfance Pierre Coello & Alvar Gonçalez que le Roi de Castille des meurtriers lui avoit envoiés, qu'il leur fit sousstrir la question pour sçavoir s'ils étoient les seuls qui eussent trempé dans la mort de Doña Inès de Castro. Ne pouvant tirer d'eux aucun éclaircissement sur ce point, après s'être porté aux dernieres cruau-

> (A) AYALA & d'autres. (B) AYALA, ZURITA, & les autres Historiens de Castille & d'Aragon.

\* Quoique FERRERAS nomme ici le Prélat persécuté Vasco ou Blas, ce n'est pas qu'il foit incertain ni du nom ni de la personne; c'est seulement que parmi les Auteurs Espagnols qui parlent de cet Archevêque, les uns l'appellent Vasco, & les autres Blas, parce qu'en Langue Caftillanne cès deux noms sont synonymes, & se rendent également en François par celui de Blaise. Le digne Archevêque de Tolede se retira à Coimbre dans un Monaftere de l'Ordre de Saint Dominique, où il passa saintement le reste de ses,

PAGNE. 1398.

tés, il les condamna à mort\*. Pierre Coello eut le cœur arraché par le sein, & Alvar Gonçalez par les épaules; & le ANNE'E DE Roi s'étant mis ensuite à table, donna ordre de livrer leurs

corps aux flammes \*\*: ainfi finit cette tragédie (A).

Dans cette même année, les Anglois & les François conclurent la Paix, au grand contentement des deux Nations, & les Couronnes l'on y comprit Don Carlos, Roi de Navarre, pour qui Don d'Angleterre. Philippe son frere la signa à Brétigni (B). On sit ensuite un Traité particulier à Paris dans le mois de Décembre (C).

Pendant que le Roi de Castille étoit à Séville, Mahomet Barberousse prit des mesures avec ses Partisans pour tuer Ma-Barberousse homet frere de Juceph, & s'emparer de la Couronne; mais ronne de Grele Roi de Grenade aïant eu avis de la Conspiration, & n'aïant nade sur Mapoint assez de force pour la dissiper, s'enfuit, & se retira à Ronda. On proclama Roi sur le champ Mahomet Barberousse, qui craignant le Roi de Castille, rechercha l'appui & l'alliance du Roi d'Aragon. Mahomet frere de Juceph fit sçavoir de Ronda sa situation à Alboachen, Roi de Maroc, & à Don Pedre, Roi de Castille. Le dernier ordonna sur le champ de rassembler toutes les Troupes d'Andalousie, & d'en mener dans cette Province quelques-unes de Castille pour rétablir Mahomet Juceph sur le Trône; mais l'Usurpateur afant été averti de ces préparatifs, envoia à Séville un Ambassadeur vers le Roi de Castille pour lui demander la Paix\*\*\*. Mahomet Barberousse lui sit remettre en même tems.

136U.

de France &

usurpe la Cou-

(A) EDOUARD NUÉEZ, VAS- | Indes de Castro.

(B) La continuation de NANGIS

& les Historiens de France.

(C) MARTENE, Tome L. p. 213.

Un Historien sjoute que le Roi, qui se trouve présent à le question, surieux de voir que la violence des tourmens ne leur faisoit rien avouer, saisit un fouet, par un mouvement indigne, & en frappa Coello au visage. Coello succombant à cet affront, regarda le Roi avec des yeux étincellans de rage & de colere, & lui fit les reproches les plus fanglans; mais Don Pedre avenglé par le defir de la vengeanee, dit aux assistans, pour achever de Phumilier: Apportes de vinaigre & de l'ail à ce Lapin; faisant allusion au mot Coello qui fignific Lapin en Portugais. Ce fut ainsi que ce Prince tint l'accord qu'il avoir fait avec le feu Roi Don Alfonse son pere, touchant les meurtriers de Dona!

\*\* Toute cette justice se sit sous les senêtres mêmes du Roi, qui reput ses yeus

de co cruel spectaele.

\*\*\* Mariana, le P. d'Orleans & l'Abbé de Vayrac ne sont pas d'accord sur ce point avec FERRERAS. Ils marquent tous que Mahomet Barberousse,ou le Roux, comme ils le furnomment, rechercha l'appui du Roi d'Aragon pour se maintenir dans son usurpation, & fit alliance avec ce Prioce. En admettant ce sentiment. auquel je ne crois pas qu'on puisse refu-ser de déséres, puisque FERRERAS convient lui-même que Mahomet Barberous se fir diversion l'année suivante en Andaloufie, en faveur du Roi d'Aragon, il suie: que l'Usurpateur Mahométan ne chercha: qu'à tromper & amuser le Roi de Castillapar lademarche done parle FERRERAS afin de gagner du tems pour se mettre ca état de lui rélifter.

J. C. 1360.

1361. Guerre entre les Rois de ragon.

une somme d'argent, avec promesse de renoncer à la Ligue ERE D'Esavec l'Aragonnois; & il lui fut facile par cette voie d'obtenir alors tout ce qu'il fouhaitoit du Monarque Castillan (A).

PAGNE. 1398.

1399.

Don Pedre, Roi de Castille, qui étoit toujours aheurté à Suites de la faire la guerre au Roi d'Aragon, se disposa à sondre sur ses Terres dans le tems qu'il s'y attendoit le moins. Il donna ordre Castille & d'A- de rassembler ses Troupes sur la Frontière au commencement de l'année; & s'y étant lui-même rendu en personne, il se mit en Campagne, malgré les rigueurs de l'Hiver, à la tête de douze mille Fantassins & de six mille Chevaux, entra en Aragon, & prit Torrijo, Verdéjo, Alhama, Hariza, & d'autres Châteaux des environs. Au bruit de son irruption, le Roi d'Aragon tira au plûtôt ses Troupes de leurs quartiers d'hiver, & s'avança avec elles vers Calatayud jusqu'à un endroit appellé Torres, à dessein de s'opposer aux entreprises du Castillan; mais le dernier jugea alors à propos de se retirer à Déza, après avoir mis de bonnes Garnisons dans les Places conquises. Le Cardinal Gui de Boulogne, qui ne cessoit de penser aux moiens de ménager la Paix entre les deux Couronnes, alla à Déza folliciter le Roi de Castille de se prêter à un accommodement. Dans le même tems, le Roi de Castille recut de celui de Portugal un renfort de six cens Chevaux. commandés par le Grand-Maître d'Avis.

L'Ulurpateur -dernier.

Princes Chrétiens.

Mahomet Barberousse, qui avoit usurpé la Couronne de du Trône de Grenade, se prépara de son côté à faire diversion en Anda-Grenade veut lousie, à la sollicitation du Roi d'Aragon, & en vertu de la en faveur du Ligue qu'il avoit faite l'année précédente avec ce Prince. Le Castillan eut avis de ses intentions, qui le mortifierent d'autant plus, qu'il se persuada que ce Mahométan lui arrachoit Paix conclue des mains la victoire. Considérant que pour faire tête aux entre les deux deux ennemis, il falloit partager ses Troupes, ce qui le rendroit inférieur à l'un & à l'autre, il résolut de prêter l'oreille aux propositions de Paix, afin de pouvoir tourner toutes ses forces contre le Grenadin, & se venger de ce Mahométan. Ainsi le Cardinal assigna, avec l'agrément de Don Louis, Infant de Navarre, la Ville de Tudéle pour le lieu du Congrès, où le Roi de Castille envoia Men Rodriguez de Viedma, Sénéchal de Jaën, avec un autre Seigneur, & l'Aragonnois, Don Bernard de Cabréra avec Raymond Aleman de Cervellon. Là en présence du Cardinal, les quatre Plénipotentiares ré-

(A) AYALA, MARMOL & GARIBAY.

glerent

glerent bientôt la Paix, à condition qu'on se restitueroit de part & d'autre les Places & Forteresses qui avoient été prises, & que le Comte Don Henri sortiroit des Etats d'Aragon avec ses freres & tous les Castillans qui lui étoient atsachés. Quand on eut dressé le Traité, on le porta aux deux Rois pour le signer; & le Castillan le ratifia, assisté de pluheurs Prélats & Seigneurs, après quoi il quitta la Frontière.

 $\alpha$  passa à Séville (A).

Au commencement de l'année le Roi d'Aragon avoit tenu à Barcelonne un Conseil, dans lequel on n'avoit admis que effet contre le des personnes en qui il avoit le plus de confiance, & entre le autres la Reine, l'Infant Don Ferdinand, Don Bernard de Cabréra, Don Jean Fernandez d'Hérédia, Chatelain d'Amposta, & François Roméo. On y prit des mesures pour détrôner le Roi de Castille, qui par ses cruautés s'étoit aliéné l'esprit de tous ses Sujets, & pour mettre en sa place l'Infant Don Ferdinand, qui étoit le Successeur immédiat à la Couronne par la Reine Dona Eléonor sa mere, à condition que l'Infant céderoit au Roi d'Aragon le Roiaume de Murcie, avec toutes les Places qui seroient conquiles sur la Frontière par les armes du même Monarque. On tint ce Traité trèsfecret, parce que le Comte Don Henri qui étoit en mésintelligence avec l'Infant Don Ferdinand, avoit en Aragon un grand nombre d'amis de la premiere Noblesse; mais l'irruption du Roi de Castille en Aragon, & celle du Comte d'Armagnac dans le Roussillon, firent évanouir ce projet (B).

En effer, pendant que le Roi de Castille faisoit des dégâts Irruption du & des conquêtes, le Comte d'Armagnac qui lui étoit atta- Comte d'Arché, entra, par envie de l'obliger, dans le Roussillon à la Roussillon. tête d'un bon Corps de Troupes, & commit de grandes hostilités. Le Roi d'Aragon n'en eut pas plûtôt avis, qu'il fit marcher contre lui quelques Troupes sous les ordres de Don Ray-

mond Bérenger, Comte d'Ampurias (C).

Cependant dès que le Roi de Castille sut arrivé à Séville, ce Prince sanguinaire envoia ordre au Gouverneur de la Castille met le Citadelle de Xérez d'ôter la vie à la digne Reine Dona Blan-méchanceté che. Le Gouverneur aiant refusé de le faire, quoique dans les par la mort de termes les plus polis qu'il lui fut possible, le Roi donna cette na Reine Do commission à Jean Pérez de Roblédo, qui aussi barbare de Dossa Isa-

J. C. 13614

(A) AYALA & ZURITA.
(B) ZURITA. Tome V.

(C) ZURITA.

Vа

1359.

ERNE'E DE J. C. 1361. belle Nunez de Lara.

que son Maître, se rendit à cette Ville, & obéit poncttuel- ERE D'Es lement\*. On inhuma cette Princesse aussi innocente qu'infortunée dans le Couvent de Saint François de Xéres, où l'on conserve sa mémoire pour déplorer à jamais son triste sort. Cette Princesse illustre par sa naissance, étoit d'une extrême beauté, & n'avoit pas moins d'esprit & de prudence. Victime de l'aveugle cruauté de son mari, elle sit éclater ses vertus dans la patience avec laquelle elle fouffrit fon injuste & barbare persécution. De-là vient que je ne puis m'empêcher de me récrier contre quelques Ecrivains de nom, qui ont cherché à colorer cette action inhumaine aux dépens de la réputation de la vertueuse Dona Blanche, cherchant à la ternir par des fables ridicules qu'ils ont débitées au sujet du Grand-Maître Don Frédéric, qui l'amena de France, selon eux, quoique tout ce récit soit faux, comme on l'a vû sous l'année 1353. Enfin le cruel Roi Don Pedre, non content d'avoir mis fin à la vie de Dona Blanche, sit encore empoisonner Doña Isabelle Nuñez de Lara (A).

Le Roi de Castille tourne ses armes aume deGremade en fadétrôné.

Mahomet Juceph, sur qui Mahomet Barberousse avoit usurpé la Couronne de Grenade, étoit toujours à Ronda. contre l'Usur. Informé de l'arrivée du Roi de Castille à Séville, il eut de pateur duRoi- nouveau recours à ce Prince en qualité de son Vassal, pour être rétabli sur son Trône. Le Roi de Castille aïant égard à sa veur du Roi demande, rappella les meilleures Troupes qu'il avoit sur la Frontière d'Aragon, & convint avec lui que toutes les Pla-Les qui seroient emportées de force, appartiendroient à la Castille. Cet accord étant fait, & l'Armée rassemblée, Mahomet Juceph alla joindre le Monarque Castillan qui se jetta fur la Frontière de Grenade, & insulta Antéquéra. Quoiqu'on attaquat cette Place vigoureusement, le Roi de Castille reconnut bientôt qu'il n'étoit pas aussi facile de s'en emparer qu'on se l'étoit d'abord imaginé. Rebuté de la résistance qu'il y trouva, il décampa, & détacha trois mille Chevaux sous la conduite des Grands-Maîtres de Saint Jacques, de Calatrava & d'Alcantara, qui eurent ordre de s'avancer dans la Plaine de Grenade avec Mahomet Juceph, parce que ce Prince Mahométan lui avoit persuadé que les Grenadins n'auroient pas plutôt apperçu ses Troupes, qu'ils se joindroient

<sup>(</sup>A) ZURITA. | cin. Il ajoûte qu'elle étoit alors à Médi-Blanche fur empoisonnée par un Méde-Lipe, du moins sur le lieu de sa mort.

ERE D'Es. à elles en grand nombre, & chasseroient du Trône l'Usurpateur. Mahomet Barberousse, qui ne tarda pas d'avoir avis de teur marche, posta sa Cavalerie au Pont de Vilillos, afin de leur disputer le passage. Les Grands-Maîtres arrivés à cet endroit, attaquerent ce Corps de Troupes, le défirent, & le poursuivirent jusqu'au Pont de Piños; mais comme ils virent qu'après la déroute de la Cavalerie Mahométanne, il ne se faisoit dans tout le Roïaume aucun mouvement en faveur du Roi détrôné, ils se retirerent à Alcala la Réal.

> Le Roi Don Pedre étoit pendant ce tems-là retourné de l'Andalousie dans la Castille-Vieille. Uniquement occupé de à Tariffe & à la guerre qu'il avoit avec l'Usurpateur de la Couronne de Gre-Algézire. nade, il manda par une Lettre en date du 12. d'Août à Garcie Gutierre Tello, Grand Alguazil de Séville, & à Ferdinand Martinez de Guévara, Grand Alcalde, d'emprunter à l'Archevêque & au Chapitre de cette Ville sept cens Cahys de bled \*, & en cas de refus, de les prendre de force, pour les envoier à Tariffe & à Algézire (A).

> A peu près dans le même tems mourut à Séville Dona Ma- Mort de Dos fia Marie de rie de Padilla, de qui le Roi Don Pedre avoit eu quatre en- na marie de Padilla, fans; sçavoir Don Alfonse, Dona Béatrix, Dona Constance & Dona Isabelle. On doit admirer dans cet événement la profondeur des Jugemens incompréhensibles de Dieu, qui permit qu'après la fin déplorable de la Reine Dona Blanche, le Roi perdit fi promptement la Dame qui étoit son idole. Le corps de Dona Marie fut transporté au Monastère de Sainte Claire d'Astudillo qu'elle avoit fait bâtir (B).

> Sur ces entrefaites, le Roi d'Aragon envoïa vers celui de Castille Don Bernard de Cabréra avec d'autres Seigneurs, & d'autres Castillans renpour le fommer de lui rendre Villéla & Juméla, conformé-voiés d'arament au Traité de Paix; mais le Castillan s'en excusa, sous gon passent différens prétextes, dont le principal fut que l'Aragonnois n'avoit point encore rempli la promesse qu'il avoit faite de congédier de ses Etats le Comte Don Henri & les Castillans qui lui étoient attachés, & de releguer l'Infant Don Ferdinand de l'autre côté de l'Ebre : il promit toutefois de restituer les deux Places, dès que le Roi d'Aragon auroit satisfair à ces engagemens. Don Bernard de Cabréra ne voulut point

NNE'E DE J. C. 1364

<sup>(</sup>A) ORTIZ, dans les Annales de Sé- | \* Le Cahys pele environ vauge de livres & demie de France, de forte que les 1 700. font près de 1641 o livres pésant. (B) AYALA.

43.61.

alors infister davantage sur ce point, paree qu'il étoit chargé d'une autre commission plus importante, qui étoit d'offrir en mariage au Castillan l'Infante Doña Jeanne fille de l'Aragonnois, afin de rendre la Paix plus stable. Le Castillan se contenta sans doute de promettre d'examiner cette affaire, & d'envoier sa réponse ; de sorte que Don Bernard de Cabréra se retira sans avoir pû rien obtenir. Cependant l'Aragonnois prit à cette occasion le parti de remercier le Comte Don Henri & les Castillans ses Partisans, qui se retirerent en France fur la fin de cette année, ou au commencement de la fuivante\*, avec la résolution de s'intéresser & prendre parti dans quelque guerre.

Vidoire rem-Chrétiens sur tans,

D'un autre côté, Mahomet Barberousse, Roi de Grenade, portée par les résolu de se venger de l'incursion que les Grands-Maîtres des la Mahome. Ordres Militaires avoient faite dans son Rosaume, donna à un Général de confiance le commandement de six mille Chevaux & de deux mille Fantassins, avec ordre d'aller portet la défolation sur le Territoire de Cazorla. Le Général aïant obéi, enleva beaucoup de Bestiaux, & sit un grand nombrede Caprifs de tout âge. Le Grand-Maîrre de Calatrava, Don-Henri Henriquez & Men Rodriguez de Viedma, qui étoient sur la Frontière de Jaën, n'eurent pas plûtôt avis de cette excursion, qu'ils rassemblerent toute leur Cavalerie & celle de la Ville, & marcherent à grandes journées à la recherche des Mahométans pour recouvrer la capture. Ils les rencontrerent proche de Guadalquivir dans une Vallée entourée de-Montagnes, appellée Linuesa, où le combat devint inévitable. Dès que les deux Corps d'Armée furent en présence, les. Généraux Chrétiens fondirent avec valeur sur les ennemis. Quoique l'Infanterie Mahométanne les reçût d'abord fierement &, fit pleuvoir sur eux une grêle de fléches & de dards, les Infidéles ne pouvant soutenir seur efforts, furent à la fin culbutés & presque tous tues ou faits prisonniers. Les Chrétiens recouvrerent ainsi la capture, & se retirerent chargés de dépouilles. Cette nouvelle fur très-agréable au Roi, qui

\* On ne peut douter que ce n'ait été | ham qui les accepta, contre les Compagnies de Brigands, alla avec lui à Montpellier au mois de Septembre suivants Char. du Dom. de la Senech. de Carcassone, & Thal. de Montpell, dans l'Hist. Génér. de Languedoc.

PAGNE. 1399.

sette année, puisque ce Prince & les Espagnols entrerent à force ouverte dans la j Sénéchaustée de Carcassone vers le mois de Diller, & commirent d'abord de grands | désordres; que le Comte afant ensuite of-Ert, ses services au Maréchal d'Audene-

#### DESPAGNE. VIIL)PARTIE. Bec. XIV. 348

ERE D'Es-PAGNE. 1399.

ordonna de lui envoier tous les prisonniers, promettant de donner pour chacun d'eux trois cens Maravedis. On obéit sur le champ, mais le Roine tint point parole; ce qui indiposa fort contre lui les Seigneurs qui avoient eu part à cette acnon (A).

J. Ci

Don Vasco Fernandez, qui étoit Archevêque de Toléde; se voiant dans un âge très-avancé, & sans espérance de pou- mansséré du voir retourner à son Siège, envoia de Coimbre sa renoncia- Siège Archition à la Dignité Archiépiscopale, afin que l'Eglise de Toléde épiscopal de l'acques à cene fut point sans Passeur. On lui donna pour Successeur Don lui de Toléde. Gomez Manrique, Archevêque de Saint Jacques \* (B).

Don Gomes

Charles, Roi de Navarre, eut à Mantes un fils qui reçut Naissance de fon même nom, & dont il confia la garde & l'éducation à fils du Roi de Dona Blanche sa sœur, Reine Douairiere de France. Etant en-Navarre. fuite parti pour la Navarre avec sa semme, il n'y fut pas pludernier dans zôt, que Don Pedre Roi de Castille, l'envoia sélicites sur se Eurs. son heureuse arrivée, & lui offrir son amitié par l'nigo Lopez d'Orosco & Arias Gonçalez de Valdeste, qui furent aussi chargés de lui proposer une entrevûe pour mieux essermir la bonne intelligence entre les deux Couronnes. Le Roi de Navarre reçut très obligeamment les Ambassadeurs, & accepta volontiers les propositions, parce que si le Castillan souhaitoit de l'avoir dans ses intérêts contre l'Aragonnois, le Navarrois n'avoit pas moins envie de se l'attacher contre le Roi de France, Philippe, Duc de Bourgogne, fils de Philippe & petit-fils d'Eudes IV. étoit mort cette année sans postérité, & avoit laissé de vastes Domaines. Le Navarrois prétendoit que sa succession lui appartenoit, parce qu'il étoit fils de Jeanne fille de Marguerite sour aînée d'Eudes IV. & par conséquent petit-fils de Robert pere d'Eudes & de Marguerite; & pour faire valoir ses droits, il crut que l'appui du Roi de Castille his serost-tres-utile (C)

Après que les François & les Anglois eurent fait la Paix, il y eur beaucoup de Soldats Anglois, Normands, Bretons, les Tards-ve-& d'autres Nations licenciés. Ceux-ci qui étoient accoutumés nus & les Maà piller, se choisirent des Officiers & des Chess, & diant sort landring. mé deux Corps, ils commirent en France d'horribles rayages.

<sup>(</sup>A) Ayala.

<sup>\*</sup> Le corps de Don Valco, repose dans (B) BLAISE ORTIZ, CASTE ION | L'Eglife de Toléde, où il fut transféré de: oimbre quelques années agrès la mosse (C) MEZERAY & ALE'SOM. ... Me ce digne Prélat.

ANNE'S DE J. C. 236z.

Le Peuple appelloit ces Coureurs Tards-venus & Malandrins: ERE D'Es Un de ces deux Corps passa ensuite en Italie au service du Marquis de Montferrat. Il est important d'observer ceci pour eo aqui acriva les unmées foivantes. Tra colo est de com

PAGNE.

Le Roi de Borengal dd I clare for matriage avec Dotro.

£ 362.

ı. ·

En Portugal le Roi Don Pedre étant à Cantanéde, manda à obus Ville des principaux Seignours du Roiaume. Quand ils barehr rous affemblés, il déclara avec terment sur les Saints fia libedoCas- Evangiles, en présence d'un Notaire public, qu'en verru d'une dispense qu'il avoit obtenue du Pape après la mort de Dona Constance Emanuel la femme, il avoit léglimement époulé à Bragance en feudodes nôves Donallnes de Caftro, en présence de l'Evêque de la Guardia, qui éroit alors Doren de Bragance, & d'Arienne Lobdro, Grand-Mattre de la Garderobbe, pour n'être point obligé de se temarier contre son gré; mais qu'il avoit contracté ce mariage en secret, & l'avoit toujours min menu caché dans da grainte d'indisposer de seu Roi son pere contressail "On all mensuite à Coimbre, où l'on reçut les dépositions de l'Eveque de la Guardia & d'Estenne Lobato, qui certifionelle tout ce que le Roi avoit dit: pour plus grande su reté, on lut aussi publiquement la Bulle pour la Dispense. Par là in fut constaté dans tout le Rolaume que Dona Inès de Caftro avoit été réellement Reine de Portugal, & par confoquent que tous les enfants que le Roi avoir eus d'elle, étoient légirimes. En conféquence le Roi ordonna de tendre à Dona Mes, quotque defines, rous les hondours de Reins, & fit ensuite transférer son corps de Coimbre avec une pompe magnifique, tout le chemin étant bordé de flambeaux jusqu'au Monaftere d'Alephazat, où it tuit voit fuit faire un tombeau de mathre blanc ; sur lequel éllevéroit représentée avec la Comomie en 18to - pour appleached la postérité qu'elle and to be a decreased in the light of the state of the st

Au mois de Janvier de l'année 1362. de J. C. & 1400. de

1400

(A) EDOUARD NUMEZ & les mantes blanches avec de longues robbes autres Historiens de Portugal. trainantes. Les honneurs que le Roi sit

beaux qu'il devoit à april , puisque l'on furchte faire plater son cardavee sur un compte environ dix-lept lieues de ce mo- Trone avec une Couronne sur la tête dans staffie à Commbre le corpo etoit sur leur l'Eglife du Monastere de Sainte Claire char magnifique qui fut accompagné des plus grands. Seigneurs, de la Cour & des, Dames les plus qualifices. Les hommes avoient la têre couverce d'un capuchon, qui étoir une marque de deuil en ce tems

A. Ohlheitelighet in itombre do fan I rendfellavant letraulpote, à Dona lite, de Coimbre, & d'exiger des principaux Seigneurs de sa Cour qu'ils la reconnussent pour leur Souveraine, & lui baisas-sent les mains, suivant M. de la Clede, ou seulement le bas de la robbe dont on la, & les femmes portoient de grandes | l'avoirieve cue, fluvant M. de la Neuville.

Digitized by GOOGLE

1409.

l'Ere d'Espagne, Don Pedre, Roi de Castille, donna ordre au Grand-Maître de Calatrava, à Don Henri Henriquez & à Men Rodriguez, de faire une incursion dans le Rosaume de Grenade avec mille Chevaux & deux mille Fantassins, & de tâchet de surprendre Guadix. Quoique le Grand-Maître & les deux les Terres des autres Généraux se missent en devoir d'exécuter au plûtôt leur commission, le Roi de Grenade eut vent du projet, 85 envoia sur le champ à Guadix six cens hommes de Cavalerié & quatre mille d'Infanterie. Cependant le Grand-Maître & Don Henri Henriquez assemblement leurs Troupes, & entrerent dans le Roiaume de Grenade, quoique tous leurs gens marchassent à regret, les uns parce que le Roi leur avoit pris leurs prisonniers, sans leur donner les trois cens Maravédis qu'il avoit promis pour chacun d'eux, & les autres étant estfraiés de quelques augures : superstition à laquelle les gens de guerre n'étoient pas alors peu attachés. Ils s'approcherent de Guadix: & le Commandant de la Place contint tout son monde, afin de faire croire aux Chrétiens que la Ville étoit sans défense, & de pouvoir, en cas qu'ils l'attaquassent, leur donner tout lieu de s'en repentir. A la tranquillité qui régnoit dans la Ville, les Chrétiens soupçonnerent quelque chose, & se retirerent; mais ne voiant somir petsonne, ils résolurent de saccager tout ce Territoire fertile. On sit en conséquence plusieurs Détachemens qui coururent le plat Païs, que l'on appelle les Vallées d'Alhama, & y commirent des défordres affreux.

: Les autres Troupes resterent à la vûe de Guadix, & de l'autre côté de la Rivière. Les Mahométans, qui remarquerent combien ce Corps de Troupes étoit diminué par le Désachement, fortirent aufli-tôt de la Place pour combattre les Chrétiens. Deux cens Chevaux Castillans passerent le Pont. & marcherent à la rencontre de la Cavalerie ennemie quis'avançoit. Ils fondirent for elle avec tant de valeur, qu'au premier choc ils merent cinquante Mahométans, & contraignirent les autres de se retirer à l'abri de leur Infanterie, qui par la multitude de fléches fit un peu reculer les deux cens Chrétiens: pendant ce tems-là, le Grand-Maître & Don Henri Henriquez se tenoient tranquilles, en observant ces heureux commencemens. Les Ennemis étant cependant rerournés à la charge, les Chrétiens quiétoient en trop petit nombre pour résister à toutes leurs forces, tâcherent de désendre le Pour

1362, Irruption des Chrétiens sur Mahométans.

ment défaitse

J. C. . . 1362.

par où il falloit que les Mahométans passassent, & demande- ERE D'Es, rent du secours au Grand-Maître & à Don Henri. Les deux Généraux les rappellerent, mais c'étoit dans le tems que les Ennemis avoient déja passé la Rivière avec leur Infanterie & leur Cavalerie, & leur avoient coupé la retraite. Le Grand-Maître & Don Henri informés alors du danger auquel les deux cens Chevaux étoient exposés, donnerent aussi-tôt sur les Mahométans, & engagerent un nouveau combat; mais comme l'Infanterie ennemie étoit très-nombreuse, la leur qui étoit effraiée de la multitude, ne tarda pas à prendre la fuite. Les Mahométans la poursuivirent, la taillerent en pièces, & remporterent une victoire complette. Outre les morts qui furent en grand nombre, & parmi lesquels se trouverent des personnes de la premiere Noblesse, les Mahométans sirent prisonniers le Grand-Maître de Calatrava, Don Henri Henriquez, plusieurs autres gens de distinction, & beaucoup de Soldats, que le Général Mahométan qui commandoit à cette action, conduisit à Grenade. J'ignore si les Troupes Chrétiennes que l'on avoit détachées, furent coupées & prises prisonnieres, ou si elles s'échapperent, aiant été instruites de la déroute. Ce triste événement arriva le 15. de Janvier.

Le Roi de Cependant le Roi de Grenade, qui connoissoit le carac-Castille décla- tére de Don Pedre, Roi de Castille, craignit de paier chéreforme au Roi ment cette victoire. Jugeant donc à propos de devoir appaide Grenade, ser ce Prince, il se persuada que le meilleur moien étoit de ou pur prend plufieurs Pla renvoier libres & sans rançon le Grand-Maître de Calatrava & Don Henri Henriquez avec d'autres Seigneurs. Il se flatta même de pouvoir obtenir la Paix par leur moien, en considération du grand crédit qu'ils avoient sur l'esprit du Roi. S'étant ouvert à eux sur cette affaire, & en aïant tiré promesse de faire tout ce qui leur seroit possible pour l'obliger, il leur donna de riches présens pour le Roi, & leur rendit la liberté. Tous ces Seigneurs allerent droit trouver leur Souverain; & après lui avoir présenté ce qu'ils lui apportoient de la part du Roi de Grenade, ils le presserent de faire une Tréve avec ce Prince. Mais le Roi Don Pedre piqué de l'échec qu'il venoit de recevoir, & d'ailleurs toujours irrité de ce que Mahomet Barberousse avoit empêché le progrès de ses armes en Aragon, n'eut aucun égard à leurs sollicitations; il fit au contraire publier une déclaration de guerre contre le Roi de Grenade, & invita le Comte d'Armagnac & Hugues de Carbole de venic

ERE D'Es- nir le joindre. Le bruit s'étant répandu qu'il vouloit faire la guerre aux Mahométans, quelques Seigneurs vinrent groffir son Armée, & entre autres Don Pedre Egérica qui lui amena d'Afragon une Compagnie de Troupes d'élite. Toute l'Armée étant formée au commencement du Carême, il se jetta sur la Frontière du Roïaume de Grenade, & prit Isnajar, Cisnajar, Aimbre & Bénamexid, où il mit de bonnes Garnisons. Il repartit ensuite pour Séville; & sur la route Don Pedre Egérica tomba malade, & mourut à Cordoue, où il fut inhumé Don Pedre dans l'Eglise Cathédrale proche du Tombeau du Roi Don Al- Egérica. fonse IX.

1362.

Le Roi Don Pedre arrivé à Séville, y convoqua les Etats. Pendant qu'ils s'afsembloient, il retourna avec ses Troupes de Castille. sur la Frontière de Grenade du côté le plus proche de Séville. Il s'empara alors de Burgos, d'Ardhales, de Turon, de las Cuévas & d'autres Châteaux de ces Quartiers; après quoi il se retira à Séville.

Le Roi de Grenade fut d'autant plus effraié de l'acharnement du Roi de Castille à lui faire la guerre, qu'il ne pouvoit Barberousse compter sur aucun secours; parce que les Princes d'Espagne & y est fait ne vouloient point se brouiller avec le Castillan, & que le mourir, Roi de Maroc étoit aussi ami de ce Monarque. Réduit par-là dans le dernier embarras, il crut que le meilleur parti pour obtenir la Paix, c'étoit d'aller en personne rendre hommage au Roi de Castille, en qualité de son Vassal, & lui payer le Tribut auquel ses Prédécesseurs s'étoient engagés. Aïant donc pris tous ses plus riches effets, il partit pour Baéna, accompagné d'Edriz avec une escorte de quatre cens Chevaux & de deux cens Fantassins. Rendu à cette Ville, il demanda au Prieur de Saint Jean, qui y étoit, un Sauf-conduit du Roi Don Pedre, pour pouvoir aller le trouver & lui faire hommage. Le Prieur en donna avis au Roi, qui accorda ce qu'on lui demandoit; en sorte que le Grenadin passa avec toute sa suite à Séville, où le Roi le reçut en apparence de la maniere du monde la plus obligeante. Il fit de magnifiques présens au Roi Don Pedre, qui lui donna tout lieu d'espérer un heureux succès dans sa prétention. Cependant le Roi de Castille, qui n'avoit point d'autre loi que celle qui lui étoit dictée par la haine & par l'avarice, aïant été averti que le Grenadin avoit apporté avec lui des richesses considérables, forma la résolution de le faire arrêter, de lui ôter la vie, & de s'emparer de Tome V.

NNE'E DE J. C. 13626.

tous ses essets, sans aucun respect pour le droit des gens, ni pour la parole Roiale qu'il avoit donnée, quoique ces deux points méritent tant l'attention des Princes. Pour exécuter cet exécrable projet, il engagea Don Garcie Alvarez de Toléde, Grand-Maître de Saint Jacques, d'inviter à un festin, comme par politesse, le Roi de Grenade & les principaux Seigneurs qui étoient avec lui. Le Grand-Maître le fit, & pendant qu'on étoit à table, des gens que le Roi de Castille avoit apostés, & à la tête desquels étoit Martin Lopez de Cordoue, entrerent tout à coup dans l'endroit où l'on mangeoit, & s'assurerent du Roi de Grenade & des Seigneurs Mahométans de sa suite : on arrêta en même tems dans la Ville tous les autres Grenadins que Mahomet Barberousse avoit amenés avec lui; de sorte que ce malheureux Roi reconnut, mais trop tard, son imprudence & sa témérité de s'être livré entre les mains d'un Prince sans foi. Enfin le Roi Don Pedre, après s'être saiss de tout ce qu'ils avoient, & en avoir mis quelques-uns à la gêne pour sçavoir s'ils ne cachoient rien, fit conduire au Champ de la Tablada le Roi de Grenade monté sur un âne avec Edriz Aben-Alva & trentefix autres des principaux Seigneurs Mahométans, précédés d'un Héros qui crioit à haute voix, que le Roi de Castille les avoit tous condamnés à mort pour avoir tué leur Prince légitime, & s'être révoltés contre leur Souverain. Le Roi porta le premier coup au Roi de Grenade\*, qui expira après avoir reçu plusieurs blessures, de même que tous les trente-sept Seigneurs Mahométans qui l'accompagnoient. Tous les autres furent envoiés aux Galéres. Le Roi de Castille eut beaucoup d'or, de pierres précieuses & de grosses perles, dont il fut redevable à cette perfidie, qui est constatée par la succession des Rois de Grenade, & de laquelle il n'est pas possible de le justifier, en supposant du moins le Sauf-conduit. Aprèscette affreuse tragédie, le Roi envoia à Ronda la tête de Mahomet Barberousse à Mahomet Yago, afin qu'il retournat à

Mahomet Yago-remonte fur le Trône de Grenade.

Ah cruel, tu te couvres toi-même d'un éternel opprobre; je cherchois chez toi un asyle, tu me l'avois offert, & je meurs de ta main! En achevant ces mots il expira; & le Roi même lui coupa la tête. Fut-il jamais un Tyran qui ait porté si loin l'avarice, la vengeance & la barbarie?

PAGNE.

1400.

Quelques Auteurs contemporains ajoûtent qu'en le perçant d'un coup de lance, il lui dit en l'infultant: Reçois, scélérat, reçois le prix & la récompense de la Paix que tu m'as obligé de faire malgré moi avec le Roi d'Aragon; tu ne dois mourir que de ma main. A cet outrage indigne de la majusté du Trône, le Roi Maure répondit :

1400.

Grenade prendre possession de la Couronne. Le dernier se mit sur le champ en devoir de remonter sur son Trône; & les Grenadins qui craignoient les armes du Roi Don Pedre, prirent le parti de la soumission. Redevenu par-là paisible possesseur de sa Couronne, il renvoïa libres tous les prisonniers qu'on avoit faits à la journée de Guadix.

J. C. 1362.

le furent tous rendus à Séville, le Roi Don Pedre ouvrit les Castille décla-re son maria-Etats; & excité sans doute par l'exemple du Roi de Portu-. ge avec la Pagal, il dit à tous les affistans qu'il les avoit convoqués pour dilla-

Dès que les Prélats, les Seigneurs & les Députés des Villes leur déclarer qu'avant son mariage avec Doña Blanche, il avoit épousé légitimement & en secret Dona Marie de Padilla, comme il en donneroit des preuves convaincantes; que c'étoit-là la raison pour laquelle il n'avoit point voulu habiter avec Doña Blanche; & que puisque Don Alfonse son fils étoit né d'un légitime mariage, il vouloit que les Etats le reconnussent pour son héritier. Il suit de cette déclaration, supposé qu'elle ait été sincere, que ce Prince avoit contracté deux mariages nuls & invalides: le premier avec Dona Blanche, à qui il fit par-là un affront, de même qu'à toute la Famille Roïale de France; & le second avec Doña Jeanne de Castro, sans aucun égard pour cette Dame, ni pour la principale Noblesse de Castille, à laquelle elle étoit alliée. Quoi qu'il en soit, le Roi cita pour témoins de son mariage avec la Padilla, Jean Fernandez d'Hinestrosa, oncle de cette Dame, qui étoit déja mort; Don Diegue Garcie de Padilla, Grand-Maître de Calatrava, & frere de la Padilla; Jean Alfonse de Maiorga, son Chancelier; & Jean Perez d'Orduña. Abbé de Sant-Ader, son premier Chapelain. Les trois derniers qui étoient présens, jurerent sur l'Evangile que ce que le Roi venoit d'exposer, étoit véritable, sans que personne osat recuser des témoins si suspects. En conséquence, le Roi déclara que la Padilla avoit été Reine légitime, & que les enfans qu'il avoit eus d'elle, étoient pareillement légitimes, & par conséquent ses héritiers. Ainsi il exigea qu'on tînt désormais la Padilla pour Reine, & que tous les Assistans reconnussent l'Infant Don Alfonse pour son légitime héritier & son Successeur dans les Roiaumes de Castille & de Léon, & à ion défaut, ses sœurs suivant l'ordre de leur naissance; ce qui fut fait sur le champ, la crainte de son mauvais caractère contenant tous les affistans. Il envoia ensuite à Astudillo cher-X x ij

ANNE'E DE 1362.

cher le corps de la Padilla pour le faire inhumer à Séville dans ERE D'ES. une Chapelle qu'il avoit fait bâtir comme le lieu de sa sépulture.

PAGNE, 14CO.

Il veut recommencer la guerte contre

A la fin des Etats le Roi ordonna à tous ses Généraux de tenir leurs Troupes prêtes sur les Frontières de Navarre & le Roi d'Ara- d'Aragon, où il iroit bientôt les joindre, sous prétexte qu'il avoit reçu avis que les Compagnies de vagabonds qui désoloient la France, vouloient entrer en Castille de ces côtés-là. quoique sa véritable intention sût uniquement de recommencer la guerre contre l'Aragonnois, & de profiter de l'absence de ce Prince qui étoit alors à Perpignan, pour le prendre au dépourvû. Dès que l'Assemblée sur dissoure, il passa de Séville à Soria, d'où il sit proposer à Don Carlos, Roi de Navarre, une entrevûe dans cette Ville.

Entrevue des Rois de Castille & de Na-

Sur cette invitation le Navarrois se prépara pour le voiage, & prit bientôt la route de Soria, accompagné de Don Louis varre à Soria. son frere, de Jean Gralla, Captal ou Seigneur de Buch dans la Guienne, de l'Abbé de Fécamp\*, Légat du Pape, & d'autres Seigneurs. Arrivé à Soria, il y fut très-bien reçu du Roi de Castille, qui lui donna toute sorte de marques d'estime & de considération, & qui avoit même ordonné des Joutes & des Tournois, suivant l'usage de ce tems. La premiere chose que firent les deux Rois dans cette entrevûe, fut de jurer & ratifier la Ligue qu'ils avoient faite, avec tout ce qui la concernoit. Lorsque le Castillan crut qu'il s'étoit suffisamment attaché le Navarrois, il l'invita un jour à dîner, & lui donna un repas splendide. A la sortie de table, il le prit à part; & sur ce qu'il lui témoigna qu'il avoit à lui communiquer une affaire d'une grande importance, & qui demandoit beaucoup de secret, ils passerent ensemble dans un autre appartement, suivis l'un & l'autre de leurs principaux Confidens. Là le Roide Castille dit à celui de Navarre, que la nécessité de réprimer l'audace du Roi de Grenade, qui avoit fait une irruption en Andalousse, en qualité d'Allié de l'Aragonnois, l'avoit contraint de faire avec le dernier une Paix honteuse; mais qu'aiant

> \* C'est le même qui avoit accompagné en Espagne le Cardinal Gui de Bou logne en Pannée 1359, comme on l'a déja vû, quoique FERRERAS l'ait alors appellé Abad de San Fiscan, & l'appelle ici Abad de Fisoampos, parce qu'il est sur que dans le premier nom il y a une erreur grossiere qui sera relevée dans ma troisié- | trendant des Finances.

me Note sous l'année suivante. Cet Abl & étoit Jean de la Grange, qui fut dans la suite Evêque d'Amiens, & élevé en 1375 à la dignité de Cardinal par le Pape Gregoire XI. à la recommandation du Charles V. die le Sage, Roi de France, qui l'avoit fait Ministre d'Etat & Surio-

1400.

IRE D'Es- enfin tiré vengeance du Grenadin, & n'aïant plus rien à craindre de ce côté là, il vouloit de nouveau déclarer la guerre ANNE'E DE au Roi d'Aragon, si ce Prince ne le remettoit point en possession des Places qu'il lui avoit rendues, parce qu'il ne se croïoit point obligé d'observer une Paix à laquelle il avoit été forcé. Il conclut en priant le Roi de Navarre, en vertu de la Ligue qu'ils avoient faite, de le seconder de sa personne & de ses armes, en faisant de son côté la guerre au Roi d'Ara-

1362.

Le Navarrois fut très-surpris du discours du Castillan; & comme il connoissoit son caractère, il se trouva très-embar-conder l'autre rasse. Il lui promit cependant en termes généraux de l'obli- contre le Roi ger en tout ce qui lui seroit possible; & pour lui donner une d'Aragon. réponse plus positive, il lui demanda du tems, afin de proposer cette affaire dans son Conseil. Les deux Rois se séparerent ensuite; & le Navarrois consulta son frere & les autres sur ce qu'il devoit répondre. Tous ceux-ci surent d'avis qu'il consentit à tout ce que souhaitoit le Castillan, & l'assurat que de son côté il emploieroit volontiers ses armes contre l'Aragonnois. Les raisons qui les porterent à donner ce conseil, furent que, comme le Roi de Navarre étoit dans une Place qui appartenoit au Roi de Castille, & dans laquelle il y avoit beaucoup de Troupes, ils crurent qu'on ne devoit point irriter ce Prince cruel par un refus, de crainte qu'il ne les traitât tous avec la même barbarie que le Roi de Grenade avoit éprouvée. Le Roi de Navarre fit donc cette réponse au Roi Don Pedre qui en fut très-satisfait. Ainsi ces deux Princes se quitterent en parfaite union, & le Navarrois retournadns fon Roïaume (A).

Don Jayme, héritier de l'infortune de Don Jayme son pere, Le sils du seu Roi de Maiorque, qui avoit perdu son Roiaume & la vie de Roi de Maiorla maniere que je l'ai marqué précédemment, étoit toujours de prison, & retenu prisonnier à Barcelonne par le Roi d'Aragon son oncle. passe à Avie Parvenu à un certain âge, & ennuié de la captivité dans la-gnon. quelle il étoit depuis sa tendre jeunesse, il pensa aux moiens de se procurer la liberté. Aïant trouvé le secret de se faire faire de fausses cless, & de se faire apporter quelques armes, il se servit si heureusement des unes & des autres le premier jour de Mai, qu'il ouvrit les portes, poignarda le Géolier & les Gardes, & s'enfuit déguisé à Avignon, où les Papes faisoient

(A) AYALA

ANNE'E DE J. C. : 1362.

mecen.

alors leur résidence. Comme le Roi d'Aragon étoit depuis si ERE D'Eslong-tems en possession de Maiorque, & qu'il n'y avoit plus dans cette Isle aucun Partisan des derniers Rois, ce Monarque Ligue du Roi s'inquiéta peu de son évasion. Voulant cependant pourvoir à la sûreté de ses Vaisseaux & de ceux de ses Sujets, & se précautionner contre tout événement, à cause du grand commerce qui se faisoit par mer en Catalogne, il crut devoir se liguer avec Abdala, Roi de Trémécen. Il fit sçavoir ses intentions à ce Prince Mahométan, qui lui envoïa aussi-tôt des Ambassadeurs avec lesquels le Roi d'Aragon conclut un Traité d'alliance le 28 de Juin. En vertu de la nouvelle Ligue, on amena d'Afrique en Aragon beaucoup de chevaux, dont on avoit Naissance de un extrême besoin. Le Roi d'Aragon alla peu après tenir les Don Alfonse, Etats à Perpignan, où la Reine son épouse accoucha le 12. de Infant d'Ara- Juillet de l'Infant Don Alfonse.

Les Rois de

Après que le Roi de Navarre fut parti de Soria, celui de Castille & de Castille songea à profiter au plûtôt de l'éloignement de l'A-Navarre fon-dent sur les ragonnois qui étoit occupé à Perpignan. Quoique toutes ses Terres de ce. Troupes ne fussent point encore arrivées, il se jetta dans le lui d'Aragon à mois de Juillet sur les Frontières d'Aragon à la tête de celles ques conquê- qu'il avoit, prit Ariza, Artéca, Torres, Alhama, & d'autres Châteaux, & assiégea Calatayud. Dans le même tems le Roi de Navarre, qui vouloit flatter le Castillan par envie de se procurer son appui pour ses prétentions, sit aussi de son côté une irruption sur les Frontières d'Aragon, s'empara de Sos & de Salvatierra, & s'avança jusqu'à lacca qui se désendit avec valeur. Tordan & Pierre d'Urries, deux freres à qui le Roi d'Aragon avoit confié le Gouvernement de son Roïaume pendant son absence, apprirent ces nouvelles avec le dernier étonnement. Résolus cependant d'apporter le plus prompt reméde qu'il seroit possible, ils firent sçavoir au Roi ce qui se passoit; & en attendant son retour, ils convoquerent à Saragosse tous les Prélats, les Riches-Hommes & les Officiers de la Couronne, avec lesquels ils délibérerent sur ce qu'il y avoit à faire dans un besoin si pressant. Don Pedre, Comte d'Ossone, & Artal de Lune offrirent dans cette assemblée de se jetter dans Calatayud avec quelques Troupes, pour défendre cette Place que le Castillan battoit vigoureusement & serroit de près. Pendant que certe Ville étoit assiégée, le Castillan sit quelques Détachemens qui prirent Verdéjo & d'autres Places, ce qui donna une grande allarme à Saragosse.

PAGNE.

1400.

ERE D'Es-PAGNE.

Le Roi d'Aragon n'eut pas plûtôt avis de l'irruption du Castillan, qu'il écrivit au Pape pour se plaindre de l'injuste procédé de ce Prince & de l'infraction de la Paix; & sur le champ le Pape déclara le Roi de Castille excommunié, or- est excommudonnant que cette Censure Ecclésiastique sût publiée aux nié par le Paportes des Eglises, afin que personne n'en eût cause d'ignorance. Dans le même tems l'Aragonnois envoia aussi en Provence vers le Comte Don Henri & ses freres, pour les engager de Don Henri & repasser en Aragon avec leurs Partisans, & leur offrir des d'autres Caf-tillans rappelpartis très-avantageux : je crois que le Comte Don Henri & lés en Aragon, ses freres aïant été congédiés par le Roi d'Aragon, pensoient à s'intéresser dans les Guerres d'Italie. Après ces deux démarches, le Roi d'Aragon partit pour Barcelonne, & y tint les Etats ausquels il demanda les secours nécessaires pour se défendre dans la guerre injuste qu'on lui faisoit; après quoi il

passa ensuite à Saragosse.

Cependant le Castillan pressoit toujours le siège de Cala- Prise de Cas tayud, & avoit déja presque détruit les murs de cette Place, latayud par se Roi de Castile lorsque Don Pedre, Comte d'Ossone, & Artal de Lune arri- le. verent à Miodes avec un Corps de Troupes. Un Paisan en donna avis au Roi de Castille, qui alla sur le champ avec un gros Détachement à Miodes, où il prit les Aragonnois au dépourvû, & les fit tous prisonniers: il envoïa les principaux Officiers à Toléde, d'où il les fit dans la suite transférer à Séville. Les Habitans de Calatayud, qui s'étoient jusqu'alors toujours défendus courageusement, commencerent à perdre toute espérance, & à se persuader qu'une plus longue résistance ne pourroit leur être que préjudiciable. Dans cette pensée ils demanderent au Roi de Castille une suspenfion d'armes, pour faire dire au Roi d'Aragon, que s'il ne les secouroit dans l'intervalle d'un certain tems, ils seroient contraints de livrer la Place. Le Roi de Castille y aïant consenti, ils firent scavoir leur situation à l'Aragonnois; & celui-ci qui étoit hors d'état de leur donner du secours, leur envoia ordre de le rendre aux meilleures conditions qu'ils pourroient. En conséquence les Citoïens de Calatayud capitulerent, & obtinrent la permission de sortir libres & d'emporter leurs effets. Ainsi le Castillan entra dans la Ville le 29. d'Août, & en sit aussi-tôt rétablir les murailles & toutes les fortifications. Dix jours après il partit pour Séville, laissant à Calatayud le Grand-Maître de Saint Jacques; à Aranda, le Grand-Maître d'Alcan-

J. C. 1162.

ANNE'E DE J. C. 1352.

tara; à Muros, Pierre Gonçalez de Mendoza; & sur la Fron- ERE D'Estiére de Molina, le Grand-Maître de Calatrava, chacun avec de bonnes Troupes (A).

1400.

Mort de Don Alfonse, Infant de Castilfon Testa-

ment.

Le Roi de Castille s'étant rendu à Séville, perdit le dixhuitième jour d'Octobre l'Infant Don Alfonse, qui reçut la sépulture dans le même Tombeau que sa mere. De-là vint qu'il Son pere fait fit son Testament, & le ratifia dans cette Ville le 18. de Novembre \*, parce qu'il craignit de mourir de chagrin de la mort du fils & de la mere. Sa douleur ne l'empêcha pas cependant de faire des préparatifs pour continuer la guerre contre l'A-

ragonnois (B).

Maladie épidémique en Castille & en Aragon.

Le Roi d'A. ragon se disfendre.

On fut affligé en Aragon & même en Castille d'une grande maladie épidémique, de laquelle mourut la meilleure partie des Soldats que le Castillan avoit laissés dans les Places qu'il avoit conquises en Aragon. Le sixième jour de Novembre le pose à se de Monarque Aragonnois tint à Monçon les Etats, dans lesquels il demanda les secours dont il avoit besoin pour soutenir la guerre que le Castillan lui faisoit si injustement : il chercha aussi à se liguer contre le Roi de Castille avec ceux de Grenade, de Fez & de Maroc, par le canal de Bernard de Saint Féliu\*\*. Peu après il fit arrêter sur de légers soupçons Don Pedre Pérez Calvillo, Evêque de Tarazone, & donna la garde de cette même Place à Albert Juyan, Chevalier de

> (B) ZURITA, & les autres. (B) AYALA.

\* Son Testament portoit entre autres choses, qu'après sa mort, il seroit revêtu de l'habit de Saint François ( suivant un usage ancien & assez commun en Espagne, de mettre aux morts des habits de quelque Ordre Monastique ) & seroit inhumé à Séville, où il auroit sou Tombeau entre ceux de Marie de Padilla & de Don Alfonse son fils. Il y appelloit aussi par ordre à la succession de la Couronne de Castille toutes les filles qu'il avoit eues de Marie de Padilla, & à leur défaut, le Prince Don Jean qu'il avoit eu de Jeanne de Castro. Comme tout ceci se trouve dans l'Autographe même du Testament que l'on conserve encore aujourd'hui, il suit que Jeanne de Castro eut réellement un fils du Roi Don Pedre, comme je l'ai marqué dans ma premiere Note sous l'an-

\*\* Le même Roi avoit encore fait un Traité à Perpignan le 25 de Septembre l

avec Aymeri VII. Vicomte de Narbonne, & son Conseiller, à qui il assigna, en récompense de ses services, une pension viagére de dix mille sols Barcelonnois, sur le Valespir. Ils s'engagerent tous deux de se soutenir & seconder, quand ils en seroient requis, le Roi d'Aragon avec cent Chevaliers à ses dépens, & le Vicomte de Narbonne avec vingt-cinq Galéres au moins, stipendiées par le Roi d'Aragon, à vingt florins d'or par mois pour chacun, dans les Comtés de Roussillon & de Cerdagne, & avec cent, hors de ces deux Comtés, envers tous & contre tous, mais nommément contre Don Jayme de Maïorque & le Comte d'Armagnac.Le Roi de France & le Comte de Foix furent cependant exceceptés par le premier, & le second ajoûta tous ceux de la Race Roiale de France, le Comte de Lille, & ceux de son propre sang. Arch. des Vicomtes de Narb. citées dans l'Hist. génér. de Languedoc, an. 1369.

l'Ordre

1400.

l'Ordre de Saint-Jean, & celle de Téruel à Don Guillaume Raymond de Cerbéra, & à Garcie Gavassa. Il donna ordre aussi à Gonçale Hernandez de Hérédia de râser toutes les Places & tous les Châteaux qui n'étoient point en état de défense, & d'en faire passer les Habitans dans des Places fortes (A).

J. C. 4364.

1401.

Au commencement de l'année 1363, de J. C. Don Pedre Roi de Castille, sollicita les Rois de Portugal & de Grenade, Le Roi de Castille deses Alliés, de lui fournir quelques Troupes pour continuer la mande du seguerre en Aragon, & reçut une réponse à son gré. Persuadé cours aux Rois qu'il avoit à craindre le ressentiment du Roi de France, à de Portugal & de Grenade, & cause de la mort de Dona Blanche, & de l'affront qu'il avoit se ligue avec fait à cette auguste Maison, en déclarant que la Padilla avoit, les Anglois. été sa femme légitime, il rechercha l'alliance du Roi d'Angleterre & du Prince de Galles son fils, & envoia vers eux à cet effet de Séville Diaz Sanchez de Terraza & Alvar Sanchez de Cuellar. La Ligue fut d'abord concertée dans la Guienne avec le Prince de Galles, & ensuite en Angleterre avec le Roi son pere, de sorte que les deux derniers donnerent parole de faire partir au plûtôt des Ambassadeurs pour la Castille, avec ordre & pouvoir de ratifier le Traité. Pendant que Diaz Sanchez & Alvar Sanchez s'acquittoient de leur commission, le Roi de Castille passa sur la fin de Janvier à la Frontière d'Aragon, où toutes ses Troupes ayoient ordre de se rendre. Il alla à Calatayud; & après que toute son Armée fut rassemblée, il fit avancer un gros Détachement pour s'emparer du Château & de la Place de Somet. Les Habitans Celui d'Arade ce lieu promirent de se rendre, s'ils n'étoient pas secourus gon pourvoir dans un certain tems; & comme ils en donnerent avis au Gour quelques Plaverneur de Daroca, celui-ci accourut aussi-tôt avec le plus ce. de Troupes qu'il put ramasser, & entra à leur sèse, dans le Château; ce qui fut cause que les Castillans prirent le parti de se retirer. On renforça austi par ordre du Roi d'Aragon la Garnison d'Epila & de Daroca; & comme le Roi de Castille paroissoit menacer la Ville de Saragosse, Jourdain d'Urries & les Jurais pourvurent à la sûfeté de cette Place : & l'Infant Don Ferdinand, Don Bernard de Cabréra, Comte d'Urgel. & le Vicomte de Cardone allerent s'y loger avec leurs Trou-

(A) ZURITA, & les autres Historiens | Vont charges de veiller aux intérêts du Peuple, & de les soutenir. \* Ce sont en Aragon des Magistratoqui

Digitized by Google

pes: peu de tems après Jourdain Pérez mena quelque Cava- ERE D'Eslerie à Thauste (A)

PAG ND. 1401.

J. C. **13**63. Il en pend plusieurs.

Aucune de ces précautions ne put cependant arrêter la force des armes du Roi de Castille, qui prit bientôt Fuentes, Hondes, Aranda, Malvenda, & d'autres Places & Châteaux des environs, & alla ensuite assiéger Tarrazone. Sur ces entrefaites Don Gilles Gonçalez Carvalho, Grand-Maître de l'Ordre de Saint Jacques en Portugal, lui amena trois cens Chevaux, Farax Réduan six cens autres que le Roi de Grenade lui envoïoit, & Don Louis, Infant de Navarre, avec le Captal de Buch, un bon Corps d'Infanterie & de Cavalerie. Avec ces renforts il serra de si près la Ville de Tarrazone, qu'il la contraignit à la fin de se rendre. On sit la Garnison prisonniere; & le Chevalier Don Albert qui la commandoir, fut conduit à Séville. Il alla ensuite se présenter devant Borja & Maguelone, qui se soumirent aussi-tôt, de même que les autres Places de ces Quartiers, à l'exception de Carinéna. Cette dernière voulur se désendre; mais on l'emporta de force, & l'on y prit prisonnier le Vicomte d'Ylla& d'autres Seigneurs que le Roi fit pareillement mener à Séville.

E'Infante Dona Béaarix reconnue héritière du le son peres

Dans ce même tems, le Roi de Castille avoit convoquê les Etats à Abuberca, à dessein d'assurer sa Couronne à l'Infante Doña Béatrix sa fille, & aux sœurs de cette Princesse. Roi de Castill Informé que les Prélats, les Seigneurs & les Députés des Villes s'étoient rendus au lieu marqué, il s'y transporta; & lorsqu'il su dans l'Assemblée, tous les Assistans reconnurent Dona Béatrix sa fille aînée pour héritiere du Trône, & à son défaut ses autres filles. Il y déclara de nouveau traîtres à l'Etat, fans aucun égard aux remontrances qu'on lui fit, le Comté Don Henri son frere, & tous ceux de ses sujets qui étoient attachés à ce Prince, ajoûtant que comme tels ils avoient encouru les peines portées pour ce crime. Aiant mis ensuite de bonnes Garnisons dans les Places conquises, il réfolut de fondre avec le reste de ses Troupes sur le Roiaume de Valence (B).

Proption du D'un autre côté, le Roi de Navarre, à qui celui de Cas-Roide Navar- tille assoit envoié deux mille Lances \* pour faire une incursion:

(A) AYALA & ZURITA (B) AYALA.

pes qui combattoient avec la lance. Elles l'caparaconnés de même. Chacun d'euxe

l'In'étoient en ce tems-là composées que de-Genrilshommes qui étoient armés de tou-On appelloit ainsi de certaines Trou- [ tes pieces, & dont les chevaux étoient

en Aragon, se jetta sur la Frontière de ce Rosaume, & commit quelques hostilités dans les environs d'Egéa & d'Hermes; mais comme il ne faisoit la guerre que par complaisance, il

J. C. 1363.

se retira bientôt (A).

Le Comte Don Henri, qui étoit en Provence, étant convenu de fes faits avec le Roi d'Aragon, mena en Catalogne Henri en Araun bon Corps de Troupes, & se rendit le 27. de Mars à Mon- gon. çon, d'où il fit sçavoir au Roi son arrivée. Le 31. du même mois, le Roi d'Aragon fit avec l'Infant Don Ferdinand son frere un Traité, par lequel l'Infant s'engagea, comme légitime héritier de la Couronne de Castille, de lui céder le Roiaume de Murcie, & les autres Places des Frontières de Castille, en cas que l'on détrônat le Roi Don Pedre son cousin. N'estil pas étonnant que l'Aragonnois se flattât d'une pareille espérance, après avoir perdu tant de Places, & sur-tout dans le tems qu'il couroit risque d'être lui-même dépouillé de son Roïaume, si le Roi de Castille eût tenu la conduite qu'il devoit? Quoi qu'il en soit, cette démarche & quelques démêlés Il se brouille que le Comte Don Henri eut avec l'Infant Don Ferdinand tou- avec l'Infant Don Ferdinand touchant la paie de ses Troupes, furent cause que ces deux Prin- uand. ces se brouillerent. Bien plus, comme l'Infant Don Ferdinand Prétendoit être le Successeur immédiat à la Couronne de Castille, le Comte Don Henri sut bientôt abandonné de la plûpart des Castillans qu'il avoit avec lui, & même de Don Tello & de Don Sanche ses freres, qui passerent tous au service de l'Infant; ce qui acheva d'irriter le Comte contre ce

Cependant le Roi de Castille, qui avoit formé la résolu- Prise de plution de passer avec ses Troupes dans le Roiaume de Valence, par le Roi de en prit la route par l'Aragon. Il se présenta devant Téruel, Castille. qui se rendit le jour suivant; & étant entré dans la Ville, il alla à l'Eglise, & en sit ôter les Etendards de Castille qu'on y avoit mis. De-là il s'avança vers Ségorbe, qui se soumit aussi, de même qu'Egérica & les autres Places des environs. Après avoir fait ces conquêtes, il alla à Morviédre, dont il fut contraint de faire le siège. Pendant qu'il étoit devant cette Place, il sit quelques Détachemens qui prirent

avoit au moins quatre ou cinq hommes à sa suite; de sorte que deux mille Lances faisoient environ dix à douze mille hommes pour le combat, Comme les choses | Daniel,

Prince.

ont varié par rapport au tems, les curieux qui voudront s'instruire plus particuliérement de cette Milice, n'ont qu'à lire le Tome I de la Milice Françoise du Pere

Yyij

J. C. 1363; Alménara, Buñol, Macasta, Bénalguacil, Alpuche, & d'autres Châteaux, où il lui fallut mettre des Garnisons; ce qui affoiblit beaucoup l'Armée. Morviédre aiant fait enfin une bonne capitulation, le Roi se remit en marche, & campa le 21. de Mai à la vûe de Valence, où il y avoit pour Gouverneur Don Alfonse, Comte de Dénia. Dès qu'il eut pris ses postes, il y eut quelques légeres escarmouches entre les Habitans de la Ville & la Cavalerie Castillanne.

Le Roi d'Aragon marche au secours de la Ville de Va-

Sur le bruit que le Roi de Castille s'avançoit vers Valence. le Roi d'Aragon donna ordre d'armer en Catalogne quelques Galéres, & convoqua toute la Noblesse de ce Comté pouz faire tête au Castillan. Il partit ensuite pour Valence à la tête de sa Cavalerie & de son Infanterie, & passa par Tortose; où toute la Noblesse Catalane, dont on peut voir les noms dans Zurua, s'empressa de le joindre. Il forma ainsi une Armée de trois mille Chevaux & de douze mille Fantassins, avec laquelle il alla à la Fontaine d'Alménara, d'où il marcha en ordre de bataille contre le Roi de Castille. Le dernier, dont l'Armée étoit extrêmement diminuée, à cause des Garnisons qu'il avoit laissées dans les Places nouvellement conquises q n'eut pas plûtôt avis de l'approche de l'Armée d'Aragon, qu'il se retira à Morviédre; de sorte que l'Aragonnois le sçachant dans cette Place, passa à Buriana. Pendant qu'ils se tenoient tous deux retranchés, le Castillan détacha deux mille Chevaux sous les ordres de Martin Lopez de Cordoue', pour attirer au combat la Cavalerie Aragonnoise; mais le Roi d'Aragon ne voulut point permettre à ses gens de sortir. Dans le même tems, les Galères d'Aragon étant allées en course sur les Côtes du Roiaume de Murcie, prirent dans le Port d'Almérie quatre Galéres Castillannes qu'elles emmenerent à Barcelonne à la vûe du Roi de Castille.

Démarche du Légat du

L'Abbé de Fécamp\*, Légat du Pape, qui cherchoit tou-Par pour mé jours les moiens de réconcilier les deux Rois, alla à Morvié-

> \* Quoique FERRERAS air dir fous l'anuée précédente, que le Légat du Pape étoit Abbé de Fescamp, Abad de Fiscampes, il l'appelle ici de même que dans la suite, par une erreur des plus grossieres, Abad de San Fifean. Heft for en offer qu'il s'agit toujours de Jean de la Grange, puisque c'étoit, suivant Zurita, le seul Légat qu'il y cût alors en Espagne pour pacifier les Rois de Castille & d'Atagon.

On ne connoît d'ailleurs aueun Saint du nom de Fistan : on sçair seulement qu'il y a en Normandie une Ville appelle Fécamp, & en Latin Fiscannum Fiscame num ou Fisci Campus, dans laquelle est une fameule Abbaye de Bénédictios, dont Jean de la Grange étoit Abbé dans ce tems-là. Par conséquent Fiscan est un mot forgé même dans la Langue Espagnole ; & Saint Fiscan un Saine imaginaire,

PAGER.

dre trouver le Castillan, & le solliciter de mettre fin à cette Guerre qui étoit si préjudiciable à l'un & l'autre Roiaume. Il ANNE'E DIE parla à ce Prince, & lui représenta les maux que les deux nager la Paix Etats éprouvoient, & les suites funestes qu'une plus longue entre les deux Guerre pourroit avoir. Pour le presser davantage, il lui ex-Rois. posa les conditions ausquelles il pouvoit faire une Paix honorable & avantageuse, & il se chargea d'engager le Roi d'Aragon à les agréer, parce qu'il sçavoit déja ses vrais sentimens. Le Roi de Castille goûta fort les conseils du Légat; & voulant s'assurer s'il pouvoit traiter de Paix, il envoia vers l'Aragonnois Don Louis, Infant de Navaire, avec Don Ferdinand de Castro. Don Louis sut très-bien reçu du Roi d'Aragon, qui fit partir avec lui le jour suivant le Comte de Dênia & Don Bernard de Cabréra, pour confirmer au Castillan tout ce que le Légat lui avoit dit, & négocier la Paix.

Les deux Ambassadeurs d'Aragon exécuterent l'ordre du On en régle Roi leur Maître, & convinrent après quelques Conférences, les principa conditions. des principales conditions de la Paix. La premiere fut, que Don Pedre, Roi de Castille, qui étoit libre alors, épouseroit Dona Jeanne, fille du Roi d'Aragon, à laquelle on affigneroit pour dot Tarrazone, Borja, Magallon, Hariza, Casatayud, & tout ce qui est rensermé entre les Rivières de Jalon, Malvenda, Jiloca & Miédes, avec Orihuéla. Elda, Elche, Alicante & Guardamar dans le Roiaume de Walence. Il fut ensuite réglé que l'Infant Don Jean, fils & héritier du Roi d'Aragon, épouseroit aussi Dona Béatrix, fille & alors héritiere du Roi de Castille, & qu'on donneroit pour apanage au second fils qui sortiroit de ce mariage, Morviédre, Ségorbe, Xérica & Chiva, avec le titre de Duc. On fit encore une convention secrette qui fut, que le Roi d'Aragon ôteroit la vieà l'Infant Don Ferdinand, de même qu'au Comte Don Henri & à ses freres; & l'on promit qu'après l'exécution de cet Article, on régleroit tout le reste dans une entrevûe. pour laquelle le Roi de Castille se rendroit à Mallen proche de Saragosse, & celui d'Aragon à cette dernière Place. Ainsi le Comte de Dénia & Don Bernard de Cabréra retournerent rendre compte au Roi leur Maître de ce qu'ils avoient fait.

Don Pedre', Roi d'Aragon, étoit à Buriana sur le point de partir pour Saragosse, lorsque l'Infant Don Ferdinand décou- que de Don Ferdinand, vrit l'engagement que le Roi son frere avoit pris à son sujet Infant d'Araavec le Roi de Castille. Ce Prince justement allarmé sollicita son-

Mort tragi-

aussi-tôt les Castillans de se joindre à lui, les assurant qu'ils ERE D'EL étoient tous vendus, & leur faisant entendre que pour pouvoir conserver leur vie & sortir d'Aragon, sans courir risque d'être les victimes d'un nouvel accommodement, le meilleur moien étoit de se réunir tous, & de se mettre par-là en état de faire une forte résistance, en cas qu'on entreprît de les surprendre par ordre du Roi d'Aragon son frere, qui vouloit acheter la Paix au prix de leur sang. Ce discours sit tant d'impression sur les Castillans, que la plûpart d'entre eux se rangerent de son côté. Le Comte Don Henri sensible à cette délection, & piqué de ce que ses freres même l'avoient abandonné, demanda la permission de se retirer en France avec le petit nombre de Castillans qui lui étoient restés attachés. A cette proposition l'Aragonnois parut très-surpris, & tâcha d'appaiser le Comte Don Henri par toute forte de marques de confiance & d'estime, dans la crainte sans doute que le Roi de Castille ne remplit pas ses engagemens : on dit même qu'il lui communiqua la disposition où il étoit à l'égard de l'Infant Don Ferdinand son frere. Il tâcha aussi de rassurer cet Infant: & peu de jours après il l'invita à dîner à Castellon de la Plana: mais après qu'on fut sorti de table, le Roi s'étant retiré dans sa chambre, l'Infant passa dans une autre pièce, où il ne fut pas plûtôt entré, qu'un Huissier de Robbe-courte vint lui signifier un ordre de la part du Roi de se rendre prisonnier. L'Infant aïant répondu fierement qu'il n'étoit pas homme à être arrêté, l'Huissier alla aussi-tôt faire son rapport au Roi. qui avoit aposté des gens pour s'en servir dans le besoin. Le Roi le renvoia sur le champ avec ordre de dire à l'Infant d'obéir, & de ne point regarder comme un deshonneur d'être son prisonnier : il lui commanda en même tems de prendre. main-forte, & d'ôter la vie à ce Prince en cas de résistance. L'Huissier étant rentré, & aïant notifié le nouvel ordre du Roi, l'Infant porta la main à l'épée, & se mit en devoir de se désendre. Au bruit qui se fit alors, le Comte Don Henri & d'autres accoururent; & l'Infant succombant enfin sous les coups, périt avec Don Louis Emanuel, Diégue Pérez Sarmien-10 & d'autres Seigneurs. On dit que Pierre Carillo, Ecuïer du Comte Don Henri, fut le premier qui blessa le malheureux Infant, que tous les Aragonnois regreterent fort en considération de son aimable caractere & de ses grandes qualités.

Cet événement jetta tellement l'effroi dans tous les esprits,

ERE D'Es-1401.

que le Vicomte de Cardone, qui étoit très-attaché à l'Infant, ne se croïant pas en sûreté, passa au plûtôt l'Ebre par Am- Anne's De posta, & se retira dans sa Vicomté. Le Comte d'Urgel alla de causer du trouver le Roi pour sçavoir s'il avoit quelque chose à crain- trouble dans dre, & le Roi le rassura. Don Tello & Don Sanche, freres ce Rosaume. du Comte Don Henri, qui étoient alors à Almansora, sortirent promptement de cette Place, & se mirent en Campagne avec un Corps de Troupes, de peur qu'onne voulût leur faire le même parti qu'à l'Infant; mais le Roi & le Comte Don Henri tâcherent de les tranquilliser & de leur ôter toute défiance. Quoique le Roi déclarât qu'il avoit été contraint de faire mourir l'Infant pour plusieurs raisons très-justes, dont on peut voir le détail dans Zurita, on ne le crut pas, & l'on imputa à Don Bernard de Cabréra & au Comte Don Henri d'avoir été les principaux auteurs de la mort de ce Prince. Enfin les Castillans s'appaiserent; & le Roi d'Aragon partit pour Saragosse, parce que le Roi de Castille étoit déja passé à Mallen, en vertu de la suspension d'armes dont on étoit convenu, pour mettre le dernier sceau à la Paix.

té de Paix, voiant les Rois de Castille & d'Aragon si proches de se préter à l'un de l'autre, voulut contribuer de son côté à le faire ter- la Paix. miner. Dans cette vûe il se rendit auprès du Roi de Castille. & lui proposa de s'aboucher à Tudéle en Navarre avec le Roi d'Aragon, parce qu'on étoit déja convenu que le Navarrois seroit garant de l'exécution du Traité. Mais le Castil- Naissance de lan sçachant qu'il lui étoit né à Almasan un fils d'une Dame son fils. nommée Dona Elisabeth, de laquelle il étoit si fort épris, qu'il vouloit l'épouser, pour assurer par-là au nouveau-né la succession au Trône, commença de montrer de l'ésoignement pour la Paix. Entre autres raisons qu'il allégua, la principale fut que le Roi d'Aragon retenoit toujours auprès de lui le Comte Don Henri, ce qu'il regardoit comme une preuve de

dans la crainte d'éprouver encore la mauvaise foi de son ennemi. Il ne fut donc pas possible au Légar, malgré toutes ses follicitations, de faire entendre raison au Roi de Castille, & de le porter à la Paix. Au contraire ce Prince opiniâtre partie brusquement pour Calatayud, bien résolu de continuer la

ses mauvaises intentions; mais il y a tout lieu de croire qu'il n'infistoit sur ce point que par envie d'affoiblir le Roi d'Aragon, & que le dernier ne vouloit point éloigner le Comte.

L'Abbé de Fécamp, qui avoit commencé à entamer le Trai-



J. C. 1363.

Ligue entre les Rois d'Aragon & de Navarre.

guerre avec plus vigueur; & ayant pourvû de Troupes & de ERE D'Esvivres toutes les Places frontières, il alla voir Don Sanche fon fils à Almasan, après quoi il passa à Séville (A).

PAGNE. 1401.

Le 16. de Juillet, Don Pedre, Roi d'Aragon, déclara à Saragosse Don Jean son fils & son héritier, Lieutenant Général de la Monarchie, c'est-à-dire Régent du Roiaume, lorsqu'il seroit absent. Informé que le Roi de Castille ne vouloit point absolument entendre à la Paix, il tâcha de mettre dans ses intérêts le Roi de Navarre, qui paroissoit très-mécontent de la conduite du Castillan. Après qu'il lui eut député à cet effet plusieurs personnes de confiance, il fut enfin décidé que les deux Rois auroient une entrevûe dans un fort Château qui étoit proche de l'une & l'autre Frontière, mais avec tant de précaution & de secret, que personne n'en eût connoissance. Les deux Rois s'aboucherent donc dans ce lieu le 25. d'Août, & firent une Ligue, par laquelle l'Aragonnois s'obligea de foutenir le Navarrois contre le Roi de France & ses enfans; & le Navarrois, de seconder l'Aragonnois contre le Roi de Castille. Ils convinrent aussi que le Prince Don Jean d'Aragon épouseroit Dona Jeanne sœur du Roi de Navarre, & que le Roi d'Aragon donneroit à celui de Navarre une certaine somme d'argent pour paier quelques-unes de ses Troupes. Pour sûreté de l'exécution de tout ceci, les deux Rois promirent de se donner réciproquement en ôtage quelques Places & Châteaux, & de faire souscrire au Traité les principaux Seigneurs de l'un & l'autre Roïaume \*. On dit encore qu'ils parragerent les Etats du Roi de Castille, comme si ce Prince su déja mort; de maniere que fuivant leur arrangement, le Roi de Navarre devoit avoir toute la Biscaye & sa Castille jusqu'à Burgos, & celui d'Aragon les Roiaumes de Murcie & de Toléde, abandonnant tout le reste au Comte Don Henri, qui affista, à ce que l'on prétend, à cette entrevûe; mais cela ne me paroît point vraisemblable. Quoi qu'il en soit, afin de mieux cacher ce qu'ils avoient fait, ils insisterent de nouveau & plusieurs fois auprès du Roi de Castille pour le porter à la Paix; mais le dernier répondit toujours qu'il n'y prêteroit jamais les mains jusqu'à ce qu'on lui eût livré le Comte Don Henri mort ou vif. Le Roi de Castille voulant même les dé-

<sup>(</sup>A) AYALA, & ZURITA.

\* Cette entrevûe est confondue par la sans doute ignoré quel en sur le sujet, & les arrangemens qui y surent prisu terminer

terminer à lever cet obstacle, offrit, s'il obtenoit ce qu'il souhaitoit, de donner Logrono au Roi de Navarre, & de rendre à l'Aragonnois toutes les Places qu'il lui avoit prises.

Ces propositions ne laisserent pas que de faire quelque imRois d'Arapression sur l'esprit des deux nouveaux Alliés, qui n'écoutant gon & de Naque leurs intérêts, projetterent une entrevûe, dans laquelle vare. ils avoient probablement dessein de satisfaire le Roi de Castille. Après plusieurs Messages qu'ils s'envoierent réciproquement à ce sujet, il fut arrêté qu'ils s'aboucheroient ensemble dans le Château de Sos, & qu'on inviteroit le Comte Don Henri de s'y rendre aussi comme Partie intéressée. Depuis la mort de l'Infant Don Ferdinand, tous les Castillans qui servoient en Aragon, s'étoient rangés sous les Enseignes de ce Comte, qui avoit par-là huit cent Chevaux à son commandement. Comme ce Prince étoit toujours dans la défiance, il exigea des deux Rois, lorsqu'il sçut leur résolution, que l'on donnât la garde du Château à Don Jean Ramirez d'Arellano avec un nombre de Troupes suffisant, & que les deux Rois n'y entrassent qu'avec deux Domestiques chacun. Les Roisd'Aragon & de Navarre, qui avoient intérêt d'ôter tout soupcon au Comte Don Henri, pour mieux réussir dans leur entreprise, consentirent à sa demande. Ainsi le Château de Sos sut mis entre les mains de Don Jean Ramirez, qui le garnit de Troupes, d'armes & de vivres. Les deux Rois passerent donc à cette Place au tems marqué; & le Comte Don Henris'y rendit ensuite, aïant avec lui ses huit cens Chevaux pour sa sureté. On dressa-là quelques arrangemens; & quand il parut que les trois Parties étoient presque d'accord, les deux Rois est en danger proposerent secrettement à Don Jean Ramirez de laisser en- de perdre la trer leurs Troupes pour ôter la vie au Comte Don Henri, & vie. lui prominent une grande récompense; mais ce Seigneur fut si

1363.

Après que le Roi d'Aragon fut de retour à Saragosse, le

jaloux de sa gloire & de sa réputation, qu'il rejetta constamment toutes les offres, & refusa de se prêter à une action si noire. Les deux Rois contraints par-là de se désister de leur projet, mirent fin aux Conférences, & se séparerent, l'Aragonnois emmenant avec lui le Comte Don Henri, qui se regardoit déja comme le légitime héritier de la Couronne de

Il fait un

(A) Ayala, Zurita& Ale'som. Tome V.

Castille, au désaut du Roi Don Pedre (A).

 $\mathbf{Z} \mathbf{z}$ 

ANNE'E DE J. C.

1363. Traité avec le Roid'Aragon. Comte Don Henri eut quelque soupçon de son dessein, ce ERED'Esqui fut cause qu'il lui demanda la permission de sortir du Roiaume avec tous ses gens, afin de se retirer en lieu de sûreté, & d'éviter ainsi le danger auquel il se croïoit exposé. Il sit cette démarche dans le tems que le Roi de Castille rassembloit & recrutoit ses Troupes, & armoit à Séville une grosse Flotte. pour laquelle il avoit envoié demander un renfort de dix Galéres au Roi de Portugal. Comme tous ces préparatifs donnoient beaucoup d'ombrage & d'inquiétude au Roi d'Aragon. ce dernier fit tout ce qu'il put pour retenir le Comte Don Henri, & lui offrit même toutes les sûretés qu'il pourroit souhaiter. En conséquence de cette proposition, ils s'aboucherent dans l'Eglise de Castellon proche de Monçon, où l'on convint que tous les Sujets du Roi d'Aragon seroient responsables de la personne du Comte & de tous ceux qui étoient avec lui; que le Roi d'Aragon ne pourroit jamais s'accommoder aveccelui de Castille sans le consentement du Comte, ni le Comtesans l'agrément du Roi d'Aragon; & que pour sûreté de cet. accord, on se donneroir récriproquement des Otages; sçavoir de la part du Roi, l'Infant Don Alfonse son fils avec d'autres Seigneurs, & de la part du Comte, son propre fils & ceux des principaux Seigneurs de sa suite, lesquels devoient: être gardes les uns dans le Château de Taltaul, & les autres. dans celui d'Opol. On prêta serment de part & d'autre, entre les mains de l'Archevêque de Tarragone, d'exécuter exactement ce Traité; après quoi le Roi passa à Barcelonne pour faire préparer sa Flotte, & envoier des Troupes à Valence, qui paroissoit être menacée de la part du Roi de Castille (A).

Le Pape sollicite inutilement le Roi d'Aragen en faveur de Don Jaymoe de Maiorque.

fa médiation

En cette même année, Don Jayme de Maiorque aiant époulé Dona Jeanne, Reine de Naples, s'adressa au Pape \* pour obtenir de Don Pedre, Roi d'Aragon, la restitution: des États du feu Roi son pere. Le Pape écrivit en conséquence: au Roi d'Aragon; mais il y a apparence que le Monarque éluda, sous dissérens prétextes, de satisfaire à sa demande; &: comme dans la suite Don Jayme mourut sans postérité, les Domaines que ce Prince réclamoit, resterent à la Couronne. Le Roi d'A- d'Aragon (B). A l'égard des affaires de Sardaigne, Jean, ragon accepte Marquis de Montserrat, qui avoit été reconnu Juge-arbitre:

```
Jétoit mort à Avignon le 12. de Septeme-
(A) Zurfta:
(B) RAYNALDUS:
                                   bre de l'année précédente,
* UrbainV. Successeur d'InnocentVI.
```

PAGNE<sub>+</sub>

1491.

entre le Roi d'Aragon & les Génois, avoit adjugé aux derniers Algériavec ses dépendances; mais le Roi d'Aragon aiant refusé de souscrire à ce jugement, les Génois se disposerent de nouveau à faire la Guerre. Le Pape informé de ce nouvel Génois. incident, écrivit aux deux Parties intéressées, pour les engager à terminer leurs différends à l'amiable, sans avoir recours à la voie des armes; & le Roi d'Aragon, à qui celui de Caftille donnoit déja assez d'occupations, fit réponse qu'il s'en tiendroit à tout ce qui seroit réglé par Sa Sainteté (A). Sur Mort de Don la fin de cette année mourut Don Philippe, Infant de Na-Philippe, Inwarre \* (B).

Don Pedre, Roi de Castille, aïant équippé sa Flotte à Séville, & donné ordre qu'elle mit au plûtôt à la voile, tit auffi du Roi de Cest. raffembler ses Troupes des le commencement de l'année, sur tille sur celui les Confins de la Castille & de la Valence, dans la pensée d'Aragonqu'il pourroit faire plus de mal à l'Aragonnois de ce côté-là, parce que ce Prince avoit la meilleure partie de ses forces sur les Frontières d'Aragon. Son Armée s'étant donc formée à Murcie, il fondit avec elle sur le Roiaume de Valence, où il prit de force Alicante, Elché & Crévillen. Lamuéla, Callola, Montfort, Dénia, Gallinéra, Azpe, Elda, & d'autres Châteaux, qui étoient trop foibles pour lui résister, se soumirent dès qu'il parut. Gandie, Oliva & Séxona fubirent pareillement la loi du Vainqueur, qui avoit aussi formé le prodet de s'emparer de Valence. Zuritq place ces conquêtes dans. le mois de Décembre de l'année précédente; mais je suis Ayala, parce que son récit s'accorde mieux avec le fil de d'Histoire.

fant de Na-

1364.

Sur la nouvelle de cette irruption ; le Roi d'Aragon envoia Entrevue des à Valence quelques Troupes sous la conduite du Prince Don Rois d'Ara-Jean son fils, & donna ordre d'y transporter des vivres dont gon & de Naon manquoit dans cette Place. Il travailla aussi à s'assurer du Comte Don Roi de Navarre & du Comte Don Henri, parce qu'on n'a- Henri au Châvoit point encore exécuté tout ce dont on étoit convenu avec de dernier, à cause du refus que la femme de Don Bernard de Cabréra, Comte d'Ofsone, avoit sair, de donner ses enfans pour Otages. A l'égard du Roi de Navarre, il se tint quelques Conférences à Monçon & à Sarinéna avec l'Infant Don Louis; mais l'Aragonnois ne put rien obtenir de ce qu'il souhaitoit.

<sup>(</sup>A) RAYNALDUS; (B) ALE SON.

<sup>\*</sup> Mereni met la mort de ce Prince l'année faivante.

ANNE'S DE . J. C. 1364.

Enfin les deux Rois s'aboucherent ensemble, d'abord à Sanguessa, & ensuite dans le Château de Sos\*, où ils se liguerent de nouveau contre le Roi de Castille. Ils jurerent d'obseryer inviolablement toutes les conditions du Traité qu'ils firent alors, s'engageant de le faire agréer des Riches-Hommes & des Villes de l'un & l'autre Roiaume, & se donnant réciproquement des Otages pour sureté. Le Comte Don Henri, qui étoit présent à cette entrevûe, exigea des deux Rois qu'ils s'obligeassent par serment de le protéger avec tout son monde; & il y eut encore à cette occasion des Otages donnés de part & d'autre. De là vint aussi que le Roi d'Aragon livra au Comte-Don Henri le Château de Sessa, pour y garder sa femme Doha Jeanne avec ses enfans. Dans le même tems, le Comte-Don Henri & le Comte de Ribagorce, qui étoient étroitement liés ensemble, renouvellerent leurs engagemens, en vertu defquels le premier devoit donner au second, en casqu'il devint Roi de Castille, l'Etat de Don Jean Emanuel, frere de sa femme, avec une des premieres Charges de la Couronne, & marier Dona Eléonor sa fille avec Don Jayme fils du Comte de Ribagorce. Le Roi d'Aragon étant donc entiérement affûré du Roi de Navarre & du Comte Don Henri. raffembla ses Troupes pour voler au secours de la Ville & du

-Roiaume de Valence. Le Castillan, qui avoit grande envie d'empêcher qu'on ne valence est fecourît la Place, étoit passé avec son Armée à Morviédre, Roi de Castil- & avoit été de-là camper proche de Buriana, attendant sa Flotte avec impatience. On apperçut dans le même tems: quelques Galéres Aragonnoises qui transportoient des vivres à Valence; & sur le cliamp le Roi de Castille s'empressa d'aller se poster sur le rivage avec un bon. Détachement pour s'opposer à leur entrée dans le Port; mais les Galères le dévancerent, & leur diligence rendit sa marche inutile. Le Castillan: prit alors le parti de bloquer la Ville, afin qu'elle ne pût plus. recevoir de lecours pétant dans la réfolution de l'attaquer. dès que la Flotte qu'il attendoit de moment à autre, seroit arrivée. Celle-ci qui étoit composée de 24. Galéres & de 40. Vaisseaux, étant sortie du Port de San-Lucar, avoit été à . Cartagêne attendre dix Galéres que le Roi de Portugal de-. voit envoier. Pendant qu'elle étoit dans ce Port, le Castillan fit:

> Cette entrevûe se fit le 29. de Février, | | celle de Sanguessa.. suivant Mariana, qui ne parle point de ]

1404.

1402.

des courses du côté de Tortose, & lia quelques intrigues dans cette Ville & dans le Château d'Amposta, pour se procurer ces deux Places. Sur les avis qu'on en donna au Roi d'Aragon, le dernier fir passer au Château d'Amposta le Comte de Prades avec des Troupes pour le garder; & le Comte d'Urgel & le Vicomte de Cardone se jetterent dans Tortose avec les leurs. Il y eur cependant au blocus de Valence de fréquentes escarmouches entre la Cavalerie de la Ville & celle de la garde du Roi, qui avoit pour Commandans Ferdinand Alvarez de Toléde & Don Ferdinand de Castro; & dans un de ceschocs, qui fut très-rude, Ferdinand Alvarez fut dangereusement blessé, & Ferdinand-Pérez de Grez, qui étoit un des principaux Seigneurs de Galice, perdit la vie.

L'Aragonnois, après avoir confié le soin de désendre l'A-Le Roi d'Al-ragon & ses Frontières à Don Blasco d'Alagon qu'il laissa à ragon maisse au secours de Saragosse, & avoir donné ordre à Olfo de Prochita de pren- cette Place. dre la route de Valence avec la Flotte, convoqua le Ban & l'arrière-Ban pour s'opposer au Roi de Castille. Etant ensuite forti d'Aknodovar, il se rendit à Montalvan, où il ordonna à Don Jean d'Ampurias & à d'autres Seigneurs d'aller joindre le Comte de Ribagorce avec leurs Compagnies de Cavalerie. Il resta dans cette Place pour attendre les Troupes que le Roi de Navarre & la Noblesse devoient lui fournir; mais le-Navarrois ne tint point parole. La principale Noblesse s'étant donc rangée sous ses Enseignes, il passa à Morella, & de-làs à Saint Marthieu, où il attendit le Comte Don Henri qui n'avoit point voulu se mettre en devoir de le joindre jusqu'à ce qu'on lui eût paié fes appointemens, & qu'on eût rempli l'Article des Otages. Le Comte Don Henri & le Comte d'Urgel n'aiant pas tardé d'arriver avec leur monde, il alla à: Castellon, où il reçut encore d'autres rensorts, bien résolu de combattre le Roi de Castille & de secourir Valence, qui n'avoit des vivres que pour le mois d'Avril. Enfin comme toutes: ses Troupes étoient rassemblées, il s'avança vers Morviédre, à dessein de présenter la Bataille au Roi de Castille.

Don Tello, qui n'avoit d'attache pour personne, envoia secrettement une personne de consiance au Roi de Castille est levé. son frere, pour l'informer du dessein du Roi d'Aragon & de l'état de ses forces. Cer avis sur d'une grande utilité au Castillan, parce que ce Prince ignoroit entiérement tout ce que faisoit son Ennemi. Ainsi le Roi de Castille assuré que l'Ara-

J. C. .1 3 645

#### 386 THISTOTRE GENERALE TO

A # H E'E D I J. G. \$364. gonnois avoit avec lui de si bonnes Troupes, sit dire aux siennes de lever le blocus de Valence & de venir le joindre, & envoia un Détachement pour désendre le passage de la Riviére de Morviédre. Cependant l'Aragonnois qui souhaitoit d'en venir aux mains, s'avança sierement, & passa la Riviére. Voiant que le Roi-de Castille se tenoit tranquille dans Morviédre, il continua sa marche, sans s'inquiéter de Farax Réduan qui vouloit harceler son Arriére-garde. Ainsi il entra dans Valence, où son arrivée causa beaucoup de joie, & il y sut bientôt joint par sa Flotte qui avoit observé tous ses mouvemens, & s'y étoit consormée pour sa manœuvre.

La Flotte de Castille battue par la tempê-

On découvrit dans le même tems sur ces Côtes la Flotte de Castille; & les Galéres d'Aragon voïant qu'elle leur étoit beaucoup supérieure, se retirerent dans le Lac d'Albuséra & de Colléra proche de l'embouchure de la Rivière de Xucar; de sorte que la Flotte Castillanne arriva à Morviédre, & informa le Roi de Castille de l'état où étoit celle d'Aragon. Le Castillan qui ne vouloit point que la Flotte Aragonnoise lui échappat, fit aussi-tôt embarquer tout son monde, se concentant de laisser à Morviédre les Chevaux & un nombre de Troupes suffisant pour la sureté de la Place. Aiant ensuite mis à la voile, il alla à l'endroit où étoient les Galéres ennemies. Dès qu'il les eut apperçues, il se mit en devoir de les envelopper pour les prendre toutes; mais il fut bientôt déchu de ses espérances. Une tempête furieuse s'éleva tout à coupavec un vent violent d'Orient, qui est assez fréquent sur ces Mers, & agita fi fort toutes les Galéres Castillannes, qu'elles furent sur le point de se briser contre terre ou d'être submergées. La Galére où étoit le Roi, fut celle qui souffrit le plus, & qui courut le plus de risque; de sorte que le Roi se voiant dans un extrême danger, fit de grands vœux à Dieu pour en être ziré. Cependant les Vaisseaux & les Galères regagnerent la pleine mer, quoiqu'avec beaucoup de peine; & la tempête aïant cessé au coucher du Soleil, le Roi saisi d'essroi rallia sa Flotte, & retourna à Morviédre, d'où il alla pieds nuds rendre des actions de graces à Notre-Dame de Puch. Quelque rems après il eut plusieurs accès de sièvre, dont il sut guéri en peu de tems ; après quoi laissant à Morviédre le Prieur de Saint Jean, Don Gomez Pérez de Porras & d'autres Seigneurs pour garder ces Quartiers avec huit cens Chevaux, un bon nombre d'Infanterie & beaucoup de vivres, il partit avec le reste

celonne.

Est n'Es- des Troupes, & prit par Téruel la route de la Frontière de Castille, d'où il retourna à Séville.

Après que le Roi de Castille eut quirré la Valence, celuid'Aragon se mit en devoir de recouvrer quelques-unes des ragon recou-Places qu'il avoit perdues. Il reprit d'abord Liria avec tous les vre quelques Châteaux fitués sur son Territoire, après quoi il alla se préfenter devant Morviédre. Quoiqu'il attaquât vigoureusement cette Place, il trouva tant de résistance, que désespérant de pouvoir s'en emparer, il leva le piquet, s'embarqua le 17. de Juillet sur sa Flotte qui étoit à Buriana, & se retira à Bar-

Depuis la mort tragique de l'Infant Don Ferdinand, l'In-Dona Marter fante Dona Marie de Portugal son épouse avoit déja sollicité fant Don Ferplusieurs fois, mais toujours inutilement, la permission de re-dinand, veue rourner dans ce Roiaume. Comme elle fit cette année de nouvelles instances, le Roi lui envoïa dire par un Religieux, que si elle vouloit rester dans ses Etars, elle y seroit traitée comme sa fille, & qu'à l'égard des Villes & Châteaux qui avoient appartenu à l'Infant Don Ferdinand, il s'en rapporteroit aujugement de l'Infant Don Pedre & de l'Evêque de Lérida. L'Infante qui comprit que le Roi ne cherchoit par-là qu'à éluder adroitement de consentir à sa demande, interposa le erédit du Roi de Navarre pour obtenir ce qu'elle souhaitoit. N'aïant point encore pû réussir par cette voie, elle entreprit de fortir d'Aragon, & de passer en Navarre par des ehemins détournés; mais l'Aragonnois qui en eut avis, chargea Dominique Zerdan, Grand Sénéchal d'Aragon, d'aller en toute diligence à sa poursuite, & de l'arrêter avec toutes les personnes qui l'accompagnoient. Le Sénéchal exécuta: ponctuellement l'ordre du Roi; & aïant trouvé l'Infante dans. un Château sur la Frontière de Navarre, il l'arrêta avec Arnaud de France & d'autres; mais le Pere Arnaud & d'autres Seigneurs qui étoient avec cette Princesse, furent assez heureux pour se sauver en Navarre. L'Infante sut conduite à Huesca, & transférée de là à Saragosse par ordre du Roi, qui voulut s'affûrer ainsi de sa personne, en la tenant auprès de la Reine & de l'Infante sa fille. A l'égard d'Arnaud de France, le Roi manda au Grand Sénéchal d'Aragon de lui faire couper la tête, parce qu'il haissoit le pere & le fils, à cause du grand attachement qu'ils avoient toujours montré pour l'Infant Don Ferdinand; mais le Sénéchal croïant devoir préféJ. C.

1364. Le Roi d'Aragon recher che l'alliance de celui de Portugal

rer l'équité de la Loi à la volonté de son Monarque, rendit la liberté à tous les prisonniers.

PAGKE, 1402

Le Roi de Navarre parut très-sensible à la détention de l'Infante, sous prétexte qu'elle n'avoit fait cette démarche que sur sa parole. Il sit dire en conséquence au Roi d'Aragon par quelques Seigneurs, que s'il traitoit bien l'Infante, ce seroit un moien d'engager le Roi de Portugal à renoncer à la Ligue gu'il avoit faite avec celui de Castille, & à entrer dans la leur. Le Monarque Aragonnois, qui ne souhaitoit rien tant, profita du conseil, & envoia en Portugal le Vicomte de Cardone & Olfo de Prochita avec ses Galéres, après leur avoir donné ses instructions pour renouveller l'alliance avec le Souverain de cet Etat, & traiter du mariage de l'Infante Dona Jeanne sa fille avec l'Infant Don Ferdinand qui étoit l'héritier de cette Couronne (A).

n arrête de Cabréra.

Don Pernard de Cabréra, qui par ses grandes qualités s'é-Don Bernard toit rendu si nécessaire à Don Pedre, Roi d'Aragon, que ce Prince ne faisoit rien que par ses conseils, avec lesquels il étoit toujours sorti des plus grands embarras, devint odieux à tout le monde, comme c'est l'ordinaire, à cause de son grand crédit. S'en étant apperçu, & prévoïant l'orage qui le menaçoit, il prit le parti de se retirer; mais le Roi, qui avoit besoin de sa personne & de son conseil, l'obligea de quitter sa retraite & de revenir à la Cour. Le Roi de Navarre, le Comte Don Henri, le Comte de Ribagorce, & la Reine qui le détestoient souverainement, parce que chacun d'eux se persuadoit qu'il les traversoit dans leurs prétentions, conspirerent tous sa perte, & travaillerent dans un même tems à rendre sa sidélité suspecte au Roi d'Aragon, qui s'en laissa si fort imposer, qu'il résolut enfin de le faire arrêter. Don Bernard persuadé que malgré ses bons services, le Roi son Maître se rendroit à leurs importunités, & que le danger même n'étoit pas éloigné, crut devoir se mettre au plûtôt en lieu de sûreté. Après avoir donc mandé au Roi les raisons qui le déterminoient à s'absenter, il prit la route de Navarre pour passer en France. Le Roi n'eut pas plûtôt reçu sa Lettre, qu'il donna ordre d'aller à sa poursuite & de l'arrêter. En conséquence le Comte Don Henri chargea de cette commission Garcie Lopez de Sese, qui partit sur le champ avec quelques Troupes, & joignit Don Bernard à Carcastillo, où il l'arrêta ·· (A) Zurita.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 369

1402.

par ordre des deux Rois. Sese conduisit de-là le prisonnier à Murillo, & ensuite au Château de Navales, où on le tint en-

J. C. 1364.

ANNE'E DE-

Sa mort.

fermé jusqu'au mois de Juin.

Les crimes qu'on lui imputoit, étoient d'avoir excité François Pérellos à irriter le Monarque Castillan, à dessein d'engager le Roi son Maître dans cette Guerre; d'en avoir fait de même en Sardaigne & à Gênes; d'être cause que l'on n'avoit point pris ou tué le Roi de Castille au passage de la Lossa; d'avoir même promis à ce Prince de faire en sorte qu'on ôtât la vie à l'Infant Don Ferdinand & au Comte Don Henri; d'avoir contracté avec le Roi de Castille & celui de Navarre des engagemens contraires à la vie & aux intérêts de son Roi; ainsi de plusieurs autres choses de moindte importance. La Reine eut grand soin de faire prouver toutes les dépositions; & sans laisser à Don Bernard aucun moien de se justifier, on le transféra à Saragosse. Là on l'enferma dans le Palais Archiépiscopal, où on l'appliqua inhumainement à la question, sous prétexte de vouloir le forcer de dénoncer ses complices. Enfin le malheureux Don Bernard, victime innocente de la fureur de tant d'ennemis puissans, fut condamné à mort par le Prince Don Jean, Duc de Girone, dont il avoit été le Gouverneur, en vertu d'un ordre du Roi, à qui les Etats de Barcelonne ne vouloient point accorder les subsides pour la Guerre qu'au prix de la vie de ce digne Ministre \*. Ainsi cet infortuné Seigneur fut décollé dans la Place du Marché de Saragosse le 26. de Juillet. On envoia sa tête au Roi, & son corps reçut la sépulture dans le Couvent de Saint François. Telle fut la fin de ce grand homme, célébre par sa fidélité, sa valeur & sa prudence. Il fervit toujours son Roi avec un attachement peu ordinaire; mais tant de zéle ne lui fut d'aucune utilité, parce que dans l'esprit mésiant de ce Monarque les propres intérêts l'emportoient toujours sur les services étrangers. Presque tous les Historiens s'accordent à dire que ce fut la calomnie. & non le crime, qui causa la perte de Don Bernard de Cabréra: de sorte que l'on peut reprocher sa mort au Roi d'Aragon. qui fouloit ainsi aux pieds toute considération, dès qu'il y en-

fut prononcé par le Roi même, & exécuté publiquement par le Duc de Girone, qui fix en cette occasion l'office infame de son propre mouvement l'infortuné Don Bourreau ; mais le dernier trait ne paroît | Bernard de Cabréra.

\* Mariana prétend que l'Arrêt de mort | gueres vraisemblable. Cet Auteur semble t prononcé par le Roi même, & exé- aussi vouloir donner à entendre que le

Tome V.

Aaa

trevoioit pour lui le moindre avantage (A).

ERE D'Es-PAGNE. 1472.

ANNE'E DE .J. C. 1364. Diverses expéditions du

Don Pedre, Roi de Castille, aïant fait ses préparatifs, se remit de nouveau en Campagne. Il alla d'abord de Séville faire la revûe de ses Troupes, & visiter les Places qu'il avoit conquises en Roi de Castil. Aragon. Etant passé ensuite à Calatayud, il prit ses meilleures Troupes, & marcha vers Castelfabid qui s'étoit révoltée pour la seconde fois. Il investit cette Place, & l'emporta d'assaut, quoique le Roi d'Aragon entreprît de la secourir; & l'on croit qu'il lui fit éprouver le shâtiment qu'elle méritoit pour sa rêbellion. Après la réduction de Castelfabid, il mena ses Troupes dans le Roiaume de Valence, où il foumit la Ville & le Château d'Ayona. De-là il prit la route d'Alicante, aïant donné ordre de ravitailler Morviédre, & recouvra quelques Châteaux; après quoi il se rendit à Elche, dans l'intention d'aller faire le siège d'Orihuéla, où l'on manquoit de vivres.

Défaite & mort de Don Guttierre Gomez de Toléde, Grand-Maitre d'Al. cantara.

Don Guttierre Gomez de Toléde, Grand-Maître d'Alcantara, que le Roi avoit chargé de pourvoir aux besoins de Morviédre, ramassa beaucoup de vivres, & se mit en devoir de les conduire fous une bonne escorte. Le Comte de Ribagorce aïant eu avis de sa marche, alla à sa rencontre à la tête des Troupes de Don Pedre Muñiz & de celles de Valence, & l'attaqua proche d'Alcobillas. Quoique l'escorte Castillanne se défendit avec valeur, les Aragonnois qui étoient en plus grand nombre, tuerent le Grand-Maître avec la meilleure partie de ses gens, firent les autres prisonniers, & enleverent le convoi \*.

Orihuéla eft secourue par le Roi d'Aragon.

Le Roi d'Aragon, qui étoit passé de Barcelonne à Saragosse pour tenir les Etats, ne tarda pas d'apprendre l'irruption du Roi de Castille dans le Roiaume de Valence. Sur le champ il travailla à rassembler ses Tronpes pour secourir Orihuéla qui étoit menacée de la part de l'Ennemi; & aïant formé une Armée de seize mille hommes d'Infanterie & trois mille de Cavalerie, il alla de Villaréal à Alcira. Le Roi de Castille tenoit déja alors Orihuéla investie de toutes parts, & avoit avec lui plus de quarante mille Fantassins & sept mille Chevaux; de sorte qu'aucun secours ne pouvoit entrer dans la Place sans être apperçu par les Assiégeans. Cependant l'Aragonnois

(A) ZURITA, ABRACA, & les au- | de-Maîtrise d'Alcantara, & eut pour Successeur à la même dignité Don Lopez de \* Don Guttierre Gomez de Tolede Cordoue, Grand Maître de la Garde-

tres Historiens d'Aragon.

avoit remplacé Don Tello dans la gran- l robbe du Roi. Mariana.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 371

1402.

ERE D'Es- continua sa marche depuis Alcira par Gandie, Luchente, Alcoy, Biel & Fabanilla, aïant toujours ses Troupes en bon ordre, dans la résolution de combattre le Castillan, & de mettre tout en œuvre pour lui faire lever le siège. Quoique le Roi de Castille sut informé de son approche, & eût une Armée bien supérieure à la sienne, ce Prince ne voulut point lui livrer Bataille, malgré toutes les pressantes sollicitations de ses Officiers, qui lui promettoient une victoire assurée, parce qu'il se méssoit extrêmement de ses Généraux, comme il le leur fit même connoître d'une maniere très-dure. Ainsi l'Aragonnois jetta du secours dans la Ville, & se retira avec son Armée à Xativa. Le Roi de Castille détacha cependant environ trois mille Chevaux sous la conduite de Martin Lopez de Cordoue pour harceler l'Arriére-garde de l'Ennemi qui fut mise un peu en désordre le premier jour; mais les Aragonnois devenus plus prudens par cet échec, apporterent plus de soin dans leur marche. Par-là Martin Lopez fut contraint de s'en retourner, & le Roi d'Aragon arriva heureusement à Valence.

J. C.

1364.

Pendant ce tems-là, le Roi de Castille passa d'Elche à Dé- Victoire remnia, où il attendit sa Flotte, laquelle étant sortie de Cartagê-portée sur Mer ne, rencontra celle d'Aragon qui alloit au secours de Calpe, lans sur les A-La Castillanne étoit commandée par Martin Yanez de Sé-ragonnois. ville, & l'Aragonnoise par le Vicomte de Cardone. Elles en vinrent à une action, & la Flotte de Castille désit l'Aragonnoise, & lui prit cinq Galéres que Martin Yanez mena à Cartagêne. Le Roi de Castille, qui s'étoit retiré à Murcie, n'eut pas plûtôt reçu la nouvelle de cet heureux succès, qu'il ordonna de passer au fil de l'épée tous les prisonniers, à l'exception de ceux qui sçavoient faire des rames; & après avoir prononcé cet Arrêt barbare, il se rendit à Séville (A).

Le Pape qui s'intéressoit à la Paix entre les Rois d'Aragon Sollicitations & de Castille, écrivit à ces deux Princes pour les y exhor- du Pape auter, & leur sit rendre ses Lettres par Pierre, Abbé de Saint Rois. Michel de Cuzan. Comme il sçavoit que le Roi d'Aragon s'étoit emparé des revenus des Evêques absens, il lui manda aussi de les rendre dans l'intervalle de deux mois, avec menace de l'excommunier, s'il refusoit de le faire; & par la même occasion il le somma de paier au Saint Siège le Tribut qu'il lui devoit pour la Sardaigne. L'Aragonnois fit au Pape

(A) AYALA, ZURITA.

Aaaij

J. C. 1364. une réponse très-soumise, par laquelle il s'excusa sur ces deux ERE D'Eschefs, en alléguant le besoin d'argent qu'il avoit pour la guerre qu'il avoit à soutenir contre le Roi de Castille; mais il promit de satisfaire à l'un & à l'autre (A).

ce, enleve plu-

Jean, Roi de France, étant mort à Londres le 8. d'Avril, Roi de Fran-eut pour Successeur à la Couronne Charles V. son fils, à qui sieurs Places les François ont donné le surnom de Sage, & qui commença au Roide Na- à régner avec d'autres maximes que celles de son pere. Prévenu que l'unique moien d'apporter du reméde au misérable. état'où la France se trouvoit réduite, c'étoit d'abattre les forces de ses principaux Ennemis, qui étoient les Rois d'Angleterre & de Navarre, il résolut de commencer par terrasser le-Navarrois comme le moins puissant. En conséquence il chargea le Comte d'Auxerre & Bertrand du Gueschin d'aller avec des Troupes d'élite s'emparer des Villes de Mantes & de Meulan, qui étoient les meilleures Places que le Roi de Navarre possédat dans le Comté d'Evreux. Les François disent pour justifier cette guerre, que le Roi de Navarre permettoit à ses Officiers de commettre des hostilités sans aucun égard au Traité de Paix, & avoit contracté diverses alliances contre le Roi de France: les Navarrois au contraire nient tout ceci. & assurent que l'ambition seule sit agir le Monarque François. Quoi qu'il en foit, les deux Généraux du Roi du France prirent encore par ruse & par surprise Melun & Mauléon, qu'ils abandonnerent au pillage : ils y firent arrêter tous les Parifiens qui avoient suivi le Roi de Navarre dans le tems que ce Prince faisoit la guerre au Dauphin, & les envoierent à la Capitale du Roiaume, où ils furent tous punis.

Défaite d'une Armée Navarroise en Normandie.

Les Navarrois qui étoient dans ces Quartiers, se retirerent à Evreux, bien résolus de désendre cette Ville contre les François, & firent fçavoir au Roi de Navarre le danger où ils étoient, aïant déja les Ennemis à la vûe de la Place. Dès que le Roi de Navarre eut reçu cette nouvelle, il leva des Troupes, & forma un Corps d'Armée de Navarrois, de Gascons & d'Anglois, dont il donna le commandement à Jean de Grailly, Captal de Buch, homme très-connu dans ce tems. par sa valeur, pour défendre ses Domaines en Normandie. Tout étant prêt, Jean de Grailly s'embarqua à Fontarabie avec les Troupes de Navarre, mit à la voile, passa heureusement à Cherbourg en Normandie; & y prit terre. De-là il s'avança

(A) RAYNALDUS.

3403.

ANNE'E DE 1364.

vers Evreux, & enleva quelques Châteaux qui appartenoient au Roi de France. Le Comte d'Auxerre & Bertrand du Guesclin avertis de son approche, leverent promptement le blocus, & allerent chercher des renforts à dessein de lui livrer bataille. Au moien de leur retraite, le Captal entra sans aucun obstacle dans la Ville, où son arrivée causa beaucoup de joie. S'étant renforcé des Troupes qu'il y avoit dans la Place, & de quelques Compagnies Angloises, il marcha contre Bertrand du Guesclin qui avoit aussi reçu des rensorts, & l'attendoit bien retranché proche de la Croix-Saint-Leufroy, entre Evreux & Vernon. Les deux Armées resterent quelque tems en présence sans engager l'action, par envie de conserver l'avantage du terrein. A la fin on en vint aux mains, & l'on combattit avec tant de courage de part & d'autre, que la victoire fut quelque tems indécise, quoiqu'elle penchât un peu du côté de Jean de Grailly; mais un Corps de Cávalerie que Bertrand du Guesclin fit avancer à propos, aïant chargé les Navarrois & les Gascons en queue, les mit en désordre & les contraignit de prendre la fuite. Cette Bataille se donna le seiziéme jour de Mai, & il y périt quantité de monde. Les François firent beaucoup de prisonniers, parmi lesquels se trouverent le Captal de Buch & plusieurs autres personnes de distinction. Le Roi de France sut si charmé de cette victoire, qu'il donna pour récompense le Comté de Longueville à Bertrand du Guesclin. Dans le même tems, le Roi de Navarre envoïa encore contre le Roi de France douze cens Lances sous. les ordres de Don Louis son frere, qui commit en Auvergne & ailleurs de grandes hostilités que je passe sous silence, parce que ces expéditions n'appartiennent point à l'Histoire d'Espagne (A).

Au commencement de l'année 1365. de J. C. Don Pedre, Roi d'Aragon, tint à Tortose les Etats de Catalogne, qui lui ragon prend accorderent pour la Guerre huit cens cinquante mille livres, des mesures monnoie de Barcelonne. Avec ce secours & d'autres consi- pour saire tere dérables qu'il obtint des Roïaumes d'Aragon & de Valence. il se prépara pour la Campagne. Occupé des moiens d'affoiblir son Ennemi, il envoia de Valence vers le Roi de Porrugal Don Ferdinand son fils, & Guillaume Conil, Prieur des. Freres Prêcheurs de Barcelonne, pour faire en sorte de le de-

(A) Le Continuateur de MANGIS. MINES, VILLANO, Liv. H. Chap: 83-TROISSARD, PHIPIPPE DE COM- DUPLHIX. ALE SON & d'autres.

ANNE'E DE J. C. 1365.

tacher de la Ligue avec la Castille, à la faveur de la permission qu'il avoit accordée à l'Infante Dona Marie, veuve de l'Infant Don Ferdinand, d'aller en Portugal toutes fois & quantes elle le jugeroit à propos \*. Il fit auffi passer en France François Pérellos, avec ordre de travailler de concert avec le Châtelain d'Amposta, à renouveller la Paix par le canal du Duc d'Anjou avec le Roi de France, qui souhaitoit sort de son côté que le Roi d'Aragon sit la guerre au Navarrois\*\*. Il le chargea aussi de proposer à cette Cour de lui abandonner la Navarre, après qu'on en auroit fait la conquête, promettant en reconnoissance de ne jamais cesser d'aider la France à recouvrer le Duché de Guienne (A).

Il affiége Morviédre.

Pendant que l'on faisoit toutes ces négociations, le Roi d'Aragon entreprit de recouvrer les Places qu'il avoit perdues. S'étant mis en Campagne le 20. de l'évrier à la tête de ses Troupes, il passa à Saint Matthieu, & alla ensuite assiéger Morviédre, où il trouva plus de résistance qu'il ne s'y étoit attendu, de la part du Prieur de Saint Jean & des autres Seigneurs qui étoient dans la Place. On poussa le siège avec vigueur; & pendant ce tems-là, le Roi fit quelques Détachemens qui soumirent plusieurs Châteaux des environs.

Prise d'Orihuéla par le Roi de Castil-

Dès que le Roi de Castille eut appris que le Roi d'Aragon étoit devant Morviédre, ce Prince alla de Séville avec ses Troupes par le Roïaume de Murcie faire le siège d'Orihuéla, après avoir donné les ordres nécessaires pour que l'on équippat sa Flotte. Il attaqua cette Place si vivement, que quoiqu'elle se désendit avec valeur, elle sut contrainte de se rendre au bout de huit jours : le Roi perdit dans un des combats qu'il eut à soutenir contre les Habitans, Don Alfonse Pérez de Guzman, fils aîné de Don Jean Alfonse de Guzman. Jean Martinez d'Eslaba, qui étoit Gouverneur d'Orihuéla & un brave Officier, se renserma dans le Château avec quelques Troupes. Le Roi de Castille le fit appeller sur la garantie de

(A) Zurita.

\* On ignore si le Monarque Portugais se prêta aux sollicitations de l'Aragonnois, desquelles il n'est pas même fait -la moindre mention par les deux Historiens modernes de Portugal, non plus que par Mariana.

\*\* L'Auteur que FERRERAS cite pour autorité, nomme encore parmi les Ambassadeurs Plénipotentiaires du Roi d'Aragon François Roma. son Vice Chancelier. Le Traité fut signé à Toulouse le 9. de Mars par les Plénipotentiaires du Roi de France, qui étoient le Duc d'Anjou son frere, le Maréchal d'Audeneham & trois autres, & par ceux du Roi d'Aragon. Il portoit une Ligue offensive & défenfive entre les deux Rois contre le Roi de Navarre.

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

1403.

#### D'ESPANE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 375

quelques Seigneurs; mais dans le tems qu'il lui parloit, deux Arbalêtriers décocherent par son ordre sur ce Seigneur deux fléches, dont l'une le blessa si dangereusement au visage, qu'il mourut peu de tems après : ainsi le Château ouvrit aussi ses

J. C. 1365.

portes au Roi de Castille.

Le Roi d'Aragon cependant continuoit toujours le siège de Morviédre se Morviédre, de maniere qu'on commençoit à manquer de vivres dans la Place. Le Prieur de Saint Jean fit sçavoir sa situa- Capitulation. tion au Roi de Castille, le priant ou d'envoier des vivres, ou de venir avec son Armée faire lever le siège à l'Aragonnois ; mais le Roi de Castille, qui se méssoit de ses Troupes, quoique sans raison, ne voulut ni chercher l'occasion d'une Bataille, ni les exposer, en les chargeant de conduire le secours: il aima mieux prendre le parti de retourner à Séville. Les Assiégés perdant donc tout espoir, après avoir mangé leurs chevaux & tous les autres animaux qu'ils avoient, firent une bonne Capitulation le 14. de Septembre, & remirent la Place, d'où le Prieur de Saint Jean, Don Pedre Manrique, & plusieurs autres personnes d'une grande distinction, sortirent avec les honneurs de la Guerre. Dès qu'ils furent dehors, le Comte Don Henri tâcha de les attirer dans son parti, leur représentant la crainte qu'ils devoient avoir du Roi de Castille leur Maître. qui avoit fait arrêter & mourir depuis peu dans un Château Jean Alfonse de Bénavides, pour avoir rendu, faute de vivres, la Ville de Ségorbe, dont il étoit Gouverneur. Pour les encourager davantage à s'attacher à lui, il leur fit aussi entendre qu'il devoit lui arriver dans peu des secours étrangers, avec l'appui desquels il espéroit de se faire couronner en Castille. Ses discours firent impression sur quelques uns qui resterent auprès de lui; mais les autres toujours fidéles à leur Prince, allerent retrouver le Roi de Castille.

Après la réduction de Morviédre, le Roi d'Aragon passa Ce Prince & à Barcelonne. Le Comte Don Henri s'étant aussi rendu à cette Henri pensent Ville, ils délibérerent ensemble sur les moiens de détrôner le aux moiens de Roi de Castille, & jugerent que le plus sûr étoit d'attirer de détrôner le France les Troupes licenciées qui faisoient des ravages affreux dans ce Roiaume, & qui avoient porté le dégat jusqu'en Alface, d'où elles avoient été chassées par l'Empereur Charles IV. & par d'autres Princes d'Allemagne. D'un autre côté, comme Charles V. Roi de France souhaitoit sort de délivrer son Roiaume de ces Compagnies, sans emploier la voie

J. C. 1365. des armes, Bertrand du Guesclin proposa à ce Prince de se ERR D'Es. charger du soin de les faire sortir de France, en les engageant d'aller en Espagne servir contre les Mahométans, ou prendre parti dans la guerre entre les Rois de Castille & d'Aragon.

Le second cbercher du fecours.

Le Roi de France goûta fort le conseil de du Guesclin, & va en France lui ordonna de l'exécuter. En conséquence du Guesclin alla trouver les Chefs de ces Compagnies; & leur aiant représenté que par leurs horribles excès ils mettroient infailliblement le Roi dans la nécessité de prendre les armes contre eux, & que comme ils n'avoient aucun appui, ils seroient bientôt tous exterminés & dissipés, il leur persuada de sortir de France pour aller ailleurs porter les armes en faveur de quelque Prince qui fût en guerre. Dans le même tems, le Comte Don Henri arriva en France, & leur proposa de les prendre à son service pour la guerre qu'il faisoit à la Castille de concert avec le Roi d'Aragon, leur promettant de fortes païes & des récompenses sans bornes, s'il pouvoit parvenir à dépouiller son Ennemi de la Couronne. Le Comte, qui souhaitoit aussi d'avoir l'appui du Roi de France, lui écrivit par le canal du Duc d'Anjou, pour le lui demander, & l'assûrer d'une éternelle reconnoissance. Afin de mieux réussir dans cette démarche, il lui rappella les justes motifs que la France avoit d'être indignée contre Don Pedre, Roi de Castille, & il s'efforça de lui faire sentir que cette guerre ne tiroit son origine que de l'envie qu'il avoit eue de soutenir le mariage de la Reine Dona Blanche contre l'injuste procédé & les débauches du Roi son frere.

Les Compagnies s'attachent à son fervices.

La Maison de France, qui n'avoit pû jusqu'alors, à cause des guerres continuelles qu'elle avoit eues avec le Roi d'Angleterre, tirer raison des insultes qu'on avoit faites à Dona Blanche, ni venger la mort de cette Princesse infortunée. · faisit avec ardeur cette occasion. Aussi le Monarque François promit au Comte Don Henri d'appuier de toutes ses forces sa prétention, & donna ordre à du Guesclin & à Jean I. Comte de la Marche, qui étoit cousin-germain de Dona Blanche\*, de

\* Ils descendoient tous deux des Rois | xiéme fils du Roi Saint Louis. On voit de France en ligne directe, aïant eu pour peres, Doña Blanche Pierre I. Duc de Bourbon, & Jean Comte de la Marche Jacques de Bourbon I. du nom, Comte de la Marche, fils l'un & l'autre de Louis I. Duc de Bourbon, dont le pere fut Robert de France, Comte de Clermont, si- | riana l'avance mal à propos.

par cette filiation que le Comte de la Marche, qui passa en Espagne avec du Gueselin en faveur du Comte Don Henri, étoit réellement cousin germain de l'infortunée Doña Blanche, Reine de Castille, & non pas son frere, comme Ma-

mener

PAGNE,

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 377

1403.

mener en Espagne en qualité de Généraux les Troupes qui désoloient si fort son Roiaume; mais comme les Chess de de celles-ci voulurent avant toutes choses se faire assurer eur paie par le Roi d'Aragon, les principaux d'entre eux allerent avec le Comte Don Henri à Barcelonne, où l'Aragonnois les traita avec de grandes marques d'estime. Tout étant réglé à ce sujet, ils retournerent en France au commencement de l'année suivante, avec promesse d'amener leurs Troupes au

tems marqué.

Comme le Roi d'Aragon n'avoit point encore paie au Saint Le Roi d'A-Siège sa redevance pour la Sardaigne, le Pape lui écrivit à ce hommage au sujet une Lettre très-pressante, par laquelle il le menaçoit de Pape pour la le priver de cette Couronne, s'il différoit plus long-tems à Sardaigne. satisfaire à son obligation. Le Roi d'Aragon ne l'eut pas plûtôtreçue, qu'il s'empressa de se ranger à son devoir, dans la crainte que le Saint Pere ne donnât l'investiture de cette Isle au Juge d'Arboréa. Il chargea donc François Roméo d'aller au plûtôt de sa part rendre hommage au Pape pour cette Couronne, & lui faire des excuses d'avoir tant tardé à lui envoier le Tribut qu'il lui devoit, à cause des grands embarras que lui donnoit la guerre avec la Castille; ce qui sut exécuté (A). Le Pape écrivit aussi à Don Pedre, Roi de Castille, Sollicitations pour l'exhorter à gouverner ses Etats avec modération, à inutiles du Pacesser ses cruautés, & à traiter ses Sujets avec douceur & hu-ner le Roi de manité; mais c'étoit parler à un Prince que son obstination Castille à la rendoit incapable de rien écouter (B).

Il se commettoit cependant toujous quelques hostilités en- Paix conclue tre les François & les Navarrois. Pour y mettre fin, Jean de entre les Rois de François de Grilly, Captal de Buch, qui étoit prisonnier de la France, de Navarre. offrit de négocier la Paix avec le Roi de Navarre, & alla trouver ce Prince avec le consentement du Roi de France, qui ne demandoit pas mieux que de se prêter à un accommodement, à cause des occupations que l'Anglois lui donnoit. Le Roi de Navarre aiant dressé le Traité de Paix, le Captal de Buch le porta au Roi de France; mais ce dernier trouva les conditions si onéreuses, qu'il rompit toute négociation. Louis, Comte d'Estampes, le pressa néanmoins très-sortement de lui accorder la permission de mettre de nouveau cette affaire sur le tapis, l'assurant de faire en sorte que la Paix se

1365.

(A) RAYNALDUS. Tome V

(B) RAYNALDUS.

Вьь

J. C. iyos. conclût à l'avantage de la France. Aïant enfin obtenu son agré- ERE D'Esment, il passa à la Cour du Roi de Navarre, & insista si fort auprès de ce Prince, que l'on convint d'un arrangement, qui fut que le Roi de Navarre renonceroit à ses droits sur la Bourgogne, sur la Champagne & sur les Places de Mantes & de Meulan, & qu'en dédommagement le Roi de France lui donneroit la Seigneurie de Montpellier avec une certaine somme d'argent. La Paix fut donc faite à ces conditions \*, & on la publia à Paris le 20. de Juin, à la grande satisfaction de tout le monde (A).

**1**366. - Le Roi de Castille refuse

Au bruit des grands préparatifs de guerre du Roi d'Aragon & du Comte Don Henri, & de tous les mouvemens que le secours des ces deux Princes se donnoient pour tirer de France de puis-Compagnies. sans renforts, le Roi de Castille ordonna de rassembler au plûtôt ses Troupes à Burgos, & manda au Seigneur d'Albret de lui amener les siennes. Ce Seigneur obéit promptement ; & le Roi de Castille s'étant rendu de Séville à Burgos, délibéra avec lés personnes en qui il avoit le plus de confiance, fur la conduite qu'il devoit tenir. Le Seigneur d'Albret lui conseilla de débaucher les Compagnies qui devoient venir de France avec le Comte Don Henri, en seur faisant un meilleur parti que celui qu'on leur avoit fait, & l'affura qu'il les gagneroit par cette voie, & se les attacheroit toutes; mais le Roi qui se défioit de ses propres Soldats, & croioit devoir encore moins compter sur l'attachement des Etrangers, rejetta cette proposition, & prit le parti d'attendre ses Troupes pour se déterminer ensuite sur ce qu'il avoit à faire.

Arrivée de celles-ci en Espagne.

Cependant Bertrand du Guesclin, Comte de Longueville, Jean de Bourbon, Comte de la Marche, le Seigneur de Bain, & d'autres Généraux François étant passés en Catalogne avec

(A) Le Continuateur de NANGIS, | trois jours avant la conclusion de celui de FROISSARD & d'autres.

\* Les Cardinaux de Terrouénne & de Boulogne, & Pierre Scatisse, Trésorier de France, avoient déja entamé à Narbonne la négociation de Paix dès le mois de Février de l'année précédente, en vertu d'une commission qu'ils avoient du Roi de France, avec les Ministres du Roi de Navarre; mais elle ne fut conduite à une heureuse fin que par l'entremise des Reimes Jeanne & Blanche. Le Traité fut signé à Paris par Louis frere du Roi de Navarre, & le Captal de Buch, Plénipotentiaires de ce Prince, le 6, de Mars 1365.

Toulouse entre les Rois de France & d'Aragon contre le Navarrois, quoique Mariana marque le contraire. Le Duc d'Anjou s'opposa d'abord à la cession de la Seigneurie de Montpellier, parce qu'il prétendoit y avoir des droits; mais il y consentit enfin par un accord passé à Avignon dans la chambre du Pape, fuivant lequel le Captal de Buch, Procureur du Roi de Navarre, promit au Duc, au nom de ce Prince, de lui faire remettre la Ville de Montpellier, quand il recevroit du Roi de France un Domaine équivalent. L'Hist. Génér. de Languedoc.

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 379

ERE D'Es. PAGNE. 1404.

leurs Troupes au tems marqué, de même qu'Hugues Corbolay, Borgai, & d'autres Officiers Anglois, le Roi d'Aragon les reçut avec de grandes démonstrations d'amitié\*, & leur donna d'abord une somme d'argent. Le Comte Don Henri. Le Comte alla ensuite avec eux à Saragosse, & passa de là en Castille, entre avec elaccompagné du Comte de Ribagorce, de plusieurs autres les en Castille, Seigneurs Aragonnois, & des Castillans qui lui étoient atta- & y est procla-mé Roi à Cachés. Il se logea d'abord à Alfaro, d'où il alla se présenter de-lahorra. vant Calahorra, dont Ferdinand Sanchez de Tobar qui en étoit Gouverneur, lui ouvrit sur le champ les portes, faute d'avoir affez de forces pour pouvoir se défendre \*\*. Après y avoir été proclamé Roi de Castille, à la persuasion du Comte de Ribagorce, de Bertrand du Guesclin & de Corbolay, il se disposa à marcher vers Burgos.

Sur la nouvelle de l'approche & de la proclamation du Roi Le Roi Don Don Henri, le Roi Don Pedre qui étoit à Burgos, résolut de de Burgos à quitter au plûtôt cette Ville. Les Seigneurs, les Généraux & Séville, & fait les principaux Citoïens en aïant été avertis, allerent le trou- les Places conver, & le prierent instamment de n'en rien faire. Ils lui con- quises sur le feillerent au contraire de marcher à l'Ennemi avec son Armée Roid'Aragon. qui étoit florissante & nombreuse; mais le Roi leur répondit qu'il connoissoit l'intention du Comte Don Henri & la disposition de ses Sujets, & qu'ainsi il ne pouvoit se dispenser de retourner à Séville, afin de pourvoir à la sûreté de ses filles & de ses Trésors. En vain firent-ils encore de plus fortes instances pour le retenir, le conjurant de n'avoir aucun doute de leur fidélité; il ne voulut ni les écouter, ni se fier à eux; c'est pourquoi il partit le 28. de Mars, après avoir fait ôter la vie à Jean Fernandez de Tobar, uniquement par haine pour

1366.

Le Comte

\* Ce fut, suivant Zurita, le premier jour de l'année. Mezeray & Mariana appellent Corbolay Caurolie. Le second dit eneore qu'il est certain que le Comte de la Marche ne vint point jusqu'en Espagne. Je ne sçais sur quoi il fonde cette certitude, je vois seulement que Mezeray & la sçavante Histoire Générale de Languedoc lui sont entièrement contraires. Les deux derniers assurent même que le Comte avoit le titre de Généralissime de l'Armée, en considération de sa naissance, quoiqu'au rapport de Mezeray, Bertrand du Guesclin sût le vrai Conducteur des Compagnies; ce qui n'est nullement contredit par l'Histoire de Languedoc, FER-

RERAS ne fair point cette distinction. Il se contente de nommer du Guesclin le premier, pour faire connoître que c'étois fur ce grand homme que tout le commandement rouloit. Outre les Compagnies qui passerent en Espagne, du Guesclin amenà encore avec lui quatre cens des principaux Toulousains, suivant l'Append. des Oeuv. de Goudouli, édit. de 1694. p. 21.

\*\* Mariana marque que Don Henri entra dans Calahorra le Lundi 16 de Mars, mais qu'il avoit laissé derriére Alfaro, sur le resus que sit le Comte Inigo-Lopez d'Horosco de le recevoir dans cette Place, où il commandoic.

Bbbij

380

J. C. **366.** 

Ferdinand Sanchez de Tobar son frere, qui avoit livré Cala- ERE D'EL horra au Prince Don Henri. Il prit sa route par Lerma & Gumiel, aïant à sa suite plusieurs Seigneurs & Farax Réduan qui commandoit les six cens Chevaux que le Roi de Grenade lui avoit fournis. Le jour suivant il envoia ordre à tous les Gouverneurs des Places conquises en Aragon & en Valence, d'en détruire toutes les fortifications, & de venir le joindre au plûtôt avec leurs Troupes. Tous ceux-ci obéirent promptement, & lui amenerent des renforts considérables: ainsi l'Aragonnoisrecouvra en un instant tout ce qu'il avoit perdu durant cetteguerre\*. Quand toutes ses forces furent rassemblées, ses principaux Officiers le presserent de nouveau d'aller à la rencontre de son Ennemi; mais il ne le voulut jamais, quelque chose: qu'ils pussent lui dire; ce qui les indisposa contre lui pour la plûpart. Il continua donc sa marche, aïant seulement donnéordre à Iñigo Lopez & à Pierre Gonçalez de Mendoza d'aller. se poster à Guadalaxara avec leurs Troupes. Arrivé à Toléde. il y laissa Don Garcie Alvarez, Grand-Maître de Saint Jacques, & d'autres Seigneurs avec six cens Chevaux; après quoi il passa à Séville.

Don Henri y est courongratifications a fee princi-

Le nouveau Roi Don Henri résolu d'aller de Calahorra à \*a à Burgos, Burgos, mena ses Troupes à Navarrete, dont Alvar Rodriné & fait des guez de Cuença lui apporta aussi-tôt les cless Il tourna ensuite ses pas vers Briviesca, & Men Rodriguez de Sanabria paux Officiers, qui y commandoit, aïant refusé de l'y recevoir, il attaqua cette Place avec tant de vigueur, qu'il s'en rendit maître en peu de tems., & fit le Gouverneur prisonnier. Etant ensuite allé à Burgos, les Habitans de cette Ville n'eurent pas plûtôt apperçu ses Etendards, qu'ils lui firent une Députation pour lui offrir de se ranger sous son obéissance. Ainsi Don Henri entra dans Burgos, où il fut reçu avec de grandes acclamations: de joie. Quantité de Seigneurs, & presque tous les Députés: des Villes & Places de Castille s'étant empressés d'aller l'yjoindre, il fut couronné & proclamé Roi dans le Monastere

> Calarayud fut la feule detouterces Places qui retomba entre les mains du Roi d'Aragon dans le même état qu'il l'avoit perdue, parce qu'elle trouva le moten le 31. de Mars de secouer le joug du Roi qui l'avoit conquise. De là vient qu'à pareil jour elle solemnise tous les ans par une sete publique, & avec une pompe ex- | | Vierge. Mariana.

traordinaire, la mémoire de sa délivrance. Il y a une Procession générale où tous les: Corps & Communautés de la Ville doivent le rencontrer, & l'on va hors des murailles à l'Eglise de Notre-Dame de la Péña, conformément à un vœu que les Habitans firent alors à la Sainte.

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 381

ERE D'Es-PAGNE. 1404.

de las Huelgas. Il trouva un riche Trésor dans l'Alcazar, que Gui Pérez de Ména lui remit; & les Juiss qui étoient dans la Ville, lui firent un présent considérable. Devenu par-là en état de remplir ses engagemens, sur-tout envers les Castillans ses Créatures, & les Aragonnois, il le fit, & donna au Comte. de Ribagorce tous les Domaines que Don Jean Emanuel avoir possédés autrefois, avec le titre de Marquis de Villéna; à Bertrand du Guesclin la Seigneurie de Molina & le Comté de Trastamare; à Corbolay la Ville de Carrion qu'il érigea en Comté; à Don Tello son frere la Biscaye, & à Don Sanche son autre frere, la Seigneurie d'Albuquerque & Lédesma. Il accorda encore à d'autres plusieurs graces\*, après quoi il fit venir de Saragosse la Reine son épouse & ses enfans. qui lui furent amenés par Don Loup de Lune, Archevêque de cette Ville.

J. C.

1360.

Quand ils furent arrivés, le Roi Don Henri les laissa à Burgos, & marcha à la poursuite du Roi Don Pedre son frere. a dans tours S'étant présenté devant Toléde, on sit d'abord quelque diffi- la nouvelle culté de l'y recevoir; mais à la fin on lui ouvrit les portes, à Castille. la persuasion de l'Archevêque Don Gomez Manrique. Il y fut joint par les Députés d'Avila, de Ségovie, de Madrid. de Cuença, & de Ciudad-Réal, qui vinrent lui prêter serment de fidélité. Tout le Roiaume de la Nouvelle-Castille l'aiant donc reconnu, il résolut de passer en Andalousie.

en Portugal.

Pendant ce tems-là, le Roi Don Pedre, qui étoit à Séville. envoia en Portugal Dona Béatrix sa fille avec une grosse Pedre se retire: somme d'argent, pour épouser l'Infant Don Ferdinand, conformément à l'accord que les deux Rois avoient fait entre eux, & fit demander au Portugais quelques Troupes pour s'opposer à son frere. Il ordonna aussi à Martin Yanez de prendre un Trésor qu'il avoit dans le Château d'Almodovar. & de le transporter sur un Vaisseau à Tabira en Portugal. Surces entrefaites on apprit à Séville l'approche du Roi Don Henri; & comme l'on détestoit le Roi Don Pedre, les Habitans. se révolterent contre ce dernier. Celui-ci craignant quelque:

\* Si l'on en veut croire Mariana & le l P. d'Orleans qui l'a copié ici presque mot à mot, elles furent toutes accordées par le Roi Don Henri, immédiatement après sa premiere proclamation à Calaborra. Il paroît cependant plus naturel que ce Prinve ne les ait dispensées qu'après qu'il eut éte couronné, dans le Monastere de las l

Hueigas, comme le marqueFERRERAS, parce qu'il pouvoit alors se croire parfaitement en droit d'agir en vrai Souverain,. suivant une ancienne coutume des Rois; de Castille, de ne compter le commencement de leur Régne, que du jour de leurs Couronnement & Burgos.

382

J. C. 1366. insulte, sortit aussi-tôt de la Ville avec quelques Troupes, & ERE D'Espassa en toute diligence en Portugal; mais Don Gilles de Boccanégra & d'autres enleverent le Bâtiment fur lequel Martin Yañez devoit faire porter à Tabira le Trésor qu'on y avoit déja embarqué, & qui tomba par-là en la puissance du Roi Don Henri: toutes ces richesses consistoient, selon quelquesuns, en trente-six Quintaux d'or & quantité de pierres précieus (A).

1404.

Il passe en Galice.

Don Pedre, Roi de Castille, se rendit par Serpa à Coruche, & fit sçavoir son arrivée au Roi de Portugal qui étoit à Sanctaren. Le dernier se trouva alors extrêmement embarrassé; & pour avoir le tems de délibérer sur la conduite qu'il devoit tenir dans la conjoncture présente, il lui fit dire de ne point passer outre, jusqu'à ce qu'il lui eût fait connoître ses intentions. Sur le champ le Roi de Portugal manda ses principaux Favoris pour leur communiquer cette nouvelle, & prendre leurs conseils. Quoique les avis sussent très-partagés, il sut à la fin décidé qu'il ne s'intéresseroit en aucune maniere pour le Roi Don Pedre son neveu, parce que les Etats de Castille aiant déja presque tous reconnu Don Henri, ce seroit sournir matiere à une guerre perpétuelle entre ce Roïaume & le Portugal. En conséquence le Monarque Portugais renvoïa au Roi Don Pedre Dona Béatrix sa fille avec tout l'argent qu'elle avoit apporté, lui faisant dire qu'il étoit très-mortifié de ne pouvoir lui être d'aucun secours, de crainte de voir son Roïaume troublé par une guerre civile, parce que l'infant Don Ferdinand son fils ne vouloit point épouser Dona Béatrix, & s'étoit déclaré pour Don Henri, comme neveu de Doña Jeanne Emanuel épouse de ce Prince. Le Roi Don Pedre vivement piqué de cette réponse, passa à Albuquerque, à dessein d'y laisser ses filles & son trésor; mais le Châtelain de cette Place lui fit fermer les portes. Ne trouvant donc aucun asile de ce côté-là, il envoia demander au Roi de Portugal un Sauf-garde pour se retirer en Galice par ses Terres; & le Portugais donna ordre sur le champ à Don Jean Alfonse Tello & à Don Alvar de Castro d'aller l'escorter avec quelques Troupes. Ainsi ces deux Seigneurs accompagnerent le Roi Don Pedre depuis la Guardia jusqu'à Lamégo, se tenant toujours sur leurs gardes, pour n'être pas surpris par Infant Don Ferdinand qui les avoit fait menacer. Quand ils (A) AYALA,

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 383

PAGNE. 1404.

ERE D'Es- prirent congé de lui, ils en reçurent un magnifique présent en argent & en joiaux. Enfin le Roi Don Pedre ne croïant AWNE'E DE plus avoir rien à craindre, passa le Duéro, entra en Galice,

& s'arrêta à Montérey (A).

Le bruit de son arrivée ne se fut pas plûtôt répandu dans le Pais, que l'Archevêque de Saint Jacques, Don Ferdinand que de Same de Castro, & d'autres Seigneurs Galiciens allerent le trouver fassiné par son à Montérey, à dessein de prendre avec lui des mesures pour ordre. remédier à sa disgrace. Ils lui conseillerent de retourner tenter fortune, parce que quelques Villes, telles que Zamora, Soria, Logroño & d'autres, tenoient encore pour lui, & qu'ils se persuadoient que dès qu'il paroîtroit, il y auroit beaucoup d'autres Seigneurs qui se déclareroient en sa faveur, comme pour leur légitime Souverain. Quoiqu'ils lui offrissent à cet effet deux mille Fantassins & cinq cens Chevaux, le Roi Don Pedre, qui se mésioit de tout le monde, rejetta leur avis, & passa à Saint Jacques. Là il manda le 19. de Juin l'Archevêque Don Suéro, à dessein de lui ôter la vie & toutes ses richesses. Deux Seigneurs Galiciens, qui ne pouvoient souffrir l'Archevêque, aiant été chargés de commettre cet assassinat facrilége, attendirent le Prélat avec vingt chevaux à la porte de la Ville; & dès qu'il sut entré, ils sondirent sur lui & le tuerent à la porte de l'Eglise. Tout couverts du sang de l'Archevêque, ils entrerent dans l'Eglise, & n'eurent point horreur d'y répandre aussi celui du Doïen de cette Cathédrale. en présence même du Roi. Ainsi le cruel Don Pedre s'empara de tout ce que l'Archevêque possédoit, & donna toutes ses Forteresses à Don Ferdinand de Castro. Dans le même tems . arriva aussi à Saint Jacques Don Alvar de Castro, frere de Don Ferdinand; mais il se retira dès qu'il eut appris la mort de l'Archevêque & du Doien. André Sanchez de Grez & d'autres Seigneurs Galiciens suivirent son exemple, & se dé-

De Saint Jacques le Roi Don Pedre passa à la Corogne, Retraite de où il trouva vingt-deux Vaisseaux & quelques autres Bâti- rance. mens, avec lesquels il résolut d'aller à Bayonne en France implorer le secours du Prince de Galles son Allié. Aiant donc abandonné à Don Ferdinand de Castro le soin de soutenir ses intérêts, il mit à la voile, & relâcha en Biscaye au Port de: Saint Sébastien. Il y prit trente-six mille Pistoles qu'on lui

(A), AYALA & EDOUARD NUÑEZ,

clarerent tous pour le Roi Don Henri.

1366.

Pagni,

1404.

J. C. .¥ 366. Il se ligue avec le Prince Roi de Nawarre.

avoit amassés, après quoi il passa à Bayonne avec plusieurs ERZ DELLA personnes de distinction que le Prince de Galles avoit envoiées au-devant de lui. Peu de jours après son débarquement, le Prince de Galles alla le trouver dans cette Ville, de Galles & le & invita le Roi de Navarre de s'y rendre aussi. Dès que le Navarrois fut arrivé, ils délibérerent tous trois sur les moiens de rétablir par la voie des armes le Roi Don Pedre; & ils donnerent avis de tout au Roi d'Angleterre, qui envoia ordre au Prince de Galles son fils de mettre sur pied le nombre de Troupes nécessaires pour cette expédition. Le Prince de Galles & le Roi Don Pedre convintent de la païe que l'on donneroit aux Troupes; & pour commencer à les lever, le dernier remit au Prince Anglois une grosse somme d'argent. Enfin le Roi Don Pedre promit la Province de Biscaye & Castro-Ordiales au Prince de Galles, & la Ville de Soria à Jean Chaves, Connétable de Guienne. Pour sûreté de l'exécution de tout ceci, il consentit de donner ses filles en ôtage; il s'engagea aussi d'abandonner au Roi de Navarre Alfaro & sout le reste du Pais qui s'étend jusqu'à Navarrete (A).

Toute PAndalousie reconnoît le de Castille.

Cependant le Roi Don Henri alla de Toléde en Andaloufie, & entra dans Cordoue, dont les Habitans s'empressenouveau Roi rent de le reconnoître pour leur Souverain. Etant passé ensuite à Séville, il y sut reçu avec toute la solemnité possible. Il trouva dans cette Ville un Trésor immense qu'on avoit enlevé au Roi Don Pedre, & avec lequel il païa les Troupes étrangeres, qui furent toutes renvoiées, à l'exception de celles du Comte de la Marche, de Bertrand du Guesclin, d'Hugues Corbolay & de Béfuy qu'il jugea à propos de retenir auprès de lui. Toutes les Villes de l'Andalousie suivirent L'exemple de Séville & de Cordoue.

Ce Prince en Galice condinand de Castro, Parcisan du Roi Don Pedre

Don Ferdinand de Castro saisoit en Galice pendant ce fait la guerre tems-là tout le mal possible à ceux qui s'étoient déclarés. ere Don Fer- contre le Roi Don Pedre. Le nouveau Monarque en aïant eu avis, passa aussi-tôt en personne dans cette Province avec un bon Corps de Troupes. Dès qu'il parut, Don Ferdinand de Castro s'enferma dans Lugo où il avoit mis une bonne Garnison. Le Roi Don Henri l'y assiégea; mais comme il apprit que le Prince de Galles se préparoit à entrer en Castille avec une Armée, il prit le parti de retourner en Castille, & de laisser la conduite du siège à ses Généraux, après avoir (A) AYALA, la Iro, Vie d'Urbain V. dans BALUZE, la Continuation de NANGIS.

Digitized by GOOGLE

fait

# DESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 385

fait avec Don Ferdinand de Castro un accord, suivant lequel Don Ferdinand s'engagea de lui remettre la Ville & toutes les Forteresses qu'il conservoit au Roi Don Pedre, s'il n'étoit pas secouru avant le jour de Noël; & le Roi Don Henri promit à Don Ferdinand de lui donner, en cas que ce Seigneur voulût s'attacher à lui, la Seigneurie de Castro-Xériz avec le titre de Comte, comme un bien qui avoit appartenuà ses Ancêtres. Ainsi le Roi Don Henri passa dans le mois de Novembre à Burgos, où il avoit convoqué les Etats. Il représenta à ceux qui composoient cette Assemblée la nécessité Erats à Buroù il étoit de lever des Troupes, & l'extrême besoin qu'il de remplie son avoit d'argent à cet effet, pour s'opposer au Prince de Galles, Traité avec le qui vouloit entreprendre de rétablir le Roi Don Pedre sur le Trône de Castille; & les Etats lui accorderent avec plaisir tous les, secours nécessaires. Pendant qu'il étoit dans cette Ville, le Roi d'Aragon lui envoïa l'Archevêque de Saragosse & Jean Fernandez de Hérédia, Châtelain d'Amposta, pour le sommer de le mettre en possession du Rosaume de Murcie & de tout ce dont ils étoient convenus; mais le Roi Don Henri répondit qu'il n'étoit point encore tems de remplir sa promesse, de crainte d'indisposer contre lui les Castillans, & qu'il y satisferoit à la premiere occasion favorable (A).

Avant que la Reine Doña Jeanne, épouse du Roi Don Henri, partît pour la Castille, le Roi d'Aragon avoit voulu dernier. avoir de nouvelles sûretés pour l'exécution du Traité que les deux Rois avoient fait ensemble. En conséquence, il avoit exigé de cette Princesse qu'elle en jurât l'accomplissement dans le Couvent de Saint François, en présence des Evêques de Girone & de Tortose, & qu'elle lui saissat Doña Eléonore sa fille, pour la marier avec l'Infant Don Jean son fils. Ne doutant plus alors qu'il ne fût entierement débarrassé de la guerre de Castille, il envoïa une grande Ambassade au Sultan de Babilone, pour reclamer quelques Marchands Catalans que ce Prince Mahométan avoit fait arrêter. Ses Ambassadeurs furent très-bien reçus; & le Sultan ordonna de rendre la liberté à tous les Aragonnois & Catalans, en confidération du Roi leur Maître. Le Monarque Aragonnois travailla ensuite à fortifier le parti du Roi Don Henri. Inquiet de la Ligue & des préparatifs du Prince de Galles & du Roi

J. C. 1366.

Il tient les gos, & élude

Différentes

(A) AYALA. Tome V.

Ccc

J. C. 1366. de Navarre, il sit passer François Pérellos en France, pour ERE D'ER engager le Duc d'Anjou de demeurer attaché aux intérêts du nouveau Roi de Castille contre le Prince de Galles & ses Alliés. Il écrivit en même tems au Comte de Foix de joindre fes sollicitations à celles de François Pérellos; & l'un & l'autre aïant été trouver à Toulouse le Duc d'Anjou, s'acquitterent à son gré de leur commission (A). Le 31. de Mars Dona Jeanne, Reine de Navarre, accoucha à Evreux de l'Infant Don Pedre, & peu après elle retourna dans son Roiaume, où elle emmena le jeune Prince & Charles son fils aîné (B).

Naissance deDon Pedre, Infant de Navarre.

Mort du CardinalDouGilles d'Alborngz,

Au 21. d'Août mourut à Affife le Cardinal Don Gilles. d'Albornoz \*\*, la rerreur des Tyrans, le Restaurateur du Patrimoine de Saint Pierre, & le Fondateur du Collége des Espagnols à Boulogne. Quoique les meilleures plumes aïent décrit ses actions, elles ne sont point encore parvenues à faire un éloge proportionné à son mérite. Son corps sut apporté sur les épaules à son Eglise de Toléde, où il repose pour la gloire immortelle de l'Espagne & du Saint Siège (C).

Don Jayme de Majorque s'attache au les.

Don Jayme de Majorque se persuada que le Prince de Galles feroit aushi la guerre au Roi d'Aragon, parce que le dernier Prince de Gal- étoit Allié du Roi Don Henri; & dans cette pensée il vint le joindre, se flatant de pouvoir obtenir par son moien quelque restitution on dédommagement de la part de l'Aragonnois, qui avoit ôté à son pere tous ses Erats, & même la vie (D).

1367. Pedre, Roi de Portugal.

Le huitième jour de Janvier \*\*\* de l'an 1367. de J. C. mou-Mort de Don rut à Estrémos Don Pedre, Roi de Portugal, qui reçut la sépulture dans le Monastere d'Alcobaza, proche de l'endroit où Doña Iñez de Castro avoit la sienne. On lui donna le surnom de Cruel, parce que, sans aucun égard pour les priviléges des Ecclésiastiques, ni sans s'inquiéter d'observer les régles ordinaires de la justice, il punit le crime avec la derniere rigueur, comme on peut en voir plusieurs exemples dans la. Don Ferdi. Chronique d'Edouard Nunez. Il fut remplacé sur le Trône par

. (A) ZURITA.

(B) Ale'son• (C) Les Historiens Eeclésiastiques.

.(D) Froissard.

\* Le 17. de Février Jean de Grailli, Captal de Buch, prit possession de Montpellier au nom du Roi de Navarre. L'Hist. génér. de Languedoc.

\*\* FERRERAS se trompe ici sur le

jour & l'anuée de la mort de ce Cardinal Espagnol, laquelle arriva le 24. d'Août 1367. Ge ne fue pas non plus à Affife qu'Albornoz termina sa vie, mais à Viterbe, d'où l'on trauiporta son corps à Assise pour être ensuite transséré à Toléde. \*\*\* Mariana & M. de la Cléde venie

leut que g'ait été le 18. de ce mois.

1404-

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 387

1405.

Don Ferdinand son fils qu'il avoit eu de Dona Constance Emanuel (A).

Comme on ne parloir plus en Castille que des grands préparatifs de guerre du Prince de Galles, le Roi Don Henri lui succéde. travailloit à rassembler de toutes parts une bonne Armée sur la Frontière de Navarre, par où son Ennemi pouvoit entrer dans ses Etats; de sorte qu'en vertu des ordres qu'il expédia gagemens aà cet effet, Don Alvar Pérez Offorio & Don Jean Rodriguez de Viedma lui amenerent leurs Troupes de Galice, & les tille DonHen-Seigneurs des autres endroits en firent autant. Persuadé qu'il ri & Don Pelui étoit de la derniere importance d'engager le Roi de Navarre à ne point accorder le passage par son Rosaume au Prince de Galles, il fit proposer à ce Monarque une entrevûe sur les confins des deux Etats. Sur son invitation, le Roi de Navarre ne tarda pas à se mettre en route; & les deux Rois s'étant abouchés à Sainte Croix de Campéze, ils firent en présence des Archevêques de Toléde & de Saragosse, du Comte de Ribagorce, & de beaucoup d'autres Seigneurs, un Traité, par lequel le Navarrois s'obligea à refuser passage au Prince de Galles, & donna en ôtage, pour sûreté de cet accord, les Châteaux de la Guardia & de Saint Vincent : le Caftillan promit de son côté au Navarrois de lui abandonner en reconnoissance Logrono; & Zurita ajoûte qu'il lui donna même soixante mille Pistoles\*. Après cette entrevûe, le Roi de Navarre retourna à Pampelune, où le Roi Don Pedre, qui scut les engagemens qu'il avoit pris avec le Roi Don Henri, lui envoia offrir Logrono & Victoria, s'il vouloit laisser passer librement l'Armée du Prince de Galles. Comme dans ces révolutions les Rois de Navarre & d'Aragon ne cherchoient que leur propre avantage, la proposition du Roi Don Pedre fut acceptée. Dans ce même tems, Don Ferdinand de Castro ne voulant point s'attacher au Roi Don Henri, passa de Galice à Zamora, & se logea à Castro-Nuño avec trois cens Chevaux. Sur ces entrefaites, Don Ferdinand, Roi de Portugal, envoïa vers le Roi Don Henri l'Archevêque de Brague, pour lui offrir son alliance, & lui faire part de son avénement à la Couronne.

Cependant le Prince de Galles aïant mis sur pied dans la Le Prince de Guienne une bonne Armée composée d'Anglois, de Gascons Galles passe en Espagne

Y M M E,E D'A J. C. 1367. nand fon file

Le Roi de Navarre . prend des envec les deux Rois de Cas-

(A) EDOUARD VASGONCELLOS, \* Il est parlé de ce Traité sous l'année & les Historiens de Portugal. 1366, par Mariana

Cccii

J. C. 1367. pour rétablir le Roi Don Pedre.

Navarre se fait enlever Mauny.

& d'autres gens, prit le chemin d'Espagne\*, & entra en Na- ERE D'Esvarre par Roncevaux. Le Roi d'Aragon, qui craignoit que ce Prince ne sit quelque incursion dans son Roiaume, envoia des Troupes à Jacca sous les ordres de Don Jean Ximénez d'Urréa, & chargea l'Infant Don Martin d'en mener d'autres Le Roi de à Exéa. Mais celui de Navarre tint une conduite bien différente. Au lieu de chercher à défendre le passage au Prince de par Olivier de Galles, comme il s'y étoit engagé avec le Roi Don Henri, il imagina un moien pour ne remplir ses promesses avec aucun des deux Rois de Castille. Etant allé pour cet effet à Tudéle, il y fit appeller en grand secret Olivier de Mauny, cousin de Bertrand du Guesclin, pour lequel il tenoit Borja, & lui dit de l'enlever, quand il iroit à la chasse, & de l'emmener prisonnier, lui promettant de lui donner en Normandie le Château de Cherbourg & trois mille francs. Olivier de Mauny faisit avec avidité une proposition si avantageuse; de sorte que l'accord sut fait & exécuté de past & d'autre. Pendant ce tems-là, le Prince de Galles faisoit sa marche par la Navarre à la tête de son Armée. Sur la nouvelle de son approche, Hugues de Corbolay quitta le Roi Don Henri avec quatre cens Chevaux, sous prétexte qu'il ne pouvoit servir contre le Prince de Galles son Maître, & il alla joindre celui-ci qui arriva enfin sur les Frontières de Castille (A).

Le nouveau **R**oi de Castil le prend réfolucion de combattre le Prince de Gal-

Le Roi Don Henri qui étoit à Alfaro, n'eut pas plûtôt appris la marche du Prince de Galles, qu'il passa à Saint Dominique de la Chaussée, où il rassembla toutes ses Troupes. Son Armée étoit composée d'Aragonnois, d'étrangers & de-Castillans, qui avoient à leur tête, les premiers, Don Alfonse, Comte de Ribagorce, Don Philippe de Castro, Don Jean Martinez de Lune, Don Pedre Boil, Don Pedre Fernandez de Hijar & d'autres; les étrangers, Don Bertrand du Guesclin, le Maréchal d'Audeneham, le Viguer de Villames: & les derniers, Don Tello & Don Sanche freres du Roi Don: Henri, les quatre Grands-Maîtres des Ordres Militaires. Don Pedre, fils de Don Frédéric frere du même Prince, Don Jean: Alfonse de Guzman, & presque tous les Seigneurs de Cas-

(A) A EE'SON.
\* Le Duc d'Anjou voulut s'y opposer, à la sollicitation du Roi Don Henri, qui lui avoit dépêché à cet effet Bertrand du Guesclin. De là vint que ses Troupes liwerent différens combats à plusieurs des

Compagnies qui s'étoient engagées au service du Prince de Galles pour le réça. blissement de Don Pedre qu'elles avoient: aidé à détrôner. L'Hist. génér. de Languedoc, année i 366.

# DESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 389

For B'Es. tille. Comme l'Ennemi étoit déja proche, le Roi Don Henri tint un grand Conseil de guerre, dans lequel les Généraux étrangers furent d'avis qu'on refusar le combar tant qu'il seroit possible, parce que le Prince de Galles avoit des Troupes d'élite, & qu'en se contentant de leur désendre le passage. c'étoit le moien de les faire périr faute de vivres ; mais les Castillans & les autres Officiers donnerent leurs voix pour la Bataille, persuadés que si l'on n'en venoit point à une action décisive, plusieurs Villes se déclareroient pour Don Pedre. Le Roi Don Henri résolut de prendre le dernier parti; & Déroute d'un comme il apprit que quelques Anglois étoient entrés dans Parti Anglois. l'Alava pour avoir des vivres, il envoia contre eux un bon Détachement, sous les ordres du Comte de Ribagorce, de Don Tello son frere, & du Maréchal d'Audeneham, pour leur disputer le passage. Ces trois Généraux allerent dans l'Alava, taillerent en pièces le Corps de Troupes Angloises, tuerent Guillaume Phelleton, Sénéchal de Poitou, & firent beaucoup de prifonniers (A).

1367:

Le Prince de Galles & Don Pedre, Roi de Castille, allerent cependant camper proche de Victoria; & sur le champ RoiDon Henles Castillans s'emparerent des gorges des Montagnes. Les traite en Frandeux Princes avertis que ces défilés étoient bien gardés, s'a- ce. vancerent en bon ordre vers Logrono, où ils furent joints par Don Martin de Lacarra, qui leur amena de Navarre trois cens Lances. Aïant fait ensuite passer le pont à leur Armée ils prirent la route de Navarrete. Le Roi Don Henri instruit de leur marche, mena son Armée à Najera, à dessein de combattre sa Ennemi; & le sixième jour d'Avril les deux Geres se mirent en devoir-d'en venir à une Baraille \*. Les deux Armées étant donc en présence, elles se heurterent & commencerent le combat avec une extrême valeur. Dans le Corps de Bataille du Roi Don Henri, où le choc fut très-rude. étoient Don Sanche, Comte de Lédesma, Bertrand du Guesclin, & les meilleures Troupes d'Infanterie. L'aile droite des Anglois chargea vigourensement la gauche du Roi Don Henri, où étoit un bon Corps de Cavalerie, commandé par Don Tello, qui à la premiere attaque tourna bride, & laissa les.

(A) FROISSARD, AFALAs

J'ignote pourquoi FERRERAS

marque qu'elle se donna le 6 d'Avril,

dû y déserer, comme il fait en tant d'aucandis que Froissard & Zurita s'accordent à dire que ce fut le 3, veille du Di-

rres occasions

1367.

centre de l'Armée découvert de ce côté-là. Alors les Comtes ERE D'Es, d'Armagnac & d'Albret prirent en flanc avec la Cavalerie le Corps de Bataille du Roi Don Henri, l'enfoncerent & y tues rent ou firent prisonniers tant de personnes de distinction, que je renvois le Lecteur à Pierre Lopez d'Ayala, pour en voir le dénombrement. En un mot, toute l'Armée du Roi Don Henri fut taillée en pièces; mais il eut le bonheur de s'échapper ... quoiqu'avec une poignée de monde. S'étant enfui à toute bride à Najéra, il passa promptement en Aragon, suivi de quelques-uns de ses Partisans, & de-là en France par les Montagnes de Jacca. Sur la nouvelle de ce trifte événement. la Reine son épouse sortit au plûtôt de Burgos avec ses enfans & la fille du Roi d'Aragon, & se retira à Saragosse, accompagnée de l'Archevêque de cette Ville & de celui de Toléde: elle y fut jointe peu de tems après par Don Tello, Seigneur de Lara & de Biscaye.

Le Roi Don Pedre recommence fes cruauiés.

Après que l'on eut gagné cette victoire, & fait le partage des prisonniers, le Roi Don Pedre, tout transporté de colére, ôta la vie à Inigo Lopez d'Orosco qui étoit prisonnier d'un Seigneur Anglois, lequel fut très-piqué de cette action, & s'en plaignit au Prince de Galles. Le Roi Don Pedre demanda au même Prince, Pierre Gomez Carrillo, Sanche de Mosçoso, Garcie Geofroi Ténorio, & d'autres prisonniers; mais le Prince de Galles, bien loin de les lui accorder, lui reprocha sa cruauté & son peu de bonne soi, parce qu'il avoit promis de ne point répandre le sang des prisonniers, & l'avertit, que s'il ne traitoit ses Sujets avec douceur, il pouvoit s'attendre à perdre encore une fois sa Couron Cet avis & ce procédé déplurent fort au Roi Don Pedre, qui lui représenta, que tant qu'il n'auroit pas les prisonniers en sa puissance, il n'oseroit se flater d'être paissible possesseur du Trône. Faifant néanmoins réflexion, que si le Prince de Galles retiroit fes Troupes, il ne pourroit pas s'affermir dans son Roiaume. il usa de dissimulation. Toute l'Armée alla ensuite à Burgos. où le Prince de Galles logea dans le Monastere de las Huelgas, & le Duc de Lancaître dans le Couvent de Saint Dominique. Les l'roupes se délasserent dans cette Ville; & le Roi Don Pedre y aiant trouvé l'Archevêque de Brague, l'envoia prisonnier au Château d'Alcala-de-Guadayra \*.

\* Ce Prélat étoit Jean de Cardai la: | prisonnier jusqu'après la mort du crael parent du Comte d'Armagnac. Il resta Don Pedre.

1495

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 301

PAGNE.

Le Prince de Galles, qui avoit envie de terminer au plutôt cette expédition, crut qu'il étoit à propos de rechercher l'alliance & l'amitié du Roi d'Aragon, afin d'ôter à Don Henri l'espérance de cer appui pour recouvrer la Castille. Il char- Roi d'Aragon gea Hugues Corbolay d'aller ménager cette affaire; & le Roi avec le Prince d'Aragon, aiant écouté avec plaisir la proposition, sit partir de Galles, & Trêve entre le sur le champ pour Burgos Raymond de Péguéra & Jacques premier & le: d'Ezfar. Là on agita aush les intérêts de Don Jayme de Major- Roi Don Perdre de Casque; mais le Monarque Aragonnois ne voulut jamais confen-tille. fir à lui rien restituer. Enfin quelque tems après la Ligue fut conclue contre le Roi Don Henri, proche de Tarazone. L'Aragonnois & l'Anglois concerterent encore le parti qu'ils prendroient contre Don Pedre, Roi de Castille, s'il ne remplisson point son Trairé avec le dernier, & ne donnoit point au premier ce dont ils conviendroient ensemble; & il fut arfête qu'en pareil cas, ils se ligueroient avec le Navarrois & le Portugais, & partageroient entre eux les Etats de Castille. Tout ceci fut suivi d'une Trêve entre la Castille & l'Aragon (A).

Comme le Roi Don Pedre n'avoit plus aucun Ennemi en Le Prince de tête, le Prince de Galles lui déclara qu'il étoit résolu de faire Galles retourretirer ses Troupes; ainsi il le somma de leur païer la solde ne. dont on étoit convenu, & de lui remettre la Biscaye & Castro-Ordiales. Le Roi Don Pedre fit réponse qu'il croioit avoir bien satisfait les Troupes; qu'au reste il n'y avoit qu'à réglet les comptes, & qu'il étoit prêt à leur païer ce qui leur seroit dû. Il ajoûta qu'à l'égard de la Biscaye & de tout ce qu'il avoit promis, il rem liroit avec exactitude ses engagemens; mais il fit en même tems avertir en fecret les Biscayens de ne fouscrire en aucune maniere à cette disposition. On sit le décompte aux Troupes; & le Roi Don Pedre s'étant trouvé débiteur d'une somme très-confidérable qu'il étoit alors hors d'état de paier, demanda du rems au Prince de Galles pour chercher de l'argent. L'Anglois lui en accorda; mais il exigea pour sureté vingt Châteaux, & lui fit jurer solemnellement d'acquitter sa dette. Enfin le Prince de Galles voiant que le climat de Castille étoit contraite à ses Troupes, prit congé du Roi Don Pedre, & partir aufli-tôt avec fon Armée pour la Guienne, où sa presence étoit d'ailleurs né-

1367. Traité du

- (A) ZURITA

cessaire, à cause de certains troubles qui s'y étoient élevés ERI D'EL depuis peu.

1405.

J. C. 1467. Le Roi Don Pedre sait mourir plunes à Burgos, Séville\_

De Burgos le Roi Don Pedre alla à Aranda avec ses Partisans, & passa ensuite à Toléde, où il sit mourir Ruy Ponce Paloméque, qui étoit un des principaux Gentilhommes de la fieurs person- Ville, avec un homme du peuple, appeilé Ferdinand Marrià Toléde & à nez, & prit en ôtage, pour s'assurer de cette Place, Don Ferdinand Alvarez de Toléde, & Tello Gomez Paloméque. Il se rendit de-là à Cordoue; & y étant entré de nuit, il sit ôter la vie à dix personnes de distinction. Alant consié la garde de cette Ville à Don Martin Lopez de Cordoue, Grand-Maître de Calatrava, il partit pour Séville. A la nouvelle de son approche, les Sévillanois arrêterent, par envie de l'obliger, Don Gilles de Boccanégra, Don Jean Ponce de Léon, fils du Seigneur de Marchéna, & plusieurs autres qui perdirent la vie par ordre du Roi, avant son arrivée à cette Place.

Autres actions barbares de ce Prince.

Il paroît que le Roi Don Pedre, non content du sang qu'il avoit répandu à Cordoue, donna ordre au Grand-Maître Don Martin Lopez de faire mourir les principaux Gentilshommes de cette Ville; mais le Grand-Maître, bien loin d'exécuter un ordre si barbare, en informa toutes les parties intéressées. Le Roi Don Pedre en fut fort irrité, & promit à Don Pedre Giron, Commendeur de Martos, de le faire élever à la Grande-Maîtrise, s'il ôtoit la vie à Don Martin Lopez. Celui-ci . qui craignoit le courroux du Roi, se retira dans le Château de Martos; mais il n'y fut pas plûtôt entré, que Don Pedre Giron l'arrêta, & fit sçavoir au Roi qu'il l'avoit en sa puissance. Sur le champ Don Martin Lopez, qui étoit très-connu du Roi de Grenade, dépêcha un Courier à ce Prince Mahométan, pour le prier d'interposer son crédit auprès du Roi Don Pedre, afin de lui conserver la vie, & de lui procurer la liberté. Le Grenadin écrivit aussi-tôt à ce sujet au Roi Don Pedre, qui souhaitant ardemment d'obliger le Roi de Grenade. expédia l'ordre de relâcher Don Martin Lopez. Dans le même tems, le Roi Don Pedre fit souffrir une mort cruelle à Dona Urraque Offorio, par haine pour Don Jean Alfonse de Guzman, fils de cette Dame: quelques-uns disent qu'il la fit brûler vive, & s'empara de tous ses biens & de ceux de son fils. On ôta encore la vie à Martin Yanez son Trésorier, qui s'étant échappé

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 393

1405.

échappé de la Bataille de Najéra\*, fut arrêté en Galice, & envoié à Séville par Martin Bélaz d'Errada. Sur ce qu'on apprit que le Roi Don Henri se préparoit à rentrer en Castille, le Roi Don Pedre fortifia Carmone, à dessein de s'y retirer, en cas de quelque événement fâcheux (A).

J. C. 1367.

En effet, le Roi Don Henri aïant passé les Pyrénées, se re- Le Roi Don fugia auprès du Comte de Foix, qui parut prendre part à sa Henri travaille à se mettre disgrace, lui conseilla d'aller voir le Duc d'Anjou, & lui don- en état de rena quelque argent pour la route. Aussi-tôt le Roi Don Henri monter sur le Trône de Case passa à Ville-Neuve, où étoit le Duc d'Anjou, de qui il sut tille. très-bien reçu. Le Duc manda au Roi de France la triste situation de ce Prince, qui écrivit aussi une Lettre au même Monarque, par laquelle il le prioit de l'aider à recouvrer le Roïaume de Castille, pour les raisons qu'il lui avoit alléguées autrefois, & lui promettoit de lui rester toujours attaché contre le Prince de Galles. Non content de cette démarche, le Duc d'Anjou sçachant que Don Henri avoit grande envie d'aller à Avignon trouver le Pape Urbain V. lui donna des Lettres de recommendation. Le Pape fit un accueil très-favorable au Roi, & lui accorda, quoiqu'il fût illégitime, le donne des droit de succéder au Trône de Castille, comme le dit Frois-bienveillance fard, à cause de la désobéissance du Roi Don Pedre au Saint-Siège \*\*: il lui fit même délivrer une grosse somme d'argent pour le mettre en état de commencer à lever des Troupes.

Charles, Roi de France, n'eut pas plûtôt reçu les Lettres du Duc d'Anjou son frere & celles du Roi Don Henri, qu'il France en sais y répondit dans des termes très-consolans pour le dernier. Il manda au Duc d'Anjou de donner au Roi Don Henri cinquante mille francs \*\*\* & le Château de Pierre-Pertuse . &

(A) AYALA, & les autres.

\* Nos Historiens l'appellent la Bataille de Navarrete; mais la plûpart des Espagnols lui donnent le même nom que FER-RERAS. Au reste, comme le Combat sse livra entre Navarrete & Najéra qui sont peu éloignées l'une de l'autre, & routes deux dans la Province de Rioja, on peut également lui faire prendre l'une ou l'autre dénomination.

\*\* Mariana ajoûte que le Pape envoïa même en Espagne un Archidiacre, avec ordre de notifier une excommunication au Roi Don Pedre : il raconte une ruse à Laquelle l'Archidiacre eur recours pour publier la Bulle à ce Prince même; & il mar que à quels excès de fureur le Roi se laissa

alors emporter. FERRERAS passe sous filence-coutes ces particularités & quelque a autres semblables, sans doute, parce qu'il les a jugées apocryphes, ou qu'il ne les a pas trouvées affez bien accréditées.

\*\* Quoique FERBERAS ne dise point ici pourquoi le Roi de France fit délivrer ceste somme, il y a tout lieu de croireque ce fut en paiement du Comté de Cessenon dans la Sénéchaussée de Carcassonne, qu'il avoit donné en 1361, au Comte Don Henri, pour l'engager à emmener les Compagnies hors du Rosaume, & qu'il racheta du même Prince, après que celui-ci fut de rerour d'Avignon. Voies l'Hist génér, de Languedoc, an. 1162, 1 & 1367.

Tome V.  $\mathbf{D}$  dd

YAME,E DE J. C. 1367.

Retraite de na Jeanne, re-Pertuse en France.

promit de fournir à ce Prince d'autres secours; commission ERE D'Esdont le Duc d'Anjou s'acquitta d'une maniere très-obli- PAGNE. geante (A).

1405.

Sur ces entrefaites, la Reine Doña Jeanne, femme du Roi la Reine De- Don Henri, s'apperçut que la Reine d'Aragon, le Comte femme de Don d'Urgel & d'autres la regardoient de mauvais œil. Craignant Henri, à Pier- qu'on ne lui sit quelque mauvais parti, elle résolut, de l'avis de plusieurs Seigneurs Aragonnois qui lui étoient attachés, de passer en France avec ses enfans; & s'y étant rendue, elle trouva dans le Languedoc son mari, qui l'envoia au Château de Pierre-Pertule.

Plusieurs Sei-Don Henri.

Dans le même tems, Don Gonçale Megia, Don Jean Algneura & Vil- fonse de Guzman & d'autres, qui s'étoient seuvés de la Batachés au Roi taille de Najéra, & s'étoient retirés en Andalousie, à dessein de maintenir cette Province dans les intérêts du Roi Don Henri, se resugierent dans le Château d'Albuquerque, voiant que les principales Places, & sur-tout Séville, se déclaroient pour le Roi Don Pedre. Là, informés des excès ausquels le Roi Don Pedre s'étoit porté à Toléde, à Cordoue & à Séville, & persuadés qu'ils ne pourroient jamais se sier à un Prince si cruel, ils commencerent à remettre des Troupes sur pied en faveur du Roi Don Henri. Ils écrivirent aussi à toutes les Villes qui tenoient pour ce Prince, & les exhorterent à persister dans le parti qu'elles avoient pris, leur représentant que toutes les Troupes d'Angleterre s'étoient retirées, & que les prisonniers qui avoient été faits à la Bataille de Najéra, étoient presque tous en liberté, & armoient de nouveau contre le Roi Vainqueur; car le Roi Don Henri avoit encore pour lui Ségovie, Pénafiel, Atiença, Curiel, Gormaz, Ayllon, Valladolid, Palence, Avila, la Biscaye, & plusieurs autres Places: ils firent en même tems scavoir au Roi Don Henri tout ce qui se passoit. Le Roi Don Pedre envoia quelques Troupes contre Don Gonçale Megia & Don Alfonse de Guzman; mais ceux-ci les défirent facilement (B).

Ce Prince se dispose à ren-trer en Castil-

Le Roi Don Henri aïant reçu des nouvelles de Castille. acheta promptement des armes à Avignon, & travailla à mettre des Troupes sur pied. Il leva quatre cens Lances, & plusieurs Seigneurs se disposerent à le suivre : de ce nombre surent Bernard, fils du Comte de Foix, de qui descendent les Ducs de Médina-Céli & les autres Branches de cette illustre Mai-

(A) AYALA.

(B) AYALA. 11

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 395

ERE D'Es-Pacye. 1405.

son; le Comte de Lille, Don Bernard de Cabréra, Comte d'Ossone, qui avoit suivi de Séville, où il étoit prisonnier, le Roi Don Henri, & s'étoit échappé de la Bataille de Najéra? Guillaume de Villemur, les Sieurs de Villames & de Saint-Po, & d'autres. Don Henri alla à Aigues-Mortes, avant que de partir pour la Castille, & y jura au Duc d'Anjou, en préfence du Cardinal Guy & de plusieurs Seigneurs, une étroite alliance avec la France contre tous ses Ennemis. Aïant encore reçu du Duc d'Anjou cinquante mille francs, qui lui furent délivrés par ordre du Roi de France, & presque une pareille somme dont le même Duc lui fit présent, il prit congé de ce Prince, pria le Cardinal Guy de le recommender au Pape. & se disposa ensuite à partir pour la Castille.

J. C.

1367.

Toutes ses Troupes étant rassemblées, il se mit en marche, s'avança vers le Roussillon, & alla à Pierre-Pertuse, où il prit fa semme & sa femme & son fils, ne laissant seulement dans ce Châreau son fils à la têque Doña Eléonor sa fille. Comme le Roi d'Aragon lui fit te d'une Ardire alors, par le Gouverneur du Roussillon, de ne point passer sur ses Terres, parce qu'autrement il seroit contraint d'emploier contre hi la voie des armes, il répondit que ce procédé l'étonnoit fort, après les services importans qu'il avoit rendus au Roi d'Aragon pendant tout le tems de la guerre. qu'au reste il étoit résolu de passer en Castille, & qu'il tâcheroit de s'y rendre, malgré tous les obstacles qu'il pourroit rencontrer. Il continua donc sa marche, & passa les Pyrénées avec son Armée le huitième jour de Septembre \*. Arrivé à Valde-Arana, il eut à Bénabarre une entrevûe avec Don Pedre, Infant d'Aragon & pere de Don Alfonse, Comte de Ribagorce, lequel lui apporta des vivres pour tout son monde. Après avoir pris congé de ce Prince, il alla par Estadilla & Balbastro à Huesca, d'où il manda l'Archevêque de Toléde & toute sa Maison Rosale.

Le Roi d'Aragon informé de son entrée en Espagne, forma Son retour en un bon Corps d'Armée, & le fit partir de Saragosse pour lui Plusieurs Vildisputer le passage; mais ses Troupes qui, connoissant l'in-les se déclajuste procédé de leur Souverain, marchoient avec quelque rent pour lui.

\* Il doit y avoir ici une faute de date, parce qu'il est constant que le Roi Don Henri étoit encore alors à Pierre-Pertuse On voit en effet dans les preuves de l'Histoire de Bertrand du Guesclin, pag. 320. que Don Henri ratifia dans ce Château

le même jour 8. de Septembre, un Traité d'alliance qu'il avoit fait à son retour d'Avignon avec le Duc d'Anjou, tant contre le Roi Pierre le Cruel, que contre les Anglois.

Dddij

Anne's D. J. C. 1367.

répugnance contre le Roi Don Henri, lui laisserent prendre ERE D'Essa route de Huesca par la Navarre. Ainsi le Roi Don Henri s'étant rendu par ce Roïaume sur le bord de l'Ebre, passa cette Riviere à Azagra, & entra en Castille. Le Roi Don Henri n'y eut pas plûtôt le pied, qu'il descendit de cheval, & fit fur le fable une Croix, par laquelle il jura de ne point se désister de l'entreprise qu'il avoit sormée, quelque revers qu'il pût éprouver. Aïant fait sçavoir à Calahorra son arrivée, les Habitans de cette Ville lui envoierent dire que leurs portes lui étoient ouvertes; de forte qu'il entra dans cette Place, où il arma Chevalier Don Bernard de Foix. Il y reçut un renfort de six cens Lances, que lui amenerent Don Alsonse de Garo, Jean Ramirez d'Arellano, Mende Suarez & d'autres Seigneurs; & tous les jours il lui arrivoit de nouvelles Troupes. L'Archevêque de Toléde & les Officiers de la Maison du Roi. qui n'avoient point passé en France avec la Reine, se rendirent aussi auprès de lui. De Calahorra le Roi Don Henri donna avis de son arrivée à la Ville de Burgos, qui lui fit une Députation. pour lui offrir de le recevoir. Le Roi passa aussi-tôt à cette Place, où l'Evêque, le Clergé, la Noblesse & le Peuple témoignerent la joie qu'ils avoient de le voir. Alfonse Fernandez, Gouverneur de la Citadelle, & les Juifs furent les seuls qui refuserent de le reconnoître; mais le Roi Don Henri fit miner le Château, & força par-là le Gouverneur de le lui remettre. Il y trouva Don Philippe de Castro son beau-frere. & Don Jayme de Majorque, qui étoit venu en Espagne pour servir Don Pedre, Roi de Castille, contre l'Aragonnois, & qui voiant toute la Ville en émotion, s'étoit refugié dans ce lieu : le Roi donna au premier Parédes de Nava, Médina de Rio-Séco & Torde-Humos, & envoia le second au Château de Curiel.

Cordoue fuit leur exemple.

On n'eut pas plûtôt appris à Cordoue que le Roi Don Henri étoit à Burgos, que cette Ville se déclara pour lui, & appella à son secours Don Gonçale Mégia & DonJean Alsonse de Guzman, avec d'autres Seigneurs qui étoient à Lléréna. Le Roi Don Henri sit dire à Don Pedre Muñiz, Grand-Maître de Calatrava, de le joindre avec ses Troupes; & pendant qu'il ramassoit de l'argent dans la Vieille-Castille, dont les principales Villes & Places s'empresserent de le reconnoître, il envoïa la Reine & le Prince Don Jean son fils dans la nouvelle Castille avec l'Archevêque de Toléde, l'Evêque de

Digitized by Google

1405.

Palence, Pierre Gonçalez de Mendoza, Ferdinand Gomez d'Albornoz, & d'autres Seigneurs Castillans & François, qui

accompagnerent la Reine & le Prince à Illescas (A).

Après la Bataille de Najéra, Charles, Roi de Navarre, qui étoit comme prisonnier à Borja, dit à Olivier de Mauny Navarre va à qu'il étoit tems de le remettre en liberté; mais Olivier lui répondit qu'il ne le relâcheroit point sans rançon, parce qu'il Olivier de étoit prisonnier de guerre. Le Roi Charles convaincu de la cupidité de cet Officier, usa de dissimulation, & lui demanda ce qu'il exigeoit, ajoûtant que pour pouvoir le satisfaire. il falloit qu'ils allassent ensemble à Tudéle. Olivier accepta la proposition, & mena avec un de ses freres le Roi Charles à cette Ville. Dès qu'ils furent entrés tous trois, le Roi fit fermer les portes & arrêter ses deux conducteurs, dont l'un, qui étoit le frere d'Olivier, fut tué sur le champ pour avoir voulu s'échapper. Le Roi fit ensuite signifier à Olivier que, s'il n'envoïoit ordre à Borja de rendre l'Infant, il païeroit de la vie son refus. Olivier obéit; mais les Bretons de Borja & de Maguallon se souleverent à cette proposition. Comme ils s'obstinerent à retenir l'Infant, le Roi de Navarre députa au Roi d'Aragon Garcie Sanchez, Prieur de Roncevaux, pour le presser de lui faire rendre son fils, & lui déclarer qu'il iroit l'enlever de Borja à force ouverte, s'il ne pouvoit l'avoir autrement. L'Aragonnois, qui ne vouloit point indisposer le Roi de Navarre, fit dire aussi-tôt aux Bretons de Boria de relâcher l'Infant\*; & le jeune Prince aïant alors recouvré la liberté, le Roi de Navarre renvoia Olivier de Mauny (B).

Le Prince de Galles, qui avoit éprouvé & reconnu le mauvais caractere de Don Pedre, Roi de Castille, comprit qu'on entre sui, le devoit faire peu de fond sur la parole de ce Prince; de sorte qu'il Roi d'Aragon de le Prince de se trouva extrêmement indécis, quand il apprit les prépara- Galles, tifs que le Roi Don Henri faisoit en France pour recouvrer la Couronne. Dans cet embarras, il follicita les Rois de Navarre & d'Aragon d'envoier des Députés à Tarbes, afin d'y décider avec les siens, lequel des deux Compétiteurs il étoit à propos de soutenir. Les deux Rois y consentirent, aïant également

J. C. 1367.

Le Roi de Tudéle, & fait arrêter

(A) AYALA. B) ALE'SON.

On ne voit point dans FÉRRERAS quel étoit ce Prince, ni comment il se trouvoit prisonnier; mais on apprend de Mariana que c'étoit l'Infant Don Pedre,

fils du Roi de Navarre, & que le Monarque son pere l'avoit laissé à Borja, comme une sureté qu'il accompliroit fidélement ses conventions avec Olivier de Mauny; ce qui paroît très probable,

J. C. 1367.

envie d'aggrandir leurs Etats, à la faveur des troubles dont la Castille avoit le malheur d'être agitée; mais tous les projets des hommes échouent contre la volonté de Dieu. On décida dans ce Congrès, que l'on embrasseroit les intérêts de Don Pedre, Roi de Castille, en cas qu'il remplit tous ses engagemens, & donnât toutes les Seigneuries, Villes & Places qu'il avoit promifes avec quelques sommes d'argent; qu'autrement on se déclareroit pour le Roi Don Henri, aux mêmes conditions qu'avec le Roi Don Pedre. L'Aragonnois cependant insista fort pour qu'on se liguat par présérence avec Don Henri, parce que ce Prince Castillan lui avoit promis le Roiaume de Murcie, & qu'il se défioit toujours du Roi régnant. Outre ces raisons qui étoient assez fortes pour le faire agir, il se flatoit de pouvoir par ce moien marier Dona Léonore sa fille avec le fils aîné du Prince de Galles, ou avec celui du Roi Don Henri, comme il le fit connoître dès-lors. Enfin tout son but étoit de se procurer le Roïaume de Murcie,& de ménager des mariages pour ses filles, en cas même que le Prince de Galles penchât pour Don Pedre, Roi de Castille.

Pretentions exorbitantes des deux predeux Rois de Castille.

Dès que les Députés de Navarre & d'Aragon furent de retour \*, les Rois de l'un & l'autre Roiaume résolurent d'enmiers pour fa. voier des Ambassadeurs aux deux Rois de Castille, pour leur vorifer un des demander, de la part de l'Aragonnois, le Roiaume de Murcie, l'Etat de Villéna, Alcaraz, Réquéna, Utiel, Moya, Canéte, Cuença, Bétéra, Molina, Médina-Céli, Moron, Montaigu, Séron, Dége, Cifuentes, Biruéga, Péñas de San-Pedro, Valde-Olibas, Salméron, Alcocer, Paréja, Huéte, & Zorita de los Canes, avec tous les Villages qui en dépendoient; & de la part du Navarrois, les Provinces de Guipuscoa & d'Alava avec toutes leurs Places & Châteaux, Alfaro, Fitéro, Tudégen, Calahorra, Navarrete, Logroño, Tréviño, Najéra, Briones, Haro, enfin toute la Rioja jusqu'aux Montagnes d'Oca. Comme ils n'oserent cependant faire cette démarche sans la participation du Prince de Galles, ils lui en donnerent avis; & l'Anglois, qui étoit bien aise de

> \* Tant d'attachement de la part du Roi de Navarre pour les Anglois fut cause en partie que le Roi de France ordonna au Duc d'Anjou de faire faisir sous sa main la Baronnie de Montpellier qu'il avoit cédée au premier; ce qui fut exécuté le 29. de Mars de cerre année par Amés

dée de Baux, Sénéchal de Beaucaire. Thal. de Montpel. Cette Note est importante pour l'intelligence d'un des articles d'un Traité que les Rois de France & de Navarre firent à Vernon en 1371. comme j'aurai soin de le faire observer.

## D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 399

1405.

1406.

voir si Don Pedre, Roi de Castille, rempliroit ses engagemens envers lui, différa quelque tems, sous différens pré-

textes, de leur donner une réponse positive.

Le Roi d'Aragon, étonné de la lenteur de ce Prince, fit tous le Roi d'Ara-fes efforts pour connoître ses véritables intentions, & lui en-gon & les Anvoïa des Ambassadeurs, avec ordre de solliciter la tenue d'un glois. nouveau Congrès à Jacca ou à Ainsa, ou dans quelque autre endroit du Comté de Foix, afin de conclure une bonne Ligue. Ses Ambassadeurs trouverent le Prince de Galles à Bourdeaux, où l'alliance entre l'Angleterre & l'Aragon fut signée de part & d'autre. En cette même année, le Roi d'Ara- Réunion du gon réunit à perpétuité le Château d'Albarracin à la Cou-barracin à la ronne (A).

Le Pape aïant appris par des Marchands Catalans que l'on d'Aragon.
Attention du manquoit de Ministres de l'Evangile dans les Isles Canaries Pape pour la pour l'Instruction & la conversion des Insulaires, écrivit aux conversion des Evêques de Barcelonne & de Tortose de faire en sorte d'y Canaries. envoier le plus de Prêtres qu'ils pourroient, soit Séculiers ou

Réguliers (B). •

Au commencement de cette année, le Roi Don Henri se présenta devant le Château de Duénas proche de Palence; expéditions du & fur le refus du Châtelain de l'y recevoir, il l'assiégea & le Roi Don força bientôt de se rendre. De-là il passa à la Ville de Léon, Henriqui fut contrainte de lui ouvrir ses portes \*. A l'exemple de cette Place, la plûpart des Villes des Asturies le reconnurent, quoique d'autres restassent attachées au Roi Don Pedre; ce qui causa dans ces Montagnes une guerre sanglante entre les Partisans des deux Rois. Don Henri alla de Léon insulter Tordé-Humos, afin de s'assûrer de toute la Vieille-Castille & du Roïaume de Léon. Quoique ce Château soit fort par sa situation, & que ceux qui en avoient la garde, le défendissent avec valeur, il fut à la fin forcé de se soumettre au Roi Don Henri, qui perdit dans une des attaques Don Bernard de Cabréra, Comte d'Ossone. Etant passé de-là à Rio-Séco, quelques Places des environs lui envoierent leurs Députés pour le reconnoître. Il se remit aussi-tôt en route pour Illescas, où étoit la Reine son épouse, & envoia devant un Détachement avec ordre d'affiéger Buytrago qui tenoit pour le Roi Don Pedre. Le Gouverneur de cette Place fit d'abord une vigou-

(A) ZURITA. (B) RAYNALDUS,

# Mariana dit qu'elle se rendit par composition le dernier jour d'Avril.

1367.

Chareau d'Al-Couronne Habitans des

reuse résistance; mais il prit le parti de la soumission, des que ERE DEL NH E'E DE le Roi fut arrivé avec le reste des Troupes.

PAGNE. 1406.

1368.

Le Roi Don Henri fit ensuite avancer son Armée vers Ma-Il prend Ma-drid qui se laissa assiéger. S'étant rendu en personne devant drid, & fait le drid qui se laissa assiéger. L'éconocie de la faction de la factio siège de Tolé- cette Place, peu de tems après, un Laboureur de Léganes, appellé Dominique Muñoz, qui étoit alors dans Madrid. promit de livrer aux Assiégeans deux Tourelles à la porte de Moros. Cet homme n'aïant pas tardé à tenir parole, l'Armée de Don Henri entra dans la Ville, & le Roi défendit d'y commettre le moindre désordre, afin de gagner les Habitans par ce trait de clémence. Après la réduction de Madrid, le Roi Don Henri passa à Illescas, où il tint plusieurs Conseils de guerre, dans l'un desquels le siège de Toléde sur résolu. En conséguence le Roi Don Henri se remit en marche, & se présenta devant Tolède le trentième jour d'Août, à la tête de mille Hommes d'armes, & d'un grand nombre de Troupes de Cavalerie & d'Infanterie. Quoique Ferdinand Alvarez de Toléde, qui y commandoit, eût avec lui six cens Chevaux, & eût reçu un gros renfort d'Arbalêtriers que Garcie Fernandez de Villodre lui avoit amenés par ordre du Roi Don Pedre, le Roi Don Henri jetta un pont sur le Tage, & fit passer son Armée de l'autre côté de la Rivière sans aucun obstacle. Alors il investit & serra de près cette Ville, afant une bonne provision de vivres & beaucoup d'argent pour paier les Troupes, par les soins de Ségovie, d'Avila, de Palence, de Valladolid, de Léon, & de plusieurs autres Villes & Places. Pendant qu'il faisoit ce siège, il envoia la Reine sa femme & l'Infant son fils à Burgos, afin de contenir les Villes & Places qui s'étoient déclarées pour lui : car le Roi Don Pedre avoit encore fous son obéissance Sérica. Berlanga, Victoria, Logroño, Salvatierra, & tout le reste de l'Alava; en Biscaye, Saint Sébastien & Guétaria; dans le Roïaume de Léon, Zamora; la meilleure partie du Roïaume de Galice; celui de Murcie; Séville, Carmone, Xérez, & d'autres Places,

Le Roi de au Roi Don Pedre.

Le Roi Don Pedre instruit de tout ce qui se passoit, & se Grenade don- défiant de tout son monde, demanda du secours à Mahomet, Roi de Grenade, qui lui amena six mille Chevaux & environ trente mille hommes. S'étant joint à ce Prince Mahométan avec quinze cens Chevaux & fix mille Fantassins, il forma le projet d'assiéger Cordoue. Les Habitans de cette Ville en fu-

rent

#### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 401

3406.

rent informés, & firent dire à Don Gonçale Mégia, Grand-Maître de Saint Jacques, à Don Pedre Muñiz, Grand-Maître de Calatrava, & à Don Jean Alfonse de Guzman, qui étoient à Cazalla de la Sierra, de venir les aider à se désendre. Ces trois Seigneurs fe rendirent aussi-tôt avec cinq cens Chevaux à Cordoue, où étoient déja Don Alfonse Fernandez de Monté-Mayor, Don Gonçale Fernandez de Cordoue, Don Diégue son frere, & beaucoup d'autres Seigneurs. Cependant le Roi Don Pedre & le Roi de Grenade s'avancerent avec leurs forces vers Cordoue; & Don Alfonse Pérez de Guzman, fils de Don Alvar Pérez de Guzman, aïant compris leur dessein, passa du Château de Hornachuélos à cette Ville avec quelques Troupes, à la vûe des Mahométans, qui crurent que c'é-

toient des gens de leur parti.

Dès que les deux Rois furent devant Cordone, les Mahométans attaquerent la Ville avec tant de vigueur, que s'étant tilement la emparés de la Tour de la Calahorra & du vieux Château, Ville de Corquelques Compagnies y arborerent leurs Drapeaux. A cette douc. vue toutes les femmes se croïant perdues, commencerent à pousser des cris horribles. D'un autre côté, tous les Seigneurs & les Principaux de la Ville étant accourus au danger, fondirent l'épée à la main sur les Mahométans, les massacrerent pour la plûpart, & chasserent les autres: plusieurs même emportés par leur bravoure, se jetterent du haut des murailles pour poursuivre les fuïards, & rentrerent ensuite dans la Place. Il y eut à cette occasion de grandes réjouissances à Cordoue la nuit suivante; & les Grands-Maîtres firent réparer le mieux qu'ils purent les bréches qui étoient aux murailles, dans la crainte que les deux Rois ne revinssent à la charge. On eut en effet le jour suivant un nouvel assaut à soutenir; mais on reçut les Assaillans avec tant d'ordre & d'intrépidité, qu'on les repoussa, & leur tua beaucoup de monde. Les deux Rois resterent encore quelques jours à la vûe de Cordoue, jusqu'à ce qu'aïant perdu toute espérance de réussir dans leur entreprise, ils leverent le piquet, & se séparent, le Roi Don Pedre se retirant à Séville, & le Roi de Grenade à sa Cour.

Quand le Roi Mahomet fut de retour à Grenade, il fitréflexion que puisqu'il avoit sur pied un si bon nombre de Trou- commisse par le Roi de Grepes, il devoit s'en servir pour tâcher de recouvrer quelques nade sur les Places que les Mahométans avoient perdues. Ainsi il repartit Terres des pour la Frontière avec son Armée, & alla insulter Jaën. Les

Tome V. Eee 1368.

Ils attaquent

1368,

Habitans de cette Ville firent une sortie pour attaquer les Mahométans dans leurs retranchemens; mais aïant été repoussés & contraints de se retirer, les Ennemis les poursuivirent, entrerent pêle-mêle avec eux, & s'emparerent de la Place. Les Citoïens qui purent échapper au glaive de ces Barbares, se refugierent dans l'Alcazar; & les Mahométans mirent-le feu à la Ville & à toutes les Eglises, & détruisirent la meilleure partie des portes & des murailles. Ceux qui étoient dans l'Alcazar, voiant qu'il n'y avoit point affez de vivres pour la subfistence de tant de personnes qui avoient cherché asile dans ce lieu, envoierent des Députés au Roi de Grenade pour lui offrir une grosse somme d'argent, s'il vouloit les laisfer libres dans la Ville. Le Grenadin qui ne souhaitoit rien autre chose, accepta la proposition; & après avoir reçu la somme dont on étoit convenu, il décampa, & s'avança vers Cordone, à dessein de surprendre cette Place; mais il trouva les Cordouois si bien sur leurs gardes, qu'il n'osa s'approcher. Il passa de-la avec toutes ses Troupes à la Ville d'Ubéda, qui fut emportée de force, mise à sac, & livrée aux slammes, tous les Chrétiens qui y étoient, s'étant retirés auparavant dans le Château. Après cette expédition, il tourna ses armes contre Andujar; mais quoiqu'il l'attaquât vigoureusement. il fut si bien reçu, qu'il ne pût s'en rendre maître.

Ce Prince s'empare de plusieurs Pla-

Pendant que toutes ces Places éprouvoient ainsi les horreurs de la guerre, le Roi Don Pedre pensoit à en ranger quelques autres sous son obéissance. Persuadé qu'il étoit trop foible par lui-même pour pouvoir y parvenir, il appella le Roi de Grenade à son secours. Le Grenadin étant accouru promptement avec ses Troupes, entra dans Marchéna, y fit feize mille Captifs tant hommes que femmes & enfans, & recouvra enfin toutes les Places & Forteresses qui avoient été conquifes par le Roi Don Pedre, & qui étoient Taron, Hardales, le Burgo, Canete, & las Cuevas. Il soumit en outre Belmes, Cambil & Alhaar, commettant par tout de grandes hostilités en Andalousie.

Continuation du fiége de Toléde par le

Le Roi Don Henri continuoit cependant toujours le siége de Toléde, serrant cette Ville de près tant par le pont de Roi DonHen. Saint Martin que par le pont d'Alcantara, & entretenant des liaisons secrettes dans la Place. Plusieurs Citoiens qui avoient résolu d'introduire les Assiégeans, s'emparerent d'une Tourelle dans laquelle ils firent entrer quelques soldats de Don

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 403

ERE D'Es-PAGNE. 1406.

Henri avec son Etendard. A cette nouvelle, la Garnison de la Ville accourut; & aïant mis le feu au pied de la Tourelle, les Soldats qui s'y étoient établis, furent contraints de se retirer. Les Habitans ôterent ensuite la vie à quelques-uns d'entre eux qu'ils soupçonnerent d'avoir dessein de donner entrée aux Assiégeans. Don Henri perdant alors toute espérance de prendre cette Ville autrement que par force, fit battre les murs de la Place avec les machines de guerre en usage dans ce tems-là, & tâcha de s'emparer des deux Ponts. Les Tolédains qui craignoient d'être forcés par le Pont de Saint Martin, en détrusirent la grande arche, & firent demander un

prompt secours au Roi Don Pedre.

Victoria, Salvatierra, Logrono, & d'autres Villes éroient dans le même tems également tourmentées par les Navarrois quelques au-& par les Troupes que le Roi Don Henri avoient laissées dans livrent au Roi ces Quartiers. Elles firent sçavoir au Roi Don Pedre ce qu'elles de Navarre. souffroient, quoique le Comte Don Tello se sût rangé de son côté, & le priesent de leur faire connoître sa volonté. Le Roi Don Pedre leur fit réponse de se soumentre plûtôt à Don Henri qu'au Roi de Navarre, & écrivit à ce sujet au Comte Don Tello; mais le Comte les engagea de se livrer au Navarrois, qui y mit à l'instant de bonnes Garnisons, avec lesquelles les Troupes du Roi Don Henri eurent quelque choc (A).

Le 29. de Juillet, le Roi Don Henri donns Médina-Céli à Don Bernard de Foix, avec le titre de Comte (B).

Au mois de Février, quelques Compagnies Françoises fi- pour Bernard rent une incursion en Aragon du côté de Valdé-Arana, & de Foix. saccagerent tout ce Territoire. L'Aragonnois croiant que ces quelques Comhostilités se commettoient par ordre du Roi de France, en- pagnies Franvoia à la Cour de ce Monarque pour s'en instruire; il y sit en coises en Apre même tems demander les cens mille florins qui lui étoient dus pour la Seigneurie de Montpellier, & des Troupes pour faire la guerre aux deux Princes qui prenoient le titre de Rois de Castille, en cas qu'ils ne voulussent point remplir envers lui leurs engagemens. J'ignore quelle fut la réponse du Roi de -France; je m'imagine seulement qu'elle ne fut pas favorable, à cause des promesses qu'il avoit faites au Roi Don Henri. Quoi qu'il en soit, les Compagnies Françoises entrerent dans

J. C. 1368.

Logrono &

Erection de Médina-Céli en Comté

(A) AYALA & les autres.

(B) La Charte de cette Donation. Eeeij

404

NRE'L DE J. C. 1368.

le Comté de Pailhas, & s'y porterent à de si grands excès, que Don Pedre, Roi d'Aragon, & l'Infant Don Jean furent contraints de rassembler leurs Troupes pour les chasser de leurs Etats (A).

Nouveaux . troubles en Sardaigne.

Don Martin,

ragon, fair

Comte de Bé-

ronnes de Cas-

tille & de

Erance.

La Sardaigne donnoit alors bien plus d'inquiétude au Roi d'Aragon. Mariano d'Arboréa s'étoit emparé de Cinco-Iglesias & de San-Luri, & avoit soumis presque tout le reste de l'Isle; de sorte que tout le Pais couroit beaucoup de risque. si l'on n'y envoloit pas un prompt secours. Pour remédier à un mal si pressant, il sit équipper sa Flotte, y embarqua de bonnes Troupes, & l'envoia de Catalogne en Sardaigne sous la conduite de Don Pedre de Lune, Seigneur d'Almonacid. Don Pedre arrivé heureusement en Sardaigne, prit terre, se joignit aux Compagnies de Don Béranger Carroz & aux autres qui étoient dans l'Isle, & marcha contre le Juge d'Arboréa, qui ne jugeant pas à propos de l'attendre, se retira avec ses Troupes à Oristan, où il sur suivi & assiégé. Quelques Troupes de l'Armée d'Aragon s'étant alors débandées, le Juge d'Arboréa qui en eut avis & qui apprit en même tems que le Camp des Aragonnois étoit mal gardé, fit une vigoureuse sortie à la tête des Soldats qu'il avoit à Oristan, & prit les Roialistes au dépourvû, de maniere qu'il les masfacra & les tailla en piéces : Don Pedre de Lune périt dans cette action avec Don Philippe son frere & plusieurs autres: Seigneurs, & tous les autres furent faits prisonniers. Le Roie d'Aragon n'eut pas plûtôt appris cette trifte nouvelle, qu'il envoia ordre à Don Béranger Carroz de se jetter dans Sacer. afin de conserver cette Place. Olfo de Prochita & François. Averse ordonnerent aussi aux Vaisseaux qu'ils avoient, d'apporter à Alguéri du bled dont ils avoient un grand besoin (B).

Le 22. de Juillet, le Roi d'Aragon fit Don Martin son fils

filedu Roid'A- Comte de Bésalu (C).

Pendant que le Roi Don Henri étoit occupé à faire le fiége de Toléde, il reçut une Ambassade que le Roi de France sui Ligue étroite envoia, à l'occasion de la guerre qui s'étoit allumée de nouentre les Cou- veau entre les François & les Anglois. On renouvella l'alliance entre les deux Rois, pour eux, pour leurs enfans & pour leurs Successeurs à la Couronne, & on convint même que jamais le Souverain d'un des deux Etats ne pourroit faire-

> (A) Zurita. (B) ZURITA, AYALA.

(C) ZURITA

1407

1407.

la Paix avec les Ennemis sans le consentement de l'autre. L'Ambassadeur promit aussi, de la part du Roi de France son Maître, un renfort de six cens Lances que Bertrand du Guesclin devoit bientôt amener; après quoi il prit congé du Roi Don Henri, & s'en retourna.

J. C. 1369.

Le Roi Don Pedre, qui se défioit de tout le monde & de toutes les Villes & Places qui tenoient pour lui, enferma dans Roi de Castil-Carmone tous ses enfans, à l'exception de deux de ses filles le, pour seconqu'il avoit données en ôtage aux Anglois. Résolu cependant rir Tolédede faire tête à Don Henri son frere, & de secourir Toléde, il se mit en Campagne avec les Troupes qu'il avoit déja, & passa de Séville à Alcantara, pour recevoir celles de Don Ferdinand de Castro & de ses autres Partisans. Il sit alors arrêter Don Diégue Padilla qui s'étoit déclaré pour Don Henri, & l'envoia prisonnier au Château d'Alcala de Guadayra. Après avoir été joint par Don Ferdinand de Castro, il retourna à Séville, à dessein de marcher ensuite au secours de Toléde. Trop foible encore pour tenir la Campagne contre

fon Compétiteur, il demanda quelques Troupes au Roi de Grenade, qui lui en envoïa avec plaisir. Dès qu'elles furent arrivées, il partit avec elles & avec les Régimens de Séville. de Carmone, de Xèrez & d'Ecija; & prenant sa route par Calatrava, il alla à Alcaraz pour se rentorcer des Troupes du

Roiaume de Murcie, qui continuoit de lui être attaché. On donna avis de toutes ses démarches au Roi Don Henri, Le Roi Doins Henri marches qui tint sur le champ un grand Conseil de guerre, dans lequel il fut résolu, après une mûre délibération, qu'on laisseroit au siège de Tolède six cens Chevaux & un bon Corps d'Infanterie sous les ordres de l'Archevêque de cette Ville, de Pierre Gonçalez de Mendoza, de Ferdinand Pérez d'Ayala, & de Diégue Garcie de Toléde, & qu'on iroit avec la meilleure partie de l'Armée combattre le Roi Don Pedre avant que ce Prince eût rassemblé toutes ses forces. En conféquence le Roi Don Henri envoia ordre au Grand-Maître de Saint Jacques, à Don Jean Alfonse de Guzman, à Don Alfonse Fernandez de Monté-Mayor, à Don Gonçale Fernandez de Cordoue, & à Don Egas de lui amener leurs Trou. pes. Bertrand du Guesclin étant arrivé de France sur ces entrefaites avec les six cens Lances, le Roi Don Henri partit de Toléde avec son Armée, laissant seulement au siège les Troupes dont on étoit convenu. Arrivé à Orgas, il fut joint

406

J. C. 1369.

par celles du Grand-Maître de Saint Jacques, & par d'autres ERE D'Esd'Andalousie. Il continua de-là sa marche, & sit même le plus de diligence qu'il put, sur ce qu'il apprit que le Roi Don Pedre étoit déja à Montiel, & avoit dispersé ses Troupes dans les Places des environs. Dès qu'il fut proche de Montiel, les Sentinelles que le Commendeur de ces Quartiers avoit placées, firent des feux, & avertirent par-là de son arrivée. Sur le champ le Commendeur en informa le Roi Don Pedre, qui crut que c'étoient les Troupes du Grand-Maître de Saint Jacques & de Don Alfonse de Guzman.

Il le combat, & gagne la victoire.

La même nuit le Roi Don Henri prépara ses Troupes pour furprendre de grand marin le Roi Don Pedre. Le dernier envoia cependant à la découverte quelques Batteurs d'estrade, & manda les Troupes qu'il avoit logées dans les Places circonvoisines. Les Cavaliers qui étoient allés reconnoître la Campagne, retournerent à toute bride, & lui rapporterent que le Roi Don Henri approchoit avec son Armée. Sur le champ le Roi Don Pedre prit les armes, & mit ses Troupes en ordre de bataille. Il s'étoit à peine disposé au combat, qu'il fut assailli par le Roi Don Henri, dont les Soldats montrerent tant de valeur, qu'ils culbuterent & mirent en fuite les Ennemis au premier choc. On poursuivit les Mahométans de Grenade, qui furent massacrés pour la plûpart; & le Roi Don Pedre se retira avec plusieurs de ses gens dans le Château de Montiel, n'aïant cependant perdu que peu de monde, parce que la meilleure partie de ses Troupes ne put se trouver à l'action, & s'enfuit dès qu'elle sçut la déroute: cette Bataille se donna le quatorzième jour de Mars; & la victoire ne coûta qu'un seul homme au Roi Don Henri. Don Martin Lopez de Cordoue, qui étoit à Baéza, & qui amenoit un Régiment au Roi Don Pedre, n'eut pas plûtôt appris la disgrace de ce Prince, qu'il retourna à Carmone où étoient les enfans du Roi, & s'y enferma avec huit cens Chevaux, un grand nombre d'Arbalêtriers, & une bonne provision de vivres.

Le Roi Don gagner du Guesclin.

Dès que le Roi Don Pedre se sut resugié dans le Château Pedre tache de de Montiel, le Roi Don Henri fit faire tout autour de la Place un mur de pierre très-élevé, afin qu'il ne pût pas lui échapper. Comme on manquoit d'eau dans le Château, le Roi Don Pedre fit offrir à du Guesclin par Men Rodriguez de Sanabria, douze cens mille Pistoles avec Soria, Almazan,

ERE D'ES PAGNE. 1407. Atiença, Montaigu, Dége & Moron, s'il vouloit lui faciliter le moien de se sauver. Du Guesclin qui s'étoit approché de la muraille pour parler à Men Rodriguez, répondit à ce Seigneur, qu'il ne pouvoit accepter la proposition, parce qu'il servoit dans cette guerre le Roi de France son Maître, en faveur du Roi Don Henri. Cependant Men Rodriguez aïant ajouté qu'il pouvoit réfléchir sur cette affaire, & lui rendre ensuite réponse, du Guesclin le lui promit, & alla sur le champ consulter Olivier de Mauny & les autres Seigneurs François. Tous ceux-ci lui conseillerent de ne rien faire au préjudice des intérêts du Roi Don Henri, & de donner au contraire avis de tout à ce Prince. En conséquence du Guesclin fit part à Don Henri de la conversation qu'il avoit eue avec Men Rodriguez. Le Roi Don Henri lui sçut grand gré de sa conduite, & lui dit qu'il lui donneroit tout ce que le Roi Don Pedre lui avoit fait offrir, & même beaucoup plus, pourvû qu'il sit en sorte d'attirer à sa tente le Roi Don Pedre. Tous prétexte de vouloir lui procurer le moien de s'échapper. & l'avertit dès que ce Prince s'y seroit rendu. Quoique cette proposition ne sût point du goût de Bertrand du Guesclin, qui trouvoit qu'un pareil procédé étoit indigne de lui, ses parens & ses meilleurs amis le presserent de l'accepter, en lui représentant que par-là il mettroit fin à la guerre, & retourneroit riche en France.

Du Guesclin vaincu par leurs sollicitations, répondit donc à Men Rodriguez que le Roi Don Pedre pouvoit sortir de que. Montiel, engageant sa parole de le mettre en sûreté. Ainsi le Roi Don Pedre, qui se voioit sur le point d'être obligé de se rendre, faute de vivres & d'eau, ce qui avoit fait déserter la plûpart de ceux qui s'étoient enfermés avec lui dans cette Place, fortit de nuit du Château, & passa à laTente de Bertrand du Guesclin. Le Roi Don Henri en sut averti sur le champ; & comme il étoit tout prêt & tout armé, il se rendit aussi-tôt à la Tente de Bertrand, accompagné d'un bon nombre de Soldats. Pendant ce tems-là, le Roi Don Pedre voiant que Bertrand du Guesclin tardoit à se mettre en devoir de lui tenir parole, soupçonna quelque trahison, & voulut remonter à cheval; mais un de ceux qui étoient avec Bertrand du Guesclin, l'en empêcha. Au même instant, le Roi Don Henri entra; & dès qu'on lui eut montré le Roi Don Pedre, il s'approcha de lui, & lui porta un coup de dague

Anne<sup>7</sup>s de J. C. 1369.

Sa fin tragi-



408

Anne'e de J. C. **1**369.

au visage. Enfin le Roi Don Henri secondé de ses gens, fit ERE D'Es. plusieurs autres blessures au Roi Don Pedre, qui expira sous les coups le vingt-troisième jour de Mars. Les Historiens racontent de différentes manieres la mort de ce malheureux Roi, de sorte qu'il n'est pas facile d'en sçavoir au juste les circonstances. Ayala les rapporte, en faisant usage de l'exprestion, on dit, comme pour annoncer une opinion vulgaire. Or, puisque cet Ecrivain n'ose rien assurer à ce sujet, quoiqu'il fût contemporain du Roi Don Pedre, il suit qu'on peut encore moins s'en reposer sur les autres Auteurs qui n'étoient point de ce tems-là (A).

Son portrait & les enfans.

Quoi qu'il en soit, la Prophétie de Saint Dominique de la Chaussée s'accomplit ainsi en la personne de Don Pedre, qui fut tué à l'âge de trente-cinq ans & sept mois: on porta son corps au Château de Montiel. Ce Roi fut un cruel ennemi de la clémence, peu foumis au Saint Siége, extrêmement rusé, défiant, sensuel, & si avare, qu'après sa mort on trouva à Séville, à Almodovar & ailleurs cent cinquante millions en espéces d'or & d'argent, outre un trésor immense de pierres précieuses, de perles, de bagues d'or & d'argent, de piéces d'étoffe d'or, & de quantité d'autres effets d'un grand prix. Il laissa de Doña Marie de Padilla, Doña Béatrix, Doña Constance & Doña Isabelle; de Doña Jeanne de Castro, Don Jean; & de Doña Isabelle, Gouvernante de l'Infant Don Alfonse, Don Sanche & Don Diégue.

Plusieurs Seitilans font arrêtés.

Toléde & fieurs se livrent au Roi gugal.

Dès que le Roi Don Pedre fut mort, on arrêta Don Fergneurs ses Par- dinand de Castro, Men Rodriguez, Diégue Gonçalez d'Oviédo, & tous les autres qui étoient venus au Camp avec lui; & ceux qui étoient dans le Château, se rendirent au Roi Don Henri, à qui ils remirent aussi une grosse somme d'argent que son frere avoit dans cette Place. Au bruit de cet d'autres Villes événement, Murcie, Séville, & les autres Places qui tenoient se soi Don pour le Roi Don Pedre, proclamerent Don Henri, & To-Henri. Plu- léde se rendit à l'Archevêque Don Gomez Manrique. En Andalousie, Carmone, où étoit Don Martin, ne voulut point d'Arago. & a reconnoître le Roi Don Henri. Molina & Réquéna se livrecelui de Por- rent à l'Aragonnois; & Ciudad-Rodrigo, Lédesma, Alcantara, Valence d'Alcantara, Zamora, Tuy, la Corogne, Saint Jacques, Lugo, Orense, le Padron, Bayona, Salva-

(A) AVALA, FROISSARD, DON TAGENE, DON RODRIGUE SAN-PABLO, DON ALFONSE DE CAR-CHEZ.

tierra.

1407.

tierra, & d'autres Villes & Places à Don Ferdinand, Roi de Portugal. Quelques Seigneurs & d'autres personnes de la premiere Noblesse de Castille se retirerent même auprès du dernier, sous prétexte que ce Roiaume lui appartenoit légiti- dernier à la mement, parce que cePrince étoit petit-fils de Dona Béatrix, Couronne de fille de Don Sanche le Brave, Roi de Castille, & semme de Castille. Don Alfonse IV. Roi de Portugal.

Cependant le Roi Don Henri partit de Montiel pour Sé- Le Roi Don ville; & s'étant présenté devant Carmone, il sit des offres ville & à Totrès-avantageuses à Don Martin Lopez, pour l'engager à lui léde, & reremettre la Place. Ce Seigneur aiant rejetté toutes ses propositions, le Roi laissa pour commander dans ces Quartiers le Roi d'Ara-Grand-Maître de Saint Jacques, Don Jean Alfonse de Guz-gonman, & Don Alvar Pérez de Guzman, avec de bonnes Troupes, & passa ensuite à Séville. Il y fut reçu avec de grandes acclamations de joie, & il y trouva de grosses sommes d'argent, tant de celui que le Roi Don Pedre y avoit amassé, que de celui qui étoit entre les mains des Receveurs & Tréforiers. Prévenu que pour s'affermir sur le Trône, il falloit qu'il n'eût rien à démêler avec le Roi de Grenade, il envoia proposer à ce Prince Musulman une Trève de quelque tems; mais Mahomet, qui avoit été si fort attaché au Roi Don Pedre, ne voulut point y consentir. Après avoir fait inutilement cette démarche, il mit la Frontière dans le meilleur état qu'il lui étoit posfible, & alla à Toléde, où il trouva la Reine sa semme & l'Infant Don Jean. Il envoïa de-là à Réquéna & aux Frontières deValence un bon Corps de Troupes sous les ordres de Pierre Gonçalez de Mendoza & d'Alvar Garcie d'Albornoz. Ces deux Généraux arrivés à Réquena, ne tarderent pas à s'emparer de la Ville; la plûpart des Valenciens qui en avoient la garde, furent massacrés, & les autres contraints de se retirer dans le Château, où on les tint assiégés, jusqu'à ce que des Troupes de Valence étant venues à leur secours, ils sortirent de la Forteresse, & s'en allerent avec elles (A).

Don Ferdinand, Roi de Portugal, faisoit de son côté de grands Ligues du préparatifs de guerre par terre & par mer, pour chasser le gal avec ceux Roi Don Henri des Etats de Castille, dont il prenoit lui-mê- de Grenade me le tître de Roi, faisant battre monnoie aux Armes de Por- & d'Aragon augal & de Castille, accordant des Priviléges, confisquant de Castille. dans les Places qui s'étoient livrées à lui, les biens de ceux

(A). AYALA. Tome V.

Fff

MNNE'E DE J. C. 1369.

qui étoient attachés au Roi Don Henri, & comblant de bienfaits tous ses Partisans. Pour se rendre plus redoutable, il rechercha contre le Roi Don Henri l'alliance du Roi de Grenade, qui consentit volontiers de joindre ses forces aux siennes. Il pensa aussi à se liguer avec l'Aragonnois, vers lequel il députa à cet effet trois de ses Conseillers, appellés Balthazar de Spinola, Alfonse de Burgos, & Martin Garcie, avec ordre de demander en mariage pour lui au Roi d'Aragon, l'Infante Dona Léonore. Le Roi Don Pedre écouta favorablement ses propositions, & envoia en Portugal, pour tout régler, Jean de Villa-Ragut avec les pouvoirs nécessaires. Son Ambassadeur ne se sut pas plûtôt rendu à Lisbonne, que l'on conclut le Traité de la Ligue, aux conditions suivantes: Que l'Aragonnois feroit la guerre au Roi Don Henri, & que le Portogais lui paieroit durant six mois quinze cens Lances; que le Roi d'Aragon auroit des Etats de Castille, le Roiaume de Murcie, la Seigneurie de Molina, Réquena, Utiel, Moya, Cañete, Cuença, Médina-Céli, Almazan, Soria, & Agréda, avec toutes leurs dépendances; & que pour sûreté de l'exécution de ce Traité, il retiendroit en ôtage Don Jean Alfonse, Comte de Barcelos, Martin Garcie & Balthazar de Spinola,

Irruption du en Galice.

Après qu'on eut signé ce Traité, le Roi Don Ferdinand même Prince passa en Galice, & se rendit à la Corogne, où il sut reçu de Jean Fernandez Andéyro. Dans le même tems, quelques Seigneurs Portugais & Castillans allerent avec leurs Troupes insulter le Château de Montérey, qui sut sorcé de se rendre, après une vigoureule réfillance.

& donneroit au Roi de Portugal le Château d'Alicante \*.

Conquête zille en Portu-

Le Roi Don Henri, qui étoit à Toléde, aïant appris que le du Roi de Caf- Roi de Portugal étoit entré en Galice, marcha contre Zamora avec ses Troupes & celles de Bertrand du Guesclin; mais fur les avis qu'on lui donna du risque que couroit la Galice, il passa dans cette Province avec son Armée, s'avançant vers la Corogne. Don Ferdinand, Roi de Portugal, fut averti de sa marche; & ne se croïant pas en état de pouvoir saire rête au Roi Don Henri, il laissa à la Corogne Don Nuño Freyre avec quatre cens Chevaux, & retourna par mer sur une Galère à la Ville de Porto. Comme on ne tarda pas à apporter au Roi Don Henri la nouvelle de fa retraite, ce Prince

P Il est parlé de ce Traité par Mariana sous l'année 1370.

PAGNE, 1407.

ERE D'Es-1407.

quitta la route de la Corogne, & fondit en Portugal à la tête de son Armée. Il commit de grandes hostilités, & s'empara facilement de la Ville de Brague, qui n'étoit point en état de défense. De cette Place il tourna ses pas vers Guimaraëns, où beaucoup de Seigneurs Portugais s'étoient rassemblés. Il assiégea cette Ville, & l'attaqua vigoureusement; mais elle ne se défendit pas avec moins de valeur. Dans le même tems, Don Ferdinand de Castro, qui étoit avec le Roi Don Henri, & seulement gardé à vûe, entra dans la Place. Sur la nouvelle du hége de Guimaraëns, le Roi de Portugal envoia défier le Roi Don Henri; & le dernier lui fit réponse qu'il l'attendoit avec ses Troupes pour le combattre, toutes les fois qu'il se présenteroit; mais comme le Roi de Portugal tarda à venir, le Roi Don Henri, dont la présence \_étoit nécessaire en Castille, leva le siège & se retira. En s'en retournant, il prit Viñaes, Zéda, Bin, Otéro de Miranda, & enfin le Château de Bergança, où il mit de bonnes Garnifons, après quoi il passa à la Ville de Toro. Il envoïa de-là quelques Troupes en Galice & en Andalousie, où il tenoit toujours Zamora investie. Le Roi de Portugal, qui avoit cependant rassemblé quelques Troupes pour secourir Guimaraëns, aïant sçu que le Roi Don Henri s'étoit retiré en Castille, les dispersa sur la Frontière; ce qui sit murmurer les Portugais.

Pendant ce tems-là, les Portugais firent plusieurs incursions en Castille. Gilles Fernandez, qui étoit à Yelves, entra gais commettent diverses dans ce Roizanne à la tête de cinq cens hommes, & désola hostifités sur tout le District de Médellin, où il enleva beaucoup de Bef-les Terres de tiaux, & fit un grand nombre de prisonniers qu'il emmena en Portugal. Immédiatement après, Gonçale Mendez & le même Gilles Fernandez se jetterent sur le Territoire de Budajoz, & eurent avec les Habitans de cette Ville, qui marche. rent à leur rencontre, un rude choc, dans lequel la perte fut presque égale de part & d'autre : Ferdinand Sanchez, un des principaun de Badajoz, fut du nombre des Castillans qui périrent dans l'action. Don Jean, Infant de Portugal, fit aussi une irruption du côté de Badajoz, portant partont le fer & le feu; mais comme il reconnut qu'il ne lui étoit pas possible de prendre cette Place, il se retira. Gomez Lorenço, qui commandoit du côté de Ciudad-Rodrigo, s'empara de Saint Félix des Galiciens, d'Hinoja & de Zerralbo. La Com-

NNE'E DA J. C. 1368.

Fffii

¥369.

mune de Lédesma voulut recouvrer la premiere de ces trois ERE D'Es-Places; mais elle fut défaite par Ruiz Portocarréro. Les Castillans ne s'oublioient point pendant ce tems-là; ils firent contre les Portugais plusieurs actions éclatantes, qu'Edouard Nunez, qui est le garant de tout ceci, a passé sous silence. Il y eut à Lisbonne sur ces entrefaites un grand incendie qui brûla plusieurs rues, & dans lequel on perdit & on vola beaucoup d'effets.

Différentes Roi d'Aragon.

Don Pedre, Roi d'Aragon, inquier des affaires de Sardaidémarches du gne, envoia à cette Isle Don Béranger Carroz, Comte de Quiéra, pendant qu'il se disposoit à y passer en personne; voiage pour lequel il fit équipper sa Flotte, & arborer l'E. tendard Roial, dans l'espérance de pouvoir par-là plus facilement lever des Troupes, & obtenir les secours dont il avoit besoin pour la guerre. Ce sur alors que Don Pedre, Roi de Castille, aïant été tué, Molina lui sut livrée par Garcie de Véra, & Canete par Alvar Ruiz d'Espéjo: Réquena se sangea aussi dans le même tems sous son obéissance, avec toutes ses dépendances. Il avoit fait prier le Roi Don Henri, par l'Archevêque de Saragosse & le Châtelain d'Amposta, de ne point rendre la liberté à Don Jayme, Infant de Majorque, quelque somme que l'on pût proposer pour sa rançon, parce qu'il craignoit que ce Prince ne contractat d'autres alliances, & n'entreprît de recouvrer les Etats de son pere. Cette appréhension fut cause qu'il crut devoir différer son voiage de Sardaigne ; & il fut fortifié dans cette penfée par les menaces de Bertrand du Guesclin, qui non content de refuser de l'accompagner en Sardaigne, quoique le Monarque Aragonnois lui eûr fait offrir par le Vicomte de Rocaberti de gros appointemens, lui déclara qu'il étoit résolu de retourner: en France chercher des Troupes, avec lesquelles il se mettroit en possession de la Seigneurie de Molina, dont le Roi d'Aragon s'étoit emparé. Bien plus, pour cette derniere raison, le Roi d'Aragon chargea l'Infant Don Jean de rassembler toutes les Troupes de Catalogne, & de fortifier les principales Places de ce Comté.

Du Gueselin répéte contre lui la Seigneurie de Molina.

Il rejette la proposition dun compro-

Après que les Castillans eurent recouvré Réquéna, le Koi d'Aragon fit dire au Roi Don Henri, qu'en vertu des anciens. Traités, il avoit plus de droit que Bertrand du Guesclin sur la Seigneurie de Molina; & qu'ainsi il falloit remettre la décision de cette affaire à quelques Prélats, Riches-hommes &

1407.

Seigneurs, au jugement desquels on s'en tiendroit; mais du Guesclin, bien loin d'accepter ce parti, protesta toujours

qu'il prendroit des mesures pour ravoir Molina.

Le Roi Don Henri pressoit cependant vivement le Roi Le Roi d'Ad'Aragon de conclure le mariage de l'Infante Dona Léonore; ragon contracte diffémais l'Aragonnois refusa toujours son consentement, protes-rentes alliantant qu'il ne le donneroit jamais, jusqu'à ce qu'il eût le Roïau-ces. me de Murcie & les autres Places dont ils étoient convenus par les anciens Traités. Comme le Roi Don Henri ne voulut point entendre à cette demande, tant pour ne rien aliéner de ce qui appartenoit à la Couronne, que parce que le Roi d'Aragon avoit violé ses engagemens; celui-ci rechercha l'alliance de Don Carlos, Roi de Navarre, lui proposant une restitution réciproque des Places qu'ils s'étoient pris l'un à l'autre; mais cette Ligue n'eut point lieu, à cause de la guerre qui s'étoit rallumée entre les Rois de France & d'Angleterre, & qui obligerent la femme du Navarrois de passer dans le premier de ces deux Roiaumes \*. Il fit les mêmes démarches auprès du Roi de Portugal, & envoia en Angleterre des Ambassadeurs, pour se liguer avec le Roi de cette sse & le Prince de Galles, sous présexte de vouloir faire la conquête des Etats de Castille. Les deux derniers y consenurent volontiers: & pour ferrer les nœuds de cette alliance, on traita du mariage du Duc de Lancastre avec Dona Jeanne, Infante d'Aragon. Don Jean de Villa-Ragut passa ensuite, par ordre du Roi d'Aragon, à Grenade, où il conclut une Ligue avec le Roi Mahomet; après quoi il alla à Fez en faire autant avec le Souverain de ce Roiaume. Pendant ce tems-là, le Roi Don Pedre, aiant sçu que les Troupes Castillannes s'approchoient des Frontières d'Aragon, sit fortisser les Villes les plus proches de Castille & de France, parce que les Rois de ces deux Etats, étant ligués ensemble, il avoit également à craindre de la part de l'un & l'autre (A).

Pierre de Lusignan, Roi de Chypre, étant mort, le Roi Pierre de Lu-Don Pedre envoia une Ambassade à la Reine veuve, pour lui signan, Roi faire des complimens de condoléance. Ces Ambassadeurs pas

1369.

Mort de

(A) ZURITAL \* Mariana ne parle point de cette démarche du Roi d'Aragon; mais il dir qu'au mois de Juillet de l'année 1370, il fit la paix & une I igue offensive & désensive | fait aucune mention de ce Traité. avec le Roi de Navarre, dont la femme,

qui étoit alors Régente du Roïaume, lui restitua les Villes de Salvatierra & de la Réal, autrefois des dépendances de la Couronne d'Aragon. FERRERAS ne Anne'e de J. C. 1369. Affaires de r Sardaigne.

ferent en Sardaigne, & firent à Brancaléon Doria des offres ERE D'Estrès-avantageuses de la part du Roi, pour l'attirer à son service. Brancaléon se laissa gagner, & commença de faire la guerre au Juge d'Arboréa, de maniere qu'il arrêta le cours de les victoires; ce qui fut un grand avantage pour l'Aragonnois, qui fit éclater sa reconnoissance, par la maniere dont il récompensa les services de Brancaléon (A).

La Ville d'Algézire prise & ruinée res.

Pendant que Don Henri, Roi de Castille, étoit occupé à faire la guerre en Portugal, Mahomer, Roi de Grenade, se par les Mau- mit en Campagne à la tête de ses Troupes, & alla assiéger Algézire. Cette Place fut attaquée vigoureusement; & comme elle ne pouvoir être secourue des Chrétiens, elle se rendit. Mahomet étant persuadé qu'il ne pourroit la garder que très-difficilement, & qu'en faifant des dépenses considérables, la fit raser; & content de cette expédition, il se retira dans son Roiaume. Le Roi Don Henri fut très-sensible à cette perte, parce que la conquête de cette Ville avoit extrêmement coûté au Moi son pere (B).

Henri paie & récompense gers.

-::: Gomez Lorenço tenoit alors Ciudad - Rodrigo pour le Le Roi Don Roi de Portugal, & faisoit, à la tête de cent Lances & d'autres Troupes, des dégâts affreux sur les Terres de ceux qui plusieurs Gé- étoient attachés au Roi Don Henri. Au bruit de ces hostilités, le Castillan passa à cette Ville avec de bonnes Troupes & des machines de guerro, l'affiégea, la barrit en bréche, & renversa une partie de la muraille; mais des plines abondantes. aïant empêché qu'on ne pût porter des vivres au Camp, mirent le Roi dans la nécessité de lever le siège, & de retourner à Salamanque. De cette Place le Roi Don Henri alla de Médina d'el-Campo, où il avoit convoqué les litats, afin de prendre des arrangemens pour paier les appointemens des Généraux François, & satisfaire à ce qu'il leur avoit promis. On régla le compte dans l'Assemblée des Etats, & on pala à Bertrand du Guesclin cent vingt mille Florins d'or, dont une partie sut tirée de la rançon de Don Jayme, Infant de Majorque & Roi de Naples, qui fut rachero sur des entrefaites par la Reine Doña Jeanne sa semme. Le Rioi donna enfuite Soria, Almazan, Atiença, Montéagudo, & Séron, avec tous les Villages de leurs dépendances, à Bertrand du Guesclin; Agréda, à Olivier de Mauny; Ribadéo avec le tître de Comte, au Viguer de Villames, qu'il maria aussi avec une Dame de (A) ZURITA. (B) AVAIA

1407.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIÈ. SIEC. XIV. 415

PAGNE. 1408.

la Maison de Guzman; Aguilar de Campo, à Geofroi Relor; & Villalpand, à Arnaud Solier; après quoi, comme les Francois & les Anglois avoient repris les armes, & étoient en guerre, du Guesclin & les autres répartiséent pour la France.

J. C. 1370.

Troubles en

Après que l'Assemblée des Etats sur finie, le Roi Don

Henri, informé que Don Ferdinand de Castro étoit passé de Galice. Portugal en Galice, & commettoit de la Ville de Saint-Jacques toutes sortes de désordres sur les Tetres de ceux qui lui éroient dévoues, envoia sur le champ de bonnes Troupes dans cerre Province, sous les ordres de Don Pedre Manrique & de Don Pedre Sarmiento, qui trouverent le moien d'empêcher les hostilités de Don Ferdinand (A).

Quoique le 23. de Février il y ent à Lisbonne un furieux Défaite d'une ouragan qui emporta presque tous les toits des maisons, & Flotte Portuendommagea fort la Flotte qui étoif destinée contre la Caf- de Caltille. tille, Don Ferdinand, Roi de Portugal, fir radouber ses Galéres & ses aurres Bâtimens, pour passer en Andalousie. Ainsi dans le mois de Mai, sa Florte qui éroit composée de 23. Galéres & de 24. Vaisseaux, sur lesquels il avoit embarqué de bonnes Troupes, fortit du Port de Lisbonne sous les ordres de Péffano. Celui-ci, après avoir double le Cap de Saint Vincent. alla se poster à l'embouchure du Guadasquivit, de sorte que rien ne pouvoit entrer ni sortir par la Rivière. Quelques Galéres jetterent du monde dans l'Ille de Cadiz qui fut pillée & faccagée. Le Roi Don Henri, aïant eu avis de tout ceci, passa promptement à Toléde, & de-là à Séville, où il fit armer vingt Galéres, quoiqu'en leur donnant moins de rames qu'il ne leur en falloit. Y aiant fait embarquer des Froupes choisies, il les envoia avec ordre de combattre les Galères Portugaises, qui étoient à l'embouchure de la Rivière, & il alla lui-même à San-Lucar avec un bon Corps d'Armée pour les soutenir le long de la Côte. Les vingt Galères n'aiant ofé attaquer celles de Portugal, faute d'avoir le nombré de rames dont elles avoient Besoin pour pouvoir se mettré en pleine mer, le Roi chargea Ambroise Boccanegra, son Amfrante, d'en bien équipper sept autres, pour dégager l'entrée du Guadalquivir, & d'aller enfuite avec elles aux Côtes de Galice, des Asturies & de Biscaye construire une Flotte. Boccanegra mit bientôt les sept Galéres en bon état ; & ajant été avec elles joindre les autres, il attaqua les Portugaises. & les chassa de l'endroit où elles

(A) AYALA.

J. C. **3370.** 

étoient. Le passage étant par-là rendu libre, Boccanégra ERE D'ES alla en Biscaye avec les sept Galères faire armer des Vaisseaux & une Flotte, & les vingrautres se rerirerent à Séville. Les Portugailes informées de ces préparatifs, retournerent jetter l'ancre à l'entrée de la Rivière. Boccanégra & Pierre Gonçalez d'Aguéro, aïant cependant formé une bonne Flotte à Santander & en Biscaye, partirent avec elle pour Séville, & prirent en route un Vaisseau chargé d'argent que Don Ferdinand, Roi de Portugal, envoioit à sa Flotte pour paier les Troupes. Arrivés à San-Lucar, ils se posterent de maniere que les Galéres Portugaises ne pouvoient plus sortir sans combattre, quoiqu'elles eussent grande envie d'éviter le choc. Celles-ci réduites dans cette extrémité, mirent le feu à deux Vaisseaux Castillans qu'elles avoient enlevés, & tâcherent de sortir quoiqu'un peu en désordre. Sur le champ Boccanégra & Pierre Gonçalez d'Aguéro fondirent sur elles, & leur livrerent un rude combat, dans lequel ils en prirent trois outre deux autres Bâtimens. Les autres Galéres ennemies s'échapperent, & se retirerent en Portugal, de sorte que le Port resta entierement débarrassé (A).

Mort de l'Inlo, & réunion de la Biscaye

de Grenade.

Le 15. d'Octobre mourut l'Infant Don Tello, dont le corps fant Don Tel- fut inhumé dans le Couvent de Saint François de Palence. Dès qu'il fut expiré, on donna la Biscaye au Prince Don Jean, à la Couron- & on la réunit pour toujours à la couronne (B). Le Roi de Grenade, qui étoit lié avec le Roi de Portugal, commit aussi les Couronnes quelques hostilités sur les Frontières; mais le Roi Don Henri de Castille & fit marcher contre lui des Troupes sous les ordres des Grands-Maîtres de Saint Jacques & d'Alcantara, qui trouverent le moien de ménager, pour quelque tems, avec les Généraux de Mahomet, une Trève qui fitt bientôt ratifiée de part & d'autre.

Le Roi d'Aragon élude Pexécution de Son Traite a-Portugal.

Don Ferdinand, Roi de Portugal, pensoit sérieusement à s'assurer l'appui de l'Aragonnois contre le Castillan. Il envoïa à cet effet en Aragon Jean Alfonse, Comte de Barcelos, les vec le Roi de Evêques d'Evora & de Silvés, & l'Abbé d'Alcobaza, avec ordre de ratifier le Traité de l'année précédente, d'amener en Portugal l'Infante Dona Léonore, & de mettre la derniere main à tout ce dont on étoit convenu. Il donna à cet effet de grosses sommes d'or & d'argent au Comte de Barcelos, le

(A) AYALA, & EDOUARD NU-

chargea

1408.

ERE D'Es-1408.

chargea de riches bijoux pour l'Infante, & sit équipper une belle Galére pour elle avec sept autres. Les Ambassadeurs s'étant donc embarqués, arriverent heureusement à Barcelonne, où étoit Don Pedre, Roi d'Aragon, qui les reçut d'une maniere très-obligeante. Le Comte de Barcélos païa d'abord l'argent nécessaire pour les quinze cens Lances qui devoient servir dans la guerre de Castille; mais remarquant ensuire, de même que les autres Ambassadeurs ses Collégues, que le Monarque Aragonnois paroissoit peu empressé pour cette guerre, ajoûtoit de nouveaux articles aux Traités qui avoient été faits, & refusoit de livrer l'Infante, sous prétexte qu'il falloit auparavant avoir la dispense du Pape, il demanda au Roi d'Aragon la permission de retourner en Portugal, & lui allégua pour raison qu'il ne pouvoit rien résoudre sans un ordre exprès de son Maître, à qui il étoit obligé de retourner rendre compte de tout. Ainsi il repartit pour le Portugal, & emporta avec lui les principaux bijoux, quoiqu'il laissat beaucoup d'argent en Aragon; & le mariage n'eut point lieu. comme on le verra dans la fuite (A).

Bénévénuto Grafféo, Seigneur de Partane en Sicile, mena par ordre du Roi quelques Vaisseaux chargés de vivres à remporté en Cagliari, à Algéri, & à d'autres endroits qui en manquoient; Sardaigne par un Partisan du & l'on fortifia & ravitailla les principaux Châteaux. Branca- Roi d'Araléon Doria fit quelques dégâts sur les Terres du Juge d'Ar- gon. boréa; & celui-ci aïant rassemblé ses Troupes, marcha à sa rencontre, & lui livra un combat, dans lequel il fut défait; de forte que les affaires de Sardaigne donnerent moins d'in-

quiétude (B).

Il s'éleva en Catalogne une grande contestation entre les Troubles en Comtes & Vicomtes d'une part, & la Noblesse de l'autre, Catalogne, touchant les Droits de Jurisdiction; & comme chacun courut aux armes, le Roi fut contraint de s'offrir pour Médiateur, & de promettre que l'affaire seroit bientôt décidée dans les **E**tats; ce qui pacifia tout (C).

Le Roi d'Aragon avoit traité du mariage de l'Infant Don Jean son fils avec Jeanne de Valois, fille de Philippe de Va- Jeanne de lois, Roi de France, & de Blanche de Navarre sa seconde Valois. femme. Pour amener cette Princesse en Aragon & l'accompagner, il envoia en France Don Loup d'Urréa & Don Bé-

J. Ç. 1370.

Mort de

Ggg

(A) ZURITA, EDOUARD NUÉEZ. (C) ZURITA. (B) ZURITA. Tome V.

Digitized by GOOGLE

NE'E DE J. C. ¥370.

renger d'Abella, ausquels le Roi-& la Reine de France la re- ERE D'Esmirent. L'Infant alla au-devant d'elle jusques dans le Roussillon; mais cette Princesse étant arrivée à Béziers, fut attaquée d'une violente maladie qui la précipita au tombeau en peu de tems, au grand regret du Roi Don. Pedre & des autres.\* (A).

Voïage du varre en Angleterre.

Don Carlos, Roi de Navarre, étant en France, & voiant Roi de Na- la guerre rallumée entre les Anglois & les François, passa en Angleterre, & y eut quelques Conférences secrettes avec le Roi : on dit même qu'il s'étoit ligué secrettement avec luipar le canal du Seigneur d'Anbreton. Peu de tems après, Charles, Roi de France, envoia Bertrand du Guesclin, son. Connétable, à Evreux proposer au Roi de Navarre une entrevue à Vernon, en lui donnant toutes les suretés qu'il souhaiteroit; mais quoique le Comte de Salebrone & d'autres hommes très-sçavans sussent députés à cet esset, on ne put rien arranger alors \*\* (B).

1371. Le Pape Grégoire XI. cifier les Prin-

ces Chrétiens

d'Espagne.

Au commencement de l'année 1371 de J. C. Grégoire XI. qui avoit été depuis peu élevé à la Thiare, confirma dans cherche à pa- la Légation de son Prédécesseur, Bertrand, Evêque de Comminges, & Agapir, Evêque de Bresse, pour ménager la paix entre les Rois d'Espagne: il écrivit aussi à ce sujet aux Roisde Castille, d'Aragon & de Portugal, ainsi qu'aux Prélats: de Toléde, de Séville, de Saragosse, & de Coimbre (C). Les Légats allerent d'abord trouver le Roi Don Henri quiétoit à Séville, de qui ils furent reçus avec de grandes marques d'estime. Ce Prince leur promit de se prêter, autant qu'il lui seroit possible, à une Paix générale, & les pria, pour en accélérer la conclusion, d'aller persuader à Don Martin Lopez. de Cordoue de lui remettre Carmone avec tout ce qu'il ye

(A) ZURITA.

(B) ALESON. (C) BALUZE.

\* La nouvelle Histoire de Languedoc met sa mort au 16. de Septembre de l'année suivance, & se sonde avec raison sur ce que cette Princesse n'avoit sait son entrée à Monrpellier, étant en soute pour l'Aragon, que le 20, d'Août pré-cédent, & étoit partie de cette Ville meuf jours après, comme on l'apprend du Thalam. de Montpell:

FERRERAS ne parle point d'un Traité, dont les Rois de France & de ];

Navarre convincent le Mardi 26. de-Mars, par l'entremise de Jeanne Reinede France & de Navarre,, veuve de: Charles IV. C'est sans doute, ou parcece qu'il l'a ignoré, ou parce que le Roi: de France arant appris que le Navarrois: avoir formé de nouvelles liaisons avec: l'Anglois, le Traité n'eut point son exé-curion, comme il est dit sous l'année: 1371. dans la nouvelle Histoire de Languedoc, à laquelle on peut avoir recours, pour sçavoir quelles en étoiens les conditions.

. Digitized by GOOGLE

1409.

avoit dans la Place. Les Légats confentirent volontiers à la FAGNE. demande du Roi; mais Don Martin Lopez, qui avoit dépêché un Gentilhomme au Roi de Portugal, pour lui donner avis de l'état où il se trouvoit, & implorer son secours, rejetta leurs propositions, ignorant sans doute que le Roi de Portugal avoit répondu à son Envoié, qu'il n'étoit point alors en état de le secourir, parce que le Gentilhomme n'avoit point ofé retourner à Carmone, de crainte d'y être regardé comme un homme suspect (A).

J. C. 1371.

Le Roi Don Henri irrité de l'obstination de Don Martin Lopez, résolut de faire les derniers efforts pour réduire Car- l'obéssance : mone, pendant que les Légats du Pape iroient traiter de du Roi Don paix avec le Roi de Portugal. Aïant donc donné ordre à fes Henri. Généraux de faire la guerre aux Rébelles, & aïant fait équipper une grosse Flotte en faveur du Roi de France contre celui d'Angleterre, il alla en personne assiéger Carmone, qui fouffrit beaucoup du manque de vivres. Comme cette Ville étoit extrêmement fortifiée, quelques jours après qu'il fut arrivé, les Soldars de sa garde résolurent de l'escalader de nuit. Pour cet effet, ils jetterent des échelles de corde à la muraille, & quarante hommes monterent avec la résolution de s'emparer d'une porte; mais afant été découverts, les Habitans de la Ville & la Garnison accoururent & les sirent tous prisonniers. Don Martin Lopez ne les eut pas plûtôt en son pouvoir, qu'il leur ôta la vie : action qui irrita extrêmement le Roi Don Henri, & l'excita à pousser le siège avec plus de vigueur que jamais \*. A la fin Don Martin Lopez voiant que plusieurs de ses gens mouroient de faim, & que beaucoup d'autres défertoient, pour éviter un pareil fort, se détermina à rendre la Ville. Il demanda en conséquence à parler à Don Ferdinand Offores, Grand-Maître de Saint-Jacques, & il lui dit qu'il étoit prêt à livrer la Ville avec les enfans & les Trésors du seu Roi Don Pedre, pourvû qu'on lui donnât un Sauf-conduit pour se retirer en tel endroit qu'il jugeroit à propos. Don Ferdinand Offores fit aussi-tôt son rapport au Roi Don Henri qui accepta la proposition, se contentant d'e-

(A) EDOUARD NUÉEZ. \*Avant cet événement, suivant Ma-riana, les Asségés firent une vigoureuse suriment les efforts des Ennemis, & fouriment les efforts des Ennemis, & procument par-la aux aurres Troupes: le Roi auroit été tué ou pris, sans quel- I dace des Rébelles.

ques Seigneurs qui volerent & Son Quar-

Gggŋ

MNE'E DE J. C. 1371.

xiger en outre, que Don Martin Lopez lui remît prisonnier ERE D'Es-Matthieu Fernandez de Cacéres, qui avoit été Chancelier du Roi Don Pedre. Le Grand-Maître de Saint-Jacques aïant porté cette réponse à Don Martin Lopez, & celui-ci aïant rempli à l'instant sa promesse, le Roi envoia les fils du Roi Don Pedre à l'Alcazar de Toléde avec tous les Trésors, & fit conduire Don Martin Lopez & Matthieu Fernandez à Séville, où ils perdirent la vie peu après par ordre de ce Prince. qui manqua ainsi à sa parole à l'égard de Don Martin Lopez. & mortifia fort par-là le Grand-Maître de Saint-Jacques (A).

Zamora a le même fort.

En vertu des ordres du Roi Don Henri, Pierre Fernandez de Velasco alla à la tête de ses Troupes se présenter devant Zamora. Quoique le Commandant du Château fe déclarât pour le Roi Don Henri, dès qu'il apperçut ses Enseignes, les Troupes qui étoient dans la Ville, se mirent en devoir de se défendre; mais Pierre Fernandez de Velasco les combattit sur les remparts, les maltraita fort, & entra dans la Place dont il se rendit maître : il y sit aussi-tôt arrêter Alsonse Fernandez de Zamora, qui étoit le principal fauteur du trouble. & qui empêchoit cette Ville de se soumettre au Roi Don. Presque tou- Henri. En Galice Don Pedre Manrique & Pierre Ruiz Sarte la Galice se miento réunirent leurs Troupes, & marcherent à la rencontre de Don Ferdinand de Castro, qui commettoit des hostilités affreuses dans ces Quartiers. L'aiant joint proche du Port de Bueyes, ils le chargerent avec tant de valeur, qu'ils. le mirent bientôt en déroute, & le contraignirent de se retirer en Portugal; par-là presque toute la Galice reconnut Don. Henri pour son Souverain (B).

Paix conclue entre la Castille & le Pornugal.

range à son

devoir.

Pendant ce tems-là, les Légats du Pape porterent Don Ferdinand, Roi de Portugal, à faire la Paix avec le Roi Don-Henri, à qui ils firent dire sur le champ d'envoier une personne avec ses pouvoirs à Alcoutin, où l'on étoit convenude tenir un Congrès. Ainsi les deux Rois firent partir des Plénipotentiaires, qui furent Don Alvar Pérez de Guzman, pour la Castille, & Don Jean Alsonse, Comte de Barcélos, pour le Portugal; & ceux-ci s'étant affemblés à Alcoutin avec les. Légats du Pape, réglerent la Paix aux conditions suivantes = Que le Roi de Portugal épouseroit Dona Léonore, fille du Castillan, laquelle auroit trois cens mille florins de dot: Que le Roi Don Ferdinand donneroit pour douaire à l'Infante (A) AYALA LI (B) AYALA.

Digitized by Google

1409.

Doña Léonore tout ce que la Reine Doña Béatrix avoit reçu du Roi Don Alfonse: Qu'on se restitueroit toutes les Places qui avoient été prises de part & d'autre, & que les deux Rois se donneroient réciproquement des Châteaux pour sûreté de l'exécution de ce Traité qui fut signé par les Plénipotentiaires. Après que l'on eut pris ces arrangemens à Alcoutin, les Légats du Pape porterent le Traité au Roi de Portugal, qui étoit à Evora; & ce Prince l'aïant ratissé, députa au Roi de Castille Don Alsonse Gomez de Silva pour le sommer d'en faire autant. Don Henri y consentit, étant à Cordoue, où is avoit fait apporter de Séville avec beaucoup de pompe le corps du Roi Don Alfonse son pere, pour être inhumé dans l'Eglise Cathédrale \*, comme ce Prince l'avoit ordonné par

J. C. 1371.

for Testament (A). Ambroise Boccan , Amirante du Roi Don Henri, partit cependant des Ports d'Espagne avec une Flotte de qua-remportée sur rante gros Vaisseaux bien garnis de Troupes & d'armes, & mer par les Castillans sur de treize Tartanes, en faveur du Roi de France contre les les Anglois. Anglois. Il se rendit heureusement à la vûe de la Rochelle, où parut aussi peu de tems après la Flotte Angloise, commandée par le Comte de Pimbroch. Celui-ci, qui ne comptoit point trouver d'obstacle au débarquement, fut d'autant plus surpris de cette rencontre, qu'il lui fallut sur le champ songer à se désendre, parce que la Flotte Castillanne l'attaqua avec une valeur inexprimable. On se battit de part & d'autre avec toute l'opiniatreté & tout l'acharnement possible durant tout le jour, qui fut la veille de la Saint Jean; mais comme les Vaisseaux Castillans étoient plus forts & plus élevés que ceux des Ennemis, la Flotte Angloise sur entiérement désaite. L'Amirante de Castille se rendit maître de plusieurs Bâtimens, sur l'un desquels étoit le Comte de Pimbroch avec un grand nombre de Seigneurs Anglois, & s'empara de tout l'argent destiné à païer les Troupes d'Angleterre. Après cette victoire, qui abattit l'orgueil des Anglois, l'Amirante Boccanégra retourna aux Côtes d'Espagne avec les prisonniers & les Vaisfeaux qu'il avoit enlevés; & arrivé à Santander, il fit sçavoir ces heureux événemens au Roi son maître (B).

Tombeau, dir Mariana, & celui du Roi | Itel.

(A) AYALA, EDOUARD NUNEZ. | Don Ferdinand son pere, lesquels, quoi-(B) AYALA, FROISSARD, WAL- | que de bois, ont tout autour une sculpture assez délicate pour un Siécle aussi \* On y voit encore aujourd'hui son | groffier. Ils sont derrière le grand AuNNE'E DE J. C. 1371.

pe de Castro

.allassiné à Pa-

·rédes.

Don Henri reçut cette agréable nouvelle à Toléde, où il ERE DEL étoit passé de Cordone, à dessein de faire faire les préparatifs, & de donner les ordres nécessaires pour le mariage de l'Infante Doña Léonore sa fille. Tout joieux de certe expédition, il alla sur le champ à Burgos, où il sit amener les prisonniers Anglois, qui lui païerent de grosses rançons, & d'où il con-Don Philip- voqua les Etats à la Ville de Toro. Presque dans le même tems, les Habitans de Parédes de Nava tuerent Don Philippe de Castro, beau-frere du Roi. Pierre Fernandez de Vélasco, qui étoit accouru à son secours avec des Troupes, ne put le fauver; mais étant entré dans la Place, il massacra plusieurs des Habitans. Quoique le Roi fût extrêmement irrité de la mort de son beau-frere, les Seigneurs qui étoient à sa Cour, l'appaiserent, de maniere qu'il se contenta d'envoier des Commissaires pour châtier les coupables (A).

Pierre Gomoz créé Cardinal

Le 6 de Juin, le Pape fit un promotion de Cardinaux. mez d'Albor- au nombre desquels fut Pierre Gomez d'Albornoz\*, Archevêque de Séville, dont le Siège Archiépiscopal devint par-là vacant, conformément à la discipline de ce tems; d'où l'on peut tirer des lumiéres pour ce qui est marqué par Oriz dans les Annales de Séville. Bertrand, Evêque de Limoges, & Légat du Pape \*\*, fut aussi élevé au Cardinalat; & le Saint Pere lui fit même la grace de lui envoier le Chapeau en Espagne, quoiqu'il fut alors d'usage de le recevoir immédiatement des mains de Sa Sainteté (B).

Etats de Toro, & Régle-

Le Roi Don Henri étant allé à Toro tenir les Etats qu'il avoit convoqués, & où se rrouverent les Prélats, les Seiles Ju fi & les gneurs & les Députés des Villes, on y traita de ce qui con-Mahomérans. venoit au bien du Roïaume. Entre autres Réglemens qui y furent faits, on ordonna que les Juis & les Mahométans porteroient sur leurs habits une marque à laquelle ils seroient reconnus. On voulut aussi partager & démembrer les Béhétries. à cause des troubles & des contestations qui s'élevoient à ce sujet entre les Seigneurs; mais sur les remontrances des der-

(A) AYALA.

(B) BALUZE, dans les Vies des Papes d'Avignon, RAYNALDUS.

\* Barroso, suivant Mariana, & M. ₽Abbé Fleury.

\*\* Il y a ici une méprise; car le Légat] n'étoit point Evêque de Limoges, mais de Comminges, comme FERRERAS le | trand de Cosnac.

dit lui-même au commencement de cette année, en lui donnant pour Collégue dans sa Légation, Agapit, Evêque de Bresse. D'ailleurs l'Evêque de Limoges, qui fut fait Cardinal dans cette promotion, se nommoit Jean Cros, au lieu que celui de Comminges s'appelloit Ber-

Digitized by GOOGLE

1409.

# DESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 427.

PAGNE. 1409.

niers qui firent entendre que ces Réglemens leur seroient pré-

judiciables, on changea de dessein (A).

Après que Don Ferdinand, Roi de Portugal, fut convenu d'épouser Dona Léonore, Infante de Castille, ce Prince vit Portugal dedans l'appartement de l'Infante Dona Béatrix sa sœur, Dona vient amou-Léonore Tellez, fille de Marrin Alfonse Tellez, frere de Don Léonore Tel-Jean Alfonse, Comte de Barcélos, laquelle étoit femme de lez, femme de Jean Laurent d'Acunha, un des principaux Seigneurs de Por- Jean Laurent rugal. Il en devint sur le champ si éperduement amoureux, que ne pouvant réprimer sa passion, il la déclara à Dona Marie Tellez, sœur de Dona Léonore. Dona Marie lui représenta, en semme prudente & spirituelle, l'impossibilité de la satisfaire: Entre autres raisons qu'elle lui allégua, & quit auroient toutes été capables de guérir facilement un cœur moins épris que celui du Roi Don Ferdinand, elle lui dit defaire attention que Dona Léonore étoit mariée à un homme d'une illustre naissance, & qui avoit un grand nombre de pamens, & que s'il n'épousoit pas, comme il s'y étoit engagé, l'Infante de Caffille, il devoit craindre de voir rallumer la funeste guerre qui l'avoit contraint de faire la Paix. Mais le Roi de Portugal qui n'écoutoit que son amour, lui répondit qu'il avoit dessein d'épouser Dona Léonore, sans s'inquiérer qu'elle fût la femme de Jean Laurent d'Acunha, parce que ce mariage étoit nul de plein droit, pour avoir été contracté: sans dispense, malgré la proche parenté de Dona Léonore avec Jean Laurent; & qu'à l'égard des engagemens qu'il avoit pris au sujet de l'Infante de Castille, il sçauroit arranget cette affaire de maniere que la Paix ne seroit point rompue. Ainsi il continua toujours de presser Doña Marie de parler à Dona Léonore la lœur.

Jean Laurent d'Acunha apprit la passion du Roi pour Do- Il sait casser na Léonore Tellez sa femme; & ce Seigneur craignant la son mariage, & dégage la violence & sa propre honte, envoia quérir sa femme sur le parole qu'il champ; mais Doña Léonore aïant été informée de tout par avoit donnée d'épouser Dona Marie sa sœur, & aïant consulté Don Alfonse son oncle l'Infante Do-& ses autres parens, prit le parti, au lieu d'aller retrouver son na Léonore. mari, de lui demander par les voies juridiques la cassation de de Castille. son mariage. Cette affaire fut poussée vivement par ordre du Roi; & Jean Laurent d'Acunha voulant ménager sa propregloire, se défendit foiblement, de sorte que le mariage sut:

(M) AYALA.

ANNE'E D'S J. C.

Le Roi de

J. C 1371.

déclaré nul. Dona Léonore étant ainsi dégagée de ses liens, ERE D'Esle Roi l'épousa secrettement. Aïant appris peu de tems après que Don Henri, Roi de Castille, tenoit les Etats à Toro, il lui envoia un Ambassadeur pour lui faire ses excuses de ne pouvoir épouser l'Infante Dona Léonore, comme il s'y étoit engagé: il lui fit dire que, quoiqu'il lui fût impossible de remplir cet article du Traité, parce qu'il étoit marié avec une autre, il souhaitoit d'entretenir la Paix, d'exécuter toutes les autres conventions qu'ils avoient faites, & de vivre avec lui en bonne intelligence. Le Roi Don Henri répondit au Roi de Portugal, après avoir délibéré dans son Conseil sur cette affaire, qu'il trouveroit toujours à marier l'Infante sa fille, & qu'ainsi il le déchargeoit volontiers de sa promesse sur ce point; qu'à l'égard de la Paix, il l'observeroit de la manière qu'il l'avoit signée (A).

Troubles à fujet.

Quoique le Roi de Portugal eût épousé en secret Dona Lisbonne à ce Léonore Tellez, on le sçut à Lisbonne & dans les autres Villes du Roïaume; mais les Habitans de Lisbonne furent ceux qui en témoignerent le plus de mécontentement. Ils furent extrêmement offensés que le Roi eût ravi la femme de Jean Laurent d'Acunha, & ils se persuaderent qu'après une pareille action, aucune femme ne seroit plus à l'abri des desirs criminels de leur Souverain. Il leur parut aussi qu'il étoit honteux au Roi d'avoir préféré une de ses Sujettes à l'Infante de Castille. & de les exposer par-là à une nouvelle guerre, dans le tems que la mémoire leur étoit encore toute récente des maux qu'ils avoient soufferts durant la dernière : ils ne douterent point enfin que les parens de Dona Léonore ne devinssent les arbitres de la volonté du Roi, & les maîtres du Gouvernement. Frappés de ces idées, ils se révolterent, aïant à leur tête un homme du Peuple, appellé Ferdinand Vasquez, qui étoit hardi & entreprenant \*. Ils allerent avec lui au Palais, pour sçavoir si le Roi avoit réellement épousé Doña Léonore Tellez, déclarant qu'ils ne souffriroient jamais une pareille alliance, tant pour l'honneur du Roi, que pour le bien de la Monarchie. À la vûe de cette émeute, le Roi leur fit dire de s'appaiser, qu'il n'étoit pas marié, & ne se marieroit point avec Doña Léonore Tellez; & que pour les contenter, il iroit le jour suivant au Couvent de Saint Dominique, où il

> (A) AYALA, EDOUARD Nu- | \* C'étoit un simple Tailleur, suivant Ez. M. de la Cléde. ńez.

leur

1409.

leur apprendroit lui-même tout ce qui en étoit. Le lendemain, toute la Ville accourut au lieu marqué; mais le Roi Don Ferdinand sortit secrettement de Lisbonne, & emmena Dona Léonore à Sanctaren. Tous les Habitans, ainsi trompés, furent plus furieux qu'auparavant, & se déchaînerent en invectives contre le Roi & la Reine, qui laisserent adroitement refroidir leur premiere ardeur, jusqu'à ce qu'aïant trouvé le moien de faire arrêter Ferdinand Vasquez & les principaux fauteurs de la révolte, ils leur firent paier de la vie leur audace (A).

J. C. 1371.

Don Carlos, Roi de Navarre, jugeant qu'il étoit plus à Entrevue & propos de s'accommoder avec le Roi de France son beau-ment des Rois frere, que de se liguer avec l'Anglois, consentit d'aller à Ver- de France & non s'aboucher avec le premier, & terminer ensemble toutes de Navarre leurs contestations. Les deux Monarques se rendirent donc dans ce lieu, où ils montrerent une joie réciproque de se voir; & après quelques conférences, il fut réglé que le Roi de Navarre céderoit au Roi de France les Villes de Mante, de Meulan, de Longueville, & d'autres Places, afin qu'elles ne retombassent point entre les mains des Anglois, & que ces Ennemis jurés de la France ne pussent pas avoir pat-là entrée dans l'intérieur du Roiaume. Le Roi de France s'obligea de son côté d'abandonner à celui de Navarre la Seigneurie de Montpellier avec toutes ses dépendances; & le Navarrois renonça en conséquence à tous ses droits sur la Champagne, la Brie & la Bourgogne \*. Après que le Traité fut fait, & qu'on eut remis les Places au Roi de France, le Navarrois alla prendre possession de la Seigneurie de Montpellier \*\*, d'où il passa à Avignon sur la fin de l'année, ou au commencement de la suivante, pour voir le Pape (B).

· (A) EDOUARD NUMEZ.

(B) Le Prince de VIANE, & ALÉ-

· \* Au moien de ce que j'ai marqué dans ma onziéme Note sous l'année 1367. on ne doit point être étonné de ce que le Roi de France abandonne par ce Traité au Roi de Navarre la Seigneurie de Montpellier, qu'il lui avoir déja cédée en 1365. L'Histoire générale de Languedoc ne parle point de la derniére clause; mais elle porte en revanche qu'il sût en outre stipulé, que le Roi de Nawarre jouiroit pendant deux ans, en ga-l l'cités dans l'Hist. génér. de Languedoc.

ige, du Comté de Cessenon, jusqu'à ce que la prisée des Terres qui lui étoiene cédées, fut faite. On peut y voir aussi ce que le Roi de France se réserva à

Montpellier.

\*\* Il ne le fit point en personne, mais il chargea de cette commission Alguier : on Legier d'Orgiey, Chevalier, qui s'en acquitta le 23. du mois de Novembre, quoique le Sénéchal de Beaucaire & les autres Officiers Roïaux de la Sénéchaufsée s'opposassent à cette prise de possession. Talam. de Monspell. M. S. de Brien.

Tome V.

Hhh

J. C. 1371. Le Roi de Castille re-Places sur le Navarrois.

Don Henri, Roi de Castille, souhaitoir fort de recouvrer ERE D'Estout ce qui avoit été démembré de sa Couronne, & qui étoit dans des mains étrangeres; c'est pourquoi étant en paix avec le Portugal, & en pourparler d'accommodement avec l'Acouvre deux ragonnois, il se mit en Campagne à la tête de ses Troupespour recouvrer Victoria, Logrono, Salvatierra, & Sainte-Croix de Campéle. Il s'avança vers la Frontière; & dès que Salvatierra & Sainte-Croix eurent apperçu ses Etendards " elles se rangerent sous son obéissance. De-là il passa à Victoria & Logrono, qu'il attaqua vigoureusement; mais comme ces, deux Places avoient de bonnes Garmsons, elles se défendirent avec valeur. Doña Jeanne, Reine de Navarre, qui ne s'attendoit point à cette irruption, & dont le mari étoit alors en France, eur recours au Cardinal Bertrand, Légat du Pape, & les pria d'engager le Roi de Castille à renoncer à son entreprise sur ces deux Villes, consentant que Don Jean Ramirez d'Arellano les tînt au nom du Pape, jusqu'à ce que les prétentions des, deux Couronnes fussent réglées à l'amiable, & sans emploier la voie des armes. Le Roi Don Henri voulut bien alors y consentir : & comme il n'avoit plus de guerre sur les bras, le Prince Don Jean son fils alla en Biscaye prendre possession de cette Seignéurie, qui depuis ce tems est toujours restée réunie à la Couronne (A).

Le Roi d'Aragon fair paffer des Troupes en Sardaigne.

En Sardaigne le Seigneur d'Arboréa s'étoit rendu très-puisfant, & avoit résolu de mettre touren œuvre pour chasser les Aragonnois. Il follicita à cet effet les Génois de le seconder d'une bonne Plotte; mais le Duc rejetta sa proposition, parce qu'il étoit en paix avec le Roi d'Aragon, qui avoit d'ailleurs peu de forces dans l'Isle. Le Roj Don Pedre, informé de tous les mouvemens de cet opiniaire, fit dire à Brancaléon, Doria de convenir avec lui d'une Tréve, qui durât au moins. jusqu'au mois d'Avril, afin d'avoir le tems de préparer des secours. Brancaléon s'étant acquiré de sa commission avec succès, Don Béranger Ripol transporta sur six Vaisseaux des Troupes & des vivres à Cagliari & à Algéri, qui étoient les principales Places & Forteresses que les Aragonnois avoient dans l'Isle. Don Béranger Carroz alla aussi à Avignon, par ordre du Roi, prendre quelques Troupes à la solde, asin de secourir la Sardaigne; & Gualter Bénédicte, Capitaine Anglois, convint avec lui de mener à cette Isle mille Lances, suivies.

-(A) AYALA & ALÉSONI

1409.

chacune de trois Chevaux, cinq cens Arbaletriers, chacun avec deux arcs, & mille Fantassins. Après que cet accord sut fait, Don Béranger Carroz & Gualter Bénédicte vinrent en Aragon, où le Roi avoit convoqué les Etats, afin d'avoir de l'argent pour paier ces Troupes étrangeres. Comme les Peuples étoient déja extrêmement chargés d'impôts, on n'eut pas plûtôt entendu la demande du Roi, que tous les Assistant se recrierent fort contre son acharnement à continuer cette guerre qui coûtoit beaucoup de monde, sans qu'on en retirat aucun profit, à cause de l'infidélité & de la perfidie des Insulaires, ausquels on avoit affaire. Mais le Roi persista dans sa résolution, & donna même, étant à Caspe, la Seigneurie d'Arboréa à Gualter, pour se l'attacher davantage. par l'honneur & par l'intérêt. Carroz & Gualter allerent donc faire embarquer les Troupes; & Olfo de Prochita aïant joint à cet effet les Galéres du Roi avec une Escadre de Sicile, ils conduisirent tous trois en Sardaigne ce gros secours. Arrivés dans l'Isse, ils réunirent leurs Troupes à celles que Cruillas avoit déja, & marcherent sur le champ à la rencontre du Seigneur d'Arboréa, qui, trop foible pour faire tête aux Aragonnois, se rerira en lieu de sûreté, & resta tranquille (A).

A l'égard des démêlés entre la Castille & l'Aragon, le Cardinal Légat ménagea avec succès une Tréve de quelques l'Aragon. mois, afin qu'on pût travailler à tout arranger à l'amiable. Quoiqu'au moien de cette Armistice, l'Aragonnois n'eût plus d'inquiétude, sa tranquillité sut troublée vers les derniers de Majorque, Roi de Namois de l'année, par les avis qu'on lui donna que Don Jayme ples, pense à de Majorque, Roi de Naples, levoit des Troupes à Avignon recouvrer ses biens hérédis pour recouvrer les Etars de son pere; ce qui l'obligea d'envoier le Vicomte de Canet dans le Roussillon avec un Corps

d'Armée, pour dispurer le passage à ce Prince (B).

On condamna alors quelques erreurs touchant le Sacre- Erreurs anament de l'Eucharistie, desquelles plusseurs personnes étoient thématilées. infectées en Catalogne & en Aragon, comme on peut le voir

dans Raynaldus.

En Portugal, le Roi Don Ferdinand mena la Reine Doña Léonore Tellez de Sanctaren dans la Province, appellée En- Portugal étre-Douro & Minho. Là il fit faire publiquement la cérémo- pouse publinie de son mariage dans le Monastere de Léra, en présence na Léonore des Infans ses freres, & de plusieurs Prélats & Seigneurs qui Tellez.

(A) ZURITA. (B) Zurita. J. C. 1371.

Don Jayme

Hhhij

Digitized by Google

ANNE'E DE J. C. 13724

bailerent tous la main à la Reine, à l'exception de l'Infant Don Denis, qui toujours mécontent du mariage du Roi son frere, s'opposa fortement à cet hommage. Dona Léonore. chercha aussi-tôt à s'attacher ses parens & les principaux Seigneurs, en leur procurant des postes avantageux, & les comblant de bienfaits, pour mieux s'affermir dans sa nouvelle Prétentions grandeur. On apprit sur ces entrefaites que Jean, Duc de Lan-Lancastre, & castre, fils du Roi d'Angleterre, venoit d'épouser Dona Cons-Ligue du Roi tance, fille du Roi Don Pedre le Castillan, & qu'en vertu de Portugal du droit de sa femme, il avoit pris le Titre de Roi de Castille, tre le Roi de & étoit résolu de s'emparer de ce Roiaume par la voie des Armes. Sur le champ le Roi Don Ferdinand, qui conservoit toujours dans son cœur de la haine contre le Roi Don Henri, pensa à se lier secrettement avec le Duc de Lancastre, & lui députa, pour faire le Traité, Vasco Dominguez, Grand-Chantre de Brague. Dominguez passa donc en Angleterre,

& conclut la Ligue contre le Roi Don Henri avec le Duc de

Lancastre, qui promit de venir au plûtôt fondre sur la Castille à la tête d'un bon Corps de Troupes (A).

La guerre-re-

Quoique le Roi de Portugal cachât cette démarche le commence en- plus qu'il put\*, ses Sujets les plus prudens en furent avertis, & tre la Castille se le Pour commencerent à craindre les funestes conséquences qui suivirent. Mais les Castillans qui étoient dans ce Roiaume, en profiterent pour recommencer la guerre ; & de-là vint qu'Alsonse Gomez & Men Rodriguez de Sanabria allerent avec quelques Troupes à Tuy, & prirent cette Place par surprise, Don Henri, Roi de Castille, n'eur pas plûtôt appris cette infraction à la Paix, qu'il rassembla ses Troupes, passa en Galice, & affiégea la Ville de Tuy qu'il remit bientôt fous sa domination. A peine sut-il de retour en Castille, qu'il sçut que Ferdinand Alfonse de Zamora & d'autres Castillans avoient fait de Portugal une irruption, & s'étoient emparés du Château de Viane, d'où ils tourmentoient beaucoup les Peuples des environs: on l'avertit encore qu'on avoit arrêté à Lisbonne quelques Vaisseaux de Biscaye & de Santander. Sur toutes ces nouvelles, le Roi Don Henri sit marcher le Comte-Don Alfonse son fils, avec des Troupes d'élite, contre Ferdinand Alfonse, & envoia en même tems en Portugal une personne de confiance pour reclamer les Vaisseaux, & sonder les dispositions du Roi, touchant l'observation de la Paix qui (A) EDOUARD NUAEZ. \*M. de la Neufville la recule d'un an.

Digitized by GOOGLE

ERE D'Es

PAGNE. 1410.

PAGNE. 1410.

avoit été faite. Il chargea aussi de la derniere commission Diégue Lopez Pachéco, qui étoit natif de Portugal, & à qui il avoit donné des Terres dans son Roïaume, se flatant que ce Seigneur pourroit dans cette occasion lui rendre de grands fervices, sous prétexte d'aller s'informer par lui-même de l'état où étoient ses affaires, depuis la mort du Roi Don Pedre, par la crainte duquel il avoit quitté sa Patrie.

J. C. 1372.

Le Comte Don Alfonse se présenta avec ses Troupes devant le Château de Viane, & attaqua cette Place si vigoureusement, que la plûpart de ceux qui y étoient, s'échapperent, & s'enfuirent au Château de Cimbra. Après avoir recouvré Viane, Don Alfonse les suivir, les assiégea, & les ferra de si près, que les uns s'évaderent, & les autres se soumirent. Pendant ce tems-là, le Roi Don Henri manda ses Troupes à Zamora, & y attendit la réponse de Portugal, d'où arriverent enfin Diégue Lopez Pachéco & son Ambassadeur. Ces deux-ci lui rapporterent que Don Ferdinand, Roi de Portugal, n'avoit point envie d'observer la Paix; qu'il s'étoit lié avec l'Angleterre, & qu'il refusoit, sous des prétextes frivoles, de rendre les Vaisseaux qui avoient été pris : Pachéco ajoûta aussi qu'en Portugal la Noblesse étoit très-mécontente du mariage du Roi avec Doña Léonore Tellez, & que l'Infant Don Denis avoit envie de se retirer en Castille (A),

Sur ces entrefaites, Charles, Roi de France, pria le Roi Expéditions Don Henri de lui envoier sa Flotte pour le siège de la Ro- en faveur de chelle; & le Monarque Castillan sit aussi-tôt partir quarante la France. Bâtimens bien armés, sous les ordres de Ruy Diaz de Roxas, qui serra cette Forteresse de si près, qu'elle sut contrainte de se rendre. La Flotte Castillanne se rangea ensuite le long de la Côte, où les François faisoient leurs travaux par terre. Quoiqu'après la prise de Poitiers, qui suivit celle de la Rochelle; les Anglois perdissent courage, le Captal de Buch. alla avec quelques Troupes secourir Soubise; mais sur le champ Ruy Diaz de Roxas, aïant fait débarquer son monde. l'attaqua, le défit, le prit prisonnier, & l'envoia au Roi de France (B). Enfin l'Hyver étant venu, la Flotte Espagnole retourna dans ses Ports. Ruy Diaz de Roxas avoit aussi été Le Roi Dome chargé par le Roi son Maître, de traiter avec Bertrand du Henri rachete. Guesclin, du rachat des Places que le Roi Don Henri lui avoit qu'il avoit données; & l'Amirante aïant offert à ce Seigneur de le paier données à

· (A) AYALA..

I. (B) AYALA& MEZERAY...

en argent & en prisonniers, du Guesclin y consentit, à cause des biens considérables qu'il avoit en France \* (A).

ERE D'Es-PAGRE 1410.

Į. C. 1372. Bertrand du Gueiclin. tre de plu-fieurs Places en Portugal.

ANNE'E DE

logne Légat du Pape pour pacifier les deux Coutonnes.

Le Roi Don Henri cependant, instruit de l'intention de Don Ferdinand, Roi de Portugal, & de la Ligue que ce Prince Il serend maî- avoit faite avec l'Anglois, résolut de prévenir son Ennemi. Comme il avoit rassemblé des Troupes à Zamora, il entra aussi-tôt à leur tête en Portugal, & prit Alméyda, Pénel & Le Cardinal Linares, où il attendit des renforts qu'on lui amenoit. Dans Guy de Bou- le même tems, le Pape, qui avoit appris que la guerre s'allumoit entre les deux Couronnes, & qui fouhaitoit ardemment de prévenir les maux qui pouvoient en résulter pour l'une & l'autre, envoia en Espagne le Cardinal Guy de Boulogne, pour réconcilier les deux Rois. Le Cardinal Légat se rendit en Castille; & passant à Ciudad-Rodrigo, il sit sçavoir au Roi Don Henri son arrivée & le sujet de son voiage. Quoique le Monarque lui envoiar dire de l'attendre à Guadalajara, où étoient la Reine & l'Infant, le Légat crut devoir aller en Portugal, sans perdre de tems, traiter avec le Roi Don Ferdinand l'affaire qui l'amenoit (B).

Congrès de pour accorder France & 'd'Angleterre.

Depuis l'année précédente le Pape travailloit à ménager la Calais inutile Paix entre les Rois de France & d'Angleterre. Se flatant à la les Rois de fin de pouvoir y réussir, il envoia à cet esset les Cardinaux Simon & Jean, le premier, du titre de Saint Sixte, & le second, des Saints couronnés, qui firent tous leurs efforts pour amener les deux Rois à la Paix. On tint en conséquence un Congrès à Calais; mais on le rompit, parce qu'on désespera de pouvoir concilier les intérêts des deux Monarques (C).

Prolongation de la Tréve entre la Castille & l'Aragon.

Au commencement de cette année, le Pape manda au Cardinal Bertrand de solliciter la Paix entre les Rois de Castille & d'Aragon; & le Cardinal Légat s'étant donné en conséquence tous les mouvemens nécessaires, obtint des deux Rois qu'ils envoiassent à cet effet des Plénipotentiaires à Castel-Fabi. Ce furent l'Evêque de Burgos & Don Alvar Garcie d'Albornoz, pour le Roi de Castille, & l'Evêque de Lérida avec Raymond Alaman de Zervellon, pour le Roi d'Aragon. S'étant assemblés tous quatre avec le Légat dans le lieu mar-

foixante & dix mille écus d'or; & comme on lui remit pour la meilleure partie de cette somme, vingt-six prisonniers

<sup>(</sup>A) AYALA.

<sup>(</sup>B) AYALA. . (C) RAYNALDUS.

<sup>\*</sup> Il est parlé de cer arrangement par d'importance, on lui donna en ôrage, Mariana sous l'antée 1375. Du Gues- pour le reste, le fils de Don Jean Ramiclin fit sa cession au moien de deux cens | ] rez d'Arellano.

## D'ESPAGNE, VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 431

PAGNE, 1410.

qué, ils eurent quelques Conférences; mais il fut impossible de parvenir à un accommodement, à cause de la grande opposition qu'il y avoit entre les prétentions de l'un & l'autre Monarque. A la vûe de toutes les difficultés qui naissoient à chaque pas, le Légat proposa une Trève de huit mois, dont on convint de part & d'autre \*; mais aïant demandé qu'on renvoiat au Pape la décision de toutes les contestations des deux Rois, en cas qu'elles ne fussent point terminées durant ce tems, le Castillan ne voulut point y consentir, persuadé que sout pouvoit facilement s'arranger, si l'on agissoit de bonne to (A).

Mariages du:

J. C.

1372.

Don Pedre, Roi d'Aragon, souhaitoit fort de voir le Prince Don Jean son fils marié. Etant donc convenu de lui faire épouser Marthe, sœur du Comte d'Armagnac, à laquelle on l'Infant Don promit de donner en dot cent cinquante mille florins, il en-Martin d'Avoia querir cette Princesse qui fut amenée à Saragosse. Quand Marthe d'Arelle fut arrivée, on célébra dans cette Ville, le sixième jour de magnac & Juin, deux mariages, dont l'un fut celui de l'Infant Don Jean Dona Marie Lopez de Luavec Marthe, & l'autre celui de Don Martin, second fils du ne. Roi Don Pedre, avec Dona Marie Lopez de Lune, fille du Comre de Lune: ce fut alors que le Roi donna à l'Infant Don Martin son fils les Etats d'Exérica & de Ségorve, avec le est fait Comte uître de Comte. Immédiatement après, le même Monarque restitua à Don Bernardin de Cabréra, petit-sils de Don Ber- du Comté nard de Cabréra, tous les Etats & le Comté d'Offone, dont d'Offone & il avoit dépouillé son aïeul; déclatant que, quand il avoit use maines à Don. de cette violence, c'avoit été à la sollicitation & par les mau-Bernard de vais conseils des ennemis de ce Seigneur, mais que, puisqu'il reconnoissoit qu'on avoit surpris sa religion, il se croioit obligé de rétablir le petit-fils dans la possession de tous ses biens. & de toutes ses dignités (B).

Le second

Restitution:

Les Prélats & les Ecclésiastiques de Catalogne, d'Aragon Arrangement & de Valence s'étoient plaints au Pape depuis quelques tems, pris à Barcequ'on violoit leurs Priviléges & leurs Immunités; points sur chant les Prilesquels les Prélats & les Ministres du Roi avoient quelques viléges & Imcontestations entre eux. Le Pape jaloux de soutenir les droits munités Ecde l'Eglise, chargea le Cardinal Bertrand d'arranger cette af-

(A) ZURITA.
(B) ZURITA.

ré celle que le Légar avoir déja ménagée l'année précédente, & dont on peut \* Ce fut le quatrième jout de Janvier, croire que cette seconde ne sur qu'une suvant Mariana, qui paroît avoir igno-prolongation. AMNE'E DE J. C. 1372.

faire, avant que de quitter l'Espagne. Ainsi le Légat sit à Bar- ERE D'Escelonne le dixiéme jour de Juin avec la Reine d'Aragon, autorifée du Roi Don Pedre, un accommodement, dans lequel on stipula tout ce qui devoit être observé; & le Pape approuva cet accord à Avignon en la même année. Baluze le rapporte à la lettre dans le Concile de Narbonne: on en a aussi inséré les articles dans les Constitutions de Catalogne; & Raynaldus en parle.

Retraite du Cardinal Don Pedre Gomez d'Albornoz pe.

Le Cardinal Don Pedre Gomez d'Albernoz partit cette année pour Avignon, où il vouloit aller faire sa résidence; & le Roi Don Henri profita de cette occasion pour envoier au suprès du Pa- Pape deux beaux chevaux avec des harnois très-riches. Ce présent sut très-agréable au Pape, qui écrivit au Roi Don Henri pour l'en remercier, & lui témoigner combien il étoit charmé de ce que ce Prince avoit fait la Paix avec le Roi de Portugal. De cette Lettre on peut inférer que le Cardinal pasfa à Avignon dès le commencement de l'année \* (A).

Prise de Visée par le Roi de Castille.

Malgré les rigueurs de l'Hyver, Don Henri, Roi de Castille, manda les Troupes d'Andalousie pour renforcer son Armée; & en attendant leur arrivée, il alla avec celles qu'il avoit déja, se présenter devant Viseu, qui lui ouvrit ses portes. & se soumit à lui avec tout son Territoire. De-là il passa à Coimbre, où les Grands-Maîtres de Saint Jacques & de Calatrava, & Don Jean Alfonse de Guzman, Comte de Niébla, Naissance de le joignirent avec de bonnes Troupes. Sur ces entresaites, Doña Léonore, Reine de Portugal, étant accouchée à Coimbre de l'Infante Dona Béatrix, le Roi Don Henri, qui se pi-

DoñaBéatrix, Infante de Portugal.

> (A) RAYNALDUS. \* A l'occasion de l'opposition du Sénéchal de Beaucaire & des autres, dont j'ai parlé dans ma derniere Note sous l'année 1371. & de nouvelles difficultés qui survinrent leRoi de Navarre & leDuc d'Anjou, au nom du Roi de France, prirent le Pape Gregoire XI. pour Arbitre, & convinrent enfin par sa médiation, & dans sa chambre, à Avignon le 20. de Février, de divers articles, en présence de plu-fieurs Cardinaux. Le principal sur, que le Roi de Navarre seroit mis incessamment en possession de la Ville & Seigneurie de Montpellier, & que quatre ans après cette prise de possession, il sezoit tenu de recevoir ailleurs d'autres Terres d'un égal revenu, au lieu de cetse Seigneurie qui seroit par-là réunie à la

Couronne de France; & en cas de débat, le Pape commit pour Arbitres les Cardinaux de Porto & d'Ostie. En conséquence de cet accord, Alguier d'Orgiey prit de nouveau possession de Montpellier dans le mois de Mars, au nom du Roi de Navarre, qui fit son entrée dans, cette Ville le 20. du même mois, alla loger dans le Palais de l'Evêque de Maguelonne, & repartit pour la Navarre le 22. de Juillet, après avoir confirmé, en présence du Peuple assemblé à la Place du Palais, les Courumes & les Priviléges de la Ville, & avoir reçu le ferment de fidélité des Confuls & des Habitans. M. S. de Brien. & Thalam. de Montpell. cités dans l'Hist. génér. de Languedoc.

quoit

Digitized by GOOGLE

PAGNE.

F410.

PAGNE.

quoit d'être galant, & d'avoir des égards pour le beau sexe, ne voulut point donner à cette Princesse le chagrin de voir forcer la Ville; c'est pourquoi il tourna ses pas vers Torres-Novas. Aïant appris dans ce lieu que Don Ferdinand, Roi de Portugal, étoit à Sanctaren, il y conduisit son Armée, à dessein de livrer bataille au Portugais. Au bruit de sa marche, la Commune de Lisbonne fortit avec son Etendard, dans l'intention d'aller seconder le Roi Don Ferdinand; mais elle ne tarda pas à s'en retourner. On lit dans l'Histoire de Portugal, que ce fut par ordre du Roi pour garder cette Ville; d'autres disent qu'elle prit ce parti dans la crainte d'être défaite par le Roi de Castille, qui campa cependant à la vûe de Sanctaren. Quoi qu'il en soit, le Roi Don Henri voiant que Le Roi de le Monarque Portugais se tenoit tranquille, prit la route de Castille va à Lisbonne, & fit dire à Séville de lui envoier quelques Vais-s'empare de la seaux à la Barre. Les Troupes de Castille arrivées à Lisbon-Basse-Ville, ne, entrerent dans la Basse-Ville, & pillerent les maisons; & y met le mais les Habitans se retirerent à la Haute-Ville, qui étoit entourée de murailles. Il y avoit à la Barre quinze Galéres bien armées & quinze Vaisseaux; & le Roi de Portugal avoit envoié à la Ville un fecours sous les ordres de Don Alvar Pérez de Castro. Les Castillans avoient souvent des combats à foutenir contre ceux qui étoient sur les murailles; & comme ils avoient beaucoup à souffrir de la quantité de Fléches que l'on faisoit pleuvoir sur eux, le Roi leur donna ordre de sortir de la Ville. Avant que de se retirer, ils mirent le seu à la rue appellée Rua-Boa; & les flammes réduissrent en cendres les Paroisses de Saint Jean & de la Magdeleine, avec le Quartier des Juifs. Ils en firent autant à l'égard des Vaisseaux qui étoient à la Barre, après quoi ils se retirerent (A).

Pendant que le Roi Don Henri étoit à Lisbonne, Don Pe- Victoire remdre Ruiz Sarmiento & Jean Rodriguez de Viedma, aïant rafportée fur les Portugais par semblé leurs Troupes & beaucoup de Noblesse Galicienne, les Galiciens. fondirent en Portugal, & saccagerent tous les environs de Barcélos. Don Henri Emanuel, Comte de Séa, & toute la Noblesse de ces Quartiers se mirent aussi-tôt en Campagne avec les Régimens de Porto & de Guimaraëns, pour empêcher le dégât; & Sarmiento en aïant eu avis, les attendit, & laissa Viedma en embuscade avec un bon Détachement. Les

J. C. 1373.

(A) AYALA & EDOUARD NUñEZ. . .

Tome V.

Iii

1373.

Portugais n'eurent pas plûtôt apperçu Sarmiento, qui n'avoit avec lui qu'un perit Corps de Troupes, qu'ils se dispoferent à l'attaquer; mais Sarmiento se retirant en bon ordre, les fit tomber dans l'embuscade. Viedma sortit alors de son poste, & Sarmiento & les siens tournerent bride, donnerent tout à coup sur les Portugais, les désirent entiérement, & les contraignirent de prendre la fuite. Sarmiento & Viedma les poursuivirent jusque proche du Châneau de Faria, d'où Nunez Gonçalez, qui en étoit Gouverneur, sortit avec des Troupes fraîches pour les arrêter. Les Galiciens, quoique fatigués, s'étant encouragés les uns les autres, pour ne point perdre la victoire, le battirent aussi, & le firent même prisonnier \* (A).

**Négociations** 

Cependant le Cardinal Légat étoit allé voir le Roi de Porde Paix entre tugal à Sanctaren, pour le porter à la paix. Ses démarches de Castille & aiant eu le succès qu'il pouvoit souhaiter, il passa à Lisbonne de Portugal. pour traiter de la même affaire avec le Roi Don Henri, qui étoit alors devant cette Ville. Le Monarque Castillan écouta volontiers sa proposition; mais il lui marqua les conditions ausquelles il vouloit que la Paix sût conclue, prenant des précautions pour la rendre stable, & empêcher le Roi Don Ferdinand de la rompre avec autant de facilisé que la précédente. Ainsi le Légat retourna à Sanctaren trouver le Roi Don-Ferdinand. Dans ce même tems, Ambroise Boccanégra arriva à la Barre de Lisbonne avec douze Galéres bien armées: & en entrant, il en prie deux de quatre Galéres que le Roi de Portugal y avoit, les deux autres s'étant retirées proche du Rivage, & aians été secourues par les Troupes de terre (B).

Elle eft conclue par les soins du Légat du Pape.

Le Cardinal Légar, après avoir réglé les conditions de la Paix avec Don Ferdinand, Roi de Portugal, députa Don. Pedre Ténorio, Evêque de Coimbre, au Roi Don Henri, pour lui en donner avis, l'exhorter à cesser les hostilités, & l'inviter d'avoir avec le Portugais une entrevûe, dans laquelleils fignassent tous deux le Traité de Paix, qui portoit : Que les deux Rois vivroient en bonne union non seulement entre eux, mais avec le Roi de France, contre l'Angleterre, l'Ara-

(A) EDQUARD NUŒZ.

(B) AYALA. \* Mrs de la Neufville & de la Cléde disent, que ce Seigneur afant promis à ceux qui l'avoient pris, de leur faire livrer le Château de Faria, fut mené sous les murailles de la Place; mais com- [mille coups...

me il ne leur tint point parole, & re-commanda au contraire à son fils, qui étoit son Lieutenant dans le Chaceau, de tenir bon jusqu'à la derniere extrémité, les Espagnols outres de colere, se jetterent auffi-tôt sur lui, & le percerent de

1411.

gon & la Navarre: Que le Roi de Portugal fourniroit au Roi Don Henri cinq Galéres ou Vaisseaux bien armés, toutes les fois qu'il en seroit requis, pour secourir le Roi de France: Que Don Ferdinand de Castro & les autres Castillans rébelles, qui s'étoient refugiés en Portugal, feroient chassés de ce Roïaume; ce qui fit que le premier se retira en Angleterre: Que le Roi Don Henri rendroit tout ce qu'il avoit conquis en Portugal; & que pour sureté de l'exécution du Traité, on donneroit à ce Prince des hommes & des Places en ôtage. Il fut enfin arrêté que, pour constater la bonne foi de part & d'autre, le Comte Don Sanche, frere du Roi Don Henri, épouseroit DonaBéatrix, sœur du Roi Don Ferdinand \*, & que Doña Isabelle, fille naturelle du Portugais, seroit aussi mariée à Don Alfonse, Comte de Gijon, fils naturel du Castillan, dès qu'elle auroit l'âge compétent. Les deux Parties étant donc d'accord sur tous ces points, on prépara sur le Tage trois grandes Barques, qui furent toutes magnifiquement ornées; la premiere, pour le Légat; la seconde, pour le Roi de Castille; & la troisième, pour celui de Portugal. Alors les deux Rois se rendirent à leurs Barques avec une suite brillante; & s'étant joints & salués l'un l'autre, ils signerent la Paix, & en jurerent l'observation entre les mains du Légat. Ils parurent tous deux très-satisfaits de cette réconciliation; & on fit à cette occasion beaucoup de réjouissances, pendant lesquelles les Seigneurs Portugais fêterent extrêmement les Castillans. Deux jours après, on célébra à Vélada, avec de grands témoignages de joie, le mariage du Comte Don Comte Don Sanche avec Dona Béatrix. Enfin le Roi Don Ferdinand l'Infante Doaïant remis Doña Isabelle sa fille entre les mains du Roi Don na Béatrix de Henri, ces deux Princes prirent congé l'un de l'autre, & le Castillan retourna dans son Roiaume. Il n'y fut pas plûtôt ar-

rivé, qu'il envoïa au secours du Roi de France, Ferdinand

1373.

Mariage du

\* M. de la Neufville confond ici Doña Béacrix sœur du Roi de Portugal, avec la Princesse de même nom, sa fille; & comme la derniere épousa dans la suite Don Frédéric fils de Don Henri, Roi de Castille, il assure que cette condition du Traité ne fut pas remplie; mais c'est une erreur de sa part, tous les bons Historiens Castillans, Portugais & Aragonnois s'accordant à dire avec FERRERAS qu'il fut alors question non de la fille, mais de la sœur du Roi Don Ferdinand, fille du Roi Don Pedre I. & d'Inès de Çastro. Ceci d'ailleurs s'accorde parfairement avec l'intention des deux Rois de Castille & de Portugal, qui vouloient au plûtôt cimenter la paix par un mariage ; parce que le Comte Don Sanche & la sœur du Portugais avoient un âge compérent, au lieu que la fille du Roi Don Ferdinand ne failoit à peine que de

Iiiii

Sanchez de Tobar avec une Flotte de vingt Bâtimens, les ERE D'Es. cinq du Roi de Portugal compris (A.)

PAGNE. 1411.

J. C. 1373. Le Roi de content de l'Evéque de Pampelune & Tudéle.

ANNE'E DE

En Navarre, le Roi Don Carlos, qui y étoit de retour de-Navarre mé- puis peu, témoigna beaucoup de mécontentement de la manière dont l'Evêque de Pampelune, appellé Don Bernard, & le Doien de Tudéle, avoient abusé de leur autorité & de sa du Doien de confiance dans le Gouvernement du Roiaume. Il commença en conséquence à leur faire faire leur procès, pour constater leur mauvaise administration, & envoier ensuite toutes les informations au Pape: mais l'Evêque Don Bernard s'absenta; & le Doien aiant voulu en faire autant, fut arrêté, & eut tous fes biens confisqués \* (B).

Il fait la paix avec le Roi de Castille.

Le Roi de Castille songeoit cependant toujours à recouvrer Victoria & Logrono, dont le Navarrois s'étoit emparé. Délivré de toute inquiétude du côté du Portugal, il ordonna à ses Généraux de mener ses Troupes à Saint Dominique de la Chaussée; & s'y étant lui-même rendu, il sit signifier à Don Carlos, Roi de Navarre, que s'il ne lui rendoit Victoria & Logrono qu'il avoit usurpées sur la Couronne de Castille, il étoit résolu de les reprendre par la voie des armes. Sur cette déclaration, le Navarrois, qui se trouvoit sans forces, lui fit proposer de remettre cette affaire entre les mains de Guy, Cardinal Légat, & de s'en tenir à sa décission. Le Roi Don Henri y consentit; & le Légat s'étant transporté à Saint Dominique de la Chaussée, où le Roi de Navarre envoia aussi. ses Plénipotentiaires, il déclara, après avoir oui les deux Parties, que le Navarrois devoit rendre ces deux Places au Roi de Castille, qui le rembourseroit de tout ce qui lui en avoit coûté pour les fortifier. A ces conditions la Paix fut conclue entre les deux Rois; & pour la rendre plus stable, on convint d'en resserrer les nœuds par le mariage de Don Carlos, fils & héritier du Navarrois, avec l'Infante Doña Léonore, fille du Castillan, dès que ce jeune Prince seroit en âge. Enfin après que l'on eut donné des sûretés pour l'exécution de tout ceci, le Navarrois alla voir le Castillan à Saint Dominique de la Chaussée, où il fut très-bien reçu. Les deux Rois y mangerent à une même table avec le Légat; & quand ils eurent

<sup>(</sup>A) AYALA, EDOUARD NUBEZ.

<sup>\*</sup> Mariana assure que le second fut asfassiné en chemin, par des ordres secrets | mourut en Italie.

du Roi, selon quelques-uns, & que le premier s'étant sauvé à Avignon, passa, à Rome avec le Pape Grégoire XI. &

141 L.

signé le Traité, ils se séparerent, le Navarrois se retirant dans fon Roiaume, & le Castillan dans l'Andalousie. A l'égard du ANNE'E DE Cardinal Légat, il resta dans le lieu de l'entrevûe, & y mourut peu de tems après, soupçonné, quoique faussement, d'a- dinal Guy de voir été empoisonné par ordre du Roi de Navarre, comme Boulogne, on l'apprend par les informations que le Pape fit faire à ce suiet (A).

Mort du Car-

Roi de Castil-

Le troisième jour de Novembre \*, mourut à Evreux Dona Attachement Jeanne, Reine de Navarre, qui fut inhumée dans le Monas-constant du tere de Saint Denis, à côté de son pere. \*\* Dans le même le pour celui tems, le Duc de Lancastre sollicita secrettement le Roi de de France. Navarre de faire tous ses efforts pour engager le Roi Don Henri à renoncer à son alliance avec le Roi de France. Le Navarrois vaincu par ses sollicitations, alsa avec son fils à Madrid trouver le Roi Don Henri, & l'aïant informé du sujet de son voïage, il l'assûra de la part des Anglois, que s'il vouloit se liguer avec eux, on se désisteroit de la guerre qu'on projettoit contre lui en faveur du Duc de Lancastre, à cause du droit de Doña Constance sa femme, pourvû toutesois que le Roi Don Henri donnât en dédommagement au Duc de Lancastre, une somme d'argent, dont on conviendroit; mais le Roi Don Henri, qui n'oublioit point les obligations qu'il avoit à la France, & qui se piquoit de tenir sa parole, rejetta cette proposition, & répondit, qu'il ne se détacheroit jamais de la France, & que si cette Couronne & celle d'Angleterre faisoient la Paix, il s'accommoderoit alors volontiers avec le Duc de Lancastre. Ainsi le Navarrois s'en retourna, après avoir recu du Roi Don Henri une leçon, sur la faute qu'il avoit faite, de s'être détaché de la France (B).

son, & d'autres.

(B) AYALA.

\* Mariana fait ici un parachronisme

d'un an.

\*\* Cette Princesse étoit allée à Montpellier dans le mois de Mars, par ordre du Roi de Navarre son mari, pour gouverner les Domaines qu'il avoit en France. Elle avoit fait le 17. du même mois son entrée solemnelle dans cette Ville, accompagnée d'Agnès, Comtesse de Foix, sa belle-sœur, du Prince d'Orange, & de plusieurs Seigneurs & Dames de distinction. Six Consuls furent au-

(A) AYALA, RAYNALDUS, ALÉ- | | fit la même reception qu'au feu Pape Urbain V. Elle arriva en carrosse jusqu'à l'Hôpital de Montpellier, & entra à cheval dans la Ville, suivie des Consuls à pied. S'étant d'abord rendue à l'Eglise de Notre-Dame, elle alla ensure à cheval à l'Hôtel-de-Ville, & de-là au Palais de l'Evêque de Maguelonne, où elle logea pendant son sejour à Montpellier. Elle étoit encore dans cette Ville le 17. de Septembre, puisqu'elle y donna alors des Lettres, par lesquelles elle consentit que le Roi de France levat la moitié des Aides à Montpellier, pour la guerre, jusqu'à la Fête de Pâques de l'année devant d'elle jusqu'à Béziers; & on lui I suivante, Thulum, de Monspell.

ANNE'E DE J. C. 1373. Ligue du Roi d'Aragon avee les Anglois.

Au mois de Février, il y eut dans les Pyrénées un si grand ERE D'EL tremblement de terre, que plusieurs gros rochers s'étant détachés de ces Montagnes, firent des ravages affreux dans les Places les plus proches, au grand préjudice des Habitans & des édifices. Cependant Don Pedre, Roi d'Aragon, inquiet de la Ligue que le Castillan avoit faite avec le Portugais contre lui & contre l'Anglois, pensa à se fortifier le mieux qu'il lui seroit possible. Résolu de se procurer l'appui de quelque Puissance étrangere, il fit parrir pour l'Angleterre François Pérellos, afin de se lier avec Jean, Duc de Lancastre, qui prenoit le tître de Roi de Castille & de Léon, à cause de Dona Constance sa femme. Pérellos, après s'être acquitté de sa commission auprès du Duc & du Roi d'Angleterre, repartit pour l'Aragon; mais en passant sur la côte de Grenade, il fut pris par les Mahométans de ce Roïaume\*. On l'envoïa fur le champ au Souverain de cet Etat, qui donna ordre d'arrêter tous les Marchands Catalans & Valenciens qui étoient à sa Cour & dans son Roïaume, pour se venger de ce que Pierre Bernard, un des Sujets du Roi d'Aragon, avoit enlevé un Vaisseau Grenadin sur les Côtes d'Afrique (A).

ragon pourvoit à la sûreré de la Sar-Rouffillon.

Comme la Sardaigne étoit menacée par la République de Génes, qui préparoit une Flotte en faveur du Juge d'Arboréa, le Roi Don Pedre tint à cette occasion les Etats à Bardaigne & du celonne, & envoia des secours, des Troupes, & de l'argent à Don Gilbert Cruillas. A cette inquiétude du Roi d'Aragon s'en joignit une autre qui n'étoit pas moins considérable. Don Jayme de Majorque avoit mis des Troupes sur pied, pour recouvrer le Roussillon; & non content d'avoir des liaisons secrettes avec Don Henri, Roi de Castille, pour réduire l'Aragonnois à la raison, il en entretenoit aussi avec le Roi de Portugal, qui étoit piqué de ce que l'Aragonnois avoit gardé la grosse somme d'argent qu'il lui avoit envoiée par le Comte Don Jean Alfonse. Ces deux Rois sournissoient, quoiqu'en secret, des secours au Majorquain, qui étoit encore secondé par le Duc d'Anjou. LeRoi Don Henri, qui, en Prince prudent & en habile politique, ne vouloit point rompre ouvertement avec l'Aragonnois, faisoit défiler des Troupes vers la Frontière d'Aragon, afin d'y attirer les Aragonnois, & d'empêcher

Digitized by GOOGLE

1411.

<sup>(</sup>A) ZURITA. Pérellos ne put point remplir son Am-\* Mariana recule d'une année cet évébassade, aïant été enlevé non à son renement, & donne même à entendre que | tour d'Angleterre, mais en y allant.

ERE D'Es-PAGNE. 1411.

pat-là le Roi Don Pedre de pouvoir en envoier dans le Roufsillon; mais le Roi d'Aragon fit des efforts, & trouva le moien de faire passer huit cens Lances dans cette Province

1373.

pour la détendre (A).

Quoique le Roi Don Henri travaillat ainsi à favoriser Don Prolongation Jayme de Majorque, il pensoit sérieusement à s'accommo- tre les Cou-

der avec Don Pedre, Roi d'Aragon, qui se trouvoit dans de ronnes de grands embarras. Il lui fit proposer de terminer leurs diffé- d'Aragon. rends par l'arbitrage, & de choisir pour Juge le Duc d'Anjou. Le Roi d'Aragon y consentit, & envoia Bernard So vers le Duc d'Anjou, qui promit de rendre justice à un chacun; mais le Roi Don Pedre, informé que le Duc étoit dans les intérêts de Don Jayme de Majorque, & faisant réflexion qu'il étoit d'ailleurs très-lié avec le Roi Don Henri, fit dire au Castillan que, puisque le Pape avoit envoié le Cardinal Légat pour les arranger ensemble, il valoit mieux s'en rapporter à lui, pour ne point désobliger le Pape, ni son Légat. Don Henri, qui fouhaitoit de procurer du repos & du soulagement à ses Peuples, agréa le parti; & le Cardina la iant accepté la médiation, le Castillan commit, pour travailler avec lui à l'accommodement, l'Evêque de Salamanque & Jean Ramirez d'Arellano; & l'Aragonnois, l'Archevêque de Saragosse avec Raymond Alaman de Cervellon. On tint plusieurs Conférences, dans lesquelles on ne put rien résoudre, parce que l'Aragonnois prétendoit qu'on devoit lui abandonner le Roïaume de Murcie, & les Places qui lui avoient été promises, & que le Castillan n'en vouloit rien faire, pour les raisons que j'ai rapportées précédemment. Ainsi le Légat voiant qu'il ne pouvoit concilier des intérêts si opposés, obtint une prolongation de Tréve \*, dans l'espérance qu'avec le tems, les deux Rois pourroient s'accommoder (B).

Sur ces entrefaites, le Roi d'Angleterre & le Duc de Lan- Le Roi d'Aeastre envoierent Balthazar Spinola au Roi d'Aragon, pour ragon refuse l'inviter à se liguer avec eux contre Don Henri, Roi de Cas-vec les Antille lui offrant de lui céder tout ce que le Roi Don Henri lui glois contre la

(A) ZURITA, EDOUARD NUÉEZ. B) Zurita.

\* Elle fut signée, suivant Mariana, par Jean Ramirez d'Arellano, Seigneur de los Caméros, Plénipotentiaire du Roi de Castille, & par Don Jean, Comte | suivante. d'Ampurias , Plénipotentiaire du Roi L

d'Aragon, dont il étoit cousin-germain & gendre, aïant épousé l'Infante Doña Jeanne d'Aragon la fille : elle devoir commencer au mois de Décembre, &c. subsister jusqu'au jour de la Pentecôre

A'NNE'E DE J. C. Roi de Cas-

tille.

refusoit alors. Quoique ces propositions quadrassent avec les vûes du Roi Don Pedre, ce Prince fit réflexion que les Anglois étoient déja très-occupés par la guerre qu'ils avoient avec la France; que les affaires de Sardaigne lui donnoient à luimême assez d'embarras; qu'il étoit d'ailleurs menacé de la part de Don Jayme de Majorque; & que s'il se déclaroit contre le Roi Don Henri, il auroit bientôt ce Prince sur ses Frontiéres. Toutes ces raisons le déterminerent à répondre de maniere à faire connoître qu'il ne vouloit point accepter cette alliance, quoiqu'il l'eût auparavant fouhaitée avec ardeur (A).

Prétentions d'Alençon fur caye.

La Comtesse d'Alencon fit demander à Don Henri les Etats de la Comtesse de Lara & de Biscaye, alléguant les droits qu'elle prétendoit les Etats de avoir sur eux par sa naissance; mais le Roi, après avoir déli-Lara & deBis- béré sur cette affaire, trouva un bon expédient pour se tirer d'embarras. Il fit dire à la Comtesse que ces deux Etats ne pouvoient être ensemble sur une même tête, à cause de l'inquiétude que leur réunion pourroit causer aux Rois de Castille, & que, comme il n'étoit point d'usage d'en abandonner la propriété à des Etrangers, elle n'avoit qu'à envoier deux fils, qui se fissent naturaliser dans son Roïaume, pour les posséder. Le Roi donna cette réponse, parce qu'il étoit persuadé que les enfans de la Comtesse d'Alençon aiant tous des biens considérables en France, ne voudroient pas venir s'établir en Castille (B).

Origine & **£**tabliffement des Hermites en Espagne.

Sur la fin du Régne de Don Alfonse IX. & au commencement de celui de Don Pedre son fils, l'Ordre de Saint Jérôme de S. Jérôme avoit commencé à s'établir en Espagne. Quelques Hermites d'Italie, hommes d'une grande vertu, étoient passés en Espagne, par envie d'oublier leur Patrie, & de se séparer de leurs parens pour se livrer à Dieu avec plus de liberté. Ils allerent dans le Roiaume de Toléde, cherchant les lieux les plus retirés & les moins fréquentés, pour ne s'occuper uniquement que de leur Créateur & de leur Législateur, & habitans dans des Grottes & dans des Cavernes sous terre, afin de monter au ciel dans la suite. Ils avoient pour Chef un homme Noble, appellé Thomas Sucho. Ils furent d'abord errans. cherchant un lieu convenable à leurs desirs. L'on ne scait point au juste dans quel endroit ils firent leur premier établifsement : les uns veulent que ç'ait été à la Sisla proche de Toléde; & d'autres, à Castanar, ou à Villaescusa de Tajuna.

(A) ZURITA.

(B) AYALA.

Tout

ERE DE

PAGNE.

1411.

1411.

Tout ce qu'on peut assurer, c'est que l'odeur de leurs vertus leur attira un grand nombre de Compagnons, qui embrassant leur même genre de vie, chercherent d'autres retraites, telles que celle de Guisand, que j'ai admirée avec plaisir, lorsque ie l'ai vûe avec Don Jean Mercure Pachéco, Comte de Saint Etienne de Gormaz. Cette espéce de Congrégation d'Hermites s'est accrue avec le tems, tous les Hiéronymites observant en général cette même Régle. Ceux de Villaescusa passerent à l'Hermitage de Saint Barthelemi de Lupiana; & ceux de la Sissa acquirent une haute réputation. Dans le dernier Hermitage se retirerent Don Alfonse Pécha, qu'on avoit nommé à l'Evêché de Jaën, & Pierre Fernandez Pécha son frere, qui avoit été Grand-Chambellan du Roi Don Pedre, à l'exemple de Ferdinand Yanez, Chanoine de la Cathédrale de Toléde, & Grand-Aumônier du Roi & de la Reine, qui avoit pris le parti d'entrer dans cette Congrégation. Parmi ces Hermites, qui étoient estimés pour leurs vertus, il y avoit des personnes de la Noblesse & du Peuple. Quoiqu'ils sussent d'une vie exemplaire, il se trouva des gens qui chercherent à les décrier, en publiant que c'étoient des Hermites vagabonds & fainéans, nullement nécessaires dans l'Eglise de Dieu, où il y avoit déja tant d'Ordres Monastiques.

Cette calomnie fut cause que les Hermites de Saint Bar- Le Pape les thelemi de Lupiana formerent le dessein de composer un Or- approuve, & leur donne la dre particulier. Aiant communiqué leur intention aux Her- Régle de Saint mites des autres endroits, qui tous l'approuverent, Pierre Augustin. Fernandez de Guadalajara alla trouver le Pape, pour le prier d'ériger en un Ordre Monastique la Maison de Saint Barthelemi, & toutes les autres attachées à la même vie & à la même Régle, qui voudroient se joindre à elle, & d'en faire la principale Maison de l'Ordre. Le Pape, après avoir examiné l'Institut, & s'être pleinement instruit de la vertu & des mœurs des Hermites, agréa la proposition le 15. d'Octobre de cette année, & reçut entre ses mains les vœux solemnels de Pierre Fernandez de Guadalajara & de ses Compagnons. Il leur donna la Régle de Saint Augustin, avec ordre à ceux qui s'uniroient à la Maison de Saint Barthelemi, de faire leurs vœux entre les mains du Prieur, & de le reconnoître pour Supérieur. Il ordonna aussi de tenir, après l'union, un Chapitre général de toutes les Maisons, pour élire le Prieur de tout l'Ordre, & établir partout une même Discipline Régu-

Tome V.

J. C. 1373.

Kkk

J. C. 1373. liére, chargeant les Religieux de la Chartreuse d'y assister, afin de contribuer par leurs conseils à mieux diriger & affermir cette nouvelle Plante. Le principal Institut de cet Ordre est le Chœur & le Culte Divin, la retraite & la solitude pour la méditation. Ce Saint Ordre s'est très-étendu dans tous les Roïaumes d'Espagne, où il a des Monastéres magnifiques \*, dont il est redevable à la piété des Rois, des Prélats, & des Seigneurs, & dans lesquels ont fleuri & fleurissent encore aujourd'hui des Religieux d'une vertu éminente & d'une science profonde; mais comme ils vivent si retirés du monde, la meilleure partie du Peuple ignore leur grand mérite. Quiconque voudra se convaincre de cette vérité, peut lire le sçavant Joseph de Siguença dans les Chroniques de cet Ordre, Tome 2. Liv. 1. Chap. 5.

Il donne orliastique.

Il paroît aussi que le Pape, informé du relachement de la dre de réfor- Discipline Ecclésiastique en Espagne, envoia pour la réformer en Espa-gne la Disci- mer, un Abbé de l'Ordre de Saint Benoît, & le Doien d'Anpline Ecclé- goulême, supposé que ces deux-ci n'aïent point eu ordre d'accompagner le Légat Guy, qui pouvoit bien être chargé de tout. Oruz ne nous dit aucune autre particularité dans les Annales de Séville.

Translation Eveques.

Alfonse de Pernia, Abbé du Monastére de Saint Etienne de neuf Saints des Rives du Sil, de l'Ordre de Saint Benoît, crut que les corps des neuf Saints Evêques, qui étoient enterrés dans le Cloître, ne pouvoient point être honorés dans ce lieu comme ils le méritoient. Dans cette pensée, il les fit exhumer, & porter ensuite en Procession solemnelle au Maître-Autel de l'Eglise, sur lequel il les plaça, asin qu'ils y sussent exposés à la vénération des Fidéles, & que tout le monde pût avoir recours à leur intercession (A).

Sur la réponse que le Monarque Castillan avoit faite à Don Ligue entre Carlos, Roi de Navarre, le Duc de Lancastre désespéra de

1412-

1411.

(A) YEPES.

\* De ce nombre est le Couvent de Saint Laurent de l'Escurial, qui est devenu la sépulture ordinaire des Rois d'Espagne. Tous les Hiéronymites Espagnols ont pour habit une tunique de drap blanc, un scapulaire de couleur tannée, un petit capuce, & un manteau de même couleur, le tout de couleur nacurelle & sans teinture, & d'un prix vil. Il y a aussi des Religieuses Hiéronymites

ou Hermites de Saint Jérôme, dont la Fondatrice & la premiere Supérieure fut. une sainte fille, nommée Marie Garcias, qui aïant acheté à Toléde une grande maison, s'y retira avec quelques Com-pagnes, prit l'habit des Religieux Hiéronymites, & donna origine au célébre-Monastere de Saint Paul de Toléde. Joseph de Siguença & Pierre Hé-LYQT.

ERE D'Es- pouvoir le détacher de la France, & mit de nombreuses Troupes sur pied pour envahir la Castille. A cette nouvelle, & au bruit de ces grands préparatifs, Don Pedre, Roi d'Aragon, le Roi d'Araqui cherchoit toujours à tirer avantage de tout, lui députa ragon & le Raymond Alaman de Cervellon, pour se liguer avec lui aux Duc de Lanmêmes conditions que le Duc lui avoit fait proposer l'année le Roi de Casprécédente. La démarche fut très-agréable au Duc de Lan-tille. castre, qui lui envoia sur le champ Gualterius Bénédicte & Guillaume Huelme, pour mettre la dernière main au Traité d'alliance (A).

Le Roi Don Henri, informé des intentions du Duc de LanComte Don
Comte Don castre, & de la Ligue qu'il avoit faite avec l'Aragonnois, Sanche, frere manda ses Troupes à Burgos, où tous les Seigneurs se ren- du dernier. dirent avec leur monde. Les gens du Comte Don Sanche & de Pierre Gonçalez de Mendoza, étant arrivés à cette Ville, eurent une querelle entre eux, & en vinrent aux mains. Sur le champ, le Comte Don Sanche sortit pour les faire séparer; mais un d'eux lui perça le visage d'un coup de lance, sans le connoître; & ce Prince mourut peu de tems après de la blefsure a laissant l'Infante Dona Béatrix de Portugal sa semme enceinte, laquelle accoucha au mois de Septembre suivant Naissance de de Dona Léonore, qui sut dans la suite Reine d'Aragon. Le Dona Léonore re sa fille. Roi Don Henri, qui apprit le triste sort du Comte Don Sanche son frere, en fut pénétré de douleur, & voulut, dans son premier mouvement de colere, faire massacrer tous ceux qui avoient eu part au trouble; mais les Seigneurs qu'il avoit avec lui, l'appaiserent, en lui représentant que ce malheur éroit le pur effet d'une méprise. Ainsi l'on se contenta de punir quelques-uns des simples Soldats qui avoient occasionné la batterie. Enfin toutes les Troupes s'étant rassemblées, le Roi en fit la revûe à Banares, & trouva qu'il avoit cinq mille Lances, douze cens Chevaux, & cinq à six mille Fantas-

Cependant avant l'expiration de la Tréve entre la Castille Le Roi de & l'Aragon, le Roi Don Henri fit proposer à l'Aragonnois proposer la de terminer à l'amiable leurs différends, sous prétexte que. Paix à l'Aratoujours reconnoissant des obligations qu'il lui avoit, il sou-gonnois. haitoit fort de vivre avec lui en bonne union : il lui fit dire en même tems d'envoier Dona Léonore sa fille, pour épouser

(A) ZURITA. (B) AYALA,

fins (B).

\* Ce facheux accident arriva, suivant Mariana, le dix-nerviéme jour de Mars-

Kkkii

J. C. . 1374. l'Infant Don Jean, ainsi qu'on s'y étoit engagé de part & ERE D'Esd'autre depuis si long-tems, parce que l'union deviendroit plus forte par ce lien. Comme l'Aragonnois répondit, qu'il ne se prêteroit jamais à aucun accommodement jusqu'à ce qu'on lui eût cédé le Roïaume de Murcie & toutes les Places qui lui avoient été promises, le Roi Don Henri lui sit dire qu'il étoit persuadé que, pour le peu qu'il voulût résléchir sur sa conduite, il trouveroit de l'injustice dans sa demande, puisque, bien loin de remplir les Traités qu'ils avoient faits ensemble, il s'étoit lié contre lui avec le Prince de Galles, après la Bataille de Najéra, & avoit voulu s'opposer à force ouverte, à son retour de France en Castille. Il ajoûta, qu'à l'égard de l'Infante Dona Léonore, s'il la lui demandoir, c'étoit parceque l'Infant Don Jean son fils avoit conçu pour elle une si forte passion, qu'il la souhaitoit même sans dot. Enfin il le menaça de lui déclarer la guerre, s'il ne lui rendoir Molina & les autres Places de Castille qu'il avoit usurpées.

Elle est enfin terminée.

Le Roi d'Aragon se trouva alors extrêmement embarrassé; parce qu'outre les inquiétudes que Don Jayme de Majorque & les affaires de Sardaigne lui causoient, & qui n'étoient pas peu considérables, le Roi de Castille avoit de bonnes Troupes sur pied, & pour amis les Rois de France & de Portugal. Pour délibérer plus mûrement fur une affaire d'une si grandeimportance, il tint un Conseil, dans lequel il appella toutes les personnes les plus sensées de son Rosaume, lesquelles le détromperent sur sa prétention à l'égard du Roiaume de Murcie & de tout le reste. Etant donc entiérement revenu de son erreur sur ce point, il envoïa à Almazan, où la Reine de-Castille & l'Infant Don Jean attendoient sa réponse, l'Archevêque de Saragosse avec Don Raymond Alaman de Cervellon, pour régler la Paix & le mariage. Ces deux Plénipotentiaires arrivés à Almazan, furent très-bien reçus de la-Reine & de l'Infant, & traiterent bientôt de Paix avec les Evêques de Palence & de Plasencia, Pierre Gonçalez de Mendoza, Jean Urtado de Mendoza, & Pierre Fernandez de Vélasco. Après quelques Conférences, qui se tinrent dans le Couvent de Saint François de cette Ville, il fut arrêté le douzième jour d'Avril, que les deux Rois & leurs Successeurs; feroient unis pour toujours; que l'Infant Don Jean épousezoit l'Infante Dona Léonore; que le Roi Don Henri païeroit à Don Pedre, Roid'Aragon, cent quatre vingt mille Pistoles.

1412.

PAGNE.

ou Florins pour les frais des guerres précédentes, & que pour fureté de cette somme, qui devoit être paiée en plusieurs sois, il remettroit en dépôt Réquéna, Utiel & Moja entre les mains de l'Archevêque de Saragoffe, le Roi d'Aragon rendant Molina & les autres Places. Les Plénipotentiaires jurerent de part & d'autres l'observation de ce Traité de Paix, de même que la Reine, l'Infant Don Jean, & plusieurs Seigneurs & Prélats Castillans. On porta ensuite le Traité au Roi d'Aragon, qui le figna à Lérida le dixiéme jour de Mai, avec le Prince son fils, & affisté d'un grand nombre de Seigneurs Aragonnois, Catalans & Valenciens, les Peuples des deux Roiaumes s'empressant de témoigner leur joie de cette heureuse réconciliation (A).

NNE'E DE J. C. 1374.

Quoique le Pape eût fait tous ses efforts, par le canal de ses Légats, pour porter les Rois de France & d'Angleterre à se Barrasa, Efaire la Paix, toutes ses peines avoient été inutiles. Un si mau-, lamanque, vais succès n'étant cependant pas capable de le rebuter, il re- Plenipotennouvella ses instances, & engagea enfin ces deux Princes de de Castille au se prêter à la tenue d'un Congrès dans la Ville de Bruges en Congrès de Flandres. Le Roi de France en donna avis à Don Henri, Roi Bruges. de Castille, pour que ce Prince y envoiat ses Députés, comme Partie intéressée : & le Castillan nomma en conféquence Don Alfonse Barrasa, Evêque de Salamanque, & Pierre Fernandez de Vélasco, son Grand Chambellan. Ces deux Plénipotentiaires partirent avec trois Vaisseaux bien armés & équippés. Arrivés à la hauteur du Port de Bourdeaux, ils furent artaqués par le Seigneur d'Esparre, avec qui il fallut combattre; mais les Vaisseaux Castillans se comporterent avec tant de valeur, qu'aiant abordé celui sur lequel étoit le Seigneur d'Esparre, ils le prirent, & firent le Général prisonnier avec tous ceux qui l'accompagnoient. Pierre Fernandez de Vélasco retourna avec son Vaisseau & la prise qu'on avoir faite, aux Côtes d'Espagne; & aiant débarqué heureusement, il alla rendre compse au Roi de, ce qui s'étoit passé : l'Evêque de Salamanque passa au Congrès de Bruges (B).

Don Alfonvêque de Sa-

Dans ce même tems, le Roi Don Henri apprit qu'une Ar- LeDuc d'Anmée considérable, que le Duc de Lancastre avoit mise sur jou demande du secours au pied, avoit été dissipée dans sa marche, par le soin que les Roi de Cattil-François avoient pris d'en harceler continuellement l'Arrié-lere-garde depuis la Bretagne jusqu'à la Guienne, de sorte que

. (A) Anaba, Zurita....

(B) AYALAH

Anne'e p J. C. 1374: ce Prince Anglois étoit hors d'état de pouvoir passer en Espagne. Le Duc d'Anjou en donna lui-même avis au Roi Don Henri, & le pria d'aller avec son Armée, puisqu'elle étoit assemblée, assiéger Bayonne, où il le joindroit avec ses Troupes, & d'envoier sa Flotte en France. Sur le champ le Roi Don Henri ordonna à Ferdinand Sanchez de Tobar, son Amirante, de préparer sa Flotte, de la mener sur les Côtes de France, & de passer par Lisbonne pour renouveller la Lique avec le Roi de Portugal. Il sit en même tems équipper huit Vaisseaux ou Galiotes, pour transporter des vivres aux Côtes de Bayonne, où il avoit dessein d'aller avec son Armée; & il envoia dire à Don Jayme de Majorque, Roi de Naples, de faire diversion du côté du Roussillon, asin de donner de l'occupation au Roi d'Aragon.

Il en obtient.

Toutes ces mesures étant prises, & tous ces ordres expédiés, le Roi Don Henri se mit en marche avec son Armée, passa en France par Fontarabie, & s'avança vers Bayonne. L'Amirante Ferdinand Sanchez de Tobar de son côté partit aussi pour la France, après avoir fait équipper la Flotte, & relâcha à la Barre de Lisbonne. Il vit Don Ferdinand, Roi de Portugal, & fit avec lui un nouveau Traité, par lequel ce Prince s'obligea de fournir dix Galéres au Castillan, toutes les fois que celui-ci feroit la guerre par mer à l'Aragonnois. ou des Troupes auxiliaires, quand ce seroit par terre, & de le feconder de la même maniere contre l'Anglois. Après que ce nouvel accord fut fait, Ferdinand Sanchez remit à la voile avec sa Flotte, & se rendit sur les Côtes de France \*. Cependant le Roi Don Henri arriva à Bayonne \*\*; & n'y trouvant point le Duc'd'Anjou, il lui députa Pierre Ferdinand de Vélasco & Jean Ramirez d'Arellano, pour lui faire sçavoir qu'il l'attendoit. Pierre Fernandez & Jean Ramirez allerent à Toulouse, où étoit le Duc, qui s'excusa de ne pouvoir alors passer à Bayonne, sous prétexte qu'il étoit occupé au siège de Montauban. On apporta cette réponse au Roi de Castille. & comme ce Prince manquoit de vivres, que les grandes eaux l'incommodoient fort, & qu'il n'avoit point assez de monde pour soumettre une Place si forte, il retourna à

<sup>\*</sup> Il fit de grands ravages fur les Côtes | le de tous les frais de l'armement. Mad'Anglerette, jetuda consternation dans | RIANA. l'Isle, & revint avec un butin capable de | \*\* On étoit alors, suivant Mariana, dédommager avantageusement la Castil- | sur la fin du mois de Juin.

ERE D'Es-PAGNE. 1412.

Burgos avec son Armée par la Biscaye (A).

Pendant ce tems là . Don Jayme de Majorque , accompagné d'Isabelle sa sœur, veuve du Marquis de Montserrat, fondit sur le Roussillon à la rête de mille Lances\*, saccagea DonJayme de & désola tout le Pais, & alla tenter le passage des Pyrénées Majorque en par le Col de Pertuse, fans vouloir s'arrêter à prendre Perpignan; mais aïant trouvé ce défilé bien gardé, il fut contraint de retourner sur ses pas. D'un autre côté, Don Bernard de Foix, Comte de Médina-Céli, & un Capitaine Breton, -appellé Réchon, firent en faveur de Don Jayme de Majorque, une irruption sur la Frontière d'Aragon, & s'emparerent de -Sonet & de Nuévalos. Le Roi de Naples, qui avoit pris une autre route, entra avec ses Troupes par Puycerdan, & pénétra jusqu'à Urgel, d'où il s'avança vers la Rivière de Ségre; -& comme les Habitans du Pais se retirerent avec tous leurs -effets dans des Places fortes, les vivres commencerent à lui manquer. Don Pedre, Roi d'Aragon, césolu de s'opposer à fes hostilités, assembla quelques Troupes, avec lesquelles il · se posta à Cervera au commencement d'Octobre, à dessein de marcher à la rencontre de Don Jayme de Majorque; mais celui-ci voiant que son Corps d'Armée souffroit beaucoup, 8c diminuoit tous les jours, prit le parti de se retirer de l'auare, côté des Pyrénées, à l'abri du Duc d'Anjou.

Le deuxième jour de Juin mourut à Barcelonne la Reine Mont de Do-Doña Léonore, qui fut inhumée à Poblète; c'étoit la mere na Léonore, Reine d'Arade l'Infant Don Jean, héritier de la Couronne d'Aragon (B). gon.

En Sardaigne le Seigneur d'Arboréa trouva le moien d'en- Les Génois gager les Génois de le seconder avec leur Flotte, sans au- secondent en Sardaigne le cun égard à la Paix qu'ils avoient avec l'Aragon. Soutenu Seigneur des Troupes qu'il reçut de cette République, il attaqua le d'Arboréa Château de Pola, & assiégea Cagliari, où il trouva une vi-d'Aragon. goureuse résistance de la part de Don Gilbert Cruillas qui étoit dans cette Place. Algéri fut aussi à deux doigts de sa perte; mais Doria y jetta du secours, & mit par-là cette Ville en état de ne pas craindre l'Ennemi (C).

Le Pape, attentif à faire fleurir le nouvel Ordre de Saint

1374.

Attentions

(A) ZURITA & d'autres...
(B) ZURITA.

(C) ZURITA.

que le Roi d'Aragon, pour faire diverfion, envoia fur les Frontiéres de France un Corps de Troupes, qui entrerent: dans le Pais de Fenouilledes, où elles commirent beaucoup de désordres.

Zurita dit qu'il en avoit environ deux mille, & que ce fut au mois d'Août qu'il entra dans le Roussillon. Il ajoute | }

Jérôme en Espagne, le recommanda fortement au Roi Don ERE D'Es-PAGNE.

1412.

1413.

tie : il écrivit aussi à ce sujet à l'Evêque de Tortose. Le deufoutenir en Es- xième jour de Juillet sut celui de la mort du Cardinal Don pagne l'Ordre Pedre Gomez d'Albornoz, qui termina sa vie à Avignon (A).

Henri, par une Lettre qu'Odéric Raynaldus rapporte en par-

rôme. Mort du

Anne's de

J. C.

du Pape pour

de Saint Je-

Celle de Don jorque.

Don Jayme de Majorque, aiant reçu des renforts du Duc d'Anjou, ne tarda pas à repasser les Pyrénées; & flaté de l'es-Pedre Gomez pérance de surprendre le Roi Don Pedre, il descendir le long d'Albornoz. des rives du Gallego dans le plat Païs du Roiaume d'Aragon, où il pilla & mit à feu & à sang toutes les Places ouvertes \*. Jayme de Ma- Au bruit de son irruption & de ses hostilités, l'Aragonnois envoia dans ces Quartiers quelques Troupes qui lui couperent les vivres & la retraite. Le Majorquain, ne pouvant plus alors faire subsister son Armée, ni s'en retourner, eut recours au Roi de Castille, à qui il sit sçavoir son embarras. Don Henri, qui avoit fait la Paix avec le Roi d'Aragon, & qui avoit auparavant des liaisons secrettes avec Don Jayme, envoia offrir à ce Prince un asse en Castille, promettant de travailler à lui procurer un bon accommodement avec l'Aragonnois, & de faire avancer un Corps de Troupes pour le soutenir & le recevoir, comme il en donna sur le champ la commission à Don Pedre Manrique. Ainsi Don Jayme de Majorque se rendit à Soria avec ses Troupes; mais il fut attaqué peu de jours après d'une fiévre maligne qui le précipita au tombeau : il fut inhumé dans le Couvent de Saint François de cette Ville. Sur la nouvelle de la mort de ce Prince, Don Jean, Infant de Castille, se transporta à Soria; & voulant obliger le Roi d'Aragon, en considération de l'Infante sa fille, qu'il souhaitoit fort d'épouser, il engagea la sœur de Don Jayme & les Officiers qui étoient avec elle, de s'en retourner, en païant aux Troupes tout ce qui leur étoit dû pour leur folde.

Mariages de

Comme le tems marqué pour le mariage de cet Infant, & l'Infant Don pour celui de Dona Léonore sa sœur, approchoit, le Roi Don Jean de Caf-tille avec l'In- Henri, qui vouloit qu'on les célébrat avec tout l'éclat possifante Doña ble, manda tous les Prélats & Seigneurs à Soria, où la cé-Léonore d'A-rémonie devoit se faire. Aïant ensuite fait dire au Navarrois & Don Carlos, à l'Aragonnois d'y envoier, le premier son fils, & le second

> (A) CHACON. dant le courant du mois de Janvier, aïant

repassé les Pyrénées par Puycerdan, à la \* Ce Prince sic tout ces ravages pen- | mi-Décembre de l'année précédente.

ſa

ERE D'Es. sa fille, il partit lui-même de Séville pour cette Place, où toute la Noblesse de Castille s'empressa de se rendre, & où il apprit que Don Ferdinand de Castro étoit mort en Angle- Infant de Naterre. Don Carlos, Infant de Navarre, vint le premier, ac-varre, avec compagné de tous les Seigneurs de ce Roïaume. Il fut reçu Doña Léonod'une maniere conforme à son auguste naissance; & le vingt- de Cassille. fept de Mai il épousa Dona Léonore, Infante de Castille, à qui l'on donna en dot cinq mille Pistoles, ausquelles on en joignit vingt mille autres, que le Roi Don Henri avoit promises -au Navarrois, en dédommagement des dépenses qu'il avoit faites pour les fortifications de Victoria & de Logrono. Peu de tems après, l'Archevêque de Saragosse & Don Raymond Alaman de Cervellon amenerent avec un nombreux cortége Doña Léonore, Infante d'Aragon. On lui fit une réception telle qu'elle méritoit; & le dix-sept \* de Juin, Don Jean, Infant de Castille, conclut avec elle son mariage, dont la célébration fut accompagnée de grandes réjouissances publiques, suivant l'usage de ce tems. L'Infant de Navarre retourna ensuite dans ce Roïaume avec sa femme; & le Roi Don Henri passa de Soria à Burgos avec la Reine & ses enfans. Le Monarque Castillan, arrivé à cetteVille, pressa Don Alfonse son fils, Comte de Gijon, d'accepter pour femme Dona Isabelle de Portugal. Don Alfonse, qui n'avoit point d'inclination DonAlfonse. pour cette Princesse, quoiqu'elle fût très-estimable pour tou- Comte de Gites ses grandes qualités, ne voulut jamais y consentir. Son le avec le Roi pere en fut très-irrité, dans la crainte que ce refus ne fournit de Castille matière à une nouvelle rupture avec le Portugal; mais le jeune Prince, qui s'inquiétoit peu de toute considération politique, ne songea qu'à se mettre à l'abri du courroux de son pere. Ainsi il s'ensuit & passa à la Rochelle, d'où il se rendit à Paris. Il y vit le Roi Charles V. à qui il se plaignit de ce que son pere le vouloit marier contre son gré; mais le Roi de France lui fit entendre que l'obéissance étoit le seul parti qu'il eût à prendre. Le Comte Don Alfonse, peu satisfait de ce conseil, alla à Avignon, & fit la même remontrance au Pape, qui lui tint un langage conforme à celui du Roi de France, & lui offrit ses bons services pour le réconcilier avec son pere (A).

Des que le Pape eut fait connoître la résolution où il étoit, Le Pape veut d'aller faire sa résidence à Rome, le Roi Don Henri lui écri- rétablir son Siège à Rome.

(A). AYALA, ZURITA, le Prince DE VIANE, & d'autres.

\* Mariana dit le dix-neuf.

Tome V.

LII

J. C. 3375·

vit, pour lui témoigner combien il seroit faché de le sçavoir ERE D'ES si éloigné. Il lui marqua aussi qu'étant en paix avec les Rois Chrétiens ses voisins, il emploieroir volontiers ses armes contre les Mahométans de Grenade, si les Anglois n'y apportoient point d'obstacle, par envie de faire valoir leurs prétentions (A).

Le Congrès de Bruges ne fert à rien.

Comme il étoit toujours question du Congrès pour la Paix entre la France & l'Angleterre, Pierre Fernandez de Vélascoretourna en France par ordre du Roi Don Henri, passa à Paris, & y trouva l'Evêque de Salamanque avec les Ducs d'Anjou & de Bourgogne, qui étoient tous trois de retour du Congrès de Bruges, où l'on n'avoit pû rien conclure \*. Il s'informa soigneusement de tout ce qui s'étoit passé dans le Congrès; & après avoir eu l'honneur de saluer le Roi de France. il repartit pour l'Espagne avec l'Evêque de Salamanque, & trouva à Ségovie le Roi Don Henri, à qui ils rendirent com-Pélerinage pte de tout. Peu de tems après leur arrivée, le Duc de Bourgogne, qui avoit fait vœu de visiter le Corps du glorieux Apôtre Saint Jacques, vint aussi en Espagne, & passa à la Cour du Roi de Castille, qui le reçut avec de grandes marques de considération, & lui sit même de riches présens. Aiant pris congé de ce Monarque, il continua son pélérinage à Saint Jacques, d'où il retourna en France très-content du Roi de Castille \*\* (B).

du Duc de Bourgogne au Tombeau de l'Apôtre Saint Jacques.

Le Comte de Gijon rentre en grace auprès du Roi Isabelle de Portugal.

Le Roi Don Henri, qui vouloit affermir pour toujours la Paix entre les Couronnes de Castille & de Portugal, rappella de France Don Alfonse son fils, Comte de Gijon, pour lui: fon pere, & faire épouser Dona Isabelle, fille du Monarque Portugais, & épouse Dona l'avertit qu'en cas de refus, il le dépouilleroit de tous ses Appanages. Don Alfonse sut effraié de la menace de son pere; c'est pourquoi aïant pris conseil de plusieurs personnes, il retourna en Castille, où son mariage sut célébré au gré du Roi (C).

Cession des

Don Pedre, Roi d'Aragon, après avoir fait la Paix avec droits de Do- la Castille, eut bientôt une autre inquiétude considérable. Dona Isabelle de Majorque, sœur de Don Jayme, s'étant reti-

<sup>(</sup>A) RAYNALDUS, nomb. 21.

<sup>(</sup>B) AYALA.

<sup>(</sup>C) Edouard Nuñez. \* Quoi qu'en dise ici FERRERAS, il est sûr que le 27. de Juin on convint à Bruges d'une Tréve entre les deux Cou-

ronnes de France & d'Angleterre, laquelle devoit durer jusqu'au dernier de Juin de l'année fuivante.

<sup>\*\*</sup> Ce Pélerinage est placé par Mariana deux ans plus tard.

## D'E SPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 43T

ERE D'Es- rée en France, céda tous ses droits & ceux de son frere sur le Roïaume de Majorque & ses dépendances au Duc d'Anjou, qui, résolu de les soutenir, commença sur le champ à lever des Troupes pour faire la guerre à l'Aragonnois. A cette ce Rosaume au Duc d'Annouvelle, le Roi d'Aragon convoqua à Monçon les Etats d'A. jou. ragon, de Catalogne & de Valence, afin de solliciter les moiens nécessaires pour se défendre (A).

> Au mois de Décembre de cette année, le Pape fit une Don Pedre homme très-sçavant en Droit Canon, & d'une des principales Maisons d'Aragon, fut créé Cardinal, Diacre, du Titre

de Sainte Marie à Cosmédin (B).

Le Roi Don Henri souhaitoit fort que le Siège Archiépiscopal de Toléde fut rempli \* par Don Jean Garcie Manrique, qui étoit alors Evêque de iguença & son Chancelier. pellé en duel Il envoia à cet effet à Avignon le même Prélat, qui y alla parDon Franaccompagné de plusieurs de ses parens, conformément à l'usage de ce tems. Le Pape parut saire grand cas de la recommendation du Roi Don Henri; mais il donna ordre au Prélat de retourner en Espagne, parce que cette affaire ne pouvoit point se résoudre si promptement, à cause de plusieurs autres de plus grande importance, ausquelles il falloit d'abord vaquer Don Jean Garcie Manrique passa, en s'en retournant, par Barcelonne avec toute sa suite. Là Don François Pérellos, Vicomte de Ruéda, accusa, en présence de Don Pedre, Roi d'Aragon, qui étoit dans cette Ville, Don Jean Ramirez d'Arellano, un des Officiers de la Maison du Roi de Castille, d'avoir porté Don Jayme de Majorque à faire la guerre au Monarque Aragonnois, & offrit de le soutemir en champ clos les armes à la main. Don Jean Ramirez lui en donna le démenti, & accepta le défi pour le tems que le Roi jugeroit à propos de marquer. Quelques Seigneurs conseillerent au Roi Don Pedre de ne point permettre que cette affaire fut poussée plus loin, parce que Don Jean Ramirez avoit trop de droiture pour pouvoir être soupçonné d'un pareil procédé; mais toutes leurs remontrances furent immiles. Le Roi étoit fi prévenu en faveur du Vicomte, qu'il assigna pour le duel à Don Jean Ramirez le terme de quatre-

1376. Don Jean Ramirez ap-

(A) ZURITA. Gomez Manrique, qui avoit terminé sa vie sur la sin de l'année précédente. Ma-(A) CHACON & d'autres. \*\* Il étoit vacant par la morr de Don siriana. Lllij

vingt-dix jours \*. Ramirez passa ensuite en Castille avec l'Evêque de Siguença.

PAGNE.

J. C. 1376. Cette affaire eft accommo-

Don Jean Ramirez informa le Roi Don Henri de ce qui se passoit; & le Monarque qui l'estimoit fort, prit cette assaire à cœur, & envoïa au Roi d'Aragon un Seigneur à qui il donna les instructions nécessaires. L'Ambassadeur alla à Barcelonne, & dit au Roi Don Pedre qu'il étoit chargé d'une commission de la part du Roi de Castille son Maître, & qu'il pouvoit, s'il le jugeoit à propos, lui donner une audience particuliere, ou en présence de son Conseil. Le Roi d'Aragon choisit le dernier parti ; de sorte que son Conseil étant assemblé, l'Ambassadeur y sut introduit, & dit au Roi Don Pedre que le Roi de Castille son Maître le faisoit prier, en considération de la bonne union qui régnoit entre les deux Couronnes, de ne pas permettre le duel que le Vicomte de Ruéda. avoit proposé à Don Jean Ramirez d'Arellano, dont la probité devoit être trop reconnue, pour qu'on pût le soupçonner du crime dont le Vicomte l'accusoit. Comme le Roi Don Pedre répondit qu'il ne pouvoit point consentir à la demande. du Roi Don Henri, pour l'honneur du Vicomte qui avoit fait le défi à Don Jean Ramirez, l'Ambassadeur Castillan repliqua que, puisqu'il en étoit ainsi, Ramirez se rendroit pour le duel au tems marqué, mais que le Roi son Maître enverroit. avec lui son Etendard & trois mille Lances, pour garder le lieu du combat. Le Roi d'Aragon, extrêmement surpris de ce langage, dit que, par ce procédé, le Roi Don Henri faisoit connoître qu'il avoit envie de lui faire la guerre; mais l'Ambassadeur protesta, au nom de son Maître, que ce n'étoit nullement son intention, & que tout son but étoit de mettre parlà Don Jean Ramirez à couvert de toute surprise ou trahison. dans l'endroit où le combat devoit se livrer : le Seigneur Castillan ajoûta ensuite qu'il attendoit sa réponse; & le Roi d'Aragon promit de la lui donner, après avoir pris l'avis de son. Conseil. L'Aragonnois aïant donc assemblé les Comtes d'Urgel, d'Ampurias & de Prades, le Vicomte de Cardone, l'Archevêque de Saragosse, & l'Evêque de Valence, leur exposa. à tous l'affaire pour laquelle il les avoit mandés; & la plû-

\* Ces Duels entrepris par l'autorité du champ clos. Les Combattans avoient de-certaines cérémonies & des régles à ob-ferver, & il y avoit des Juges & des-

Prince étoient assez communs dans ces tems-là. Ils se faisoient à la vûe d'un nombre infini de spectateurs, & dans un Maitres du champ...

PAGNE. 1414.

part d'entre eux déciderent qu'il étoit à propos de défendre le duel, & de déclarer Don Jean Ramirez d'Arellano, Seigneur d'une probité intégre, déchargé du crime qu'on lui imputoit, afin de prévenir les grands inconvéniens qui pourroient suivre de la résolution du Roi de Castille. Ainsi le Monarque Aragonnois se conforma à leur opinion, quoique contre son gré (A).

J. C. 1376.

Pour mieux affermir la Paix entre les Couronnes de Castille & de Portugal, le Roi Don Henri envoia des personnes déric, Infant de confiance demander en mariage à Don Ferdinand, Roi de de Castille. Portugal, Dona Béatrix sa fille, pour Don Frédéric son fils. avec Dona Béatrix, In-Le Roi Don Ferdinand reçut très-bien les Députés, & af- fante de Porsembla les Etats à Léyria, afin de délibérer plus mûrement rugal. fur une affaire de cette importance. Il y exposa la proposition du Roi de Castille, & il sut décidé qu'on l'accepteroit à certaines conditions. En conséquence on célébra les Fiancailles de l'Infante Dona Béatrix avec Don Frédéric, Ferdinand: Pérez d'Andrade alant pour cela commission du Roi Don Henri. Le jour suivant, l'Infante fut reconnue dans les Etats héritiere du Roi de Portugal son pere, & on lui prêta, comme telle, le serment de fidélité entre les mains de Don Alvar Gonçalez, Prieur d'Ocrato (B).

Fiancailles

Il paroît que Don Roderic Urriz, un des principaux Seigneurs de Navarre, pensa à se marier en Castille. Ses en-Navarre fait vieux en informerent Don Carlos, Roi de Navarre, & ajoû- mourir Don terent qu'en se retirant en Castille, il avoit dessein de livrer Rodenc Un-Tudéle & Caparroso au Roi Don Henri, qui lui avoir promis, en reconnoissance, des Terres dans ses Etats. Le Roi Don' Carlos, qui étoit naturellement porté à croire toute sorte d'impostures, sit dire à Don Roderic de ne se point marier fans sa permission, & de se rendre au plûtôt à Pampelune. Don Roderic obéit; mais il ne fut pas plûtôt arrivé à cette Ville, qu'on l'arrêta & l'enferma dans une prison, où on le fit mourir secrettement peu de tems après. Le Prince de Viane: écrit que Don Roderic Urriz fut accusé avec raison; mais-Piscina assure le contraire, & ce qu'il dit, parost plus vraifemblable, parce qu'outre le caractère du Roi de Navarre. il n'est pas probable que le Roi Don Henri, qui donnoit toujours si généreusement ce qui lui appartenoit, souhaitat le bien d'autrui.

(A) AYALA, & les aurres Hiltoriens. [ (B) EDQUARD NUNEZ.

NNE'E DE J. C. 1376. Etats d'Ara-COL.

Les Etats que Don Pédre, Roi d'Aragon, avoit convo- ERE D'Esqués à Monçon, s'étant assemblés le 17. de Mars, le Roi y demanda les secours dont il avoit besoin, pour entretenir dans le Roussillon mille Lances contre le Duc d'Anjou, que l'on disoit en avoir mis sur pied quatre mille, & avoir armé quarante Galéres. On lui répondit que les Peuples étoient épuisés par les guerres continuelles que l'on avoit eu à soutenir, & qu'ainsi il étoit impossible de trouver le moien de lui sournir ce qu'il fouhaitoit, mais qu'il n'avoit qu'à exiger des contributions des Juifs & des Maures, comme ses Prédécesseurs avoient fait, & qu'on seroit toujours prêt à le servir en personne de la maniere que l'on y étoit obligé (A). J'ignore pourquoi cette guerre du Duc d'Anjou n'eut pas lieu: je crois seulement que ce fut en considération, & à la priere de Don Henri, Roi de Castille \*, qui étoit très-lié avec ce Prince. Tout ce que l'on sçait donc de positif sur ce point, c'est que le Pape envoia en Aragon le Cardinal Gilles \*\*, pour arranger cette affaire. On croit aussi que le Roi d'Aragon & le Duc d'Anjou convinrent d'une Trève par la médiation de ce Cardinal (B).

La Sardaigne est en grand danger.

En Sardaigne, les affaires étoient en très-mauvais état. Outre que les Aragonnois avoient perdu leurs chevaux & leurs bœufs, qui étoient morts de maladie, ils fouffroient beaucoup du manque de vivres dans toutes leurs Places & Forteresses.

(A) BALUZE. (B) RAYNALDUS.

\* Il avoit reçu une Ambassade que le Duc d'Anjou lui avoit envoiée vers la fin du mois de Février, pour le sollicier à prendre sa désense contre le Roi d'Aragon, en considération de ce qu'il l'avoit aidé à monter fur le Trône d'Espagne. Le Duc le prioit, entre autres cho-les: 1º. De déher en son nom le Roi d'Aragon, & de lui déclarer la guerre, en cas que ce Prince s'obstinat à retenir le Rosaume de Majorque & ses dépendances: 2º. De lui fournir contre le Roi d'Aragon un certain nombre de Troupes pendant trois à quatre mois: 3°. D'engagor les Rois de Navatre à se liguer avec eux pour cette guerreille Roi Don Henri avoit consenti aux deux premiers points, & avoit promis au Duc d'Anjou un secours de mille Lances entretenues à ses dépens, offrant de joindre ses Ambassadeurs à ceux que le Roi de France I lan. 1370.

& le Duc devoient envoier au Roi d'Aragon, pour demander, en faveur du Duc, la restitution du Rosaume de Majorque. Dans les inftructions que le Duc d'Anjou avoit données à ses Envorés à la Cour de Castille, il fondoit ses droits au Roïaume de Majorque fur une donation que Don Jayme de Majorque lui avoit faire entre-vifs de tous les siens, & que ce Prince avoit confirmée à sa mort, en reconnoissance des services que le Duc lui avoir rendus, & fur l'approbation de cette donation par Doña Isabelle, sœur de Don Jayme, laquelle lui avoir aufli cédé les droits comme héritiere de son frere, ainsi que FERRBRAS l'a dir sous l'année précédente. M.S. de BALUZE, nomb. 22.

\*\* C'étoit Gilles Aicelin de Montaigu, appellé communément le Cardinal de Terrouenne. On peut consulter, pour ce qui suit, l'Hist. génér. de Languedoc,

1414.

Mariano, Juge d'Arboréa, s'étoit emparé de la meilleure partie de l'Îsle; & tout paroissoit si fort désespéré, que le Gouverneur de Cagliari avoit résolu de mettre le seu à la Place, & de s'échapper, quand il seroit réduit à la derniere extrêmité. Pour comble de malheur, Hugues d'Arboréa, fils de Mariano, tenoit la Mer avec quelques Galéres, & empêchoit ou enlevoit tous les secours. Sur des nouvelles si fâcheuses, le Roi Don Pedre sir au plûtôt armer plusieurs Galéres, & les envoïa en Sardaigne sous la conduite de Francois Averse, qui prit la plûpart de celles d'Hugues d'Arboréa, & secourut les Places & les Châteaux. Mais le plus grand bonheur qui arriva aux Aragonnois, fut que sur ces entrefaites mourut Mariano d'Arboréa, à qui succéda Hugues son fils, dont le mauvais caractère fit bientôt changer les affaires de face\* (A).

Le 8. de Juillet, Edouard, Prince de Galles, mourut à Londres, âgé de 44. ans : c'étoit un Prince Chrétien & va-douard, Prinkeureux, sous les ordres de qui les armes d'Angleterre eurenc

toujours une grande réputation (B).

On apprend que Don Ferdinand, Roi de Portugal, étant en paix avec tous les Princes Chrétiens, ne pensa plus qu'à montrer son zéle pour la Religion, & voulut faire la guerre ces du Pape au Roi de Grenade, ou au Roi de Bénamérin en Afrique. En pour faire la conséquence il envoia au Pape Don Martin, Evêque de Sil- Mahométans. vès, Martin, Moine & Abbé d'Alcobaza, & Alvar Gonçalez de Moura, pour lui demander les Indulgences de la Croisade, & les secours temporels qui avoient été accordés à ses Prédécesseurs. Le Pape loua beaucoup son zéle, lui accorda la Croisade, avec la vingtième partie des Décimes & des revenus Eccléfiastiques, & lui écrivit une Lettre, par laquelle il lui marqua tout ce qu'il devoit faire (C); mais toutes ces démarches ne servirent à rien.

Mort d'Ece de Galles.

J. C.

1376-

Portugal ob-

(A) ZURITA.

(B) FROISSARD. (C) RAYNALDUS.

\* Hugues se ligua cependant l'année fuivante avec le Duc d'Anjou, qui négligea de remplir les articles du Traité, parce qu'il eut recours à la négociation pour ses différends avec le Roi d'Aragon. Le Duc n'aïant pû rien obtenir de l'Aragonnois par cette voie, pour la raison rapportée dans ma premiere Note sous l'année 1378. cePrince voulurrenou-

veller la Ligue avec le Juge d'Arboréa, & lui envoia, à cet effet, le 13. de Juilles 1378: des Ambassadeurs, qu'il chargea, entre autres choses, de négocier le mariage de Louis son fils, avec Bénédicte,, fille du Juge; mais Hugues, mécontent de ce que le Duc avoit manqué à ses engagemens, recut très-froidement ses Envoiés, voulut à peine leur donner audience, & rejetta leurs propositions. BALUZE dans ses M. S. nomb. 22.

PAGNE,

1377. Ambassade du Roi de Lui de Castille.

Mort d'Edouard III. Roi d'Angle-

gleterre & de Navarre.

Le Roi de Portugal, voulant mettre la derniere main au ERE D'Es-A PRE'E DE Traité touchant le mariage de sa fille, députa au Roi de Caftille, pour le faire ratifier, Don Pedre Ténorio, Evêque de Coimbre, & Arias Gomez de Silva, son premier Porte-En-Portugalà ce- seigne; & ces deux Ambassadeurs trouverent à Cordoue le Roi Don Henri, qui souscrivit à tout (A).

Edouard III. Roi d'Angleterre, mourut le 23. de Juin de la même année. L'on dit que Charles, Roi de Navarre, étoit convenu avec lui de lui céder les Etats qu'il avoit en Nor-Projet d'é- mandie, pour d'autres équivalens qui étoient situés en Gasquelques Do- cogne, & limitrophes de son Roiaume, parce que les premaines entre miers étoient trop exposés à être envahis par les François, les Rois d'An-dont il ne pouvoit contrebalancer la puissance, & qu'il comptoît tirer plus d'avantage des derniers. Pour négocier cette affaire, il crut devoir passer en France en personne; & voulant cacher le but de son voïage, il résolut d'envoïer Don Carlos fon fils examiner ces Etats, sous prétexte d'aller voir le Roi de France son oncle. L'Infant Don Carlos consulta, à ce sujet, le Roi Don Henri son beau-pere, qui tâcha de le détourner de ce voiage; mais les conseils du Roi de Castille furent inutiles. Don Carlos, contraint d'obéir aux ordres du Roi de Navarre son pere, partit pour la France, & emmena avec lui Jacques de la Rue, Chambellan du Roi, Pierre du Tertre, son Sécrétaire, Pierre d'Estampes, son Confesseur, & un de ses Conseillers, le Seigneur d'Ortubias, & plusieurs autres personnes de distinction. Arrivé à Evreux, il y trouva Don Pedre son frere, & Dona Marie sa sœur, qui avoient accompagné à cette Ville la Reine de Navarre, leur mere, & qui y étoient restés depuis sa mort.

Faut Don Carde Navarre, font prisonniers en Francalion,

Deux des premiers appliqués à la

Charles V. Roi de France, eut vent de la négociation engneurs & l'In- tre les deux Rois de Navarre & d'Angleterre, & fit arrêter los, fils du Roi Jacques de la Rue, Pierre du Tertre, & Don Ferdinand Ayanze, Gouverneur de tout le Pais que le Navarrois possédoit en Normandie. L'Infant de Navarre n'eut pas plùtôt ce à cette oc- appris cette nouvelle, qu'il se mit en route pour Senlis, à dessein d'aller voir le Roi de France son oncle, & de sçavoir la cause d'un pareil procédé; mais le Roi de France lui fit signifier une défense de se présenter devant lui, avec ordre de se rendre à Paris, qu'il lui afsigna pour prison. Jacques de la Rue & Pierre du Tertre furent appliqués à la question; & le

(A) EDOUARD NUMEZ,

premier

PAGNE. 1415.

premier avoua que le Roi son Maître traitoit avec le Roi d'Angleterre du partage de la France, dont il devoit avoir une bonne partie, à condition d'en faire hommage à l'Anquestion, & glois, qui de son côté devoit lui donner quatre mille florins déposit pour entretenir des Troupes contre la France. Il ajoûta que, tions. pour mettre tout ceci à exécution, le Navarrois s'étoit engagé de faire empoisonner le Roi de France; qu'en conséquence ce Prince avoit gagné un Médecin, qui s'étoit chargé de la commission; qu'il avoit tâché, dans la même vûe, de corrompre un Valet-de-chambre & un Cuisinier du Roi; qu'à l'entrevûe de Vernon, il avoit voulu enlever le Roi, & faire assassiner Olivier de Clisson, à cause de son attachement à la France: il avoua en même tems avoir eu part à tout ceci. Du Tertre ne parla que du Traité secret entre le Roi de Navarre & celui d'Angleterre, touchant l'échange des Terres de Normandie pour celles de Gascogne.

On lut leurs déclarations en plein Parlement; & Jacques de la Rue sut condamné d'être pendu, & ensuite écartelé. Quelques-uns veulent que l'on ait pareillement prononcé contre Pierre du Tertre la peine de mort; mais Aléson & d'autres disent qu'il fut remis en liberté, après une année de prison. L'Infant Don Carlos fut aussi retenu prisonnier, quoiqu'on eût toujours pour lui de grands égards. Le Roi donna ordre aux Ducs de Bourgogne & de Bourbon, & à Bertrand Navarre est du Guesclin, d'aller avec différens Corps de Troupes prendre dépouillé de ses Domaines & démanteler toutes les Places que le Navarrois avoit en en France. France. Celles-ci aïant donc été réduites, les unes de force, & les autres de bon gré, Valogne, Carentan, & deux autres furent les seules qu'on laissa enceintes de murailles, asin d'empêcher que les Anglois ne fissent des incursions de Cherbourg, où les Navarrois & les autres gens qui étoient dans les Places dont les François venoient de s'emparer, s'étoient

refugiés \*. Le Duc d'Anjou se saisst aussi de Montpellier, & l'Infant Don Pedre fut arrêté prisonnier à Bristol avec Doña Marie sa sœur. Enfin les Ducs de Bourgogne & de Bourbon,

Leur chân

\* Mezeray raconte ces événemens | On y voit aussi que le dernier étant mort, Charles VI. fon fils & fon Successeur, fic rendre cette Seigneurie au Roi de Navarre le 30. de Mai de l'an 1381, mais main du Roi de France, sans que l'on en par ordre de Charles V. Roi de France. | marque la raison, le 16. d'Août suivant,

Tome V.

Tous l'année 1378. & assure que la Rue & du Tertre eurent la tête tranchée. On adopte dans l'Hist. génér. de Languedoc la même époque pour la faisse qui fut | que le Duc de Berri la sit remettre sous la faite de Montpellier à cette occasion,

1377· /

& Bertrand du Guesclin aïant réuni leurs Troupes, mirent le ERE D'Essiége devant Cherbourg, qu'ils tinrent investi tout le reste de l'année, & où les Navarrois & les Anglois firent une vigoureuse détense (A).

PAGNE. 1415.

Mort de Don de Sicile, & prétentions gon à cette Couronne.

En Sicile, mourut le 25. de Juillet, le Roi Don Frédéric\*, Frédéric, Roi qui laissa pour son héritiere Dona Marie sa fille, lui substituant, en cas de mort, Don Guillaume son fils naturel, & du Roi d'Ara- au défaut de celui-ci, la Maison d'Aragon, de laquelle il étoit forti. Dès que le Roi d'Aragon eut appris cette nouvelle, il voulut s'approprier la Sicile, au préjudice de la fille de Don Frédéric, parce que les filles étoient exclues de la succession au Trône par le Testament de Don Frédéric I. Roi de Sicile. En conséquence de cette prétention, l'Evêque de Ségovie & André de Valturia allerent à Rome par son ordre trouver le Pape Grégoire, & lui exposerent les droits du Roi leur Maître, sur la Sicile, offrant, en son nom, de rendre au Saint Siège tout l'hommage qui lui étoit dû pour ce Roïaume; maisle Pape n'eut aucun égard à leurs remontrances, & allégua pour raison l'exemple de Dona Constance, qui avoit hérité de cette Couronne; ce qui mécontenta fort le Roi d'Aragon  $(B)_{\cdot}$ 

Grégoire Rome le Sié-

Tous les Papes, depuis Clément V. avoient fait leur rési-XI. rétablit à dence à Avignon; & il y avoit déja longtems qu'ils penge des Papes. soient à retourner à Rome, qui leur paroissoit être l'endroit le plus propre pour y tenir leur Siége. Urbain V. avoit voulu le faire; mais la mort l'avoit prévenu. Grégoire XI. son Successeur, forma le même projet, à la follicitation de Sainte-Catherine de Siéne, de Sainte Brigide de Suéde, de Pierre d'Aragon, Religieux de l'Ordre de Saint François, de plusieurs Prélats, & du Peuple Romain. Ainsi il passa à Romepour lui rendre son ancien éclat, & entra le 7. de Janvier dans cette Ville, où on lui fit une réception magnifique (C).

¥378. les Rois de Navarre & d'Angleterre contre la France.

Cependant Don Carlos, Roi de Navarre, aïant appris que Ligué entre ses enfans étoient arrêtés en France, & qu'on l'avoit dépouillé des Etats qu'il possédoit dans ce Rosaume, ne s'occupa. plus que des moiens de faire éclater son ressentiment. Persuadé qu'il ne pouvoir espérer aucun se cours du Roi Don Henri,

> (A) FROISSARD, le Prince DE VIANE, DUPLEIX, & d'autres. (B) ZURITA.

(C) L'Histoire Ecclésiastiques

\* Sa mort est fixée en l'année 1376... par Mariana; mais il est constant que cer. Auteur se trompe,

1416.

1416.

qui étoit trop étroitement lié avec le Roi de France, pour prendre contre lui aucun parti, & prévenu qu'il ne pouvoit pas non plus en attendre du Roi d'Aragon, parce que ce Roïaume avoit été extrêmement fatigué par les guerres, il envoïa en Angleterre un de ses Généraux, nommé Paschal, pour rechercher l'appui du Roi Richard, par le canal de Jean, Duc de Lancastre, oncle du Roi, qui gouvernoit entiérement l'esprit de ce jeune Prince. Son Ambassadeur sit la Ligue contre la France, à certaines conditions, dont les principales furent, que l'Angleterre soutiendroit la guerre à ses dépens, & retiendroit pour elle tout ce qu'on recouvreroit des Domaines du Roi de Navarre, en donnant une certaine somme d'argent à ce Prince, qui en garderoit néanmoins la Souveraineté, & qu'on ne feroit jamais la Paix avec la France, sans le consentement des deux Rois. Pendant ce tems-là, les Généraux François continuoient le siège de Cherbourg; mais désespérant de pouvoir réduire cette Place, ils décamperent au bout de fept mois (A).

En Castille, le Roi Don Henri célébra à Burgos \* les mariages de Dona Jeanne, & de Don Alfonse, Comte de Gijon, ses enfans, qu'il avoit eus de Dona Elvire Iniguez, & qui du Roi Don épouserent, la premiere, Don Pedre fils de Don Alfonse, Marquis de Villéna, & le second, Doña Isabelle de Portugal. Il passa ensuite à Palence, où il reçut des Ambassadeurs que Charles, Roi de France, lui envoia, pour l'informer de la conduite du Navarrois à son égard, & le prier de faire de térêts de la son côté la guerre à ce Prince. Le Roi Don Henri le promit, & commença peu de tems après à rassembler ses Troupes, varie. pour fondre en Navarre. Don Carlos, Roi de Navarre, en fut informé, & résolut, pour s'opposer à l'exécution de son dessein, de tâcher d'avoir Logrono, qui étoit la Place par où Logrono,

J. C.

1378.

Mariages de deux des enfans naturels

Le Roi de Castille embrasse les in-France contre le Roi de Na-

Celui-ci tâ• che, mais en vain, d'avoir

· (A) Dupleix, bu Chesne dans l'Histoire d'Anglacerre, & d'autres.

\* Il y étoit dès la fin de l'année précédente, puisque le 11. de Novembre il avoit écrit de cette Ville au Duc d'Anjou de lui envoier incessamment ses Ambassadeurs, afin qu'en qualité de Médiareur, il put terminer son différend touchant le Rosaume de Majorque, de concert avec ceux que les Rois de France & d'Aragon devoient envoier de leur côté. Quoique le Duc d'Anjou sir partir en conséquence ses Plénipotentiaires le 20. de Janvier suivant, cette démarche sur inutile, parce que le Roi d'Aragon n'envoïa pas les siens, sous divers prétextes. Ses Ambassadeurs virent cependant à Pampelune, en venant en Castille, le Roi de Navarre, qui leur fit offre de service, & leur dit que si le Duc vouloit être son ami, il seroit certainement le sien, & le serviroit mieux qu'il ne servois Dieu. Du reste, ils s'en retournerent, sans avoir rien fait. BALUZE, dans see MS. nomb. 22.

Mmmij

MNE'E DE J. C. 1378.

les Troupes de Castille pouvoient le plus facilement entrer ERE D'ES dans son Roiaume. Il sollicita Don Pedre Manrique, Sénéchal de Castille, de lui livrer cette Ville, & lui offrit, pour cet effet, vingt mille florins. Le Sénéchal lui fit dire qu'il lui falloit quelque tems pour se déterminer, & qu'après avoir réfléchi sur cette affaire, il lui enverroit sa réponse. Cependant il donna avis sur le champ de cette proposition au Roi Don Henri, qui lui manda d'accepter l'argent, en faisant accroire au Roi de Navarre qu'il consentoit au marché. En conséquence, Don Pedre Manrique fit avertir le Roi Don Carlos qu'il étoit prêt à le rendre maître de Logrono, quand on lui auroit paié les vingt mille Florins. Après qu'il eut reçu cette fomme en différens païemens, il fit dire au Navarrois de vénir avec des Troupes prendre possession de la Place; mais il eut soin, avant toutes choses, de renforcer secrettement la Garnison; & le Roi lui envoïa deux mille Lances que l'on posta à Navarrete. Sur le champ, le Navarrois partit de Pampelune avec quatre cens Lances, & se rendit à Viane, où il eut une entrevûe avec Don Pedre Manrique, qui lui indiqua le jour qu'il pourroit l'introduire avec ses Troupes dans Logrono. Au jour marqué, le Navarrois envoïa deux cens Lances avec son Etendard, ne voulant point entrer en personne dans Logrono, quoique Don Pedre Manrique l'en pressat. Dès que ces Soldats furent logés & desarmés, Don Pedre Manrique sit sermer les portes, & lever le pont; & aïant fait sortir les Troupes qu'il tenoit cachées, il les surprit presque tous & les sit prisonniers. Don Martin Henriquez, qui portoit l'Etendard Roïal de Navarre, trouvacependant le moien de monter à cheval, & de gagner le pont avec son Etendard; &, comme il le trouva levé, il se jetta dans la Riviére, & passa de l'autre côté. Quelques autres s'échapperent aussi à la nage; & le Roi Don Carlos sut très-piqué de ce tour & de la perte de fon argent \*(A).

🔉 la Navarre.

Peu après, l'Infant Don Jean, accompagné de Don Altre la Castille fonse, Marquis de Villéna, de Don Alfonse, Comte d'Uruéna, de Don Pedre fils de Don Frédéric, & de plusieurs Seigneurs Castillans, s'avança vers les Frontières de Navarre, avec un Corps d'Armée, dans lequel il y avoit quatre mille Chevaux & beaucoup d'Infanterie, avec des Troupes de Biscaye, conduites par Ruy Diaz de Roxas. Le Roi Don Car-

> (A) AYALA & PISCINA. née 1377 .. Mariana met cer événement en l'an-

BRE D'Es-1416.

los, allarmé de la tempête qui le menaçoit, alla dans la Guienne solliciter le secours des Anglois. N'aïant pû en avoir à Bayonne, il passa à Bourdeaux, & en amena, à sa solde, Thomas Trivel, Anglois, & Monsieur Bérécinth, chacun avec trois cens Lances. Il logea ces étrangers dans les principales Places de Navarre; & leurs deux Capitaines firent une incursion en Castille sur le Territoire de Soria, où ils enleverent beaucoup de Bestiaux.

J. C. 1378.

L'Infant Don Jean, qui attendoit d'autres Troupes, ne les Expéditions eut pas plûtôt reçues, qu'il entra en Navarre, prit & sacca- de l'Infant gea les Places ouvertes, & s'avança jusqu'à Gorraiz proche Castille en de Pampelune, dont il ravagea pareillement tous les envi- Navane. rons. De Gorraiz, il envoïa Don Pedre Manrique avec un gros Détachement, insulter le Château de Tiébas, qui ne tarda pas à se rendre, mais qui, dans le mois d'Août suivant, sut livré aux flammes & rasé : les Navarrois perdirent dans cet incendie beaucoup de papiers de la Couronne, parce que c'étoit-là qu'ils avoient leurs Archives. Après que l'Armée Castillanne eut commis de grandes hostillités dans le Rosaume de Navarre, sans trouver aucune résistance, l'Infant Don Jean alla affiéger Viane, qui fut contrainte de subir la Loi du Vainqueur, malgré la valeur & la vigoureuse résistance de ses Habitans. Alant mis dans cette Place une bonne Garnison Lous les ordres de Don Pedre Manrique, il retourna en Castille pour passer à Toléde, où le Roi Don Henri son pere l'attendoit. Il y eut aussi dans cette irruption quelques légeres rencontres, dans l'une desquelles périt Ruy Diaz de Roxas, qui commandoit les Troupes Biscayennes \*(A).

Au commencement de l'année, le Roi d'Aragon envoïa une nouvelle Ambassade au Pape, pour faire encore des ins- instances du tances auprès de Sa Sainteté, touchant ses prétentions à la auprès du Pa-Couronne de Sicile; mais il en eut la même réponse. Dans le pe, touchant mois de Février, il perdit la Reine Marthe sa femme, qui reçut la fépulture à Poblete (B).

Roi d'Aragon

Mort de la: Reine Marth**e**: fon époule.

PISCINA, & d'autres.

(B) ZURITA & les autres Historiens

d'Aragon. \* Il paroît que l'Infant Don Jean se donna aussi quelques mouvemens, pour terminer les différends qui régnoient entre le Duc d'Anjou & le Roi d'Aragon, puisque le Duc reçur à Toulouse, le 9. de Décembre de cette année des Ambassadeurs de l'Infant, qui lui en rendirent l

(A) AYALA, Le Prince de VIANE, | | compte, de même que de ses expéditions contre le Roi de Navarre, & qui lui proposerent, de la part de ce Prince, le mariage de Louis fils du même Duc d'Anjou, avec la fille aînée du Duc de Girone, petite-fille du Roi d'Aragon. On ignore la réponse du Duc d'Anjou à cette proposition. MS. de Colbert nomb. 754. cités dans l'Hist. génér. de Languedoe, an. 1378.

NNE'S DE J. C. 1378. Celle du Pape Grégoire XI.

Origine du grand Schisme d'Occident.

HISTOIRE GENERALE 462 Le 27. du mois de Mars suivant, le Pape Grégoire XI. termina sa vie à Rome; & sa mort sut suivie d'un Schisme affreux, dont l'Eglise sut affligée durant quarante années. Il y avoit alors à Rome seize Cardinaux, dont quatre étoient Italiens,

Elections d'Urbain VI. & de Clément VII. à la Thiare.

onze François, & un Espagnol. Comme le nombre des François étoit si grand, les Romains qui souhaitoient que le Successeur à la Thiare sût Italien, & non François, de crainte que le Siège ne fût encore transféré à Avignon, firent connoître leurs desirs aux Cardinaux, avant même que l'on se mît en devoir de procéder à l'élection. Quand les Cardinaux furent entrés dans le Conclave, la Populace de Rome y accourut tumultueusement, & les menaça, en poussant de grands cris, de leur ôter à tous la vie, s'ils n'élisoient pas un Pape Romain ou Italien. On ferma les portes de Rome, pour empêcher que les Cardinaux ne pussent s'enfuir; & tous les jours le Conclave étoit entouré d'une foule de Peuple, qui venoit répéter les mêmes menaces. Cette Populace mutinée eut même une fois l'audace de briser les portes du Conclave, dans lequel on parcourut & pilla les Cellules des Cardinaux, qui furent tous extrêmement effraiés. En vain les Cardinaux tâcherent d'appaiser les séditieux, en mettant la tête à la fenêtre, & en leur criant qu'ils prendroient le parti le plus convenable à l'Eglise, & qu'on les contenteroit : rien ne fut capable d'arrêter leur fureur. On élut cependant à la fin Barthelemi Prignani, natif du Roïaume de Naples, & Archevêque de Bary, qui fut couronné le jour de Pasques, sous le nom d'Urbain VI. Le nouveau Pape aïant commencé à traiter durement les Cardinaux, ceux-ci fortirent de Rome, & fe retirent à Anagni, d'où ils passerent peu après à Fondi. Là, se jugeant en sureté, ils publierent que l'élection d'Urbain étoit nulle, parce que les Romains leur avoient ôté, par les menaces, la liberté des suffrages; & ils déclarerent qu'en conséquence Urbain n'étoit qu'un Intrus qui devoit renoncer au Nom & au Tître de Pape. Aïant ensuite donné avis de tout ceci à plusieurs Princes Chrétiens, ils éleverent à la Thiare, le vingtième jour de Septembre, le Cardinal Robert de Genêve, qui n'étoit ni François, ni Italien, & qui prit le nom de Clément VII. De-là vint le Schisme le plus horrible que l'Eglise ait souffert, chacun des deux Papes voulant être reconnu pour le véritable, & les Rois & les Princes Chrétiens donnant l'obédience, les uns à Urbain, & les autres à Clé-

1416.

ERE D'Es- ment. Les Historiens sont même encore partagés sur ce point; car Raynaldus & d'autres accusent les François d'avoir été cause du Schisme; & le P. Maimbourg, Du Pin, & d'autres, en rejettent la faute sur les Italiens. On fit alors de grandes perquisitions pour sçavoir comment s'étoit saite l'Election d'Urbain, si elle avoit été forcée & faite Propter metum cadentem in virum constantem, par la meilleure partie des suffrages, ou non; parce que, s'il y avoit eu de la contrainte, elle devoit être nulle & schismatique, & celle de Clément valide; si au contraire elle s'étoit faite volontairement, avec toute sorte de liberté, celle de Clément devoit être reputée nulle & schismatique, & celle de ses Successeurs auroit dû être re-

> gardée de même. Mais Dieu, dont les Jugemens profonds sont adorables, ne permit pas que la validité de l'élection d'Urbain fût tellement constatée, que l'on ne pût la révoquer en doute, comme l'ont fait des hommes d'une grande piété & très-sçavans. Ainsi les Auteurs, qui ont écrit après que cette tempête a été appaisée, & qui écrivent même aujourd'hui, ne me paroissent pas avoir bien résléchi, lorsqu'ils appellent Acéphales & Schismatiques ceux qui se sont alors déclarés pour Clément, ou pour Urbain. Il faut aussi observer que les Historiens de ce tems ont écrit conformément à ce qu'ils ont pû apprendre, ou au parti qu'ils ont embrassé. Je crois donc que c'est une des choses dont Dieu a voulu cacher la connoissance aux hommes, pour les faintes vûes de sa Providence; c'est pourquoi je ne toucherai cette matiére qu'autant qu'elle aura de rapport à l'Histoire d'Espagne, pour l'in-

Anne'e de J. C. 1378.

telligence de laquelle j'ai rapporté ceci. Après l'élection de Clément, Urbain envoïa à Don Henri, Embarras du Roi de Castille, deux Seigneurs, dont l'un étoit Italien, & Roi de Castille dans cetl'autre François, pour lui demander son obédience. Ces deux te occasion. Ambassadeurs trouverent le Roi à Cordoue, & lui remirent une Lettre d'Urbain, avec trois pièces d'écarlate, dont Urbain lui faisoit présent pour preuve de son estime, afin que ce Prince, sa femme & son fils portassent des habits de la même couleur que le sien. Le Roi sut extrêmement étonné de voir dans la Lettre, qu'Urbain lui promettoit un pareil présent tous. les ans. Incertain sur la réponse qu'il devoit faire, il consulta quelques Prélats, qui lui exposerent la maniere dont les deux élections avoient été faites, & l'incertitude où l'on étoit sur la validité de l'une & de l'autre. Plus embarrassé alors qu'au-

464

1378.

paravant; & persuadé que dans une affaire de cette importance, il convenoit de ne se déterminer qu'après un mûr examen, il prit le parti de dire aux Ambassadeurs d'aller à Toléde, où l'Infant Don Jean son fils devoit le joindre avec la meilleure partie de la Noblesse, leur promettant de leur rendre

réponse dans cette Ville.

Il ne reconl'autre des deux Papes.

Les Ambassadeurs d'Urbain partirent pour Toléde; & le noît ni l'un ni Roi, qui les suivit bientôt, après avoir mandé dans cette Ville les Prélats les plus sçavans, pour prendre leur conseil, y trouva l'Infant Don Jean avec toute la Noblesse qui l'avoit accompagné pour la guerre de Navarre. Il arriva en même tems des Ambassadeurs de Charles, Roi de France, qui lui sit dire qu'au sujet de l'élection du Pape, il avoit assemblé les Prélats, les Théologiens & les Canonistes de son Roïaume, & qu'aiant trouvé, après s'être amplement instruit de tous les faits, que Clément étoit le véritable Pape, il l'avoit reconnu pour tel: ce Prince ajoûtoit qu'il lui en donnoit avis, pour qu'il en fit de même. Le Roi communiqua tout ceci aux Prélats & aux hommes sçavans, qui lui dirent que ce n'étoit point là une affaire dans laquelle on pût prendre un parti. sans avoir auparavant examiné le fait avec toute l'attention & toute la prudence possible, parce que la conscience & l'honneur y étoient intéressées. Ainsi le Monarque Castillan répondit aux Ambassadeurs du Roi de France, qu'il faisoit grand cas de l'amitié de leur Maître; mais qu'aïant oui raconter des choses très-opposées, touchant les deux élections, il ne pouvoit se déterminer, sans s'être préalablement bien assûré de la vérité, & que, pour cette raison, il ne vouloit alors reconnoître ni l'un, ni l'autre Pape, jusqu'à ce qu'il eût fait une information plus exacte : il donna la même réponse aux Ambassadeurs d'Urbain (A). On connoît par-là que Raynaldus s'est trompé, quand il marque que le Roi de Castille avoit sur le champ donné l'obédience à Clément, en considération de son attachement pour le Roi de France.

Le Roi d'Aautant.

En Aragon, le Roi Don Pedre assembla, pour le même ragon en fait sujet, les Prélats & les hommes les plus sçavans de ses Etats, qui déciderent tous qu'il ne falloit alors reconnoître aucun des deux Papes; mais qu'on enverroit vers l'un & l'autre un fameux Jurisconsulte, appellé Matthieu Clément, pour les engager à s'accommoder entre eux, & à mettre fin au Schisme.

(A) ZURITA.

Don

ERE D'Es-

PAGNE. 1416.

ERE D'Es-PAGNE. 1416.

Don Jean fils de Don Pedre, Roi de Portugal, & de Dona Inès de Castro, s'amouracha de Dona Marie Tellez de Ménéses, veuve d'Alvar Diaz de Sousa, un des principaux Seigneurs de ce Roiaume, & fœur de la Reine Dona Léo-nore, Reine nore femme du Roi Don Ferdinand. Quoiqu'il la follicitât de Portugal, fortement, elle refusa avec constance de lui accorder aucune cause la more de Dona Mafaveur, à moins qu'il ne l'épousat. Le Prince aveuglé par sa ne Tellez de passion, consentit à lui donner secrettement la main pour af- Ménéses sa souvir sa passion. La Reine, qui en eut vent, prit ombrage de ce mariage, & jura la perte de Dona Marie. Pour cet effet, elle trouva le moien de faire entendre à Don Jean qu'elle avoit envie de le marier avec Doña Béatrix sa fille, & que Doña Marie sa femme violoit honteusement la foi conjugale. Le Prince, aveuglé alors par l'ambition, & transporté de colère, alla une nuit à Coimbre, & aïant trouvé sa femme au lit, il la poignarda\*; après quoi il se retira sur la Frontière de Castille, pour se mettre à l'abri du ressentiment des parens de l'infortunée Dona Marie, qui étoient très puissans. Le bruit de la mort de cette innocente Dame ne se sut pas plûtôt répandu, que tous ses parens, qui étoient en grand nombre, Te plaignirent de l'indigne procédé de Don Jean, & menacerent ce Prince de lui faire païer de la vie cet horrible attentat. La Reine, qui avoit tramé cette indigne trahison, tâcha de les appaiser, & engagea le Roi son mari à pardonner à Don Jean, qui retourna alors à Lisbonne, où le Roi & la Reine le reçurent avec bonté. Don Jean demeura quelques jours à la Cour; mais aiant reconnu la fausseté de tout ce qu'on lui avoit dit, tant au sujet de son mariage avec l'Infante Dona Béatrix, qu'à l'égard de la conduite déréglée de sa femme, & s'étant d'ailleurs apperçu que le Grand-Maître de l'Ordre de Christ, & le Comte Don Gonçale Tellez, frete de Doña Marie, cherchoient l'occasion de le tuer, il se retira dans les Etats du Roi de Castille, à Saint Félix des Gallciens, avec Doña Béatrix sa sœur, qui étoit veuve du Comte Don Sanche (A).

3417.

Au commencement de cette année, Don Henri, Roi de Castille, tint encore une Assemblée de Prélats dans la Ville Le Roi de Castille tient d'Illescas, pour décider auquel des deux, qui prenoient la à Illescas une qualité de Pape, il étoit à propos de donner l'obédience. Assemblée à

(A) EDOUARD NUÑEZ, & d'autres. Cléde dit qu'elle fut mée de deux coups s'M. de la Neufville donne à entendre de poignard, mais non pas dans un lit.

Tome V.

Nnn

. \$ 378.

Siége dans les

Navaure.

L'Archevêque de Toléde fut d'avis qu'on reconnût Urbain; ERE D'Esmais d'autres furent d'un sentiment contraire; c'est pourquoi le Roi fit mettre en séquestre tous les revenus qui appartese met en se noient au Pape, jusqu'à ce que l'on sçût à qui on devoit les queltre les re- remettre. Pierre d'Aragon, Religieux de l'Ordre de Saint venus du Saint François, écrivit aussi au Roi Don Henri, pour l'engager à donner l'obédience à Urbain; mais comme il est très-dangereux de se fier, sans un grand examen, aux révélations qu'un Particulier se vante d'avoir eues, le Roi convoqua de nouveau à Burgos, un grand nombre de Prélats & d'hommes Il fait la Paix scavans (A). Le Roi passa ensuite à cette Ville, où il fit assemavec le Roi de bler ses Troupes, à dessein de continuer la guerre contre le Navarrois. Il étoit sur le point de les mettre en Campagne, lorsque Don Carlos, Roi de Navarre, persuadé qu'il n'avoit point assez de forces pour résister à un Ennemi si puissant. ·lui envoia en Ambassade Don Roderic Sanchez Asiain avec de Prieur de Roncevaux, pour lui demander la Paix. Le Roi Don Henri, qui ne souhaitoit rien autre chose que de voir le Navarrois détaché de la Ligue avec l'Anglois, & ami du Roi de France, reçut obligeamment les deux Ambassadeurs, & écouta favorablement la proposition. Ainsi on convint sacilement des conditions de la Paix, qui furent, que le Navarrois congédieroit les Troupes Angloises & Gasconnes; que le Castillan lui prêteroit vingt mille Pistoles pour les paier, en recevant, pour sûreté du rembousement, le Château de la Guardia; que toutes les Places qui avoient été prises sur le Roi de Navarre par les Castillans, lui seroient rendues; enfin. que le Roi Don Carlos donneroit, pour la garantie de l'observation du Traité de Paix, vingt Châteaux, du nombre desquels seroit Estella, dont on confieroit la garde à Don Jean Ramirez d'Arellano, & qui seroient tous restitués à ce Prince au bout de dix ans. Après que le Traité eut été fait, le Roi Don -Henri envoia à Alfaro l'Infant Don Jean fon fils, pour en demander auRoi de Navarre la ratification & l'entiere exécution. Le Roi Don Carlos s'étant rendu au même lieu, fouscrivit à tiout; & quand on eut rempli de part & d'autre ses engagemens, le Roi Don Henri alla à Saint Dominique de la Chaussée, où il eut avec lui une entrevûe, dans laquelle il lui donna de grandes marques d'estime & de considération (B).

> (A) RAYNALDUS & AYALA. (B) AXALA, le Prince DE VIANE, & d'autres.

Mahomet, Roi de Grenade, qui depuis la derniere Tréve, avoit goûté dans fon Roïaume les douceurs de la Paix, prévit que le Roi Don Henri, débarrassé des guerres avec les Mon de ce Princes Chrétiens ses voisins, ne manqueroit pas de tourner Prince. ses armes contre lui. Pour prévenir ce malheur, il engagea un Seigneur Mahométan de la premiere distinction, en qui il avoit une confiance entiere, de se retirer en Castille, sous prétexte de quelque mécontentement, & de tâcher d'empoisonner le Roi Don Henri. Le perfide Mahométan obéit exactement aux ordres de son Maître; & aïant été trouver le Roi Don Henri, il lui présenta de très-beaux brodequins, qui étoient infectés d'un poison si subtible, que le Monarque ne les eut pas plutôt mis, qu'il commença d'en sentir les sunestes effets. La maladie augmenta bientôt considérablement; & le Roi reconnoissant l'extrême danger où il étoit, reçut les Saints Sacremens de la main de Don Jean Garcie Manrique, Evêque de Siguença, & son Chancelier. Enfince grand Prince aiant pris l'habit de Saint Dominique, termina sa vie le 29. de Mai, après avoir fait auparavant son Testament à Burgos à pareil jour de l'Ere d'Espagne 1412, qui répond à l'an 1374, de J. C. Le Docteur Domer a publié cette pièce dans les Corrections des Chroniques de Castille, qui ont été faites par Jérôme de Zurua. Plusieurs soutiennent que la mort du Roi Don Henri fut causée par les brodequins empoisonnés; mais Pierre Lopez d'Ayala n'en parle point; ce qui est pour moi un grand préjugé . & me fait croire que le Roi tomba malade le même jour qu'il mit les brodequins, & que de-là le Vulgaire a pris occasion de croire que ceux-ci étoient empoisonnés, & furent cause de la mort du Roi.

A cette nouvelle, toute la Monarchie fut dans la consternation; & les Peuples croioient ne pouvoir affez pleurer un Roi qui avoit des vertus si admirables. Ce Prince en effet ne se laissa jamais abattre par l'adversité, & conserva dans la prospérité une modération peu ordinaire. Extrêmement zélé pour la Religion, il montra toujours un attachement parfait à la Sainte Eglise Romaine. Un de ses principaux soins sut de chercher le bien de ses Sujets, qui, pour cette raison, le chérissoient tendrement. Quoiqu'il aimat la justice, il ne se lassoit point de faire éclater sa clémence. Il étoit ami fidéle & extrêmement franc avec les Officiers de sa Maison. Quoiqu'il für très-courageux, comme il en donna des preuves convain-

Nnnij



NKE'R DE J. C. 1379.

cantes dans les guerres qu'il eut à soutenir; dès qu'il sut parvenu au Trône, il n'emploia plus les armes qu'autant que l'intérêt de ses Sujets & son propre honneur l'y obligerent. Enfin il réunissoit en lui toutes les qualités qu'on peut souhaiter dans un Roi; & il n'eut que le défaut d'aimer les femmes, d'où vint qu'il eut plusieurs enfans naturels. On lui est redevable de quelques Fondations, & entre autres, de la Chapelle des nouveaux Rois de Toléde. Il laissa à son fils des confeils qui furent dictés par une fagesse singulière \*.

Don Jean céde.

ses premiers foins.

Dès que cet illustre Monarque sur expiré, on proclama son fils lui suc- Roi l'Infant Don Jean, qui passa de Saint Dominique de la Chaussée à Burgos, emportant avec lui le corps de son pere, qu'il déposa dans cette Ville, à dessein de le faire transsèrer à Toléde, comme le même Roi Don Henri l'avoit ordonné par Son Cou- son Testament. Ce Prince étant donc arrivé à Burgos, y fut ronnement & couronné solemnellement le 25. de Juillet dans le Monastere de las Huelgas, avec la Reine Dona Léonore sa femme, en présence des principaux Prélats & Seigneurs de la Monarchie. A cette occasion il traita avec les Prélats de l'affaire qui concernoit les deux Papes; & comme les opinions touchant la maniere dont l'élection d'Urbain s'étoit faite, ne s'accordoient: pas, on convint que le Roi enverroit à Rome & à Avignon. des personnes pour s'informer exactement de la vérité; c'est pourquoi le Roi fit sur le champ partir Don Rodrigue Bernard, & Ferdinand d'Illescas, son Confesseur, de l'Ordre des Freres Mineurs, avec Alvar Mélendez, qui étoit un fameux: Jurisconsulte, & un de ses Conseillers. Il séjourna quelque tems dans cette Ville; & les Juifs obtinrent de lui, par surprise, un ordre pour faire mourir un riche Juif d'Avila, appellé Pichon, qui étoit chargé de faire le recouvrement des Il punit quel- Revenus de la Couronne. Après que ces imposteurs en eurent ques Juiss im- fait l'usage qu'ils jugerent à propos, le Roi, qui reconnut qu'on lui en avoit imposé, fit punir les coupables, & interdit aux Juifs la connoissance des affaires criminelles, & dans lesquelles on pouvoit infliger la peine de mort. Il envoia aussi des Ambassadeurs au Roi de France, pour renouveller aveclui l'alliance aux mêmes conditions que son pere l'avoit faite.

posteurs, & fait un sage Réglement contre eux.

Naissance de Enfin le quatriéme jour d'Octobre, Fête de Saint François,

ERE D'Es-

PAGNE.

14.17.

<sup>\*</sup>Ils sont rapportés par Mariana, qui conjours honoré d'une extrême confian-dit que Don Jean Manrique, Evêque de Siguença, que le Roi Don Henri avoit Don Jean.

1417.

la Reine Doña Léonore sa femme accoucha dans la même Ville de l'Infant Don Henri, qui monta sur le Trône après la

mort du Roi son pere (A).

Cependant l'Amirante de Castille s'étoit mis en mer avec son fils. sa Flotte, par ordre du Roi Don Henri, pour aller secourir Expéditions le Roi de France. En passant sur la Côte de Santander avec des Castillans contre les Anles cinq Galéres de Portugal, il apprit la mort de son Souve-glois en farain. A cette nouvelle, les Galéres Portugaises retournerent veur du Rois dans leurs Ports; mais celles de Castille, aïant reçu des ordres du Roi Don Jean, continuerent leur navigation, & allerent en Bretagne. Elles donnerent avis de leur arrivée au Roi de France, qui leur ordonna de prendre le Château de Rocagayo \*. L'Amirante de Castille s'acquitta avec valeur de cette commission, & enleva ensuite quatre grandes Barques pleines de Troupes Angloises. Ces deux services surent trèsagréables au Roi de France, qui envoïa sur le champ des Ambassadeurs au Roi Don Jean, pour le séliciter sur son avénement au Trône, le remercier du secours qu'il avoit reçu . & renouveller l'alliance entre les deux Couronnes (B).

D'un autre côté, Don Pedre, Roi d'Aragon, toujours Le Roi d'Aaheurté à s'emparer de la Sicile, résolut de passer à cette Isle s'emparer de en personne, & sit, pour cet esser, équipper une bonne la Sicile. Flotte, dont il nomma Général Don Bernard de Cabréra. Lorsque tout fut prêt, le Roi se disposa à s'embarquer; mais fon Conseil le détourna de ce voiage, sous prétexte qu'il avoit assez d'intrigues pour parvenir à ses fins. Cependant Don Artal d'Alagon, Régent du Roiaume de Sicile, & Tuteur de l'Infante Dona Marie, fille du Roi Don Frédéric. étoit convenu de marier la Princesse sa pupille à Jean Galeaz, neveu de Barnabon, Seigneur de Milan; & Galeaz. avoit en conséquence armé des Galéres, & levé des Troupes, pour s'assurer, avec ce mariage, de la possession de l'Isle. Le Roi Don Pedre eut avis de tout ceci. & envoia ordre sur le champ à Don Gilbert Cruillas d'équipper cinque Galéres, & d'empêcher la passage de Jean Galeaz. Cruillas

1379. Don Henri

(B) AYALA.

\* Le P. Charenton dir, d'après Mariana, en qualité de son Traducteur, que e Château s'appelloit Gayo; mais on ne trouve dans les Dictionnaires Géo- | pagnole.

(A) AYALA, BALUZE, dans les graphiques ni ce nom, ni celui que mar-Notes fur les Vies des Papes d'Avi- que ici FERRERAS. De-là vient qu'il nem'eit pas possible de marquer dans quel endroit de la Bretagne cette Place étoit située. Tout ce que je m'imagine, c'est que le nom est ici défiguré, à cause de la différence entre notre Langue & l'Efe-

ERE D'Es-PAGNE,

1417.

ANNE'E DE J. C. 1379.

ve Doña Ma-

ne tarda pas à mettre à la voile avec ses cinq Galères bien armées; & aïant trouvé celles de Galeaz dans le Port de Pise, il les attaqua, les désit, les prit pour la plûpart, & ôta Le Comte par-là à Galeaz le moien d'exécuter son projet. Après cette expédition, Don Raymond Guillaume de Moncada, Comte rie, héritiere d'Augusta ou d'Aoste, qui étoit attaché aux intérêts du Roi de cette Cou- d'Aragon, aïant appris que Don Artal tenoit l'Infante Dona Marie dans le Château de Catania, alla une nuit à cette Place avec une Galére bien équippée, & escalada le Château, sans être découvert; de sorte qu'aiant surpris Dona Marie au lit, il l'enleva, & la transporta à son Château d'Aoste. Il en informa aussi-tôt le Roi d'Aragon, qui sit passer quelques Troupes à cette Isle, sous les ordres de Roger de Moncada \* (A).

Mort de Magualid, Roi de Grenade.

Mahomet Guadix Abulhagen fon fils le remplace.

1380. L'Infant Don Henri de ge.

A Grenade mourut Mahomet Lago Abulgualid, Roi de homer Abul- cette Ville, qui eut pour Successeur Mahomet Guadix Abulhagen fon fils. Le second orna & embellit beaucoup la Ville de Guadix, parce qu'elle lui plaisoit fort; & dès qu'il fut parvenu au Trône, il envoia une Ambassade à Don Jean, Roi de Castille, pour renouveller la Trève : tout son Régne sut très-pacifique (B).

Don Jean, Roi de Castille, n'eur pas plûtôt reçu du Ciel l'Infant Don Henri pour être son Successeur, qu'il pensa à Castille, & marier ce Prince avec l'Infante Dona Béa:rix, fille de Don l'Infante Do- Ferdinand, Roi de Portugal, héritiere de cette Couronne. na Béatrix de Pour en faire la proposition au Monarque Portugais il lui enmis en maria- voia des personnes de confiance, qui entamerent cette négociation avec tant de succès, que le Roi de Portugal sit passer en Castille le Comte Don Jean Alfonse & Gonçale Vasquez d'Acévédo, pour traiter de cette affaire avec le Roi Don Jean. Après avoir fait ces démarches de part & d'autre, il fut enfin résolu que le Roi de Castille enverroit à Portalégre, où étoit celui de Portugal, des Plénipotentiaires, pour régler les articles du Traité. Le Roi Don Jean nomma en conséquence Don Jean Garcie Manrique, Evêque de Siguença, & Don Inigo Ortiz de Zuniga, son Grand Sénéchal, qui, étant passés à Portalégre, arrêterent le mariage de l'Infant

> (A) ZURITA. (B) MARMOL, PÉDRAZA, & d'au-

d'Anjou, les Aragonnois firent aussi une descente au mois d'Octobre, sur les Côtes du Diocése de Béziers, & ravage-\* A l'occasion, sans doute, des dissé-rent le Pass. Chart, de la Sénéchaussée. 1418.

gends entre le Roi d'Aragon & le Duc | de Carcassone.

PAGRE. 1418.

Don Henri avec l'Infante Dona Béatrix, à condition, entre autres choses, qu'en cas que l'un des deux futurs époux vînt à mourir sans enfans, le survivant hériteroit de ses États \*. Ce Traité fut signé par Don Ferdinand, Roi de Portugal, par les Prélats & Seigneurs qui étoient avec lui, & par les deux Plénipotentiaires du Roi de Castille; & , pour sûreté de son exécution, le Portugais donna Portalégre & Olivença; & le Castillan, Albuquerque & Valence d'Alcantara.

Les deux

1380.

Après que les deux Plénipotentiaires furent de retour en Castille, & eurent rendu compte au Roi leur Maître de ce Couronnes qu'ils avoient fait, le Monarque tint les Etats à Soria, où & à l'autre vinrent, de la part du Roi de Portugal, l'Evêque de la Guar- par les Etats dia, Don Alfonse, & Don Henri Emanuel, oncle du Roi, des deux Roi-aumes, au dépour y faire ratifier le Traité, & confirmer la convention faite faut d'enfans au sujet de la succession réciproque des deux Couronnes. durant le ma-Tout aiant été fait au gré du Roi de Don Ferdinand, le Roi de Castille envoia aussi en Portugal Don Gonçale, Evêque de Calahorra, & Don Inigo Ortiz de Zuniga, avec le Docteur Ferdinand Alfonse, un de ses Conseillers, afin que le Traité fût approuvé de la même maniere dans les Etats de ce Roiaume, comme on le fit, à la fatisfaction des deux Monarchies (A).

Dès que l'Assemblée des Etats sut dissoute, le Roi Don Obséques & Jean passa à Burgos, d'où il transporta le corps de son pere à sépulture du Valladolid. & de-là à Toléde. Il lui fit faire dans cette der- Henri. niere Ville des obséques dignes de la Majesté, & le sit ensuite inhumer dans la Chapelle Roiale, conformément aux ordres du Monarque défunt. Après avoir ainsi rendu les derniers devoirs à son pere, il alla à Séville, où il fit équipper, voie du seen faveur du Roi de France contre l'Anglois, vingt Vaisseaux, cours au Roi qui s'étant joints à la Flotte Françoise, commirent de grandes de France contre les Anhostilités sur les Côtes d'Angleterre, & jetterent même la ter-glois. reur & la consternation jusques dans Londres (B).

Le Roi Don Jean étant de retour d'Andalousie, convoqua Médina-d'el-Campo les Prélats & les hommes sçavans de Médina-d'el-

feu Koi Don

Le Roi de

(B) AYALA.
\*\* M. de la Neuville assure qu'il fine ici question du mariage de Dona Béatrix avec Don Jean même, Roi de Castille,

(A) AYALA, EDOUARD NUñEZ- | de la Cléde veut, avec aussi peu de raison, que cet accord air regarde Don Ferdinand second fils du Roi Don Jean, puisque la principale vue, dans cette alliance, étoir de réunir les deux Coufans faire attention que Doña Léonore, | ronnes de Castille & de Portugal sur une femme de ce Prince, vivoit encore. M. | même tête.

ANNE'E DE J. C. 1380. Campo, au fujer des deux Papes. LeDuc d'Aniou est déle de faire la

Le Roi de Castille se rend à Médi-

,d'Aragon.

Mort de Charles V. œ.

Léon, Roi d'Arménie, prisonnier à Babilone, –délivré , à la **f**ollicitation des Princes Chrétiens.

Naissance de Don Ferdide Castille.

 On convient blée de Médinoître Clément VII.

fon Roiaume, pour délibérer auquel des deux Papes on de- ERE D'Esvoit donner l'obédience. Pendant qu'ils s'assembloient, il envoia une Ambassade à Louis, Duc d'Anjou, qui se disposoit à faire valoir les droits de Don Jayme de Majorque & de la sœur de ce Prince, pour le détourner de cette guerre, & lui offrir, à cet effet, cent mille florins, lui représentant qu'en tourné par le vertu de ce qu'il avoit donné à Don Jayme & à sa sœur, il Roi de Castil- étoit subrogé en leur place. Il paroît, par le fil de l'Histoire, guerre au Roi qu'il réussit dans cette démarche; car on ne lit point que le Duc d'Anjou ait dans la fuite emploié ses armes contre l'Aragonnois (A).

Au tems marqué pour l'Assemblée de Médina-d'el-Campo. le Roi Don Jean se rendit à cette Ville, & y trouva les Préna-d'el-Cam- lats & les hommes sçavans qu'il y avoit mandés pour les Conférences qui durerent quelques mois. Pendant ce tems-là on apprit que Charles V. étoit mort; & le Castillan lui fit Roi de Fran- faire un Service magnifique, en considération de l'attachement & de l'estime qu'il avoit toujours eus pour lui. Il arriva aussi dans le même tems un Seigneur, qui venoit de la part de Léon, Roi d'Arménie, que le Sultan de Babilone avoit dépouillé de ses Etats, & retenoit prisonnier, pour solliciter le Roi Don Jean & les autres Princes Chrétiens, d'interposer leur médiation auprès du Sultan, afin de procurer la liberté à ce Roi opprimé. Le Roi Don Jean, touché de compassion, envoïa, à cet effet, au Sultan ses Ambassadeurs, dont les sollicitations, étant appuiées par celles des autres Princes Chrétiens, eurent un heureux succès. Le 27. de Novembre, il eut encore dans la même Ville, de la Reine Doña Léonore nand, Infant sa femme, un second fils, qui reçut le nom de Don Ferdinand, & qui dans la fuite fut Roi d'Aragon (B).

Dans l'Assemblée des Prélats à Médina-d'el-Campo se troudans l'Assem- verent, de la part d'Urbain, l'Evêque de Faënza, appellé na-d'el-Cam- François d'Urbin, avec François de Siclens, fameux Jurispo de recon- consulte; & de la part de Clément, le Cardinal Pierre de Lune. Chacun d'eux parla en faveur de celui qui l'avoit envoïé; après quoi on lut, & on examina les informations qui avoient été faites à Rome & à Avignon, par ordre du Roi de Castille, touchant la cause, le commencement, & le progrès du Schisme. On reçut ensuite les dépositions des témoins Espagnols d'une probité reconnue, qui s'étoient trouvés à

(A) AYALA. (B) AYALA.

Rome

PAGNE.

1418.

Rome du tems de l'élection d'Urbain; & après avoir tout bien pesé & considéré, on résolut dans l'Assemblée de reconnoître Clément, quoique cette décisson ne sut point rendue publique sur le champ. On voit par-là que les Etats de Castille ne procéderent point dans cette occasion légerement, par aucune vûe d'intérêt particulier, comme quelques-uns l'ont avancé, mais au contraire avec toute la prudence que demandoit une affaire de cette importance, ne voulant uniquement s'en rapporter qu'aux informations exactes qui furent faites à Rome & en Castille.

Pierre Fernandez de Piña, Archidiacre de Carrion, a écrit, Ouvrage par ordre du Roi Don Jean, les actes de cette Assemblée dans. écrità ce sujet un gros Volume en parchemin de 277. feuilles. Cet Ouvrage, Fernandez de étant tombé entre les mains de Pierre de Lune, qui le laissa. Piña. à Péniscola, le Cardinal Pierre de Foix s'en empara, quand il vint à cette Ville par ordre de Martin V. reçueillir tous les Ecrits qui concernoient la Sainte Eglise Romaine. Le Cardinal de Foix le déposa dans la Bibliothéque du Collége qu'il fonda à Toulouse; & de-la ce Manuscrit est passé en la puissance de Charles de Monçale, Archevêque de la même Ville, & successivement entre les mains d'Alexandre Péto, & d'Achilles de Harlai, Premier Président de Paris. Le P. Maimbourg & Balaze l'ont vû, & en ont fait usage; mais sur-tout le dernier, dans les Notes qu'il a ajoûtées aux Vies des Papes d'Avignon.

Quoique le Roi de Portugal eût fait avec Don Jean, Roi La guerre est de Castille, le Traité dont j'ai parlé précédemment, il réso- sur le point de lut de déclarer la guerre à ce Prince, à la sollicitation de la s'allumer en-tre la Castille Reine, de Jean Fernandez Andéyro, Comte d'Ouren, son & le Portugrand Favori, & des Castillans mécontens, qui étoient dans gal. ses Erais, malgré tout ce que son Conseil pût lui réprésenter pour l'en dérourner. Jean Fernandez Andéyro, qui l'y excitoir le plus, s'embarqua secrettement pour l'Angleterre, où il fit avec le Duc de Lancastre, contre le Roi de Castille, une Ligue qu'il figna au nom du Roi de Portugal. Etant enfuite retourné déguisé, d'Angleterre, il alla à Estrémos, où il trouva le Roi & la Reine, avec lesquels il eur plusieurs Conférences secrettes; &, pour mieux cacher le projet, on convint que Jean Fernandez iroit à Léyria, & feroit de-là sçavoir au Roi qu'il venoir de faire un voiage. Jean Fernandez obéit; & le Roi affectant d'en paroître irrité, lui ordonna de sortir du Tome V

1380.

1380

Roiaume, & fit cependant toutes fortes de préparatifs de Las p'Esguerre. Malgré toutes les précautions que le Roi de Portugal pût prendre, pour empêcher que ses desseins ne parvinssent à la connoissance du Roi de Castille, le dernier en sur informé, & expédia un ordre à tous ses Généraux, étant encore à Médina-d'el-Campo, de mettre au plûtôt les Troupes en état de marcher (A).

Plaintes des l'Assemblée de Médinad'el-Campo.,

Pendant que les Prélats étoient assemblés à Médina-d'el-Bénédictins à Campo, les Abbés du Monastère de l'Ordre de Saint Benoît vinrent se plaindre au Roi des insultes, des torts & des extorfions qu'ils éprouvoient de la part de plusieurs Seigneurs, qui, fans avoir aucun égard pour leurs Priviléges, usurpoient ou endommageoient leurs biens; & le Roi nomma Commissaires, dans cette partie, Pierre Lopez d'Ayala & d'autres home mes sçavans, ausquels il ordonna de faire dédommager les Monastéres, conformément à la raison & à l'équité, parce qu'une des principales qualités des Monarques, est de favorifer l'Etat Monastique (B).

Troubles en Navarre.

En Navarre, les Seigneurs d'Affiain & d'Agramont le querell érent & se défierent en présence du Roi, qui étant ébranlé par les cris du Peuple, empêcha le duel, & les fit arrêter l'un & l'autre. Le premier fut envoié au Château de Tafalla, où on lui donna pour garde quelques François; mais aïant trouvé le moien de les corrempre, il s'empara avec eux de la Place. A cette nouvelle, on assembla beaucoup de Troupes des environs, avec lesquelles on alla assièger le Château; & les François, qui y étoient, aïant été contraints de fe rendre, furent tous égorges (C).

Mariage du avec Sybille de Fortia.

Dona Jeanne, Reine de Naples, qui avoir été autant mal-Roi d'Aragon heureuse avec ses maris, que ceux-ci l'avoient été avec elle, chércha à réparen cette disgrace, en épousant Don Pedre, Roi d'Aragon, dans la pensée que la beauté du Roiaume qu'elle possédoir, pourroit la faire desirer. Elle en sit faire la proposition au Roi Don Pedre; mais ce Prince, qui la connoissoit parfaitement! ne voulut point se préter à ce manage. Cependant le mêthe Roi, après avoir porté le desible trois feiilines, iépoula Sybille de Fonta , veuve de Don Artal de Foces, afin de lailler aussi après lui une veuve qui le pleurar.

> (A) AVALSIA & EDOUARD NUT (1) (6) Le Prince DE VIANE. (B) Ayara, survivo mi, sim tot. Mariana met ce mariage un an plu

PAGNE,

1418-

**418.** 

Etant à Barcelonne, il institua son héritier, pour le Rojaume de Sicile, l'Infant Don Martin son fils; & Jeanne, Reine de A. T. c. p. Naples, adopta dans le même tems Louis, Duc d'Anjou, pour son fils, afin qu'il lui succédât à la Couronne (A). Louis, Duc

Le même Monarque convoqua une Assemblée dans le Cou- d'Anjou, par vent de Saint François de la Ville de Barcelonne, afin d'examiner le point de l'élection des deux Papes, & décidersi l'on devoit donner l'obédience à l'un ou à l'autre. Don Jean, Eve neutralité en que de Sacer en Sardaigne; Don Ferdinand, Evêque de gard des deux Huesca; & huit Professeurs des Ordres de Saint Dominique, Papes. de Saint François, de Saint Augustin, & des Carmes, deux de chacun, s'y trouverent avec quelques Conseillers & Doczeurs en Droit Canon & Droit Civil. Après que l'on eur mûrement pelé l'affaire, on crus devoir garder alors la neutralité, & quelques-uns ont pensé que le Roi prit ce parti, afin de se déclarer dans la suite pour celui qui favoriseroit le plus ses prétentions touchant le Roiaume de Sicile (B).

Au 5. de Juin, mourut en grande odeur de vertus dans le Couvent des Freres Mineurs de Valence, Pierre d'Aragon, Pierre d'Arafils, frere Stioncle des Rois d'Aragon. Ce fut un de ceux qui Mineur. insisterent le plus auprès des Papes, pour les engager à transférer le Siège d'Avignon à Rome. Hébrera a écrit depuis peu, avec succès, la Vie édifiante de cet illustre Religieux dans la Couronne Roiale Séraphique d'Aragon, où il s'appaie d'un

grand nombre d'autorités.

Les Prélats, étoient cependant toujours assemblés à Médina-d'el-Campo, au sujet de l'obédience qu'il falloit donner à de Médinal'un des deux Papes. Dans le même tems, le Roi Don Jean d'el-Campo reçut des Ambassadeurs de France, qui venoient le trouver transsérée à Salamanque, pour la même affaire. Comme l'on étoit sur le point de se dé terminer, le Roi jugea à propos de transférer l'Assemblée à la Ville de Salamanque, afin d'y prendre la derniere résolution, après que l'on auroit consulté quantité de grands Hommes qui florissoient dans cette Université. Enfin quand il eur été décidé que l'on devoit donner l'obédience à Clément VII. on publia en Chaire dans l'Eglise Cathédrale, le 19. de Mai , jour de la Pentecôte, à l'issue de la Messé-haute, en présence du Roi, du Cardinal Pierre de Lune, de l'Archevêque de Toléde, & de plusieurs Prélats, Seigneurs & Doc-

ì380. Adoption de Jeanne, Reine de Naples. On garde la Aragon à l'ఈ

Clément

(A) ZURITA, 1 les des Freres Mineurs. (B) WADINGUES, dans les Anna-Oooii

Digitized by GOOGLE

teurs, qu'on reconnoissoit dans les Etats de Castille pour vrai Pape, Clément VII. qui faisoit sa résidence à Avignon, & PAGNE. que, comme tel, tous les Sujets de la Monarchie devoient avoir recours à lui dans les affaires Ecclésiastiques. Quelquesuns furent aussi d'avis, qu'en même tems l'on protestat publiquement que, malgré cette démarche, on se conformeroit toujours à ce qui seroit réglé sur ce point par l'Eglise dans un Concile général. Après que tout ceci fut fait, le Cardinal de Lune prit congé du Roi, & passa en Portugal, pour y rendre les mêmes services à Clément VII.

Mort de Do- Au 25. de Mai, mourut la Reine Dona Jeanne mere du na Jeanne, Roi, laquelle sut extrêmement regrettée du Prince son sils, Reine Douai- & de tous les Sujets de la Monarchie, à cause de ses grandes vertus, de son humilité profonde, & de sa modestie admirable. Durant tout son veuvage elle avoit porté l'habit de Saint François; & après qu'elle eut terminé sa vie, on la transporta à Toléde, où elle fut inhumée dans la Chapelle des Rois, à côté de son mari.

Dans le rems que le Roi de Castille travailloit avec le plus Jean se dispo- d'ardeur à terminer l'assaire touchant les deux Papes, il ne guerre au Por- négligeoit point de faire par mer & par terre des préparatifs de guerre contre le Roi de Portugal. Il avoit donné ordre d'assembler ses Troupes sur les Frontières, & à Ferdinand-Sanchez de Tobar, d'équipper sa Flotte à Séville. Comme îl avoit déja envoié des Troupes à Badajoz, fous les ordres des Grands-Maîtres de Saint Jacques, de Calatrava & d'Alcantara, il fit passer Pierre Fernandez de Vélasco à Ciudad-Rodrigo avec les autres, pour entrer à leur tête en Portugal. Révolte du Aiant eu avis dans le même tems que Don Alfonse son frere; Comte de Gi- Comte de Gijon, avoit des correspondances secrettes avec jon appaisée. le Portugais, & vouloit troubler l'Etat, il alla avec un Corps d'Armée à Parédes de Nava, où étoit ce Prince, dans l'espérance de le surprendre, & de s'assûrer de sa personne; mais le Comte Don Alfonse, averti de son approche, monta à cheval, s'enfuir avec quelques-uns de ses gens dans les Asturies, & s'enferma dans Gijon. Le Roi, arrivé à Paredes, n'eut pas plutôt appris son évasion, qu'il alla à sa poursuite, bien résolu de le forcer dans le lien de sa retraite. Quand il fut cependant devant Gijon, quelques Seigneurs ménagerent une réconciliation entre les deux freres, de maniere que le

Comte vint baiser la main au Roi, qui le reçut en grace, le

ERE D'Es-1419.

Comte lui aïant protesté que tout ce qu'on lui imputoit, étoit faux. Ainsi le Roi retourna à Ciudad-Rodrigo, pour faire ir-

ruption en Portugal à la tête de son Armée.

D'un autre côté, Don Ferdinand, Roi de Portugal, ap- La Flotte de portoit tous ses soins pour se préparer à la guerre. Il avoit Castille remlevé beaucoup de Troupes; & quelques perfonnes lui aiant porteune glofait entendre que la Ville d'Evora n'étoit pas bien fortifiée, il sur les Portufit abattre les murailles qu'elle avoit du tems des Romains. gaisfans aucun égard pour leur vénérable antiquité, & en fit faire de nouvelles. Il travailla pareillement à former dans le Port de Lisbonne une bonne Flotte, supérieure à celle que l'on armoit à Séville pour le priver des secours qui devoient lui venir d'Angleterre. Comme l'on n'avoit point assez de Rameurs, il fit prendre, pour y suppléer, un grand nombre de Laboureurs & d'Ouvriers, de sorte que la Florte, qui étoit composée de 21. Galéres, de quatre Vaisseaux, & d'une Tartane, étant en état, mit à la voile le onzième jour de Juillet, sous les ordres du Comie Don Jean Alfonse, frère de la Reine, qui avoit avec lui des Officiers, dont la valeur & la fidélité étoient connues. Ferdinand Sanchez de Tobar, qui étoit déja forni du Port avec seize Galéres, ou vingt, selon d'autres, apperçut la Flotte de Portugal, après que celle-ci eut doublé le Cap de Saint Vincent. Reconnoissant qu'il étoit inférieur à l'Ennemi, il se retira un peu; mais comme il remarqua que cinq Galéres Portugaises étoient restées derriere, pour faire aiguade, il alla, à force de voiles & de rames, fondre sur les autres qui continuoient leur route, & les aborda avec tant de valeur, proche de l'Isle de Saltes, à la hauteur de l'embouchure de la Rivière de Guelba, qu'il en prit seize, & fit prisonnier le Comte Don Alfonse, l'Amiral & les autres qui ne périrent point dans le combat. Il conduisit le tout à Séville, quoiqu'on le blamât d'être retourné si promprement, sans avoir empêché les secours de la Flotte d'Angleterre. Ferdinand Sanchez remporta le quinzième jour de Juillet cette glorieuse victoire, qui consterna autant le Portugal, qu'elle causa de joie à la Castille (A).

Les Grands-Maîtres des Ordres Militaires, & Pierre Fer-

par Sertorius, qui avoir établi dans cette !

(A) AYALA & EDOUARD NUMEZ.

\* Elles étoient de pierres quarrées,
larges, fortes, & flanquées de Tours
rrès-houses, & elles avoient été faites

| Ville un Sénar de Naturels du Pais, l'an
673. de la Fondation de Rome, comme
on l'a vû dans la première Partie de cette
Histoire.

1381.

Irruptions

J. C. des Castillans en Portugal.

méida par le Roi de Castil-

nandez de Vélasco, étant entrés en Portugal sur ces entrefaites, enleverent beaucoup de Bestiaux, & saccagerent tout le plat Païs dans les environs de Véiros, de Souset, de Caño, & des autres Places de ces Quartiers. Ils allerent ensuite faire le siège d'Yelves, qu'ils continuerent jusqu'à ce qu'aïant appris l'arrivée en Portugal du Comte de Cambrige avec la Prise d'Al- Flotte d'Angleterre, ils prirent le parti de se retirer. Don Jean, Roi de Castille, entra aussi en Portugal, & assiégea Alméida, qui fut attaquée fortement. Quoique pendant le siège il est avis de l'arrivée de la Flotte Angloise, il ne se désista point de son entreprise. Aheurté à la réduction d'Alméida, il la pressa'si vivement, qu'il s'en rendit enfin le maître. Il y mit une bonne Garnison; & étant retourné dans ses Etats, il passa à Avila, laissant ses Troupes sur la Frontière, afin d'être en état de faire tête au Roi de Portugal, en cas que celui-ci voulût tenter quelques opérations militaires (A).

Comte de Cambrige avec une Flotte Angloise en Portugal.

Arrivée du : La défaite de la Flotte Portugaise avoit cependant causé tant d'inquiétude au Roi Don Ferdinand, que ce Prince avoit dépêché à l'instant pour l'Angleterre Laurent Anez Fogaza, son Chancelier, afin d'engager la Flotte Angloise de venir au plûtôt à son secours. Ce Seigneur aiant mis à la voile, découvrit le jour suivant la Flotte d'Angleterre, & retourna porter cette nouvelle au Roi, qui l'apprit avec une joie inexprimable. La Flotte Angloise jetta l'ancre dans la Barre de Lisbonne le dix-neuviéme jour de Juillet; & Aymon ou Edmond, Comte de Cambrige, débarqua sur le champ avec sa femme, & Edouard fon fils, qui n'avoit encore que fix ans. Il avoit avec lui trois mille Soldats, plusieurs Officiers d'importance, des personnes de distinction, & quelques Castillans qui étoient passés de Portugal en Angleterre, à cause des conditions aufquelles le Roi Don Henri avoit fait la Paix avec le Portugal. Le Roi & la Reine les reçurent & les logerent avec de grands témoignages de joie, & les admirent même à leur table. Peu de jours après, les Anglois & le Roi firent un Traité, dont les principaux articles furent, que l'Infante Dona Béatrix épouseroit Edouard, fils du Comte, & que le Roi monteroit à ses dépens les Anglois, & leur donneroit une certaine solde. En vertu de cet accord, le Roi donna ordre que toutes les personnes qui avoient des chevaux dans son Roïaume, les amenassent à la Cour, où on leur en païeroit (A) AYALA, & les autres.

Traité entre le Roi de Portugal & cé Comre.

Digitized by Google

1419.

1419.

Ia juste valeur; & par-là il se mit en état d'en fournir aux Anglois, à la grande mortification des personnes ausquelles ils appartenoient, parce qu'on doutoit fort qu'il les païât. Il fit aussi présent au Comte Aymon de douze chevaux richement enharnachés, & à la Comresse, de douze mules, avec des harnois superbes.

ANNE'S PR 1381-

J'ai déja dit que le Cardinal de Lune étoit passé en Portu- Le Portugal gal, à dessein de solliciter l'obédience de ce Rosaume pour donne l'obé-Clément VII. Il insista si fort sur ce point, que le Roi Don Ferbain VI.

dinand fit assembler l'Archevêque de Brague & d'autres Prélats, avec les Sçavans du Roïaume, afin de décider lequel des deux Papes on devoit reconnoître; mais, malgré tout ce que put faire le Cardinal de Lune, on résolut le 29 d'Août de déférer l'obédience à Urbain qui résidoit à Rome; & le Comte de Cambrige ne contribua pas peu à faire pancher la balance, parce que l'Angleterre tenoit pour ce Pape. Pendant que tant de Prélats & Seigneurs étoient assemblés, le Comte de Cambrige demanda que l'on célébrât les nôces futures entre son fils & l'Infante Dona Béatrix. Le Roi & la Reine y consentirent, & firent en conséquence dresser un lit très-magnifique, dans lequel on mit le fils du Comte & l'Infante Dona Béatrix, en présence des Prélats & de plusieurs Seigneurs, qui approuverent cette maniere extravagante de célébrer des épousailles, & qui ratifierent tout.

Cependant les Anglois se porterent à de si grands excès, les Anglois se rendent o que, pour les moindres motifs, ils tuoient ceux des Naturels dieux aux Pordu Pais qu'ils prenoient en aversion, enlevoient aux Labou- tugais par reurs & aux Voituriers tout ce qui leur convenoit, & prenoient les femmes de force pour affouvir leur brutalité. Les Naturels du Païs en portoient leurs plaintes au Roi, qui se contentoit de les envoier au Comte pour en demander justice; mais le plus grand chagrin étoit de voir que le Comte ne les entendoit qu'avec mépris. Comme ils continuoient toujours de se plaindre, le Roi, pour les appaiser, envoia la Cavalerie vers les Frontières de la Guadiana, où les Anglois pillerent & mirent à sac Borba, Montaraz, Avis, & d'autres Places, de même que s'ils euflent été en Pais ennemi. Tant d'excès rendirent furieux les gens du Païs, qui, ne pouvant plus les endurer, massacrerent quantité d'Anglois à la Cour & dans d'autres endroits : c'est le témoignage que rendi

480

Edouard Nunez, dont la réflexion qu'il fait à cette occasion, ERE D'Esmérite d'être lue.

1419.

J. C. 1381. Sibille de Forcia couragosse,

ANNE'E DE

En Aragon, le Roi Don Pedre tint les Etats à Saragosse,\_ & y fit couronner solemnellement Sybille Fortia, sa quaronnée à Sa- triéme femme, de même que si elle eût été sa premiere. On y agita aussi une question qui fut, si les Sujets pouvoient avoir action contre les Seigneurs qui les traitoient mal; & après plusieurs débats, il sut décidé que la connoissance du mauvais traitement des Seigneurs ne seroit réservée qu'à Dieu seul: décision préjudiciable aux pauvres, & dangereuse pour les Seigneurs (A).

Comme les Etats de Castille s'étoient déclarés pour Clé-Procedé vio- ment, Urbain son concurrent, qui résidoit à Rome, publia vi. contre le le 28, de Mars une Bulle, par laquelle il excommunia Don Roi de Caf- Jean, Roi de Castille, le priva du Roiaume, le déclara infame, & releva tous ses Sujets du serment de fidélité: Raynaldus la rapporte toute entiere; mais je ne fais aucun cas de ses réflexions, pour les raisons que j'ai alléguées précédemment. Au contraire Clément accorda pour trois ans au même Prince, par reconnoissance, la dixième partie des Décimes; faveur dont le Roi Don Jean ne voulut point alors faire ulage (B).

Préparatifs du Roi de Castille! contre le Porty--gais.

Don Jean, Roi de Castille, pensant à pousser avec vigueur la guerre de Portugal, fit armer en Biscaye, & dans tous les Ports des Montagnes & de Galice, tous les Vaisseaux qui y étoient, de même que les Galéres qu'il avoit à Séville, avec ordre de les bien garnir de Troupes & de tout ce qui étoit nécessaire, de mettre au plûtôt à la voile, & d'aller garder la Barre de Lisbonne, afin d'empêcher que le Roi de Portugal ne reçût aucun secours d'Angleterre : il commanda en même tems à ses Généraux de recruter les Troupes de terre, & de les mener vers Zamora.

Sur ces entrefaites, Don Alfonse, Comte de Gijon, & Comte de Gi-frere du Roi Don Jean, passa à Bragance en Portugal, sans jon à Bragan- qu'on en scache le motif, avec quelques Seigneurs & personnes de distinction: ce qui chagrina fort le Roi. Cependant on Les Castillans commet-lans commettent des hosti- commencement de Mars les Vaisseaux sortirent des Ports, &

peu

. . . . .

<sup>(</sup>A) ZURITA. (B) Zuniga, dans les Annales de Séville.

peu après, les Galéres. S'étant tous réunis, de maniere qu'ils formerent une Flotte de quatre-vingt voiles tant grandes que ANNE'E DE petites, de laquelle Ferdinand Sanchez de Tobar étoit Amirante, ils allerent se poster à la vûe de Lisbonne le vingtième Rosaume. jour de Mars. A cette nouvelle, Don Ferdinand, Roi de Portugal, transféra sa Cour de Lisbonne à Sanctaren, laissant la garde de Lisbonne à Gonçale Mendez. Les Soldats de la Flotte descendirent à terre; & s'avançant un peu dans les terres, ils brûlerent Empobrégas, Friélas & Villa-Nuéva de la Reyna, enleverent dans ces Quartiers beaucoup de Bestiaux, & mirent ensuite le seu aux Fauxbourgs de Palméla & d'Almada. Le Roi de Portugal, touché des maux que Lisbonne & ses environs éprouvoient, & surpris de ce que Gonçale Mendez, Gouverneur de cette Place, ne laissoit point sortir les Troupes qu'il avoit sous ses ordres, pour arrêter les hostilités des Castillans, sit passer à cette Ville Pierre Alvarez Péréyra, Prieur de Saint Jean, avec deux cens Lances. Péréyra aïant un jour appris que les Castillans étoient allés à Sin-remporté par tra, & avoient enlevé un grand nombre de Bestiaux qu'ils les Portugais. conduisoient à la Flotte, leur dressa une embuscade, de sorte que dans le tems qu'ils s'en retournoient, sans être sur leurs gardes, il fondit sur eux, les défit, & recouvra la capture. Il y eut ensuite entre les Castillans & les Portugais quelques rencontres de peu d'importance, & dans lesquelles le sort des armes se déclara tantôt pour les uns, tantôt pour les autres.

Le Comte Don Jean Fernandez d'Andéyro possédoit tellement les bonnes graces de Dona Léonore, Reine de Por- Maitre d'Avis tugal, que l'on commença à soupçonner entre eux des liai- est arrêté, & sons criminelles, & à parler à ce sujet avec beaucoup de li- après par orberté. Le Grand-Maître d'Avis, frere du Roi, & Gonçale die du Roi de Vasquez d'Azévédo aïant vû dans une occasion la Reine donner un mouchoir au Comte qui étoit tout en sueur, pour s'essuïer, jugerent que c'étoit une trop grande faveur, de sorte qu'ils en murmurerent, & blâmerent hautement la Reine Dona Léonore de cette action. La Reine en fut bientôt informée, & trouva le moien de les faire arrêter à Evora, en supposant un ordre du Roi, en vertu duquel Vasco Martinez de Mélo, qui étoit Gouverneur de cette Place, les enferma dans l'Alcazar. Sur le champ le Grand-Maître d'Avis & Gonçale Vasquez, qui ignoroient la cause de leur détention, eurent recours au Comte Aymon, & le firent prier d'intercéder Tome V.



J. Č. 1382. auprès du Roi pour leur liberté; mais le Comte leur répon- ERE D'Esdit séchement qu'il ne pouvoit parler au Roi en faveur des Traîtres: ce qui les consterna fort. Peu de jours après, on apporta à Vasco Martinez un autre faux ordre du Roi de les faire mourir. Vasco Martinez se trouva alors extrêmement embarrassé; & soupçonnant quelque fourberie, il alla demander au Roi s'il devoit exécuter ce qui étoit porté par ce décret. A cette question, le Roi de Portugal parut étonné; mais comprenant que c'étoit une manœuvre de la Reine, il défendit à Vasco Martinez de parler de tout ceci, jusqu'à ce qu'il le lui permît. La Reine qui vit par là son projet avorté, engagea le Comte Aymon, pour colorer son indigne procédé, de demander au Roi son mari la liberté du Grand-Maître & de Gonzale Vasquez. Ainsi le Roi, usant de dissimulation. les fit sortir de prison à sa prière, au bout de 20. jours; & comme la Reine avoit publiquement le renom d'avoir intercédé pour eux, ils baiserent la main à cette Princesse, après celle du Roi (A).

Le Comte tre en Castil-

On faisoit cependant défiler les Troupes vers Zamora, en de Gijon ren- vertu de l'ordre du Roi de Castille, qui s'étant aussi rendu à le & obrient cette Ville, fit dire au Comte Don Alfonse son frere, qui grace du Roi. étoit à Bragance, de revenir en Castille avec ses Partisans. Comme le Comte ne s'empressa pas d'obéir, le Roi réitéra l'ordre. Le Comte répondit alors qu'il étoit prêt à rentrer dans le Roïaume, pourvû qu'on lui donnât en ôtage, pour sa sûreté, l'Infant Don Ferdinand, & six enfans des principaux Seigneurs, avec quelques Châteaux; mais le Roi n'eut pas plûtôt entendu cette proposition, que transporté de colère, il lui fit signifier & à ses Partisans, que s'ils ne revenoient sur le champ, il les déclareroit Traîtres à l'Etat, & confiqueroit tous leurs biens. A cette menace, tous ceux qui avoient suivi le Comte Don Alfonse, le quitterent & repasserent en Castille. Le Comte ainsi abandonné de ses Partisans, suivit leur exemple, & se réfugia auprès de Don Alfonse d'Aragon, Marquis de Villéna, en considération duquel le Roi lui pardonna, & le reçut en grace (B).

-Prile de deux Chiteaux par les Portugais.

Pendant ce tems-là, on faisoit en Portugal tous les préparatifs nécessaires pour la Campagne. En attendant que toute l'Armée fût rassemblée, le Grand-Maître d'Avis alla à Beyros avec les Troupes qu'il avoit sous ses ordres, joindre quel-

(A) EDOUARD NUÑEZ, AYALA. [] (B) AYALA.

ques Régimens Anglois qui étoient dans ces Quartiers. Là PAGNE. il se disposa, de concert avec les Officiers Anglois, à faire une incursion sur les Frontières de Castille, parce qu'on sçavoit que les principales Troupes du Roi Don Jean étoient à Zamora. Aïant donc formé à Arronches un Corps d'Armée de huit cens Chevaux & de quatre mille Fantassins, il alla infulter & soumettre le Château de Lobon, dont la Garnison, qui étoit foible, fut faite prisonnière, excepté une partie qui trouva le moien de s'échapper. Les Portugais & les Anglois attaquerent ensuite un autre Château voisin, appellé le Cortijo, où il y avoit une Garnison de deux cens trente Soldats, qui firent une vigoureuse résistance, & tuerent aux Ennemis beaucoup de monde; mais la mort d'un Officier Anglois d'une grande réputation, irrita tellement les Soldats ses Compatriotes, que ceux-ci, sans s'inquiéter de la valeur des affiégés, mirent le feu aux portes, entrerent dans la Place, & passerent au fil de l'épée tous les Habitans, à l'exception des femmes & des enfans. Enfin le Château aiant été pillé & démoli, les Ennemis retournerent à Yelves, où le Roi de Portugal avoit affigné le rendez-vous général pour toute l'Armée (A).

Don Jean, Roi de Castille, persuadé que l'intention du Roi de Portugal étoir de fondre sur l'Estrémadure, mena ses Alvarez de Troupes de Zamora à Ciudad-Rodrigo, où il créa, à l'exem- pierre Ruiz ple de la France, pour commander l'Armée, deux Maré-Sarmiento, chaux, qui furent Ferdinand Alvarez de Tolede & Pierre miers décorés Ruiz Sarmiento; après quoi il passa avec son Armée à Bada- du Titre de joz. Le Roi de Portugal aiant aussi rassemblé ses Troupes, à Maréchaux dessein de livrer bataille au Castillan, crea pareillement à Yelves deux nouvelles Dignités, l'une de Connétable, dont il gra- Origine des tissa Don Alvar Perez de Castro, & l'autre de Maréchal qu'il Dignités de donna à Gonçale Vasquez d'Azévédo: il arma ensuite quelques & de Maré-Chevaliers. Aïant mis en ordre de bataille son Armée, qui étoit chal en Porcomposée de cinq mille Lances & d'autant d'Arbaletriers, tugal. les Anglois & les Portugais compris, sans compter d'autres deux Armées. Troupes qui n'étoient armées que de dards, il s'avança jusqu'à la Rivière de Zaya. Le Roi de Castille averti de la marche de l'Armée de Portugal; se posta avec la sienne dans laquelle il y avoit cinq mille Lances, quinze cens Chevaux armés à la légere, & plus de douze mille Arbalêtriers & Ar-(A) EDOUARD NUEZ.

J. C. 1382.

Pppij

chers, sur un terrein avantageux, où il attendit l'Ennemi; ERE D'Es, mais le Portugais n'ofa l'y attaquer.

1420.

,138**2.** 

Les deux Armées resterent en présence quelque tems, du-Le Roi de rant lequel plusieurs Portugais bien intentionnés, commencefaire des pro- rent à réfléchir sur les maux que causoit cette guerre, & conpositions de seillerent au Roi Don Ferdinand de faire la Paix avec le Capaix au Castil- stillan, parce que c'étoit le seul moien de congédier les Anglois, qui étoient si à charge à l'Etat. Ceux qui insisterent le plus sur ce point, furent le nouveau Connétable & le nouveau Maréchal; & le Roi reconnoissant la sagesse de leur avis, les chargea de ménager cette affaire auprès du Roi de Castille, mais si secrettement, que les Anglois n'en sussent point informés \*, jusqu'à ce qu'elle sût réglée. En conséquence Don Alvar Perez de Castro & Gonçale Vasquez d'Azévédo passerent une nuit au Camp du Roi de Castille, & demanderent à parler à Pierre Fernandez de Vélasco premier Majordome du Roi Don Jean. Pierre Fernandez se rendit sur le champ à sa tente, & reçut d'une maniere très-obligeante Don Alvar Perez & Gonçale Vasquez, qui le prierent de dire au Roi son Maître, qu'ils avoient ordre de leur Souverain de traiter de Paix avec lui, ajoûtant que s'il avoit dessein de s'y prêter, il pouvoit nommer des personnes qui la négociassent avec eux secrettement. Sur le champ Pierre Fernandez alla faire le rapport de ce qu'il venoit d'apprendre, au Roi Don Jean, qui accepta aussi-tôt la proposition, & nomma pour faire le Traité le même Pierre Fernandez de Vélasco & Pierre Ruiz Sarmiento.

Elle ell condeux Cougonnes, : in

Pour régler les conditions de la Paix, les Plénipotentiaires clue entre les Castillans & Portugais sortoient secrettement de nuit, & s'assembloient sur les Terres, soit de Castille, soit de Portugal. Enfin après quelques Conférences, on fit un Traité de Paix, qui portoit, que l'Infant Don Ferdinand \*\*, fils du Roi de Castille, épouseroit Doña Béatrix, Infante de Portugal,

\* Ce n'est point le sentiment de Ma-··· riana, qui donne au contraire à entendre que la négociation se sit de concert avec les Anglois. De-là vient que le P. Charenton, son Traducteur, fait une longue réflexion sur le premier arricle du Traité qui fut fait alors, & que FER-RERAS rapporte un peu plus avant, ne pouvant comprendre comment le Comtede Cambrige y souscrivit au préjudice RAS.

de l'engagement qu'il avoit pris pour le Prince Edouard son fils, avec le Roi de Portugal. M. de la Cléde s'accorde avec FERRERAS, & M. de la Neufville parost en faire de même.

\*\* Au' lieu de cet Infant, M. de læ Neufville nomme le Prince Don Henri, son frere aîné; Mariana & M. de la Cléde sons ici d'accordayec FERRE-

1420.

ERE D'Es- & hériteroit avec elle de la Couronne : que le Roi de Castille rendroit à celui de Portugal toutes les Galéres qu'il lui avoit prises l'année précédente, & remettroit en liberté le Comte Don Jean Alfonse & tous les prisonniers: que le même Monarque prêteroit sa Flotte pour remener les Anglois dans leurs Ports; condition à laquelle le Roi de Castille eut quelque peine à fouscrire : enfin que pour la sûreté de toutes ces conventions, les deux Rois se donneroient réciproquement des otages. La Paix aïant été ainsi conclue, on la publia à la grande satisfaction des Castillans & des Portugais. Le Comte Aymon & les Anglois furent les seuls mécontens de l'accommodement; mais comme ils voioient les Castillans & les Portugais armés, ils furent forcés de se conformer au tems. Cependant le Comte se plaignit fortement de la maniere d'agir du Roi de Portugal, qui de son côté voulant remédier aux désordres que les Anglois commettoient dans ses Etats, lui envoia ordre de se disposer à partir, dès que la Flotte de Castille seroit arrivée.

Portugal, &

Anne's dia

1382.

A l'occasion de la nouvelle Paix, les deux Rois eurent une Les Anglois: entrevûe, & se quitterent très-satisfaits l'un de l'autre : les sortent de Seigneurs Castillans & Portugais se virent aussi avec la même font remenés satisfaction. Le Roi de Castille donna ordre sur le champ de chez eux. préparer sa Flotte à Séville pour le transport des Anglois; & dès qu'elle fut en état, Ferdinand Sanchez de Tobar son Amirante partit avec elle, & mouilla à la Barre de Lisbonne fur la fin d'Août. Il demeura à l'ancre jusqu'au premier jour de Septembre, que toutes les Troupes Angloises étant rassemblées à Almada, il les reçut sur sa Flotte & les transporta à leurs Ports (A).

Don Jean, Roi de Castille, passa de Badajoz à Toléde, & Mort de Dode-là à Madrid, où il tomba dangereusement malade. Il re-Reine de Cacouvra cependant heureusement la fanté; mais il eut la dou- stille. leur de perdre la Reine Dona Léonore sa femme, qui mourut à Cuellar le 12. d'Août d'une fausse couche d'une fille. Les grandes vertus & les belles qualités de cette Princesse, la sirent extrêmement regretter du Roi & de toute la Monarchie, comme l'attestent tous les Ecrivains, & surtout son Dépenfier, qui assure, à en juger par la douce odeur de ses vertus, qu'il y avoit lieu de croire que les Castillans auroient trouvé; en elle une Princesse qui ne l'auroit cédé en rien à Sainte Eli-

(A) AYALA, EDOUARD NUÉEZ.

J. C. 1382.

Le Portugal se souitrait à l'Obédience & la donne à Clément VII.

fabeth de Portugal. On transporta son corps à Toléde, & on ERE D'EL l'inhuma dans la Chapelle des nouveaux Rois, où l'on voit fon Epitaphe (A).

PAGNE. 1420.

Quand la Castille & le Portugal eurent fait la Paix, le Cardinal Pierre de Lune, qui étoit encore dans le premier de ces d'Urbain VI. deux Roiaumes, crut devoir aller faire une nouvelle tentative auprès du Roi Don Ferdinand en faveur de Clément VII. Aïant donc reçu une Lettre de recommandation du Roi de Castille pour le Portugais, il se rendit auprès de ce Prince, qui par considération pour le Castillan, convoqua de nouveau les Prélats & les Hommes sçavans de son Rosaume. Lorsque l'on eut donc agité l'affaire dont il s'agissoit, le Cardinal de Lune eut la satisfaction de voir que toute l'Assemblée se déclara pour Clément, à qui le Roi députa sur le champ Don Martin, Evêque de Lisbonne, avec un Seigneur appellé Jean Gonçalez, afin de lui donner l'obédience au nom de tout le Roiaume. Le Roi envoïa enfuite à Séville Lançarote, Pisan, qui retourna à Lisbonne avec toutes les Galéres que le Portugal avoit perdues pendant la guerre, & tous les Prisonniers qui avoient été faits par les Castillans (B).

Le Roi de Doña Béatrix de Castille.

Dès que Don Jean, Roi de Castille, sur convalescent de Portugaloffre sa maladie, il alla à Pinto pour se dissiper & reprendre des forces. Pendant qu'il étoit dans cette Place, Don Ferdinand, riage au Roi Roi de Portugal, aïant appris la mort de Doña Léonore, Reine de Castille, forma le projet de lui donner pour semme, préférablement à l'Infant Don Ferdinand, qui étoit très-jeune, l'Infante Doña Béatrix sa fille, à laquelle il pensoit sérieusement à assurer sa Couronne, à cause des infirmités dont il étoit accablé. Il envoïa en Castille, pour ménager cette affaire. Don Jean Fernandez, Comte d'Andéyro, qui trouva à Pinto le Monarque Castillan, & lui proposa le mariage de l'Infante Doña Béatrix avec la Couronne de Portugal que le Roi Don-Ferdinand étoit sur le point de lui laisser. Le Roi de Castille goûta fort cette proposition; mais l'affaire lui parut trop importante, pour pouvoir se déterminer avant que d'avoir pris conseil. Il s'adressa pour cet effet aux personnes en qui il avoit le plus de confiance, & celles qui avoient le plus de désinteressement, de lumières, & d'expérience, furent d'avis qu'il ne devoit point prêter les mains à cette proposition, à cause de l'inconstance de Don Ferdinand, Roi de Portugal, qui

| (B) EDOUARD NUÉEZ. (A) AYALA.

PAGNE. 1420.

accoutumé à rompre les Traités de mariage pour sa fille, pourroit bien tenir la même conduite à l'égard de celui-là, & fournir par là matiere à une guerre cruelle entre les deux Couronnes. Ils ajouterent encore que l'on devoit se défier du caractère des Portugais, qui avoient une souveraine aversion pour la dépendance de la Castille, & pour la réunion de leur Couronne à celle-ci; & que par conséquent quelques sûretés qu'on lui donnât, elles ne suffiroient jamais pour lui assurer ce Roiaume. D'autres plus complaisans s'étant apperçus qu'il goûtoit fort ce mariage, lui dirent qu'il pouvoit en retirer de grands avantages, parce que l'union des deux Couronnes le délivreroit de toute inquiétude de la part de l'Angleterre, & le rendroit redoutable à ses voisins. Le Roi pour qui la nouvelle Couronne qu'on lui offroit, avoit beaucoup d'appas, s'attacha au dernier sentiment, & fit sur le champ partir pour le Portugal, avec commission de régler cette affaire, Don Jean Garcie Manrique, Archevêque de Saint Jacques, & son Grand Chancelier, que leurs Majestés Portugaises reçurent avec de grands témoignages de satisfaction (A).

Cependant Don Carlos, Roi de Navarre, & la Reine Dona Don Carlos, Infant de Na-Léonore sa femme, souhaitoient fort la liberté de l'Infant Don varre, recou-Carlos qui étoit retenu prisonnier en France \*. Après avoir vie la liberté. murement réfléchi sur le moien de l'obtenir, la Reine s'imagina que le meilleur étoit d'avoir recours à la médiation du Roi de Castille son frere, à cause de son étroite union avec le Roi de France. Elle s'adressa à lui sur le champ, & le Roi Don Jean, qui aimoit tendrement sa sœur, prit cette affaire fort à cœur, & envoia en France des Ambassadeurs qui surent très-bien reçus. Ceux-ci exposerent au Roi le sujet de leur

\* Il n'est pas trop facile de concilier une si longue prison avec les bontés que le Roi de France eut pour ce Prince, suivant la nouvelle Histoire de Languedoc; car l'on y voit qu'en 1381 il lui avoit rendu le Gouvernement de la Ville & de la Baronnie de Montpellier, & lui avoir permis d'en prendre les revenus,& des autres Terres que le Roi de Navarre son pere avoit tenues en France, pour sourenir son état & celui de Pierre de Navarre son frere, par forme de provision; que le même Don Carlos passa à Montpellier le 24. d'Octobre de la même année, & logea aux Cordeliers, sans vouloir entrer dans la Ville ; que s'étant ren-

(A) AYALA & EDOUARD NUNEZ. | | pu de-là le 27. à Capestan, & aïant obtenu du Duc de Berri la restitution de cette Seigneurie pour lui-même, il re-tourna à Montpellier le premier de Novembre, en prendre possession, & logea au Palais des Evêques de Maguelonne. Pourquoi accorder tant de faveurs & de liberté à un Prince prisonnier? Tout ce que l'on peut croire, c'est que Charles VI. lui avoit donné toute la France pour prison sur sa parole, & vouloir se l'attacher par ses bienfaits. Au reste il est sur que le Roi de France lui ôta la Seigneurie de Montpellier le 28. d'Octobre 1382. l & la réunit pour toujours à sa Couronne.

J. C. 1382.

A.NNE'E DR 1382.

Ambassade, & le Monarque François, après avoir consulté ERE D'Esles Princes du Sang, crut devoir acquiescer à la demande du Roi Don Jean, par considération pour ce Prince. Ainsi l'on rendit la liberté à l'Infant Don Carlos, qui partit avec les Ambassadeurs pour la Navarre \*, d'où, après avoir vû son pere, & la Reine, il vint en Castille avec la Princesse sa femme, remercier le Roi Don Jean, qui leur fit un accueil des plus obligéans : l'Infant & sa femme retournerent ensuite en Navarre (A).

Le Roi d'A-Maitre du Duché d'Athênes.

Charles de Duras aïant obtenu le Roïaume de Naples, ragon se rend les Aragonnois & les Catalans qui s'étoient établis & naturalisés dans le Duché d'Athênes & de Patras\*\*, depuis le tems que l'on en avoit fait la conquête, proclamerent Seigneur de ces Domaines le Roi d'Aragon, à qui ils en donnerent avis sur le champ. Don Louis de Navarre, qui avoit épousé Jeanne fille de Charles de Duras, prétendant que ces Etats lui appartenoient, leva de son côté une Armée dans laquelle beaucoup de Navarrois prirent parti, & passa avec elle dans ces Quartiers. Il n'eut pas plûtôt débarqué, qu'il alla chercher les Aragonnois & les Catalans, qui s'avancerent aussi à sa rencontre. On en vint bientôt aux mains de part & d'autre, mais Don Louis de Navarre remporta la victoire, & fit plusieurs prisonniers, du nombre desquels sut entre autres Don Galcéran de Péralta : après cette victoire il prit Athênes & toutes les Forteresses des environs. Cependant Péralta trouva le moien de s'échapper de la prison, & aiant ramassé les débris de l'Armée des Catalans & des Aragonnois, il recouvra la Ville d'Athênes & tout ce qu'on avoit perdu, sans doute parce que Don Louis de Navarre fut contraint de retourner en Italie pour s'opposer au Duc d'Anjou, qui se disposoit à s'assurer la succession au Roiaume de Naples, en vertu de son adoption par la Reine Doña Jeanne. Péralta, fit demander du secours au Roi d'Aragon pour lui conserver ses Domaines; & le Roi Don Pedre aïant fait embarquer quelques Troupes sur des Galéres & d'autres Bâtimens, les envoïasous

> (A) AYALA, & ALÉSON.
>
> \* Mariana dit qu'il n'arriva à Pampelune qu'au commencement de l'année sui-

avec toute l'Achaïe. Etant passé dans la Maison de Brienne vers l'an mil trois cent, les Aragonnois s'en rendirent maîtres dans la suite. Après diverses révolutions, il tomba entre les mains des les

PAGNE. 1420.

<sup>\*\*</sup> Ce Duché étoit un reste des Conquetes que les Croisés avoient faites sur Vénitiens, qui le garderent jusqu'en les Empereurs Grecs. Il étoit échu en 1454, que Mahomet II. le leur enlevaparrage à Geoffroi de Ville-Hardouin | Les Vénitiens l'ont recouvré en 1687.

les ordres de Philippe d'Almao, qui se rendit heureusement dans ces quartiers, & assura la possession de ces Etats au Roi son Maître avec des secours qu'il reçut de Don Jean Fernan-

dez de Hérédia, Grand-Maître de Rhodes (A).

Le principal soin du Roi Don Pedre étoit de faire entrer le Roiaume de Sicile dans sa Famille, sans répandre de sang. de faire épou-Il réfolut pour cet effet de marier Dona Marie, fille de Don rie, Reine de Frédéric, avec Don Martin fils de l'Infant Don Martin & Naples, à fon petit-fils. Don Guillaume de Moncada qui avoit cette Don Martin fon petit-fils. Princesse en sa puissance, passa sur ces entrefaites en Catalogne, à dessein d'emmener des Troupes de ce Pais pour la garder; mais aïant été mal reçu du Roi, il retourna en Sicile. Arrivé à Alicata, où étoit Doña Marie, Don Roger de Moncada refusa de lui donner entrée dans la Place; c'est pourquoi Don Guillaume retourna une seconde fois en Catalogne, où l'Infant Don Martin lui céda quelques Places de. son appanage, en reconnoissance du service qu'il lui avoit rendu.

1382.

Il projette fer Doña Ma-.

Don Guillaume de Moncada étoit à peine reparti pour la Catalogne, lorsque Don Roger apprit que Mainfroid de Cla- ner cette Princesse en Araramonte & Don Artal d'Alagon se préparoient à venir assié- gon. ger Alicata, pour avoir la Princesse Dona Marie. Ne se croïant pas alors en étar de leur résister dans cette Place, il sit passer la Princesse avec la Garnison à la Ville d'Aoste. Peu de jours après Mainfroid & Don Artal arriverent avec des Troupes & des Galéres, & mirent le siège devant cette Ville qu'ils serrerent de près. Sur ces entrefaites, Philippe d'Almao, Vicomte de Rocaberti, qui retournoit de l'expédition d'Athénes, fut informé de l'état où étoit Aoste. Comme il n'avoit que quatre Galéres, il alla au plûtôt en Sardaigne: & en aiant fait équipper deux autres à Cagliari, il vola avec les six au secours d'Aoste; mais celles de Don Artal & de Mainfroid ne l'eurent pas plûtôt apperçu, qu'elles prirent la fuite; ce qui fut cause que tous les Assiégeans se retirerent. Par-là le Vicomte arriva à la Ville d'Aoste sans aucun obstacle; & comprenant que la Princesse Doña Marie seroit toujours exposée dans cette Place, il la fit embarquer sur les Galéres avec toute la Garnison, & la transporta à Cagliari en Sardaigne. Aïant bien pourvt à sa sûreté dans cette Isle, il alla en Catalogne rendre compte de tout ce qu'il avoit fait,

(A) ZURITA. Tome V

Qqq

J. C. 1382.

1484.

le Roi de Castille & celui de Portugal, pour le mariage du premier avec Doña Béatrix fille du dernier.

au Roi Don Pedre, qui envoia sur le champ en Sardaigne ERE D'Esquérir la Princesse sa petite fille, qu'il reçut avec de grandes

marques d'estime & de bienveillance (A).

1420.

1421.

L'Archevêque de Saint Jacques commença d'avoir à Lis-Traité entre bonne des Conférences avec le Roi & la Reine de Portugal, touchant le mariage entre Don Jean, Roi de Castille, & l'Infante Dona Béatrix. Quelques jours après qu'il eut entamé cette négociation, le Traité fut conclu aux conditions suivantes; sçavoir, que l'Infante Doña Béatrix seroit reconnue héritière de la Couronne de Portugal par tous les Etats & toutes les Villes & Places de ce Roiaume, & que le fils ou la fille, que le Roi Don Jean auroit de l'Infante, fuccéderoit au Trône de Portugal; mais que la Reine Doña Léonore, mere de l'Infante, gouverneroit le Roïaume durant tout le tems qu'elle survivroit le Roi son mari \*. Je laisse à juger, si ce ne fut pas un grand aveuglement de la part du Roi Don Jean de vouloir acquérir un Royaume pour un enfant à naître, pendant qu'il pouvoit le procurer à l'Infant Don Ferdinand son fils, qui étoit déja né; mais Dieu dont la Providence est admirable, avoit destiné cet Infant pour une plus grande Couronne, comme on le verra dans la suite. Il sut aussi stipulé que quand le Roi Don Jean prendroit possession de la Couronne, en vertu du droit de sa femme, il ne pourroit point entrer armé dans le Roiaume; ce qui étoit la même chose que s'il se fût engagé à demander aux Portugais le Sceptre comme une grace, & à le recevoir de leurs mains comme une faveur. On ajoûta encore d'autres conditions de peu d'importance, & on fit ainsi le Traité, qui sur trèspréjudiciable à la Castille; après quoi l'Archevêque de Saint Jacques retourna rendre compte au Roi Don Jean de tout ce qu'il avoit fait.

Le Roi Don Jean fut très-satisfait de l'arrangement, & commença à se préparer pour son mariage. Il sit dire aux Prélats & aux Seigneurs de se trouver à Badajoz le premier jour de Mai, & il invita aussi les principales Dames du Roiau-

(A) ZURITA. \* Mrs. de la Neufville & de la Cléde s'accordent avecFERRERAS sur l'année dans laquelle le Traité fut conclu; mais ils ajoutent l'un & l'autre une clause tou- de gouverner par lui-même, c'est-à-dire

fait l'année précédente, & que la Régence du Roraume de Portugal ait été assurée à la Reine Dona Léonore, jusqu'à ce que l'Infante eut un fils en âge oux. Mariana yeut que le Traité ait été | que Mr. de la Cléde.

# D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 491.

1421,

me de se rendre à cette Ville, afin d'y recevoir leur Reine future. Après avoir donné ses ordres, il partit lui-même pour Badajoz, où toute la Noblesse de Castille s'empressa de se rassembler.

1383.

par la maladie, ne put amener l'Infante Dona Béatrix sa fille Castille épou-se cette Prinà la Frontière des deux Roïaumes pour la célébration du ma-ceffe.

Don Ferdinand, Roi de Portugal, qui se sentoit accablé Le Roi de riage. Il se reposa de ce soin sur la Reine Dona Léonore, qui, suivie de la principale Noblesse de Portugal, mena l'Infante à Estrémos, où l'Archevêque de Saint Jacques alla, par ordre du Roi de Castille, recevoir des Prélats, des Seigneurs & des Députés des Villes, le serment d'observer avec la derniere exactitude tout ce qui avoit été réglé par le Traité. La Reine passa ensuite à Yelves avec l'Infante, & le Roi de Castille s'y étant aussi transporté avec toute la Noblesse de son Rosaume, fut très-bien reçu de cette Princesse. Après les cérémonies ordinaires, le Roi Don Jean fiança solemnellement l'Infante Doña Béatrix, en présence d'un grand nombre de Castillans & de Portugais, qui firent également éclater leur joie par leurs acclamations. Le Roi Don Jean prit ensuite congé de la Reine Doña Léonore, & conduisit la même après-midi son Epouse à Badajoz, où il reçut le jour suivant, dans l'Eglise Cathédrale, la Bénédiction Nuptiale. Des Plénipotentiaires de Portugal s'étant aussi rendus à Badajoz dans le même tems, le Roi, la Reine, les Prélats & les Seigneurs de Castille, jurerent après la Messe, de ne jamais donner la moindre atteinte aux conditions du mariage. Pendant que tout ceci se passoit à Badajoz, Léon, Roi d'Arménie, y vint remercier de sa liberté le Roi Don Jean, qui le reçut avec des marques Léon, Roi d'une parfaite confidération, le combla de présens, & lui assi d'une les Etats gna les revenus de Madrid & d'Andujar, pour pouvoir sub- de Castille. fister en Castille avec décence. Peu après arriverent les Ambassadeurs que le Roi de Castille avoit envoiés au Sultan de . Babylone, avec des Lettres de ce Prince Mahométan & de for premier Ministre (A).

Le Comte Don Alfonse, frere du Roi Don Jean, avoit Don Alfonencore quitté la Cour de nouveau, & avoit commencé à se, Comte de Gijon, se réfortifier Gijon dans les Asturies. Sur cette nouvelle le Roi volte de nouenvoia contre lui un Détachement sous les ordres de Pierre veau, & ob-Fernandez de Vélasco, & de Pierre Ruiz Sarmiento, qui grace du Roi.

(A). AYALA, & EDOUARD NUÁEZ.

Qqqij

ANNE'E DE J. C. 1383.

camperent à la vûe de Gijon. Peu de tems après le Roi les ERE D'ES joignit avec un autre Corps de Troupes considérables, & assiégea la Place dans les formes. Le Comte trop foible pour résister au Roi son frere, prit le parti, de l'avis de quelquesuns de ses Confédérés, d'implorer la clémence du Monarque, qui lui pardonna, à la priere des Seigneurs, avec les mesures & les précautions nécessaires pour contenir ce Prin-

l'Epoque de la Naissance de J.C.

Les Etats de ce qui s'étoit déja révolté deux fois. Le Roi passa ensuite aux Ségovie sup- Etats qu'il avoit convoqués à Ségovie. On y sit plusieurs de Cesar, & Reglemens très-utiles, dont le principal fut d'ordonner que lui substituent l'on ne compteroit plus les années par l'Ere de César, mais que l'on adopteroit pour leur supputation l'Epoque de la Naissance de Jesus-Christ \*, qui étoit en usage presque dans tout le reste du Monde Chrétien. Pendant que le Roi Don Jean étoit dans cette Ville, il apprit que Don Ferdinand, Roi de Portugal, étoit si mal, que l'on crosoit qu'il termineroit sa vie dans peu; & dès qu'il eut reçu cer avis, il envoia en Portugal quelques personnes pour sonder les dispositions de la Noblesse & du Peuple, & s'informer de l'état où étoit ce Roïaume. Après avoir fait partir ces Emissaires, il alla de Ségovie à Torrijos, attendre la nouvelle de la mort de ce Prince (A).

Mort de Don Ferdinand I. Roi

Il ne tarda pas de la recevoir. Le Roi Don Ferdinand succombant sous le poids de ses infirmités continuelles, mourut de Portugal. le vingt-deuxième jour d'Octobre \*\*, & fut inhumé dans le Couvent de Saint François de Sanctaren, où reposoit déja Dona Constance Emanuel sa mere: on célébra long-tems fes obséques à Lisbonne, comme c'étoit l'usage. Sur le champ plusieurs Seigneurs Portugais, & entre autres Don Jean, Grand-Maître d'Avis, fils naturel du Roi Don Pedre, & frere du feu Roi Don Ferdinand, inviterent Don Jean, Roi de Démarches Castille, à aller au plûtôt prendre possession de leur Coudu Roi de Ca-ronne, qui lui appartenoit du chef de sa femme. En consé-fulle pour se procurer cet- quence le Roi Don Jean dépêcha aussi-tôt pour le Portugal de Couronne avec des Lettres Alfonse Lopez Téxada, Commendeur de Saint Jacques, afin de sommer la Reine Doña Léonore sa

(A) ATALA. \* On en avoit agi de même en Aragon dans l'année 1358. de J. C. en vertu d'un Réglement qui fut fait alors par les États Généraux assemblés à Valence.

1415. trente-deux ans après la Castille. SPONDE an. 1415.

\*\* Mariana avance de deux jours: la mort de ce Prince. M.de la Neufville la recule de sept, & M. de la Cléde, mar-Le Portugal ne fit ce changement qu'en ] ] que la même Epoque que FERRERAS.

PAGNE.

\$421.

belle-mere, & tous les Seigneurs Portugais, de proclamer la Reine Doña Béatrix sa femme, conformément aux conditions du mariage. Il passa ensuite à Toléde; & après avoir fait à son beau-pere dans l'Eglise Primatiale, des obseques dignes de la Majesté, il alla à Montalvan. Informé que son frere entretenoit à son préjudice des liaisons secrettes avec les de Gijon est Portugais, & se liguoit avec eux contre lui, il le sit arrêter pouillé de ses & conduire à Toléde, où on le remit entre les mains de l'Ar- Domaines. chevêque Don Pedre Ténorio, qui pour le garder plus sûrement, l'enferma dans le Château d'Almonacid. Non content de cette punition, il dépouilla ce Prince de toutes les Places qu'il possédoit, donnant Norona à la Sainte Eglise d'Oviédo. Pour mieux s'affûrer la possession du nouveau Roiaume de Portugal, il fit pareillement arrêter l'Infant Don Jean, frere de sa femme \*, & le sit mettre dans l'Alcazar de Toléde, de crainte qu'il ne passat en Portugal, & n'usurpat la Couronne qu'il avoit tant souhaitée. Il eut soin aussi pendant tout ce tems, de donner ordre à ses Généraux de se rendre à Montalvan avec leurs Troupes.

Cependant Alfonse Lopez Téxada étant arrivé à Lisbonne, remit à la Reine Dona Léonore & aux autres les Lettres trix, Reine de dont il étoit chargé. La Reine assembla aussi-tôt la Noblesse proclamée à de ce Roïaume, & lui représenta la condition à laquelle s'é-Lisbonne. toit fait le mariage de l'Infante Dona Béatrix, & presque tous les Seigneurs répondirent qu'il étoit juste de la remplir. Ainsi après que l'on eut fini les obséques du Roi, Don Henri Emanuel, Comte de Sintra, déploia l'Etendard pour la Reine Doña Béatrix, par ordre de la Reine Doña Léonore, & des principaux Seigneurs, & le porta, accompagné d'une foule de Noblesse, par les principales rues de Lisbonne. Plufieurs Seigneurs cependant, & presque tout le Peuple firent connoître par leur silence qu'ils désapprouvoient cette proclamation, parce qu'ils étoient au désespoir de voir le Portugal réuni à la Castille, & que quelques-uns souhaitoient d'avoir pour Roi l'Infant Don Jean, qui étoit retenu prisonnier à Toléde; mais la plûpart crurent devoir attendre, pour prendre une résolution, que l'on eût vû de quelle manière en agiroit Don Jean, Roi de Castille; & il se tint en conséquence

J. C. 1383.

Le Comte

Dona Bea-Castille, est

\* L'Auteur se trompe ici ; car l'Infant | trix , mais son oncle paternel. Don Jean n'étoit pas frere de Dona Béaplusieurs Assemblées secrettes, tant entre les Nobles, qu'entre ERE D'Esles gens du Peuple.

PAGNE. 1421.

1383.

Sur ces entrefaites, Don Jean, Grand-Maître d'Avis, qui Comte d'An- avoit gagné l'affection de tout le Peuple par ses belles qualidégro en Por- tés, forma le projet d'ôter la vie à Don Jean Fernandez, Comte d'Andéyro, pour le mauvais renom qu'il avoit d'avoir entretenu un commerce criminel avec la Reine Doña Léonore, du vivant du Roi Don Ferdinand son frere. Il communiqua son dessein à plusieurs de ses Confidens; & ceuxci lui aïant offert de le seconder & de le servir, il alla avec quarante d'entre eux, tous bien armés, au Palais où étoit le Comte avec la Reine. Dès qu'il eut rencontré la victime qu'il cherchoit, il mit l'épée à la main, & lui en porta un rude coup. Le Comte blessé voulut gagner l'appartement de la Reine, dans l'espérance d'y trouver un asile que ses Ennemis mêmes respecteroient; mais dans le tems qu'il suïoit, Ruy Péréyra le perça & le jetta mort à ses pieds d'un coup d'estocade. Au bruit de cet événement, tout le Palais fut en combustion, & la Reine saisse d'une grande fraïeur, de même que toutes les Dames qui étoient auprès d'elle. Le Grand-Maître d'Avis fit sur le champ fermer les portes du Palais. & donna ordre à un de ses Pages de publier par la Ville qu'on l'assassinoit dans ce lieu : pendant ce tems-là il apporta tous ses soins pour rassûrer la Reine Doña Léonore.

L'Evêquede Lisbonne est assassiné par le Peuple,

La fausse nouvelle de la mort du Grand-Maître d'Avis ne se fut pas plûtôt répandue dans la Ville, que le Peuple transporté de fureur, prit les armes, & courut en foule aux portes du Palais, menaçant d'y mettre le feu, si on ne les ouvroit. Le Grand-Maître d'Avis content de voir les dispositions du Peuple pour lui, mit la tête à la fenêtre pour l'appaiser, & lui cria que c'étoit le Comte Don Jean Fernandez d'Andéyro qui avoit été tué, & qu'ainsi l'on devoit se tranquilliser, & se retirer chacun chez soi; mais comme il est difficile d'arrêter au milieu de sa course un cheval qui a pris le mors aux dents, la vûe du Grand-Maître ne put retenir la fureur de cette populace mutinée. Comme Don Martin, Evêque de Lisbonne, s'étoit retiré dans la Tour de l'Eglise Cathédrale, de crainte des séditieux; ceux-ci y volerent avec la résolution d'ôter la vie à ce Prélat, uniquement parce qu'il étoit Castillan, natif de Zamora, & qu'il avoit eu la confiance

PAGNE. 1421.

du seu Roi Don Ferdinand. Irrités de trouver quelque résistance de la part de ceux qui étoient avec l'Evêque, ils mirent le feu à la Tour. Don Martin comprenant qu'il alloit être dévoré par les flammes, offrit de se livrer avec tous ses gens entre les mains de quelqu'un qui leur assurât la vie; mais le Peuple furieux monta derriere celui que l'on avoit commis à cet effet, lui arracha le Prélat des mains, & lui donna la mort d'une manière facrilége. Son cadavre fut jetté par les fenêtres de la Tour, & les Mutins qui étoient en bas, l'aïant dépouillé de tous ses habits, le traînerent ignominieusement par les rues, criant que c'étoit un Excommunié & un Schismatique, & vomissant contre lui d'autres invectives, jusqu'au bord de la mer, où ils le laisserent pour servir de pâture aux chiens, sous prétexte qu'un Excommunié étoit indigne de la sépulture Ecclésiastique \*. Tel est l'aveuglement d'un Peuple, lorsqu'il n'y a personne qui le retienne, quand il est livré à sa fureur.

Don Jean. Grand-Maitre d'Avis, détion Portu-

J. C.

1383.

Le Grand-Maître d'Avis, faisant réfléxion sur la hardiesse qu'il avoit eue d'assassiner le Comte Don Jean Fernandez d'Andéyro dans le Palais de la Reine, publioit parmi ses Par- claré Protetisans, qu'il n'étoit point en sûreté en Portugal, & qu'il vou- deur de la Naloit se retirer en Angleterre. A cette nouvelle, Alvar Vas- gaise, & Réquez & d'autres, qui n'approuvoient point que le Roi de gent du Roi-Castille régnât sur le Portugal, lui persuaderent de rester, & lui alléguerent pour raison, que la Ville de Lisbonne lui étoit toute dévouée, comme elle l'avoit fait connoître le jour qu'il avoit ôté la vie au Comte d'Andéyro. Sur ces entrefaites, le bruit s'étant répandu dans la Ville, que le Grand-Maître d'Avis vouloit s'absenter, le Peuple s'anima de nouveau, & courut en tumulte au Palais, criant qu'il ne vouloit ni Doña Béatrix pour Reine, ni l'Infant Don Jean, qui étoit prisonnier à Toléde, pour Roi, à moins qu'on ne confiât le Gouvernement au Grand-Maître d'Avis, à qui l'on donna sur le champ les Titres de Protecteur de la Nation, & de Régent du Roiaume. Les Séditieux allerent ensuite à l'Alcazar, pour contraindre Martin Alfonse, qui en étoit Alcayde, de le livrer au Grand-Maître d'Avis, & le menacerent en cas de refus, d'égorger les femmes & les enfans de tous ceux qui y étoient avec lui. Pour les appaiser, la Reine envoia ordre à Martin Alfonse, à la persuasion de Nuño Pe-

\* Tout ceci se passa le six de Décembre.

J. C. 1383. réyra, de rendre l'Alcazar; & craignant que le Peuple ne se ERE DEL portât contre elle à quelque violence, elle demanda au Grand-Maître d'Avis la permission de se retirer à Alanguer. Le Grand-Maître la laissa sortir avec plusieurs Seigneurs qui lui étoient attachés, & resta à Lisbonne avec le titre de Régent (A).

Le Roi de **C**astille se di:pose à aller à main armee prendre pof-Tession de cetze Couronne.

Pendant que la Ville de Lisbonne étoit ainsi en combustion, on amena quelques Lances à Don Jean, Roi de Castille, qui sur le champ tint Conseil, pour décider, s'il étoit à propos qu'il entrât armé, ou sans armes, en Portugal. Les uns opinerent pour le dernier parti, & furent d'avis qu'on observat inviolablement le Traité, pour ne point fournir aux Portugais le moindre sujet de se plaindre, & que le Roi envoyar des Ambassadeurs en Portugal, afin de déclarer aux Etats, qu'il n'aspireroit jamais au Gouvernement du Roïaume, du vivant de la Reine Dona Léonore, à qui il scavoit qu'il appartenoit de droit, suivant les conventions qui avoient été faites; mais qu'il demandoit seulement qu'on se lui assurât, quand elle seroit morte. D'autres soutinrent au contraire. que si le Roi prenoit la résolution d'aller en Portugal, il falloit qu'il y passat bien armé pour se faire craindre; parce qu'autrement il courreroit risque que les Portugais se moquassent de lui, comme ils faisoient à l'égard de la Reine Doña Léonore, qui avoit été nommée Régente. Dans le même tems le Roi Don Jean reçut des Lettres, par lesquelles on lui mandoit tout ce que souffroit la Reine Doña Léonore, & on le pressoit de se rendre à Sanctaren. Il n'en fallut pas davantage pour lui faire prendre le parti d'entrer en Portugal à la tête d'une bonne Armée; c'est pourquoi il ordonna à ses Généraux de rassembler ses Troupes à Plasencia: & s'étant lui-même bientôt transporté à cette Ville, il y passa les Fêtes de Noël (B).

Le Pape Urche à lui don-ner de l'occupation.

Urbain, qui résidoit à Rome, irrité, comme je l'ai déja bain VI.cher- dit, contre Don Jean, Roi de Castille, écrivit à Jean, Duc de Lancastre, de faire tous ses efforts pour lui ravir la Couronne, en vertu du droit que Doña Constance sa semme lui avoit apporté. Il offrit même de lui accorder en cette considération la Croisade; mais le Duc de Lancastre, qui avoit d'autres affaires très-importantes sur les bras, ne put alors s'engager dans celle-ci.

> (A) AVALA, FERDINAND LOPEZ. | (B) AVALA & FERDINAND LOPEZ. En

1421.

PAGNE.

En Sardaigne, les Insulaires ne pouvant plus supporter la Domination tyrannique du Juge d'Arboréa, se révolterent ANNE'E DE & ôterent la vie à ce seigneur ; de sorte que plusieurs d'entre eux passerent au service de Don Pedre, Roi d'Aragon. gues d'Arbé-Le plus important de ceux qui se déclarerent pour le Mo- réa. narque, fut Branca d'Oria, mari de Léonore sœur du feu Juge, quoiqu'il fit certe démarche malgré sa femme, qui étoit héritiere de l'Etat de son frere. Ce Seigneur s'étant rendu à Monçon, dans le tems que le Roi Don Pedre tenoit les Etats, y prêta serment de fidélité, & y fit hommage au Roi. Il l'informa de la situation des affaires dans cette Isle. & fur son rapport, le Roi sit équipper quelques Galéres, & embarquer des Troupes qu'il envoia en Sardaigne sous les ordres de Don Ponce Sénesterra, afin de soutenir ceux qui s'étoient rangés sous son obéissance.

Cependant Don Pedre, Roi d'Aragon, voïant avec quel Le Roi d'Aacharnement les deux Prétendans à la Thiare se disputoient ragon fait sail'honneur d'être le légitime Successeur de Saint Pierre, se fitions à Urflata de pouvoir tirer de grands avantages, s'il se montroit bain VI. pour disposé à renoncer à la neutralité qu'il avoit gardée jusqu'a- le reconnoîlors, & à se déclarer pour Urbain. En conséquence il envoïa vers ce Pape un Ambassadeur pour lui offrir son obédience, s'il vouloit lui accorder l'investiture du Rosaume de Sicile, & lui remettre le Tribut qu'il devois au Saint Siège pour la Sardaigne : il lui demanda en même tems le tiers des revenus des Eglises de son Roïaume, la Grande-Maîtrise de Montése, avec la Châtellenie d'Amposta, la liberté d'appliquer les biens des Commenderies de Saint Jacques & de Calatrava, à un Ordre Militaire qu'il vouloit instituer, & l'érection de Daroca en Aragon, & de Xativa dans la Valence en Siéges Episcopaux; mais il paroît par la suite de l'Histoire, que

cette démarche ne servit à rien.

Il y a apparence que les affaires de Sardaigne n'alloient pas au gré du Roi Don Pedre; & de-là vint que ce Prince dans les Etate Généraux assembla à Tortose les Etats d'Aragon, de Catalogne & d'Aragon, asde Valence, dans lesquels il demanda quelques contributions semblés à Torpour secourir cette Isle. Tout le monde désapprouvoit fort son obstination dans cette entreprise, & les Princes Don Jean & Don Martin ses fils ne purent même s'empêcher de faire connoître leur mécontentement, quoique chacun en particulier. Plusieurs Seigneurs le firent éclater publiquement,

Tome V.

NNE'E DE J. C. 1383.

& dirent à haute voix que le Roi sacrifioit ses Sujets, & les avoit épuilés pour conserver la Sardaigne. Tant de liberté fut cause que l'on en chassa quelques-uns des Etats, & entre autres le Vicomte de Roda; ce qui excita un grand trouble, dont les principaux auteurs furent Don Gaston de Moncada, Evêque de Vich, & Eméri Centellas (A).

1384. Le Koi de Caltille va en Portugal. possession de cette Couronne.

Don Jean, Roi de Castille, qui étoit encore à Plasencia au commencement de l'année 1384. de Jesus-Christ \*, résolut d'entrer en Portugal avec la Reine Doña Béatrix sa fempour prendre me, à la tête des Troupes qui lui étoient arrivées; & sur les offres que l'Evêque de la Guardia, qui étoit Chancelier de la Reine Dona Léonore, lui avoit faites de lui livrer cette Ville, il alla au plûtôt en prendre possession. L'Evêque l'y recut à la tête de tout son Clergé, & quelques Seigneurs Portugais s'empresserent d'aller l'y trouver, & le reconnoître pour leur Souverain; les principaux d'entre eux surent Vasco Martinez d'Acunha & ses enfans, Martin Alfonse de Mello, & Alvar Gilles de Caravallo. Le Roi leur fit une réception obligeante, quoiqu'en peu de mots, & tous les Seigneurs prêterent serment de fidélité à la Reine Dona Béatrix, & au Roi son mari, à condition que l'on observeroit tout ce qui étoit porté par le Traité de mariage \*\*. Ils se retirerent ensuite, mais peu satisfaits, parce que le Roi Don Jean ne leur montra point l'accès facile auquel le feu Roi Don Ferdinand les avoit accoutumés; & qu'étant entré en Portugal sans avoir eu la précaution d'apporter de l'argent, ils ne le trouverent point aussi généreux qu'ils s'en étoient flatés. Peu de jours après, arriverent aussi à la Guardia Pierre Fernandez de Vélasco, Pierre Ruiz Sarmiento, le Comte de Mayorga, & d'autres Officiers, avec cinq cent Lances.

Don Jean, Grand-Maître d'Avis, travaille de ces à irriter contre lui les Peuples de

Le Grand-Maître d'Avis & ses Partisans, voiant que Don Jean, Roi de Castille, entroit en Portugal les armes à la main, au mépris de ses engagemens, commencerent à se toutes ses for- livrer entiérement à la désense du Rosaume. Ils écrivirent à toutes les Villes, Places, & Forteresses, de ne point reconnoître le Roi de Castille, parce que ce Prince étant contre-

> \*\* Mariana & Mr. de la Cléde met\*FERRERAS se conformant à ce qui
> avoit été ordonné l'année précédente
> par les Etats de Ségovie, cesse ici de
> faire usage de l'Ere de César, autrement
>
> \*\* Mariana & Mr. de la Cléde mettent l'Entrée du Roi & de la Reine de
> Castille à la Guardia sous l'année 1342.
>
> M. de la Neusville s'accorde avec FERRERAS. appellée l'Ere d'Espagne.



PAGNE.

venu au Traité, tous les Portugais étoient déchargés de l'obligation qui avoit été contractée en consequence, & avoient acquis par-là le droit de se choisir un Roi. Ainsi dans le mois cette Monarde Février, Béja, Portalégre, Estrémos, Evora, & beau-chie. coup d'autres Places, se déclarerent pour le Grand-Maître d'Avis, à qui elles confirmerent le Titre de Régent. Dans le même tems, la Reine Dona Léonore écrivit aux Seigneurs qui lui étoient attachés, de pourvoir pour elle & pour la Reine sa fille, à la sûreté des Châteaux & Places, dont la garde leur avoit été confiée : elle pressa ensuite le Roi Don Jean son gendre, de se rendre au plûtôt à Sanctaren, & le Monarque alla à l'instant voir cette Princesse. Avant que de partir, le Roi Don Jean ordonna à Don Alfonse, Marquis de Villéna, à l'Archevêque de Toléde, & à Pierre Gonçalez de Mendoza, de lui amener mille Lances, & à toute la Noblesse de Castille, de monter à cheval pour le servir dans cette guerre. Il invita aussi l'Infant Don Carlos de Navarre, son beau-frere, de venir le seconder dans son entreprise. Enfin s'étant rendu à Sanctaren, il fut très-bien reçu de la Reine sa belle-mere, qui lui fit un récit exact & bien circonstancié de tout ce qui s'étoit passé \*. Plusieurs Seigneurs Portugais eurent l'honneur de baiser la main au Roi, qui prit ensuite, de concert avec eux, les mesures les plus convenables à la situation des affaires.

Cependant le Grand-Maître d'Avis apprit avec joie que Porto, Brague, & d'autres Villes & Places de ces Quar- à la défense de tiers, s'étoient rangées de son parti; & ce Prince, unique- ces, & se liment occupé du soin de désendre le Roiaume, envoia de gue avec le Lisbonne à Evora quelques Troupes, sous la conduite de Roi d'Angle-Nuño Alvarez Péréyra, Bâtard du Prieur de Saint Jean, pour soutenir les Places qui lui étoient dévouées. Croïant aussi devoir rechercher l'appui de Richard, Roi d'Angleterre, il fit à cet effet partir pour cette Isle Ferdinand Alfonse d'Albuquerque, Grand-Maître de Saint Jacques, & Laurent Anez Fogaza, avec un Marchand Anglois. Ces trois En-

\* On lit dans la nouvelle Histoire de | de de la Haquenée que Léonore mon-ortugal, que le Roi de Castille sit une | toit, & que l'Infant de Navarre tint celle Portugal, que le Roi de Castille fit une Entrée publique dans Sanctaren; que la Reine sa femme, & la Reine Léonore parurent dans cette Cérémonie avec rout l'éclar qui environne le Trône; que le Castillan youlur tenir lui-même la bri-

de la Haquenée de la Reine de Castille.

1384.

voiés débarquerent au Port de Plimouth, & passerent de-là à Londres. Ils y furent très-bien reçus du Roi d'Angleterre, & des Princes de la Famille Roïale; & après avoir conclu la Ligue, & fait un Traité, par lequel le Roi d'Angleterre promit d'envoier des Troupes, à condition qu'elles seroient à la solde du Roi de Portugal \*; ils retournerent rendre compte au Grand-Maître d'Avis du succès de leur Négociation. Pendant ce tems-là, le Grand-Maître fit battre Monnoie. pour paier les Troupes, & se les attacher davantage. Averti que plusieurs Citoiens de Lisbonne s'étoient absentés de la Ville, il confisqua les biens qu'ils avoient abandonnés, & les partagea entre ceux qui étoient dans ses intérêts. Enfin il fit de grandes promesses à tous ceux qui contribueroient à la défense de la Patrie, & il accorda un pardon général à tous les Malfaiteurs.

Le Roi de Castille va asfiéger Lisbon-

D'un autre côté, Don Jean, Roi de Castille, aïant reçu les Troupes qu'il avoit mandées, donna ordre à Don Pedte Fernandez, surnommé Tête de Vache, Grand-Maître de Saint Jacques, à Pierre Fernandez de Vélasco, & à Pierre Ruiz Sarmiento, d'aller avec mille Lances se poster à la vûe de Lisbonne, & empêcher que personne ne sortit de cette Ville, afin d'ôter les moiens par-là au Grand-Maître d'Avis, d'exciter à la révolte les autres Places de Portugal. Il envoïa ordre aussi à Don Jean Alfonse de Guzman, Grand-Maître d'Alcantara, & à Ferdinand Sanchez de Tobar, son Amirante, de marcher contre Nuño Alvarez Péréyra, avec les Régimens de Séville & des autres Villes de l'Andalousie; & laissant à Sanctaren une bonne Garnison, sous les ordres de Loup Fernandez de Padilla, il marcha vers Lisbonne à la tête de son Armée, & accompagné de la Reine Doña Léonore sa belle-mere, à dessein d'assiéger cette Ville.

Avantage remporté par les Portugais fur les Castil-

En vertu des ordres du Roi, le Grand-Maître d'Alcantara, & Don Jean Alfonse de Guzman, se mirent en Campagne avec les Troupes qu'ils avoient rassemblées, & allerent à la rencontre de Nuño Alvarez Péréyra. Ajant trouvé les Ennemis en ordre de Bataille proche d'Otaléyros, on ne tarda pas d'en venir aux mains de part & d'autre; mais les

\* Il semble que l'on puisse conclure de ceci, que le Roi d'Angleterre régardoit déja comme Roi de Portugal, le Grand-Maître d'Avis, qui ne sur cependant élu & proclamé que l'année l'année

Castillans furent battus à platte couture, & contraints de fuir dans les Places les plus proches, qui tenoient pour la Castille: cent douze hommes ou environ, du nombre desquels furent le Grand-Maître d'Alcantara, & Pierre Gonçalez de Séville, resterent morts sur le Champ de Bataille, & Ferdinand Sanchez de Tobar, & d'autres se retirerent blessés. Après cette déroute, Arronches & Montfort se livrerent à Muño Alvarez Péréyra. Don Jean, Roi de Castille, apprir avec bien de la douleur cette triste nouvelle, & envoia sur le champ contre le Vainqueur, Pierre Ruiz Sarmiento avec un bon Détachement. Sarmiento aiant trouvé Péréyra dans un poste avantageux, n'osa l'attaquer. Ainsi il se contenta de rester campé peu loin de lui, afin de l'observer, sans que ni l'un ni l'autre voulût tenter le sort d'un nouveau combat.

Toutes les Troupes du Roi de Castille étant rassemblées, le Monarque passa à Ovédos, & de-là à Lumiar, où il at-nore, Reine tendit l'arrivée de la Flotte qu'il faisoit équipper à Séville. Portugal, est Sur la nouvelle de cet Armement maritime, le Grand-Maître arrêtée & end'Avis envoia à Porto, pour avoir quelques Galéres, & Don fermée par ordre du Roi de Laurent, Archevêque de Brague, en prépara dix-huir, sur Castille son lesquelles il fit embarquer autant de monde, qu'elles en pu- gendrerent contenir. Pendant que le Roi de Castille étoit à Lumiar à attendre sa Flotte, le Grand-Maître d'Avis voulut aller avec ses Troupes lui présenter la Bataille, mais son Conseil l'en dissuada. En attendant que la Flotte arrivat de Séville, le Roi de Castille s'avança vers Lisbonne, & passa de-la à Coimbre, à la persuasion de la Reine Dona Léonore. dans l'espérance que le Comte Don Gonçale, oncle de cette Princesse, lui livreroit la Place; mais il sut trompé dans son attente: le Comte ne voulut en aucune manière lui remettre la Ville, & quelques-uns publierent qu'il en avoit des défenses expresses de la Reine sa nièce. Ferdinand Lopez écrit, que Don Pedre, Comte de Trastamare, avoit des liaisons si étroites avec la Reine Dona Léonore, qu'ils étoient convenus ensemble de donner la mort à Don Jean, Roi de Castille, de se marier ensuite, & de s'emparer du Roïaume de Portugal; que le Roi de Castille sut informé de tout par un Juif. & que le Comte Don Pedre, aïant appris que le complot étoit découvert, se retira à Coimbre, d'où il passa ensuite à Porto. Que ç'ait été là ou non la raison pour laquelle on resusa de donner entrée dans Combre au Monarque Castillan, ce

Anne'e de J. C. 1384.

Dofa Léo-Douairiere de

Prince fit arrêter la Reine Dona Léonore sa belle-mere, & la Anne's de J. C. fit conduire en Castille, sous une bonne Escorte commandée par Diégue Lopez de Zuniga, qui la mena à Tordéfillas, 1384. & l'enferma dans le Couvent de Sainte Claire \*.

La Ville de siégée par ce Prince.

De Coimbre, le Roide Castille retourna à Lisbonne dans Lisbonne as- le tems que l'on commençoit d'y être affligé de la peste, & Ferdinand Sanchez de Tobar arriva sur ces entrefaites à la Barre de cette Ville avec la Flotte. Le Roi tint sur le champ un grand Conseil de guerre, pour décider s'il convenoit ou non d'affiéger la Ville dans les formes. Plusieurs furent d'avis qu'il n'étoit point à propos de faire ce siège, de crainte que la peste ne détruisit l'Armée, avec laquelle il étoit facile de soumettre les Villes, les Forteresses, & les Places qui étoient attachées au Grand-Maître d'Avis, & qui lui fournissoient les forces & les moiens nécessaires pour se défendre: ils soutinrent qu'en réduisant ces Places, on avanceroit beaucoup plus les affaires, parce que le Grand-Maître d'Avis ne pourroit se maintenir sans leur secours, & qu'on devoit être assuré, qu'alors tout le reste du Portugal se rendroit de lui-même : les autres furent d'un sentiment contraire, persuadés que la réduction de Lisbonne, qui étoit la Capitale, entraîneroit avec elle celle de tout le Roïaume. Le Roi de Castille prit le dernier parti, dans la pensée que c'étoit le moien de terminer promptement cette guerre ; c'est pourquoi il commença par affiéger Lisbonne dans les formes. Il y eut alors quelques escarmouches de peu d'importance, dans l'une desquelles Jean Ramirez d'Arellano sut fait prisonnier.

Les Castillans ont quelques avantafur terre.

Comme la Flotte Castillanne coupoit pendant ce tems-là les vivres à la Ville, les Assiégés ne tarderent pas d'éprouges sur mer & ver la famine. Pour y remédier, le Grand-Maître d'Avis sit demander des vivres à Porto, d'où l'Archevêque de Brague, & le Comte Don Gonçale, oncle de la Reine, qui étoit passé de Coimbre à cette Ville, lui en envoierent sur la Flotte de Portugal, dont on donna le Commandement à Gonçale Rodriguez de Sousa. La Flotte Portugaise arriva à l'embouchure du Tage, & entra à la faveur d'un bon vent, dans la Barre de Lisbonne; mais la Castillanne, qui étoit proche d'Almada, fondir vigoureusement sur elle; & quoique Gonçale Rodriguez se désendit avec valeur, il eut la douleur de se voir enlever trois Bâtimens. & de perdre

<sup>\*</sup> Le nouvel Historien de Portugal avance d'une année sous ces événemens.

beaucoup de Portugais, du nombre desquels fut Rui Pérévra. Les autres Galères Portugailes se retirerent proche de la ANNE'E DE Ville, & on les désarma toutes, à l'exception de quatre, de crainte que les Castillans ne les brûlassent. Cependant le Grand-Maître d'Avis, persuadé de la nécessité de conserver Almada, y envoia Diégue Pachéco & ses fils, avec quelques Troupes. D'un autre côté, Don Jean, Roi de Castille, jugeant qu'il lui étoit d'une grande importance d'avoir ce poste, y sit passer un gros Détachement, qui attaqua la Place avec tant de vigueur, que Diégue Lopez Pachéco fut contraint de la livrer, & de se rendre prisonnier: ce Seigneur fut dans la suite échangé contre Jean Ramirez d'Arellano.

Pendant qu'on faisoit le siège de Lisbonne, Don Carlos, Infant de Navarre, vint avec des Troupes choisses & bien los, Infant de armées, au Camp du Roi Don Jean, à qui son arrivée causa prend part à beaucoup de joie \*. L'Archevêque de Saint Jacques, & plu- cette Guerre. sieurs Seigneurs Galiciens & Portugais, aïant mis sur pied un Corps d'Armée de sept cent Lances & de deux mille Fantassins, se jetterent sur la Frontière de Portugal, & s'avancerent jusqu'à la vûe de Brague & de Porto. Au bruit de leur irruption, Don Pedre, Comte de Trastamare, l'Archevêque de Brague, & d'autres, réunirent les Troupes qui étoient dans ces Villes & dans les environs, & marcherent à leur rencontre, à dessein de les combattre; mais l'Archevêque de Saint Jacques se retira avec son monde, sans avoir rien fait de plus. Comme la peste affoiblissoit tous les jours l'Armée Castillanne, qui étoit au siège de Lisbonne, les Seigneurs pressoient le Roi de renoncer à son entreprise sur cette poser un ac-Ville, de crainte qu'il ne fût lui-même attaqué de la conta- commodegion. On convint, sur leurs remontrances, de traiter d'ac-ment au Grand-Maicommodement avec le Grand-Maître d'Avis; & l'on fit sça- tre d'Avis. voir cette résolution à ce Prince, qui accorda sur le champ un Sauf-conduit, afin que le Roi envoiat une personne avec qui il pût entrer en négociation. Don Jean, Roi de Castille, députa en conséquence Pierre Fernandez de Vélasco, à qui le Grand-Maître d'Avis déclara que son intention étoit de garder la Régence du Roïaume de Portugal, jusqu'à ce que la

1384.

Le Roi de en vain pro-

\* Il suit de ceci, que l'Infant de Na-varre n'étoit point à Sanctaren, lorsque le Roi de Castille alla y trouver la Rei-ne de Portugal, sa belle-mere, comme l'Entrée de ce Monarque Ca-se de Portugal, sa belle-mere, comme



#### HISTOIRE GENERALE 504

Anne'e de J. C. 1384.

Reine Doña Béatrix eût de la postérité, promettant de s'en désaisir alors, & de donner à cet effet, toutes les sûretés nécessaires. Pierre de Vélasco lui offrit de la part du Roi, de lui laisser la Régence; mais à condition qu'il recevroit pour Collégue un Castillan, que le Roi Don Jean lui associeroit dans le Gouvernement, afin qu'on reconnût que ce Monarque étoit toujours Souverain du Roïaume de Portugal, en vertu du droit de sa femme. Quoique Pierre de Vélasco sit tout ce qu'il put, pour y faire consentir le Grand-Maître d'Avis, ce dernier persista toujours dans sa résolution; de sorte qu'on ne put rien conclure.

Il leve le siéne. & se reci-re dans ses Etats,

La peste cependant faisoit de jour en jour de plus grands sie de Lisbon-ravages dans le Camp des Assiégeans, & les Seigneurs alarmés des pertes que l'on faisoit journellement, presserent davantage le Roi de lever le siège; mais malgré toutes leurs instances, ils n'auroient pù rien gagner sur son esprit, s'ils n'avoient été appuiés de l'Infant de Navarre, son beau-frere, qui lui fit envilager le danger auquel la propre personne étoit exposée, & la nécessité de conserver les Troupes qui lui restoient, pour recommencer la guerre l'année suivante. De si fortes raisons firent impression sur le Roi de Castille, qui aïant pris enfin la résolution de se retirer, leva le piquet le troisième jour de Septembre, & mena ses Troupes à Sanctaren, après avoir donné ordre à sa Flotte de retourner à Séville. Arrivée à Sanctaren, il y laissa Diégue Perez Sarmiento, avec fix cent Lances, & trois cent Fantasfins; & aiant mis dans l'Alcazar Vasco Perez Caméros; à Sintra, le Comte Don Henri Emmanuel; à Torres-Védras, Jean Duc; à Torres-Novas, Alfonse Lopez de Téxada; & à Ovédos, Jean Gonçalez de Téxada, avec de bonnes Garnisons pour la défense de toutes ces Places, il partit pour Séville, où se rendit aussi la Flotte, qu'il ordonna sur le champ de réparer avec foin.

Noms des principaux Seigneurs qui périrent devant cette Place.

L'Armée Castillanne fut si fort affligée de la peste devant Lisbonne, qu'il y eut des jours dans lesquels il périt jusqu'à deux cens hommes. Du nombre des Seigneurs qui en moururent, furent Don Pedre Fernandez Tête de Vache, Grand-Maître de Saint Jacques, Don Ruy Gonçalez Mégia, qui lui avoit succédé immédiatement dans la Grande-Maîtrise, Don Pedre Ruiz de Sandoval, Grand Commendeur de Castille, Pierre Fernandez de Vélasco, Chambellan du Roi, l'Amirante

DESPAGNE VIII. PARTIE. SIECTXIV. 5047 L'Amirante Ferdinand Sanchez de Tobar, Ferdinand Alvarez de Toléde, Grand-Maréchal de Castille, Pierre Ruiz ANNE'S DE Sarmiento, Sénéchal & Maréchal, Don Pedre Gonçalez de Lara, Comte de Mayorga, Jean Martinez de Roxas, Loup: d'Ochoa, & guantité d'autres. Comme la Grande-Maîtrise de Saint Jacques avoit vaqué deux fois, le Roi y fit élire Don. Pedre Muniz de Godoy, Grand-Maître de Calatrava, auquel on substitua, pour remplir la Grande-Maîtrise de Calatrava, Don Pedre Alvarez Péréyra, Prieur de Saint Jean en Portugal: ce Monarque obtint pour cet effet les Bulles de

Clément qui résidoit à Avignon (A).

Dès que le siège de Lisbonne eut été levé, le Grand- Divers évé-Maître d'Avis fit rendre publiquement des actions de graces nemens qui fuivirent la à Dieu, & manda Nuño Alvarez Péréyra, afin de le consul- levée du siège ter sur ce qu'il étoit à propos de faire pour la conservation de Libonne. du Roiaume. Pour plus grande sûreté, il convoqua aussi la Noblesse, & exigea d'elle un nouveau serment de fidélité, en qualité de Régent. Il fit ensuite armer les Galéres, & après. les avoir garnies de Troupes, il les envoia sur les Côtes de Galice, où elles commirent quelques hostilités. Les Portugais affiégerent Bétanços, mais Ferdinand Pérez d'Andrade, étant, entré malgré eux dans la Ville à la tête de quelques: Troupes, ils se retirerent & se rembarquerent, sur la nouvelle qu'on rassembloit du monde de toutes parts piour venir fondre sur eux. Nuno Alvarez étant fetourné de Lisbonne: garder la Frontière, fut introduit dans Portol par un Ecclésiastique, qui trouva le moien de faire faire de fausses cless pour ouvrir les portes de la Ville. Garcie Fernandez & Ferdinand Gonçalez, qui étoient dans la Place, se renfermerent dans la Citadelle avec beaucoup d'autres, mais Nuño Alvarez & les Habitans, les forcerent à capituler; de force; qu'on leur accorda la vie sauve, avec la liberté d'emporter leurs effets.

Le Grand-Maître d'Ayis se mit en devoir de son côté de tirer avantage de la retraite de l'Armée Castillanne. Etant forti de Lisbonne avec ses Troupes, il voulut recouvrer Sintra; mais les grandes eaux y & la valeur de Don Henri Emmanuel l'en empêcherent. Fâché d'avoir échoué dans cette entreprise, il alla se présenter devant Almada, dont les Habitans lui ouvrirent sur le champ les portes. Il passa ensuite à

(A) AYALA, & FERDINAND LOPEZ. Tome V.

1384.

J. C. 1384: · Alanguer, & attaqua cette Place si vigoureusement, qu'else fut contrainte de se rendre. Après cette expédition, il partagea son Armée en deux Corps, pour faire dans un même tems les sièges de Torres-Védras & de Torres-Novas : il se chargea de la conduite du premier, & donna le commandement de l'autre à Loup Diaz de Sousa, Grand-Maître de Christ. Dès que Sousa parut devant Torrés-Novas, Alfonse Lopez de Téxada, qui étoit dans cette Place, fit demander du secours à Diégue Pérez Sarmiento, à qui le Roi avoit confié la garde de Sanctaren. Sarmiento accourut aufli-tôt avec deux cent Lances; & aïant donné tout à coup sur les Afliégeans, il les tailla en pièces. Le Grand-Maître de Christ, & Alvar Gonçalez Camélo, furent pris prisonniers, & Sarmiento les emmena avec lui à Sanctaren. Pendant ce tems-là, le-Grand-Maître d'Avis faisoit le siège de Torres-Védras; maisil fut forcé de le lever par la vigoureuse résistance de Jean-Duc. Rappellé à Lisbonne pour d'autres affaires, il retournaà cette Ville, d'où il convoqua les Etats à Coimbre sur la finde l'année, ou au commencement de la suivante (A).

Troubles en Sardaigne, causés par. Léonore d'Arboréa

- En Sardaigne, Léonore d'Arboréa, qui avoit hérité de l'esprit turbulent de son stere, leva des Troupes, se ligua avec la République de Gênes, & s'empara de quelques Places, & Châteaux. A cette nouvelle, Brancaleon son marirésolut de passer en Sardaigne; mais Don Pedre, Roi d'Aragon, le retint, jusqu'à ce que Brancaléon aïant protesté qu'il vouloit aller à cette lile, uniquement pour empêcher. les hostilités de sa semme, & aïant offert de donner Don Frédéric son fils en ôtage, le Monarque lui permit de partir, & le fit conduire à Cagliari, où on le mit dans la Citadelle, afin qu'il exécutat de-là sa promesse de la maniere qui lui seroir Brouilleries possible. Après que Brancaléon sut parti, le Roi Don Pedre, entre le Roi qui aimoit éperduement la Reine Sibille sa femme, assembla d'Aragon, & les Etats à Monçon & à Fraga, pour rendre irrévocables l'Infant Don les donations qu'il avoit faites à cette Princesse, & à Bernard son frere : démarche à laquelle l'Infant Don Jean s'opposa fortement, parce que ces libéralités devoient lui être préjudiciables, & étoient formellement contraires au serment que le Roi son pere avoit fait, de ne point aliéner les biens de la Couronne. Il s'éleva de-là une grande méfintelligence entre le pere, le fils, & la belle-mere...

& la Reine Jean, fils du premier.

(A) FERDINAND LOPEZ.

Mata, ou Marthe, femme de l'Infant Don Jean, étant mor-ANNE'S DA te, le Roi Don Pedre avoit formé le projet de remarier l'Infant son fils, avec Marie sa niéce, Princesse de Sicile, afin de lever toutes les contestations touchant la succession à cette pouse en se-Couronne; mais l'Infant Don Jean, qui n'avoit point de goût condes nopour Doña Marie sa cousine, traita de son mariage avec de son pere, Yolande, fille de Robert, Duc de Bar \*, par la médiation Doña Yodu Comte d'Ampurias, & l'épousa, à l'insçu de son pere. lande, fille de Le Roi Don Pedre n'en fut pas plûtôt informé, que vive- de Bar; ment piqué, & tout transporté de colère, il assembla ses source d'une Troupes, & fondit sur le Comté d'Ampurias, où il mit tout persécution à feu & à fang. En vain le Comte tâcha de l'appaifer, toutes Comte d'Amses soumissions furent inutiles. Se voiant donc dans la néces- purias. sité de se désendre, il attira de France trois cens Lances. & dans la suite jusqu'au nombre de mille, qui passerent dans le Rouffillon. Pour empêcher ces Troupes d'entrer en Catalogne, le Roi mit sur pied une Armée plus nombreuse tant en Cavalerie qu'en Infanterie, & fut même sécondé pour cet effet par l'Infant Don Jean, qui païa ainfi tous les services du Comte d'Ampurias. Celui-ci cependant tâcha encore par différens moiens, d'obtenir son pardon du Roi; mais quoique Bernard de Forcia, frere de la Reine, intercédat même pour lui, le Monarque se montra inéxorable. Tant d'obstination de la part du Roi, contraignit le Comte de se liguer avec le Comte d'Armagnac & d'autres Seigneurs, qui promirent de lui fournir des Troupes auxiliaires pour le paiement desquelles il s'engagea de donner soixante mille Florins (A).

Cependant le Grand-Maître d'Avis continuoit le siège de Torres-Védras, où Jean Duc, qui en étoit Gouverneur, se défendoit avec tant de valeur, qu'il rendoit vains tous ses efforts. Don Jean, Roi de Castille, averti que Don Pedre ue d'Avis, de Castro, Comte de Trastamare, Jean Alfonse de Baéza, neureure dissipée. & Garcie Gonçalez de Valdes, étoient dans le Camp des Affiégeans, écrivir au Comte Don Pedre, de tâcher d'ôter la vie au Grand-Maître d'Avis, lui promettant de grandes récompenses pour lui & pour tous ceux qui auroient part à

J. C. 1384. Celui-ci é-

qu'éprouva le

1385. Conjuration contre le Grand-Maiheureulement

(A) ZURITA.

\* Mariana dit par erreur, que la Princesse Yolande étoit fille de Jean, Duc
de possérité. de Berry; car il est constant que ce Duc.

fils de Jean I. selon les uns, ou II. selon d'autres, Roi de France, n'eut point

Sssij

NNE'E DA .138£.

cette action.Le Comte communiqua la Lettre du Roi à Jean Alfonse de Baéza, & à Garcie Gonçalez, & tous trois résolurent de donner la mort au Grand-Maître d'Avis, après avoir pris toutefois la précaution d'informer de tout Jean Duc, afin d'en pouvoir être secourus dans le besoin. Sur ces entrefaites, le Grand-Maître d'Avis aïant fait arrêter deux Gentilshommes Portugais, les Conjurés crurent tous que leur complot étoit découvert. Dans cette pensée, le Comte Don Pedre de Castro, & Jean Alfonse de Baéza, monterent à cheval, s'enfuirent à toute bride, & se sauverent. Le premier se retira à Torres-Védras, & Garcie Gonçalez de Valdes voulut aussi se résugier dans cette Ville; mais aiant eu le malheur d'être pris, on l'appliqua à la question; & après qu'on l'eut contraint, à force de tourmens, de tout avouer, on le condamna d'être brulé vif, ce qui fut aussi-tôt exécuté, Le Grand-Maître d'Avis distribua ensuite les biens des Conjurés à tous ceux de ses Partisans, qui le servoient avec le plus de zéle.

Le Parti du gal.

Pendant ce tems-là, Vasco Pérez, qui étoit à Alanguer Roi de Ca- avec son beau-pere, se déclara le 21. de Janvier pour Don fie en Portu- Jean, Roi de Castille, & chassa de la Ville tous ceux qui étoient attachés au Grand-Maître. Dans le même mois, deux Galéres de Castille arriverent de nuit à la Barre de Lisbonne, & y aïant trouvé quelques Galéres, avec un Navire de Porto, qui étoit chargé de marchandises, elles prirent le dernier, brulerent trois des autres., & regagnerent au plûtôt la pleine mer. Enfin le Grand-Maître, rebuté de la difficulté de réduire Torres-Védras, leva le siège, & partit pour se rendre aux Etats de Coimbre. Il passa par Léyria, où Garcie Rodriguez refusa de le recevoir, sous prétexte qu'en tenant cette Ville pour la Reine Dona Léonore, à qui il avoit prêté serment de fidélité, il ne pouvoit s'en désaisir, sans la permission de cette Princesse. Le Grand-Maître reprit doncla route de Coimbre, où il entra le troisième jour de Mars... Etats Gé- ... A son arrivée à cette Ville ; il trouva, l'Archevêque de. Brague, les autres Prélats, les Seigneurs, & les Députés. des Villes. & Places qui lui étoient dévouées. Quand on eut fait l'ouverture des États, un fameux Juris-Consulte, appellé-Jean de las Regras, sit un discours, dans lequel il exposa l'état déplorable du Roiaume, & s'efforça de persuader à toute; l'Assemblée, qu'on étoit en droit d'élire un Roi. Il allégua

méraux de Portugal, afsemblés à Coimbre.

pour raisons, que Doña Béatrix n'étoit point fille légitime du Roi Don Ferdinand, parce qu'on ne pouvoir regarder comme tel, le mariage que ce Prince avoit contracté avec 1385. Dona Léonore Tellez, femme de Jean-Laurent d'Acunha.Il entreprit ensuite de prouver que l'Infant Don Jean, qui étoit

D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 309

prisonnier à Toléde, & Don Denis son frere, n'étoient point fils légitimes du Roi Don Pedre, parce que ce Monarque n'avoit point épousé légitimement Dona Inez de Castro. Jean de las Regras appuia beaucoup sur ces deux points,

étant retenu prisonnier à Toléde \*.. Quoique les avis fussent d'abord partagés, tous les Assi-Hans convinrent à la fin, que les Etats pouvoient élire un Grand-Mai-Roi. Martin Vasquez d'Acunha, & ses amis, vouloient qu'on est élu & prodésérât le Trône à l'Infant Don Jean, qui étoit prisonnier à clamé Roi de Toléde. Nuño Alvarez Péréyra, & ceux de son Parti, don Portugal. nerent au contraire leur voix pour le Grand-Maître d'Avis. Les Députés des Villes voiant l'opposition de ces deux Seigneurs, & se rappellant les preuves que le Grand-Maître d'Avis avoir données de sa valeur, de sa prudence, & de fon mérite, se joignirent à la Faction de Nuño Alvarez Péréyra, & firent par là pancher la balance en faveur du Grand...

afin de porter les Etats à élire un Roi, persuadé que c'étoit le meilleur moien pour élever au Trône le Grand-Maître d'Avis, qui étoit très-aimé des Portugais. Enfin il s'efforça de faire sentir à toute l'Assemblée, que la situation des affaires demandoit que l'on reconnût pour Chef, un Prince qui regardat le Roiaume comme son propre bien; mais qu'il n'étoit pas possible de jetter les yenx sur l'Infant Don Jean, frere du feu Roi Don Ferdinand, puisqu'il étoit hors d'état d'agir,

occasion une Loi, qu'il dit ê re fondamentale du Roiaume de Portugal, con-cernant la succession à la Couronne. » Cet article de la Loi porte, dit-il, en n termes précis & formels, que Si la n fille du Roi épausoit un Prince, ou un n Seigneur d'une Nation étrangere, elle ne 3 sera pas reconnue pour Reine, parce que nous ne voulons point que nos Peuples, c'est le Roi Alfonse I. qui parle, » soient obligés d'obeir à un Roi qui ne se-proit pas ne Portugais, &c. » Il paroit éconné de ce que Jean de las Regras ne l'avoir point citée pour dérruire les prérentions de la Reine Dona Béatrix; l Infanțe...

\* M. de la Neufville rapporte à cette | mais avec la plus légere réflexion, on cassion une Loi, qu'il dit è re fonda- | comprend, que ce fameux Juris-Consulte, Partisan du Grand-Maître d'Avis, n'en fit point usage, parce qu'en sup-posant cette Loi véritable, il n'y a point de doute que le Roi Don Ferdinand I. n'y ait dérogé en-maridat sa fille, & que les Prélats, les Seigneurs, & les Députés des Villes, n'y azent donné leur consentement, ne fit-ce que par le serment qu'ils firent à Estrémos s'an 1383. entre les mains de l'Archevêque de Saint Jacques, Plénipotentiaire du Roi de Callille, d'observer inviolable-ment les conditions du mariage de leurs

1385.

Maître. Ainsi ce Prince sut élu & proclamé Roi le sixième jour d'Avril, avec toutes les Cérémonies ordinaires en pareil cas. On lui prêta, en cette qualité, le serment de fidélité dans l'Eglise Cathédrale de Coimbre, où le nouveau Roi jura aussi de maintenir les Loix & les Priviléges. Il sut pareillement reconnu par Martin Vasquez d'Acunha, & par ceux de sa Faction, qui comprirent que l'union seule pouvoit être le meilleur moien de soutenir la guerre dont on étoit menacé de la part de la Castille. Dès que le Grand-Maître d'Avis fut assis sur le Trône, il forma une Maison Roïale. dont il distribua sur le champ toutes les Charges, & il envoïa des Ambassadeurs à Urbain VI. pour lui faire part de son Election, & le prier de la confirmer en cas de befoin (A).

Le Roi de Castille fait de grands droits à cette Couronne.

Don Jean, Roi de Castille, qui étoit toujours à Séville, prépara sa Flotte, & donna ordre en même tems, que tous préparatifs de les Seigneurs & Gentilshommes se rendissent armés sur les guerre, pour Frontières de Portugal. Il appella aussi à son secours l'Infant Don Carlos de Navarre, son beau-frere, qui envoia en France Arnaud Ezpélete, pour lever des Troupes en faveur de ce Monarque. Pendant ce tems-là, le Roi de Castille fit faire des recrues, & de nouvelles levées de Troupes, & conduire de toutes parts, des vivres en Biscaye, pour être ensuite transportées par mer en Portugal pour son Armée. Il lui arriva sur ces entrefaites une Ambassade, de la part du Roi de France, qui lui fit demander quelques Vaisseaux, & quelques Troupes pour une expédition, qu'il avoit projettée contre l'Angleterre; mais le Roi de Castille répondit, qu'il lui étoit alors impossible de donner ce secours, à cause de la guerre de Portugal. Ainsi les Ambassadeurs François, convaincus que l'excuse étoit très-légitime, prirent congé de lui, & s'en retournerent. On équippoit cependant une Flotte de vingt Vaisseaux, & de douze Galéres. Dès qu'elle sut en état d'agir, le Roi l'envoïa sur les Côtes de Portugal, sous les ordres de Jean Fernandez de Tobar, son nouvel Amirante, qui alla se poster à la Barre de Lisbonne, pour couper tous les secours & les vivres, après avoir rangé la Côte depuis l'Algarve jusqu'à cette Ville, & avoir commis sur sa route de grandes hostilités dans toutes les Places qui étoient attachées au nouveau Roi de Portugal. Quoique Don Al-

(A)AYALA, & FERDINAND LOPEZ.

sonse, Comte de Gijon, fût toujours retenu prisonnier, en punition de ses désobéissances continuelles, le Roi Don Jean, son frere, craignoit encore que cet esprit turbulent ne trouvât le moien de lui causer quelque nouvel embarras; c'est pourquoi il confulta fon Confeil fur la conduite qu'il devoit tenir à l'égard de ce Prince; mais on lui demanda du tems pour délibérer. Aiant alors appris que ses Troupes se rassembloient, il alla à Cordone donner les ordres, & faire les préparatifs néceffaires pour l'ouverture de la Campagne.

D'un autre côté, Don Jean, Roi de Portugal, aïant obrenu des Etats l'argent dont il avoit besoin pour la guerre, Places se rancommença à faire battre monnoie \*, leva des Troupes, & gent sous la domination se disposa à passer à Porto, afin de recouvrer plusieurs Pla- du nouveau ces situées entre le Duero & le Minho. Comme il avoit quel- Roi de Portuque défiance de Gonçale Mendez Vasconcellos, qui commandoit dans le Château de Coimbre, il lui ôta adroitement son Gouvernement, & mit en sa place Loup Vazquez de Séguéyra. Avant que de partir pour Porto, il y envoia quelques Troupes, sous la conduite de Nuño Alvarez Péréyra. qui ne fut pas plûtôt arrivé à cette Ville, qu'il alla avec quatre cens Lances & quelques Fantaffins, infulter Néyba. Loup-Gomez de Lyra défendit cette Ville avec valeur; mais ce brave Officier afant été tué d'un coup de fléche, fa femme prit le parti de capituler, persuadée qu'elle ne pourroit résifter aux vigoureuses attaques des Assaillans. Ainsi la Place fut remise à Nuño Alvarez Péréyra, qui en prit possession, après avoir permis à la Veuve de Loup Gomez de Lyra, & à toute la Garnison, de sortir librement, & d'emporter tous leurs effets. Nuno Alvarez tourna ensuite ses armes contre Viana, où commandoit Vasco Gomez de Lyra. Celui-ci fit d'abord bonne contenance; mais aiant reçû au visage un coupde fléche. & reconnoissant l'impossibilité de faire une pluslongue résistance, il rendir la Place aux mêmes conditions. que la femme de son frere. La réduction de ces deux Places

1385.

Plusieurs

\* Si l'on en croit la nouvelle Histoire de Portugal, le Roi de Castille en avoit fait battre aussi l'année précédeme, étant. à Sanctaren, aum armes des Rosaumes de Castille, de Léon, de Portugal, & de Toléde; mais le silence de FERRE-

.ون<sup>ن</sup> .

dant que le Castillan étoit dans cetté. Ville, on commença à expédier les af-faires au Sceau de Castille & de Porrugal, avec cette Inscription: Don Jean , Roi de Castille & de Leon , de Portugal , & de Toledo; ce qui parole: RAS, laisse quelque doute sur ce point. assez probable, pour les raisons qu'ons Remême Historien assure aussi, que pen-

1385.

fit que Cerbéra & Camiña appellerent Nuño Alvarez, & se livrerent à lui.

Le Roi de Portugal arriva alors à la Ville de Porto, qui Ce Prince lui fit une réception solemnelle. Il travailla sur le champ à le de Guyma- recouvrer Guymaraens, dont la garde étoit confiée à Arias Gomez de Silva, Seigneur d'une grande distinction, qui avoit été Gouverneur du Roi Don Ferdinand. Pour cet effet, il gagna Alfonse Laurent, & Payo Rodriguez, Habitans de la Ville, qui l'introduisirent dans la Place avec son monde. Arias Gomez de Silva furpris, se retira avec ses gens dans la Citadelle, que le Roi attaqua aussi-tôt, & battit très-vigoureusement avec des machines de guerre, qu'il avoit fait apporter. Quoiqu'Arias Gomez fit d'abord une vigoureuse résistance, il sut à la fin contraint de demander à capituler: il convint avec le Roi de Portugal, d'une Suspension d'armes, à condition que si dans l'intervalle de quarante jours. il n'étoit pas secouru, il rendroit la Citadelle, & qu'on le laisseroit sortir librement, & les Troupes qui étoient sous ses ordres, avec tous leurs effets. Il envoia sur le champ un de ses Gentilshommes à Don Jean, Roi de Castille, pour lui donner avis de l'état dans lequel il étoit réduit. Son Député trouva le Monarque Castillan à Cordoue, & l'informa de tout. Le Roi qui étoit hors d'état de pouvoir secourir Arias Gomez dans un terme si court, lui sit dire, qu'extrêmement satisfait de son zéle, il ne vouloit point qu'il s'exposât témérairement, & qu'ainsi il pouvoit prendre le parti de rendre le Château, afin de conserver sa propre personne, dont il faisoir tout le cas possible. En conséquence Arias Gomez livra la Citadelle au Roi de Portugal, & sortit conformément à la Capitulation; mais il mourut peu de jours après. Le Roi de Portugal donna à quelques Seigneurs tout ce que ce grand homme possédoit, & la Ville à Nuño Alvarez.

Brague le reconnoîtaufdi pour son Souverain.

Le même jour, les Habitans de Brague informés de la prise de Guymaraens, se déclarerent pour le Roi de Portugal contre Vasco Laurent, & ceux qui étoient dans la Citadelle, dont on ferma les portes. Sur le champ, ils firent sçavoir au Roi de Portugal, que la Ville l'avoit reconnu, & qu'il leur falloit des Troupes pour réduire la Citadelle. Le Roi leur envoia aussi-tôt un bon Détachement, sous la conduite de Men Rodriguez de Vasconcellos, & de Martin Paul, Gentilhomme Galcon,

Gascon, & écrivit à Nuño Alvarez Péréyra, de mener les Troupes qu'il avoit à Brague. Péréyra obéit promptement. & battit la Citadelle avec quatre machines de guerre qui étoient dans la Ville, & qui tirerent deux nuits & un jour sans discontinuer. Vasco Laurent aiant eu plusieurs de ses gens tués ou blessés, comprit que toute sa résistance seroit. inutile; c'est pourquoi il demanda à capituler, & offrit à Nuño Alvarez de rendre la Citadelle, pourvû qu'on lui accordât les honneurs de la guerre. Nuño Alvarez accepta la proposition, & on remplit de bonne foi de part & d'autre les engagemens.

· J. Ē. 1385.

Loup Gomez de Lira tenoit Ponté de Lima pour le Roi de Castille, & avoit dans cette Place, qui étoit bien forti- Ponté de Lifiée, une Garnison composée de Portugais & de Castillans. Etienne Rodriguez résolà de la livrer au Roi de Portugal. mit ses parens dans sa confidence, & sit dire secretsement à ce Prince, par un homme de confiance, que s'il vouloit venir avec ses Troupes, il feroit ensorte de lui donner entrée par une des portes de la Ville. Le Roi de Portugal, qui étoit à Porto, partit aussi-tôt avec son Armée, & arrivé proche de la Place, il se cacha derriere une petite Montagne. Etienne Rodriguez en aïant été informé, fit mettre une grande pierre à une des portes, pour empêcher de la fermer, & amuser par là les Sentinelles. Il en donna sur le champ avis au Roi, par un de ses Considens, & le Roi étant accouru aussi-tôt à la tête de ses Troupes, entra dans la Ville, pendant que la meilleure partie de la Garnison étoit au lit. Quelques Soldats s'éveillerent au bruit, se leverent, prirent les armes, & se mirent en devoir de défendre la Ville; mais comme ils sçurent qu'elle étoit déja en la puissance du Roi de Portugal, ils se retirerent dans les Tours, à l'exemple de Loup Gomez, qui s'enferma dans la plus forte avec les meilleures Troupes. La plûpart des Tours furent attaquées, & ceux qui y étoient, les rendirent à Nuno Alvarez, à de bonnes conditions. Le Roi fit sommer Loup Gomez d'en faire autant, parce qu'il ne pouvoit espérer aucun secours de Castille, & lui promit de le combler de bienfaits; mais Loup Gomez ne voulut point y consentir. Alors le Roi fit battre la Tour avec toute la vigueur possible; & voiant que Loup Gomez se désendoit de même, & lui tuoit beaucoup de monde, il sit mettre le seu à la porte. Loup Gomez réduit Tome V. Ttt

Digitized by GOGLE

1385.

par là dans la derniere extrêmité, fit dire au Roi, qu'il sur remettroit la Tour, s'il n'étoit point secouru du Roi de Castille dans l'espace de quelques jours; mais le Roi de Portugal rejetta sa proposition, & sit appliquer les échelles. Quoique ceux qui étoient dans la Tour, soutinssent l'assaut avec intrépidité, le feu qui avoit pris à la porte, gagna les planchers & les folives; de maniere que Gonçale Lopez & ses gens, furent contraints d'avoir recours à la clémence du Roi. qui consentit, à la prière de quelques Seigneurs, de faire cesser le combat, & éteindre le seu. On sit donc prisonniers Loup Gomez, sa femme, Gonçale Lopez, & d'autres, qui furent tous envoiés à Porto, & de là à Coimbre; après quoi, le Roi retourna avec Nuño Alvarez à cette derniere Place, d'où il passa à Guymaraëns.

Corps de Troupes Ca-

Défaite d'un Cependant Don Jean, Roi de Castille, envoia ordre de Cordoue à l'Archevêque de Toléde, & à d'autres Seigneurs, stillannes par de réunir leurs Troupes, & d'entrer en Portugal du côté de les Portugais. Ciudad-Rodrigo, pendant qu'il se disposoit à se rendre à Badajoz, où il avoit mandé ses principales forces. Aussi-tôt l'Archevêque de Toléde, Jean Rodriguez de Castanéda, Pierre Suarez de Toléde, & Alvar Garcie d'Albornoz, pasferent à Salamanque avec trois cent Lances, & prirent sur le champ la route de Ciudad-Rodrigo, d'où ils firent une irruption en Portugal, du côté de Célorico. Ils s'avancerent jusqu'à Visée, saccageant tout le Pais, & s'emparant de tout ce qu'ils trouverent sur leur passage; mais comme ils se retiroient avec leur butin, ils rencontrerent proche de Troncoso Martin Vasquez d'Acunha, Gonçale Vasquez Coutinho, & Jean Fernandez Pachéco, qui les attendoient avec un bon Corps de Troupes. Les Castillans ne les eurent pas plûtôt apperçus, qu'ils fondirent sur eux en désordre. Ils surent reçus de pied ferme par les Portugais, qui après avoir essuié leur premier feu, les mirent en fuite, & recouvrerent le butin: Jean Rodriguez de Castanéda, & d'autres, périrent dans cette action.

Hille.

Le Roi de Pendant que le Roi de Portugal étoit à Guymaraëns, il Portugal mar- apprir que Don Jean, Roi de Castille, étoit passé à Badasonne contre joz, où ses principales Troupes s'étoient rassemblées. Sur celui de Ca- cette nouvelle, il alla à Coimbre se mettre à la tête de son Armée, pour s'opposer à l'irruption du Castillan. En passant à Torres-Novas, il envoia à Lisbonne demander quelques

Lances, & d'autres renforts, après quoi il partit pour San-Charen avec son Armée en ordre de bataille. Il rencontra un Corps de Troupes Castillannes, & il y eut alors une escarmouche, dans laquelle on perdit quelques hommes de part & d'autre. Etant allé ensuite à Alanquer, il manda les Troupes de la Véyra, & Ferdinand Rodriguez de Séguéyra lui amena celles de Lisbonne. Sur ce qu'il apprit que le Roi de Castille avoit dessein d'assièger Yelves, il sit dire à Nuno Alvarez Péréyra de le joindre, & ce Seigneur alla le trouver à Abrantes.

J. C.: 1385~

Sur ces entrefaites, Alvar Fernandez de Monte-Mayor, Seigneur d'Alcaudété, & Garcie Fernandez de Villagarcia, gnols, & les furent informés qu'on transportoit des vivres à Aronches; & remportent ces deux Officiers se mirent aussi-tôt en campagne avec leurs réciproque-Troupes, & enleverent le Convoi, après avoir massacré l'es-ment des acorte. On donna aussi a Don Jean, Roi de Castille, qu'il uns sur les auétoit arrivé à la Barre de Lisbonne vingt-six Vaisseaux de ues. Biscaye chargés de vivres, & quelques Galéres de Séville, pour renforcer la Flotte. Sur cette nouvelle, il passa avec son Armée à Ciudad-Rodrigo, sans vouloir s'arrêrer au siège d'Yelves. Presque dans le même tems, les Habitans de l'Algarve & de Béja s'étant rassemblés au nombre de deux cent Chevaux & de quatre mille Fantassins, surprirent Mertola, que Don Ferdinand Dantes, Seigneur Portugais, tenoit pour la Castille. Cet Officier se retira dans la Citadelle, avec ceux de ses gens qui purent le suivre, & sit demander du secours à Séville. Aussi-tôt cette noble Ville se disposa à lui envoier trois cens Chevaux, & huit cent Fantassins, sous la conduite de Don Alvar Pérez de Guzman, jeune homme de dix-huit ans, qui s'offrit pour commander ce Corps d'Armée. Le jeune Guerrier remplit parfaitement son poste : il fondit avec valeur sur les Portugais, les massacra pour la plûpart, & contraignit les autres de chercher leur falut dans la fuite. Ferdinand Lopez a obmis cet événement dans la Chronique du Roi Don Jean, dont il auroit pû moins exagérer les exploits, sans affoiblir la gloire immortelle que ce Prince s'est acquise.

Enfin le Monarque Castillan arriva à Ciudad-Rodrigo, Le Roi de où il se trouva avec une Armée nombreuse & florissante, à Ciudad-Rodans laquelle étoit to ute la Noblesse de Castille. Il assembla drigo, un sur le champ un Conseil de guerre, pour délibérer s'il devoit seil de guerre.

Tttij

A.M.M.E.E.D.E. J. C.. 1385...

ou non, entrer en personne en Portugal. Plusieurs tinrent pour la négative : & alléguerent pour raisons, que le Ron étant maladif, il ne devoit point exposer sa santé ni sa personne; que d'ailleurs on avoit perdu les meilleurs Généraux. au siège de Lisbonne, & que la plûpart de ceux qui les remplaçoient, étoient de jeunes gens sans expérience; que le-Roi de Portugal, fier de la victoire de Troncoso, & du succès avec lequel il avoit recouvré plusieurs Places, vouloit abandonner tout le reste au sort d'une Bataille, & qu'en la perdant, on perdroit tout, & qui plus est, la réputation. Ils, ajouterent, que puisque la Flotte Castillanne étoit devant Lisbonne, on devoit faire la guerre d'une autre maniere, qui étoit de partager l'Armée, & de fondre sur le Portugal. par différens endroits, parce que le nouveau Roi n'aiant. point assez de Troupes pour s'opposer à tant d'irruptions, on pourroit faire plus facilement des Conquêtes. D'autres, furent d'avis que le Roi devoit entrer lui-même en Portugal, de crainte que les Ennemis ne s'enorgueillissent encore davantage, dans la pensée qu'il craignoit d'être battu, quoiqu'à la tête d'une Armée si nombreuse, qu'en une seule Bataille, il pouvoit facilement mettre fin à la guerre, & terminer la querelle. Ainsi ils prétendirent qu'il falloit que le Roi. prit en personne le Commandement de ses Troupes, ne sûtce même que pour prévenir les contestations qui pourrojent s'élever entre les Généraux.

Il mene fon Armée en Portugal, où il prendCélozico.

Le Roi prit le dernier parti, dans la persuasion que c'étoit le plus honorable & le plus court; c'est pourquoi il entra en Portugal à la tête de son Armée, & s'étant présenté devant Célorico, il soumit cette Place, & y mit une bonne Garnison. Après y avoir fait son Testament, de crainte de quelque événement sacheux, il passa à Coimbre, d'où il manda les principales Troupes qu'il avoit dans les Places de Portugal, & qui vinrent sur le champ grossir son Armée. Il détruisit les Fauxbourgs de Coimbre, & passa ensuite à Léyria, où Garcie Rodriguez, qui tenoit cette Ville pour la Reine Dona Léonore, lui donna des vivres, sans vouloir lui permettre d'entrer.

Les deux Rois de Cafille & de Postugal, femblent Cependant au bruit de la marche & des hostilités du Castillan, le Roi de Portugal, qui avoit rassemblé toutes les Troupes qu'il avoit dans son Roiaume, alla avec elles se poster à Tomar, dans la résolution de lui livrer bataille. Toute son

Armée étoit composée de deux mille Lances, suivant les uns, ou de seize cent, suivant d'autres, & d'environ huit ANNE'E DE mille Fantassins. De Tomar, le Connétable Nuño Alvarez Péréyra envoia au Roi de Castille un Trompette, pour lui chercher à en dire, que puisque les Portugais avoient déja reconnu pour action décisis, Roi le Grand-Maître d'Avis, il eût à faire retirer ses Trou-ve. pes du Roïaume, & à mettre fin aux hostilités; qu'autrement, le Roi son Maître, le feroit sortir malgré lui, par la voie des armes. Le Roi de Castille répondit par le même Trompette, qu'il étoit venu pour recouvrer le Roiaume qui lui appartenoit, en vertu du droit de sa femme; & que quoiqu'il eût tout lieu de se plaindre du Grand-Maître d'Avis, & de ceux qui le soutenoient, il étoit prêt à leur pardonner, s'ils vouloient mettre les armes bas, & implorer sa clémence. Don Jean, Roi de Portugal, & son Connétable, persuadés que les armes seules devoient décider cette affaire, menerent L'Armée à Porto de Mahos, & la mirent en bataille à deux lieues de-là sur une éminence, dont le sommet étoit plat & au pied de laquelle étoient deux vallées. Le Roi de Castille de son côté, s'avança de Souria avec ses Troupes, jusqu'à une lieue & demie de l'Armée Portugaise, & se disposa au combat.

Pendant que les deux Armées étoient en présence, quelques Castillans furent d'avis, qu'avant que d'en venir aux tente la voie mains, on sondat le Connétable Diégue Nunez Péréyra, de l'accom-modement. pour sçavoir si l'on ne pourroit point convenir de quelque accommodement, sans effusion de sang. Le Roi de Castille goûta fort ce conseil, & chargea de cette commission, Pierre Lopez d'Ayala, Diégue Fernandez de Cordoue, & Don Diégue Alvarez Péréyra, frere du Connétable. Ces trois Seigneurs demanderent à parler à Diégue Nunez; & celuici étant sorti du Camp des Portugais, ils firent tout ce qu'ils purent, pour lui persuader le bon droit du Roi de Castille. & pour lui faire entendre, qu'il n'étoit pas raisonnable de répandre le sang de tant de braves Officiers, & personnes. de distinction; mais tous leurs efforts furent inutiles: le Connétable satisfit à tout ce qu'ils purent lui dire, en insistant toujours sur la justice de la cause qu'il soutenoit. Ainsi les Agens du Roi de Castille se retirerent, sans avoir pû rien obrenir, & informerent le Roi de la maniere dont l'Armée de

#### HISTOIRE GENERALE 518

Portugal étoit campée, & du nombre de Troupes qu'il y avoit. J. C.

#385.

Le Roi tint alors un Conseil de guerre, dans lequel on Il prend la examina, s'il étoit à propos de livrer bataille. Pierre Lopez résolution de d'Ayala fut d'avis que l'on devoit différer, parce que les Troupes étoient fatiguées de la marche, & de l'ardeur du Soleil, & n'avoient point mangé de tout le jour; qu'elles n'étoient pas même encore toutes arrivées, & qu'il convenoit d'attendre celles qu'on avoit laissées derriere, de même que le renfort que l'Infant Don Carlos amenoit de Navarre: que d'ailleurs les Portugais occupoient un poste très-avantageux; qu'ils seroient contraints, faute de vivres, de se retirer & de se séparer, & qu'alors il seroit plus facile de les vaincre. D'autres Seigneurs, foit Castillans ou Portugais, furent d'un sentiment contraire; les uns peu expérimentés dans l'Art Militaire, & les autres comptant beaucoup sur la supériorité des forces, soutinrent tous qu'il seroit extrêmement honteux au Roi de Castille de resuser la Bataille avec une Armée si nombreuse; car elle se montoit à trente mille hommes d'Infanterie, mille Lances, & trois mille Chevauxlégers. Le Roi fut extrêmement indécis sur le parti qu'il avoit à prendre, & consulta Jean de Rie \*, Ambassadeur du Roi de France, homme âgé de soixante ans, qui avoit été élevé dans les armes dès sa tendre jeunesse, & s'étoit trouvé à plusieurs Batailles. Ce Seigneur lui dit, que le conseil de Pierre Lopez d'Ayala, étoit celui qu'il convenoit de suivre, lui représentant que toute la gloire consistoit à vaincre, & non à attaquer; mais le Roi qui souhaitoit de terminer promptement son entreprise, dont le succès ne lui paroissoit point douteux, préféra l'avis des jeunes gens, & donna des ordres en conséquence.

Son Armée est taillée en piéces,

Quelques Seigneurs Castillans engagerent aussi-tôt l'action, & Don Gonçale Nunez de Guzman, Grand-Maître d'Alcantara, alla par ordre du Roi, se poster avec un Corps de Cavalerie derriere les Ennemis, pour leur couper la retraite : précaution qui, en ôtant à l'Ennemi le moien de fuire, lui donne infailliblement plus de valeur. L'Avant-Garde de

<sup>· \*</sup> Mariana, & les deux Historiens de | | de ceux qui perdirent la vie dans la Ba-Portugal, Mrs. de la Neufville & de la | taille. Cléde, assurent que ce Seigneur, fut un

Castille fondit sur celle de Portugal, qui la reçut siérement, & la repoussa. Alors les Portugais faisant des prodiges de valeur, pénétrerent dans le centre de l'Armée Castillanne, culbuterent tout ce qui se présenta devant eux, & renverserent l'Etendard Roial de Castille. Les Castillans saisss d'effroi, à cette vûe, prirent la fuite, & abandonnerent le Champ de bataille aux Portugais, qui eurent pour dépouilles les tentes, les bagages, & tout ce qui servoit à cette Armée nombreuse. Cette Bataille se donna proche d'Aljubarrota, dont elle a pris le nom, le quatorzième jour d'Août, veille de l'Assomption, sur les trois heures de l'après-midi, & la victoire ne fut qu'une demi-heure à se déclarer pour les Portugais, qui la célébrent régulierement tous les ans, comme la plus glorieuse qu'ils aient jamais remportée sur les Castillans. Quelques-uns écrivent, que le Roi de Castille éprouva cette disgrace, en punition de ce qu'il s'étoit servi des Trésors de l'Eglise de Guadaloupe, pour subvenir aux frais de cette guerre \*.

Cette action couta la vie à la principale Noblesse de Ca-stille. Du nombre des morts surent Don Pedre d'Aragon, sils du Marquis de Villéna, Don Jean, Seigneur de Castanéda, sils du Comte Don Tello, Don Ferdinand, sils du Comte Don Sanche, Jean Fernandez, Grand-Amirante de Castille, Pierre Gonçalez de Mendoza, Majordome du Roi, & beaucoup d'autres, dont Ayala, qui s'est trouvé à la Bataille, & Ferdinand Lopez, rapportent les noms que je passe sous silence, par amour pour la briéveté. Le Grand-Maître d'Alcantara, voiant l'Armée Castillanne en déroute, resta dans son poste, sans que les Portugais osassent l'y attaquer, de sorte qu'un grand nombre de Castillans se résugierent auprès de lui. A l'égard du Roi de Castille, ce Prince monta sur une Mule, dès qu'il s'apperçut que la victoire se déclaroit pour les Portugais, & suivi de quelques-uns de ses

\* Il semble que ce soit aussi l'opinion de Mariana, lorsqu'après avoir marqué que Don Alsonse d'Aragon, Connétable de Castille, & Don Pedre Gonçalez de Mendoze, que le Roi de Castille avoit nommés Régens du Rosaume pendant son absence, se servirent du Tréfor de la sameuse Eglise de Norre-Dame de Guadaloupe, pour lever de sa Troupes, qu'ils vouloient envoltreza Portu-

gal, joindre l'Armée. Il ajoûte, que: quoiqu'on n'en enlevât que quatre mille marcs d'argent, secours assez foible dans la situation où se trouvoient les affaires, cette action sit beaucoup de tort au Roi, par le scandale qu'elle causa au Peuple, qui la regarda comme un sunette présage du mauvais succès de cette entreprise, et se persuada que la Vierge ne laisser toit pas ce sacrilége impuni.

Anne's de J. C. 1385. {20

₹385°

nent Sanctazen.

Don Carlos, Infant de Navarre, vient, mais rille.

France.

Le Roi de Portugal recouvre Sanc-

gens, il alla la même nuit à Sanctaren, qui est à onze lieues de-là. Dès qu'il y fut, il s'embarqua sur une Tartane, passa à sa Flotte, qui étoit à la vûe de Lisbonne, & partit aussi-Les Castil- tôt avec elle pour Séville, donnant des preuves éclatantes lans abandon- de sa douleur \*. D'un autre côté, le Grand-Maître d'Alcantara alla à Sanctaren avec les débris de l'Armée qu'il avoit ramassés, & aiant tiré des Châteaux, tous ceux qui les tenoient pour Diegue Pérez Sarmiento, il laissa cette Ville dégarnie, & remena toutes les Troupes en Castille.

Don Carlos, Infant de Navarre, qui s'étoit mis en campagne, pour seconder le Roi de Castille son beau frere. étant entré en Portugal, & aïant appris la déroute de l'Arcrop tard, au mée Castillanne, commit de grandes hostilités dans le Territoire de Lémioso. Content d'avoir ainsi fait le dégât, il retourna en Castille, & alla à Séville consoler le Roi du malheureux succès de la journée d'Aljubarrota. Comme le Roi prend le parti Don Jean avoit convoqué les Etats à Valladolid, l'Infant cours au Pape Don Carlos l'accompagna à cette Ville; & après avoir pris Clément VII. congé de lui, il repassa en Navarre. Pendant la tenue des & au Roi de Etats, le Roi envoia à Avignon des Ambassadeurs à Clément VII. & d'autres au Roi de France, pour demander du secours à ce Monarque, parce que le Roi de Portugal avoit invité le Duc de Lancastre à venir recouvrer le Rosaume de Castille, & s'étoit engagé de le seconder de toutes ses forces.

En effet, le Roi de Portugal, glorieux de la fameuse victoire qu'il avoit remportée, en donna sur le champ avis au taren, & d'au. Duc de Lancastre, qui étoit en Angleterre, & lui offrit son tres Places. secours, s'il vouloit venir faire valoir les justes droits de sa femme sur la Couronne de Castille. Il alla ensuite avec ses meilleures Troupes à Sanctaren; & comme les Castillans avoient abandonné cette Place, il la recouvra facilement: il y trouva le Grand-Maître de l'Ordre de Christ, le Prieurde Saint Jean, & plusieurs Castillans, avec quelques Dames qu'il renvoia en Castille. Après avoir repris cette Ville, il foumit encore Ovédos, Alanguer, Torres-Védras, Ocrato,

\* Si l'on en veut croire Mézeray, les | d'avoir été soutenus par le reste de l'Armée. J'ignore où il a puisé cette connoissance; mais plusieurs Auteurs Espagnols, que j'ai consultés, ne disent point que le Roi de Castille ent alors dans son Armée des Troupes Gasconnes

Monfort.

Castillans perdirent cette Bataille, par un effet de leur jalousie contre les Gascons & les François, qui étoient avec eux au nombre de plus de huit mille, & qui aïant engagé l'action les premiers, furent bientot mis en déroute, faute | & Françoises,

Monfort, Villa-Viciosa, & d'autres Places; parce que ceux ausquels le Roi de Castille en avoit donné la garde, ou avoient ANNE'E DE été tués à la journée d'Aljubarrota, ou s'étoient retirés, sur la nouvelle de la déroute, persuadés que si on les assiégeoit, ils

1385.

ne pourroient être secourus.

Le Roi de Portugal résolu de profiter de sa bonne fortune, ordonna au Connétable Nuño Alvarez Péréyra, de faire une gais font une irruption en incursion en Castille : d'autres disent que le Connétable la sit Castille. sans son ordre. Quoi qu'il en soit, ce Seigneur alla d'Evora, à la tête de mille Lances, & de quatre mille Fantassins, à Estrémos & à Yelves, d'où prenant sa route par Guadiana, Almindral, Parra, & Zafra, il passa à Xérez de Badajoz. Dès qu'on sçut en Castille l'irruption des Portugais, les Grands-Maîtres de Saint Jacques, de Calatrava, & d'Alcantara, Don Jean Alfonse de Guzman, Comte de Niébla, Don Alvar Pérez de Guzman, & les Seigneurs de Séville, de Cordoue, & d'autres Places d'Andalousie, réunirent leurs Troupes, & marcherent à la rencontre des Ennemis. Ceuxci étoient entrés fort avant; mais le Connétable Péréyra n'eut pas plûtôt appris le grand nombre de Troupes qui s'avançoient contre lui, qu'il commença à se retirer en bon ordre du côté de Mérida, & gagna enfin Valverde. Quoique les Castillans eussent déja un peu harcelé son Arrière-Garde, ils ne voulurent point lui donner bataille : ils crurent devoir auparavant s'emparer de tous les défilés, & envelopper les Portugais, afin qu'aucun de ceux-ci ne pût leur échapper. Le Connétable vit alors le danger où il étoit, avec tout son monde, & comprit qu'il n'y avoit point d'autre ressource, que de s'ouvrir un passage de quelque côté; c'est pourquoi, en homme valeureux, il encouragea ses Soldats, & sondit avec intrépidité sur le Corps de Troupes que le Grand-Maître de Saint Jacques commandoit. Le Grand-Maître le reçut fierement; mais son' Cheval aiant été tué sous lui, il tomba à terre, & mourut sur le champ de la chute. Ses gens commencerent alors à lâcher pied, & les autres Généraux Castillans, ne voulant point combattre, le Connétable passa avec ses Troupes, & retourna en Portugal tout couvert de gloire, quoique sans emporter aucun butin.

Après que Don Jean, Roi de Portugal, eut recouvré les Places & Forteresses dont j'ai parlé, ce Prince résolut de met le siège devant Chatirer de la conjoncture présente, tout l'avantage qu'il pour- ves.

Tome V.

522

1385.

roit. Aïant donc formé le projet de ranger aussi sous son obéissance tout le Pais situé entre le Douéro & le Minho, il passa à Porto, & manda les Gentilshommes, & toutes les Troupes de la Province. Quand il eut ainsi formé une Armée affez nombreuse, il alla faire le siège de Chaves, qu'il investit sur la fin de l'année (A).

Le Comre d'Ampurias contraint de se retirer à Avignon.

En vertu de l'accord qui avoit été fait entre le Comte d'Armagnac, & le Comte d'Ampurias, le premier de ces deux Seigneurs envoïa sur les Confins du Roussillon, Bernard son frere, avec un Corps de Troupes, pour entrer par cette Province en Catalogne. A cette nouvelle, Don Pedre, Roi d'Aragon, mit sur pied quelques Troupes, & en donna le Commandement à Don Gaston de Moncada, avec ordre d'aller de Ripol garder les passages des Pyrénées. Le Comte d'Ampurias avoit encore reçu d'autres Troupes de France; mais l'Infant Don Jean, afant appris qu'il y en avoit un détachement à Durban, passa de nuit les Pyrénées, à la tête de trois cens Chevaux, fondit à la pointe du jour sur les Ennemis qui étoient plongés dans le sommeil, & les massacra. Après cette expédition, l'Infant Don Jean trouva le moien d'engager les Officiers François qui étoient venus au secours du Comte d'Ampurias, de s'en retourner. Le Comte déchu par là de toutes ses espérances, & voiant même ses affaires aller de mal en pire, s'embarqua sur un Vaisseau, & se retira à Avignon, pour mettre sa personne en sûreté.

Le Roi Don Pedre, ainsi débarrassé du Comte d'Ampurias son gendre, licencia ses Troupes, & les dispersa dans les Places. Au mois d'Août suivant, il essuia une dangereuse maladie, qui fit craindre pour sa vie, à cause de son grand âge. Il recouvra cependant la fanté; & dès qu'il fut rétabli, Nouvelles il rassembla son Armée, & alla assiéger Castellon d'Ampurias, qui ne pouvant espérer aucun secours, se soumit. Dans Jean, Infant le même tems, l'Infant Don Jean se brouilla fortement avec d'Aragon, & Sibille, sa belle-mere, qui l'obligea de se retirer avec sa semla Reine Sibi-le, fa belle- me à Castelfolit, où l'Evêque de Vich, & le Comte de Rocaberti le suivirent. Le Roi apprit à Castellon la conduite de l'Infant, & en fut si fort courroucé, qu'il commença sur le champ, à lui faire faire fon procès, pour le priver de la fuccession au Trône. Un procédé si violent, irrita sort l'Infant

brouillerics. entre Don

> (A) AYALA, FERDINAND PEREZ, [ I tion de la Bataille d'Aljubattota. & beaucoup d'autres, qui ont fait men-

Don Jean, qui dans son premier mouvement de colére, rappella le Comte d'Ampurias son beau-frere, afin de prendre avec lui des mesures pour se désendre. Le Comte revint donc d'Avignon, & amena des Troupes de Bretagne; mais IInfant Don Jean, faisant réflexion, qu'on le blameroit toujours d'avoir pris les Armes contre son pere, qui ne pouvoit plus vivre long-tems, renonça à ce parti : il eut recours à Dominique Cerdan, Grand-Bailli d'Aragon\*, qui sans s'inquiéter du ressentiment du Roi, expédia des Lettres, & rendit des Edits en faveur de l'Infant Don Jean, par un exemple singulier de fermeté & d'amour pour la Justice (A).

Les Ambassadeurs du Roi de Castille, qui étoient partis l'année précédente, arriverent à Paris, & rendirent compte au Roi de France du mauvais succès de la guerre de Portugal, & de la situation où se trouvoit le Roi leur Maître. Charles VI. Roi de France, parut très-sensible à la disgrace du Roi de Castille son Allié, & promit d'envoier deux mille stille. Lances à ce Prince, sous la conduite du Duc de Bourbon. Il lui écrivit aussi de ne se point laisser abattre par l'infortune, lui rappellant, pour l'encourager, tous les malheurs que la France avoit éprouvés depuis peu, & dont elle avoit toujours sçu cependant se relever. A cette occasion, le Comte Don Pedre, fils du Grand-Maître Don Frédéric, qui étoit Comte Don Pedre en Capassé de Portugal en France, prit le parti de retourner en stille. Castille, par le conseil, & avec la recommendation du Roi de France. Le Castillan le reçut avec bonté, lui pardonna en considération du Monarque François, & lui donna même Paredes de Nava. Outre la Lettre que ses Ambassadeurs lui apporterent de la part du Roi de France, il en reçut une autre de Clément VII. qui tendoit à le consoler sur le malheur qui lui étoit arrivé (B).

1385.

1386. Clément VII.& le Roi de France, prennent part à l'infortune du Roi de Ca-

Retour du -

(A) ZURITA.

(B) AYALA. \*Il y a eu de tout tems dans ce Rotaume, dit Mariana, une espéce de Tribunal, que l'on appelle la Justice d'Ara-gon, établi pour la défense des Droits du Rozaume, & assez semblable à l'Etablissement des Tribuns du Peuple à Rome, dont le véritable emploi étoit de maintenir les Particuliers contre les injultices & les véxacions. Toutes les fois que FERRERAS parle du Chef de ce Tribunal, il le fait en le nommant el Ju-

sticia de Aregon; & comme il n'est pas possible de rendre ce titre en François, j'ai cru pouvoir l'interpréter par celui de Grand-Bailli, artendu que nos anciens Baillis étoient comme les Gardiens & les Conservateurs des Droits du Peuple, dont ils empêchoient l'oppression, s'informant dans le Territoire qui leur étoit affigné, de la conduite des Comres, qui étoient alors les Juges ordinaires, & recevant les plaintes des Particuliers, pour leur rendre Justice.

Vuui

J. C. 1386.

Chaves af-Roi de Portugal.

Au commencement de l'année le Roi de Portugal étant avec ses Troupes devant Chaves, fit sommer le Gouverneur, appellé Martin Gonçalez, qui étoit Portugais, & d'une illuttre naissance, de lui remettre la Place. Pour l'y déterminer, il lui promit de le combler de faveurs; mais Martin Gonçalez, qui avoit avec lui cent Lances, & un grand nombre d'Arbalêrriers, protesta que rien ne seroit jamais capable de le faire manquer à la fidélité qu'il avoit jurée au Roi de Castille. Sur cette réponse, le Roi fit dans les formes le siège de la Ville, & apporta tous ses soins, pour couper l'eau de la riviére aux Assiégés; mais ceux-ci firent un jour une sortie, dans laquelle ils brûlerent une Tour de bois, qui les empêchoit d'avoir de l'eau. Comme la Garnison se désendoit donc avec valeur, le siège traîna en longueur, & l'on commença à manquer de vivres dans le Camp, de maniere que le Roi de Portugal fut obligé d'envoier en Galice quelques Détachemens, qui en apporterent une bonne provision. Pendant ce tems-la, on commettoit de Bragance, de Viñaes, d'Otéro de Miranda, & d'autres Places, qui tenoient pour la Castille, de grandes hostillités sur les Terres où l'on avoit reconnu le nouveau Roi de Portugal.

Ce Prince envoie une Escadre en Angleterre, pour en amener le Duc de Lancastre.

Chaves se rend par capîtulation.

Un Seigneur Anglois, envoié par le Duc de Lancastre : débarqua sur ces entresaites à Porto, & étant alle trouver le Roi de Portugal, il lui dit que le Duc son Maître, le remercioit fort de l'offre obligeante qu'il lui avoit faite, & le prioit en conséquence de lui envoier quelques Vaisseaux & Galéres pour son passage en Espagne. Ainsi le Roi donna ordre sur le champ d'équipper à Lisbonne douze Navires & six Galéres, & les fit ensuite partir pour l'Angleterre, sous la La Ville de conduite d'Alfonse Hurtado. Cependant le Roi voiant la vigoureuse résistance de Martin Gonçalez, envoia querir des renforts à Lisbonne, & aux autres Villes, & manda aussi le Connétable Nuño Alvarez Péréyra, & ses autres Généraux, qui se rendirent tous à son Camp, de même que les Troupes de Lisbonne & des autres Places. En état par-là de pousser le siège, il serra la Ville de si près, que le Gouverneur comprenant qu'il ne tarderoit pas à être forcé de se rendre, demanda à parlementer, & convint avec le Roi de Portugal de lui remettre la Place, s'il n'étoit point secouru dans l'espace de quarante jours. Gonçalez en donna auffi-tôt avis au Roi de Castille, qui lui sit dire qu'étant alors hors d'état de

le secourir, il aimoit mieux perdre Chaves, qu'un Seigneur si brave & si zélé; qu'ainsi il pouvoit livrer la Ville au Roi de Portugal. En conséquence Martin Gonçalez sortit de Chaves au tems marqué avec tout son monde, conformément à la Capitulation, & se retira à Monteray; & dès que la Ville fut évacuée, le Roi de Portugal en prit possession. & la donna au Connétable. La reddition de cette Place entraîna celle de Bragance. Jean Alfonse Pimentel, qui com- fuit son exemmandoit dans cette Ville, avoit jusqu'alors refusé constamment de la rendre au Roi de Portugal, quoique le Connétable l'en eût fortement pressé; mais aïant appris que Martin Gonçalez avoit été contraint d'abandonner Chaves, faute d'être secouru par le Roi de Castille, il crut devoir prendre le même parti; c'est pourquoi il sit la meilleure Capitulation, qui lui fut possible (A).

Le Roi de Portugal aïant fait ensuite la revûe de son Armée à Valence, marcha vers Alméyda, qui se soumit d'a- péditions du Roi de Porbord. Après avoir pris cette Place, il alla faire le siège de rugal. Coria Coria, où Rodrigue Alvarez Santor se jetta avec quelques affiégée inutilement par ce Troupes. Quoique cette Ville sût vigoureusement attaquée Prince. par le Portugais, on la défendit avec tant de valeur, qu'après quelques jours de siége, le Roi de Portugal rebuté de la difficulté de la réduire, & informé d'ailleurs que le Roi de Castille se disposoit à la secourir, décampa, & se retira

dans fon Roïaume (B).

A la sollicitation de ce Prince, le Duc de Lancastre leva Arrivée du quinze cens Lances, & autant d'Arbalêtriers; & s'étant en-caitre en Efsuite embarqué avec eux, & à la tête d'un grand nombre de pagne. Seigneurs Anglois, au Port de Bristol, sur les Vaisseaux de Portugal, mit à la voile. Dona Constance son épouse l'accompagna, & amena avec elle Doña Catherine leur fille. & deux autres Princesses que le Duc avoit eues de sa premiere femme, & dont l'une se nommoit Dona Philippe \*. Il s'arrêta en France pour faire lever le siège de Breste; & après cette expédition, il se rembarqua avec son monde, & se rendit dans le mois de Juillet sur les Côtes de Galice. Il voulut d'abord prendre terre à la Corogne; mais Don Ferdinand d'Andrade, qui étoit dans ce Port, & d'autres Sei-

1386.

Bragance

<sup>(</sup>A) Avala & Ferdinand Lo-\* C'étoit le nom de l'aînée: la seconde s'appelloit Isabelle, suivant Mariana. (B) AYALA.

HNE'E DA J. C. ¥385.

& proclamé Roi de Castil-

gneurs Galiciens s'y étant opposés courageusement, il fur contraint d'aller faire sa descente au Padron. Toutes ses Troupes ne furent pas plûtôt à terre, qu'il les mena à la Ville de Il est reçu Saint-Jacques, où il sut reçu & proclamé Roi de Castille: quelques Places le reconnurent pour leur Souverain, & le à Saint-Jac- une partie de la Noblesse se déclara pour lui.

Dès que le Duc de Lancastre eut fait sçavoir au Roi de Ligue entre Portugal son débarquement en Galice, le Roi lui députa le Roi de Por- Vasco Martin d'Acunha, avec Ferdinand Martin de Merlo, pour le féliciter sur son heureuse arrivée, & lui présenter de sa part douze mules blanches. Ses deux Ambassadeurs se rendirent à Saint-Jacques, où le Duc leur fit un acqueil des plus gracieux. Ce Prince chargea sur le champ le Seigneur de Boubines, & d'autres personnes de distinction, d'aller avec cent Lances visiter, en son nom, le Roi de Portugal, & lui faire présent de quelques Lévriers & Faucons : il le fit en même tems prier d'assigner sur les confins de Galice & de Portugal, un endroit où ils pussent avoir une entrevûe, & s'entretenir ensemble des affaires qui les regardoient l'un & l'autre. Les Envoiés du Duc allerent à Coimbre trouver le Roi de Portugal, qui les reçut d'une maniere très-obligeante. & indiqua Ponte-Mouro pour l'entrevûe. Ils ne furent pas plûtôt repartis, que le Roi de Portugal passa à cette Place. Le Duc de Lancastre y étant aussi venu, les deux Painces sirent ensemble un Traité, par lequel ils se liguerent eux & leurs héritiers, & s'engagerent à ne point faire de paix sans le consentement de l'un & de l'autre. Il sut aussi arrêté que le Roi de Portugal épouseroit Doña Philippe, fille du Duc, avec la dispense du Pape, & qu'on donneroit à cette Princesse, Lédesma, Monléon, Plasencia, Grimaldo, Caceres, Fuenté dé-el Maestre, Zafra, Médina, Las-Torres, Frégénal, & toutes les Places qui en dépendoient, avec les Villes d'Alcantara & de Valence; le Duc de Lancastre s'obligeant de céder d'autres Places aux Ordres Militaires pour les dédommager. Après être convenus de tous leurs faits, ils fe séparerent, & le Duc retourna en Galice. Le Roi de Portugal envoïa l'Evêque d'Evora & Gonçale de Silva demander au Pape la dispense pour son mariage; & pour plus grande sureté de l'exécution de cet article du Traité, on mit Dona Philippe dans la Ville de Porto, où on lui donna une nom-Les Anglois breuse Cour de Seigneurs Anglois & Portugais. Pendant ce

tems-là, Thomas Moriac, Maréchal d'Angleterre, prit avec les Troupes qu'il avoit amenées, quelques Villes de Galice, dont les unes furent emportées de force, & d'autres rendues par capitulation. Ribadavia soutint cependant avec constan- font des Conce plusieurs assauts que les Anglois lui donnerent inutilement. lice. Ouoique ceux-ci s'en orgueillissent de leurs premiers succès, ils furent consternés de voir que ce climat leur fit périr un grand nombre de leurs gens, outre beaucoup d'autres qui furent massacrés par les Galiciens, qui ne pouvoient soussrir les véxations de ces Etrangers (A).

Don Jean, Roi de Caltille, avoit déja mis des Troupes sur pied & dès qu'il eut appris le débarquement du Duc de Castille se dis-Lancastre en Galice, il sit passer en France des Ambassa- pose à se dédeurs, pour demander du secours au Roi Charles son Allié, qui lui envoia sur le champ quelques Seigneurs, en attendant qu'il pût lui fournir de plus grandes forces. Il mit aussi une bonne Garnison à Bénavente, & ordonna que les Habitans des Villages se retirassent en lieu de sûreté, dès que les Anglois ou les Portugais entreroient sur ses Terres. Quelques Troupes passerent encore par son ordre à Léon, sous la conduite de Don Jean Garcie Manrique, Archevêque de Saint Jacques, pour défendre cette Ville, & d'autres tant de Cavalerie, que d'Infanterie, allerent garder les Frontiéres. Sur

ces entrefaites, arriverent les Seigneurs François, & le Roi, après les avoir reçus de la maniere la plus obligeante, les dispersa aussi-tôt dans les endroits les plus convenables pour

s'opposer à l'entrée du Duc de Lancastre en Castille (B). Le Duc cependant après avoir vû le Roi de Portugal, & La guerre avoir fait avec lui son Traité, envoïa un Roi d'armes au Roi lui est déclade Castille, pour le sommer de lui céder la Couronne qui lui du Duc. appartenoit du chef de Doña Constance sa semme, & lui déclarer la guerre en cas de refus. Quand le Roi d'armes On entre en fe fut acquitté de sa commission, le Castillan députa au Duc pourparler de Lancastre, Jean Serrano, Prieur de Guadaloupe, avec dement. Diegue Lopez de Médrano, & Alvar Martinez, deux fameux Jurisconsultes. Ces Envoiés trouverent le Duc à Orense, où ils soutinrent publiquement les droits du Roi de Castille leur Maître, & s'efforcerent de détourner le Duc de son entreprise; mais toutes les raisons qu'ils purent allé-

138¢.

(A) AYALA, FERDINAND LOPEZ, | | gleterre. DU CHESNE, dans l'Histoire d'An- (B) AVALA. Anne'e de J. C. 1386.

guer, furent inutiles, parce que les Loix & la raison ont peu de force, quand on a une fois les armes à la main. Jean Serrano chercha ensuite à parler au Duc en particulier, & lui représenta, que le moien le plus facile & le plus propre pour terminer la nouvelle guerre, étoit de marier Dona Catherine sa fille, avec Don Henri, fils & héritier du Roi Don Jean. La proposition ne déplut pas au Duc, & Dona Constance sa femme la goûta fort; mais l'obstacle de la Ligue de Portugal empêcha le Duc de prêter alors les mains à cette affaire (A).

Etats d'Aragon, tenus à Sarragosse.

Suite des brouilleries

Le jour de la Pentecôte, Don Pedre Roi d'Aragon, tint les Etats à Barcelonne, où l'on célébra avec beaucoup de solemnité la cinquantiéme année de son Régne : il demanda aux Etats, lorsqu'ils étoient sur le point de finir, un don gratuit qui lui tut accordé. Presque dans le même tems, l'Infant dans la Fami!. Don Jean, qui vivoit en mésintelligence avec son pere & sa le Roïaled'A- belle-mere, eut à Sarragosse une entrevûe avec l'Infant Don Carlos, héritier de la Couronne de Navarre, & fit avec lui une Ligue étroite pour se mettre à l'abri du courroux de son pere. Ces deux Princes convinrent ensemble, que pour resserrer les nœuds de leur alliance, Don Jayme, fils de l'Infant Don Jean, épouseroit une fille de l'Infant de Navarre. Le Roi Don Pedre averti de ceci, se persuada que son fils & sa brue n'agissoient que par les conseils de Doña Constance Pérellos, qui étoit attachée à leur service. Dans cette pensée, il envoia dire à l'Infant Don Jean de faire mettre en prison Dona Constance, le menaçant de détruire toute la famille de cette Dame. L'Infant demanda du tems pour se déterminer; mais le Roi son pere irrité de sa lenteur, le priva de la part qu'il avoit au Gouvernement du Roiaume : violence de laquelle l'Infant appella au Grand Bailli d'Aragon,

Démarches inutiles du Comte d'Ampurias, pour recouvrer les Etats.

Fin des troubles de Sardaigne.

Dans le même tems le Comte d'Ampurias avoit levé quelques Troupes en France pour entrer en Catalogne, & recouvrer son Etat; mais celles-ci se retirerent, aiant appris qu'elles étoient bien inférieures en nombre à celles que le Roi d'Aragon avoit mises sur pied. Le Roi Don Pedre débarrallé par-là de l'inquiétude que ce Comte pouvoit lui donner, poussa vivement l'affaire de Sardaigne contre Léonore d'Arborréa & les Gênois. Enfin après quelques événemens peu importans, on convint que le Roi pardonneroit aux (A) AYALA.

Infulaires

Infulaires rébelles, abandonneroit à Léonore tous les Domaines de son pere, & remettroit son mari en liberté: on mar- Anna'z DE qua aussi les Ports dans lesquels les Génois & les Aragonnois pourroient entretenir des Ateliers pour la construction des Vaisseaux & des autres embarquemens, & pourroient avoir leurs Bâtimens & leur Flotte \*. Après que le Roi Don Le Roi d'A-Pedre fut ainsi délivré de ces grands embarras, son ambition ragon s'attire lui sit souhaiter d'avoir en propriété la Ville de Tarrago ne. du Ciel, & L'Archevêque Don Pedre Clasquier s'y opposa fortement, est attaqué, sonal tant à cause de sa réddification du Siège Archiépis-d'une maladie mortelle. copal, tant à cause de sa réédification, qu'en vertu des donations des Papes & des Rois ses Prédécesseurs; mais le Roi qui n'écoutoit que son caprice, sans s'inquiéter des droits, donna ordre à Don Raymond Alaman d'aller avec un Corps de Troupes se saisir de cette Ville. Don Raymond obéit; & le pauvre Archevêque, qui n'étoit point en état de résister à un Ennemi si puissant avec les armes temporelles, eut recours aux spirituelles, & excommunia tous les Usurpateurs. Voiant le peu d'effet que cette démarche produisoit sur l'esprit de ceux qui avoient exécuté l'ordre du Roi, il alla à l'Eglise, qui est sous l'Invocation de Sainte Thécle; & après y avoir dévotement recommandé sa cause à la Sainte, il cita le Roi au Tribunal de Dieu. La Majesté Divine voulut bien s'intéresser pour le bon Archevêque; & la Sainte Vierge & Martyre apparut au Roi, lui reprocha vraisemblablement son attentat sacrilége, & lui donna un soufflet, dont le Roi sut extrêmement effraié & consterné. Immédiatement après, le Roi tomba dangereusement malade; & connoissant qu'il alloit bientôt terminer sa vie, en punition de son crime, il ordonna de rendre à l'Archevêque la Ville & tout ce qu'il avoit usurpé, dans l'espérance d'acquitter par-là sa conscience. Pour rendre même cet ordre plus public & plus sûr, il le fit expédier en présence de son Confesseur, & des personnes qui formoient son Conseil: exemple mémorable pour apprendre aux Rois à ne point s'approprier les biens des Eglises ni des Ecclésiastiques, s'ils ne veulent point éprouver de femblables châtimens (A).

1386.

(A) Zurita. \* Mariana met ce Traité en l'année fuivante, affurant qu'il ne fut fait que fous le Régne de Don Jean, fils & successeur du Roi Don Pedre. Il obmet

aussi l'article qui regarde les Génois,

Tome V.

Xxx

#### HISTOIRE GENERALE 330

138¢-Don Carlos, Infant de Na-Castille.

Bretagne.

Sédition à Pampelune, appailée.

Translation à cette Ville min, Evêque d'Amiens.

Navarre dangereusement malade.

> 1387. Sa mort.

L'Illustre Don Carlos, Infant de Navarre, touché de l'inquiétude du Roi de Castille son beau-frere, depuis le débarquement du Duc de Lancastre, lui amena un Corps de Troupes, & l'accompagna toute l'année. Ce fut alors que l'Invarre, secou- tante Dona Jeanne sa sœur épousa Jean de Montsort, Duc re le Roi de Bretagne. A Pampelune, And-é de Torellas souleva quel-Mariage de ques gens de la lie du Peuple, & mit la Ville en combustion. Pona Jeanne sous prétexte que les denrées etoient trop cheres, & qu'on fa sœur, avec régissoit mal les revenus de la Couronne. Le Roi Don Carfort, Duc de los fit arrêter tous les séditieux, & Torellas fut pendu avec trois des principaux mutins : les autres furent bannis en punition de leur audace, ou expierent leur crime dans des prisons. Depuis quelque tems le Roi Don Carlos souhaitoit sort d'avoir une Relique de Saint Firmin, Evêque d'Amiens, pour d'une Religie en enrichir l'Eglise Cathédrale de la Ville de Pampelune, de Saint Fir- dont le Saint étoit originaire; & l'aiant enfin obtenue, il la fit placer avec beaucoup de solemnité. Après avoir eu cette Le Roi de satisfaction, les infirmités, dont il étoit déja tourmenté depuis long-tems, l'accablerent tellement, qu'il comprit que sa derniere heure approchoit; c'est pourquoi il se disposa à la mort en Prince Chrétien (A):

Au premier jour de Janvier, mourur le même Don Carlos, Roi de Navarre, qui fur inhumé dans le Chœur de la Carhédrale de Pampelune. Plusieurs Historiens étrangers racontent que le feu aiant pris par hazard à un drap qui étoit imbibé d'eau-de-vie, & duquel on l'avoit enveloppé par remede pour ses infirmités, il sur dévoré par les slammes, & périt ainsi \*; mais Aléson prouve le contraire. Les François

 Mariana a adopté cette opinion. Il veut aussi, de même que M. l'Abbé Langler dans ses Tablettes Chronologiques que ce Roi de Navarre air été le second du nom de Charles, ou Don Carlos. FERRERAS ne le marque au contraire que comme le premier. Cette différence vient de ce que FERRERAS ne met point Charles IV. Roi de France, au nombre des Rois de Navarre, au lieu que les deux autres ont cru avec raison devoir le faire, ce Monarque afant légitimement hérité de cette Couronne, après la mort de Louis Hurin, & de Philippe V. ses freres aînés, Rois de France & de Navarre, qui ne laisserent point de postérité masculine. Jean I. | disposition n'eur pas lieu-

enfant posthume de Louis Hutin, n'aiant vécu & régné que huit jours; puisqu'il étoit comme eux fils de Jeanne, femme de Philippe IV. Roi de France, à qui la Navarre appartenoit en propre. M. l'Abbé Langlet avance d'un an la more de Charles II. dans l'Ouvrage cité. On voir dans les MM. SS: de Baluze, nomb. 407. que ce Prince asant fait son Testament le 30. de Novembre 1376. y avoit mis une clause, suivant laquelle il laissoit à ses deux filles, Marie & Blanche, la Baronnie de Montpellier, & le Comté de Cessenon, jusqu'à ce que Charles son fils, leur eur donné à chacune soixante mille francs; mais comme le Roi de France s'étoit saisi de ces Domaines, cette

l'ont surnommé le Mauvais, à cause des occupations qu'il leur a données, & des troubles qu'il a fomentés dans leur Païs pour soutenir ses intérêts. Si l'on envisage cependant ses actions, on conviendra qu'il n'a point été assez méchant pour mériter ce surnom. Ce n'est pas qu'il n'ait eu, comme homme, quelques défauts & quelques passions; mais ses excellentes qualités l'ont beaucoup emporté sur ses vices\*. L'Infant Don Carlos son fils étoir à Penasiel en Castille, avec sa femme & ses filles, quand il apprit sa mort. Il en informa sur le champ le Roi de Castille son beau-frere; & comme il du Roi de Caétoit obligé de retourner en Navarre, il alla prendre congé le nouveau de ce Monarque, qui en reconnoissance de la maniere obli- Roi de Nageante avec laquelle il étoit venu à son secours, lui fit la remise des vingt mille Pistoles qui étoient dûs par le seu Roi Don Carlos, & lui rendit les Châteaux qu'il avoit reçus en engagement, pour sûreté de cette somme. Le Navarrois partit ensuite pour son Roiaume, & y étant arrivé le 28. de Janvier, il fut proclamé Roi; mais il crut devoir différer son Couronnement jusqu'à un tems plus favorable. Rendu dans ses Etats, la premiere chose qu'il fit, fut de donner ordre aux Docteurs de s'assembler, pour régler le fameux point de l'obédience; de sorte qu'il sut alors décidé, que l'on reconnoîtroit Clément, en protestant néanmoins de se soumettre à tout ce qui seroit ordonné à ce sujet par le Concile Général. Après que l'on eut terminé cetté affaire \*\*, le nouveau Roi envoia en Castille querir sa femme & ses filles (A).

Don Pedre, Roi d'Aragon, survécut peu au Roi Don Carlos son beau-frere : il termina sa vie le cinquiéme jour de Roi d'Ara-Janvier, & reçut la sépulture dans le Monastere de Pobléte, gon. Don après avoir porté long-tems la Couronne d'Aragon. Ce fut Jean son fils, un Prince ambitieux, cruel en quelque maniere, fin, méfiant, peu religieux, extrêmement attentif à ses intérêts,

Générofice stille, envera

Mort de

\* Mariana, que le P. d'Orléans paroît avoir suivi, n'a pas pensé de même que FERRERAS; car il prétend que ce Prince s'attira le courroux du Ciel, & se rendit digne de la mort affreuse qu'il éprouva, par ses cruautés, ses violences, son avarice, ses trahisons, & ses infames débauches. Il n'est pas facile de décider qui de ces deux Ecrivains a rai-

ton, parce que les meilleurs Auteurs sont

(A) Aléson.

\* M. l'Abbé Fleury prétend qu'elle ne fut entierement réglée qu'en 1390. puisqu'il dit que ce fut le 6. de Février

eux-mêmes partagés sur ce point.

de cette année, que Charles III. Roi de Navarre, se déclara pour Clément VII. par Lettre Parente datée de la Ville de Pampelune, & que l'Evêque Martin de Zalva n'avoit pas peu contribué à lui faire prendre ce parti. Voïez ma troisiéme note sous l'année 1390.

Xxxii

1387. Sibille, Reine Douairêtéc.

courageux, & ferme dans les adversités qu'il éprouva. La veille de sa mort, Sibille sa semme s'enfuit de Barcelonne avec Bernard de Fortia son frere, & le Comte de Pailhars, pour se mettre à couvert du ressentiment de l'Infant Don riere, est ar-Jean, qui devoit succéder au Trône, & avec qui elle avoit eu de si grands démêlés; mais quoique l'Infant Don Jean sût malade à Girone, quand le Roi son pere termina sa vie, la Reine Douairiere ne put éviter son malheur. Les Catalans. voulant signaler leur zéle pour leur nouveau Souverain, se mirent en devoir d'arrêter cette Princesse, & de s'assurer de sa personne. Ainsi l'Infant Don Martin alla à sa poursuite avec le Comte de Cardone; & Sibille voiant qu'on étoit sur le point de l'atteindre, se retira avec ceux qui l'accompagnoient, dans le Château de son frere. Dès que l'Infant en fut informé, il marcha vers cette Place, l'y assiégea, & la força de se rendre avec tous ses Partisans. Il ne les eut pas plûtôt en son pouvoir, qu'il les mena tous à Barcelonne, où ils furent enfermés dans d'étroites prisons.

On lui fait ion procès & à ses Parti-

L'Infant Don Jean, devenu Roi d'Aragon, étant convalescent, passa à Barcelonne, où il sit, à son arrivée, l'Infant Don Martin son frere, Duc de Montblanc. On commença sur le champ à traiter l'affaire de la Reine Sibille & des autres. Le principal crime que l'on imputoit à cette Princesse sur la déposition d'un Juif, & en vertu de quelques expériences, étoit d'avoir ensorcelé son mari, & maléficié le Roi Don Jean. On appliqua à cette occasion, plusieurs personnes à la question; & la plûpart de ceux qui parurent coupables: & complices, furent condamnés à mort. Sur ces entrefaites, le Cardinal de Luna arriva à Barcelonne, de la part du Pape appellé Clément, pour solliciter l'obédience du Roi Don. Jean: affaire dont le feu Roi son pere avoit paru peu s'inquiéter. Il obtint facilement ce qu'il souhaitoit; & le Roi sit en conséquence expédier son Décret, en date du 24. de Février. Aiant aussi intercédé au nom du Pape & au sien propre, pour la Reine Sibille, pour le frere de cette Princesse, & pour le Comte de Pailhars, le Roi leur accorda, à fa priére, la vie à tous trois. Cependant la Reine Douairiere fut contrainte de renoncer à tous les Domaines & aux revenus que: le Roi son mari lui avoit laissés, & le Roi Don Jean les donna sur le champ à Dona Violente sa femme.

Le 8, de Mars, le Roi d'Aragon confirma les Priviléges de Le. nouveau:

la Catalogne, & déclara nulles toutes les donations qui avoient été faites par son pere. Etant ensuite passé à Sarragosse, il y reçut les sermens de fidélité, & nomma Gouverneur des Duchés d'Athênes & de Patras, le Vicomte de Roc-Roi donne au caberti, qu'il fit partir pour ces quartiers avec une Flot-

te (A).

Presque dans le même tems arriva le Comte d'Ampurias, beau-frere du Roi Don Jean, lequel n'eut pas plûtôt appris nes & de Pala mort du Roi Don Pedre son beau-pere, qu'il quitta la Fran- tras. ce pour revenir dans ses Etats. A la premiere nouvelle de son retour, le Roi parut très-mécontent \*; mais sur ce qu'on lui représenta que le Comte avoit été dépouillé de ses biens, & les Etats. contraint de quitter sa patrie, uniquement pour avoir contribué à son mariage, il le reçut en grace, & donna ordre de lui rendre tout ce que son pere lui avoit ôté. Comme la Reine étoit jeune, cette Princesse commença de témoigner alors estouvert aux beaucoup de goût pour les Bals, la Musique, & la Poesse; & le Roi aiant paru y prendre plaisir par complaisance pour elle, le Palais devint un Théâtre ouvert à tous ces divertiffemens (B).

Le Roi de Portugal, après avoir reçu la dispense pour son mariage, selon les uns, ou sans l'avoir encore obtenue, selon d'autres \*\*, passa à Porto, & y épousa le deuxième jour gal, avec Dode Février Dona Philippe, fille du Duc de Lancastre, en na Philippe, présence de quelques Présats, & de la principale Noblesse. de Lancastre. Il se mit ensuite à la tête de ses Troupes, & fit dire à son beau-pere de le joindre avec les siennes à Bragance, afin d'entrer ensemble en Castille. Le Pape Urbain remit à ceux qui allerent lui demander la dispense, une lettre pour le Duc de Lancastre, par laquelle il l'exhortoit à la guerre de Cafille, dont il traitoit le Roi de Schismatique. Il accorda aufstr de grandes Indulgences à tous ceux qui serviroient en faveur

du Duc contre le Castillan (C).

Don Jean, Roi de Castille, informé des préparatifs que

Le Roi de

(A) ZURITA, RAYNALDUS.
(B) ZURITA.

pour recouvrer ses Etats : crime qui n'auroit dû paroître tel qu'aux yeux du feu Roi, & non du Roi Don Jean; puis que c'étoit pour avoir obligé le dernier 🛩 qu'il avoit été persécuté, & forcé en: quelque maniere d'avoir recours aux Etrangers.

\*\* Mariana est du nombre des des-

J. C. 1387.

Vicomte de Roccaberti le Gouvernement des Duchés d'Athê-

purias dans

Mariage de Don Jean,

Roi de Portu-

fille du Duc



<sup>(</sup>C) WALFINGAN, RAYNALDUS. \*Si l'on en croit Mariana, le nouveau Roi d'Aragon porta l'ingratitude juiqu'à faire mettre en prison & resserrer rès-étroitement le Comte d'Ampurias son beau-frere, lui reprochant d'avoir poulu se servir du secours de la France niers.

1387. des mesures Prince & le caltre.

faisoient ses Ennemis, & de l'endroit par où ils avoient des-ANNE DE sein d'entrer sur ses Terres, donna ordre, pour leur ôter les moiens de subsister, d'enlever tous les vivres, & aux Habi-Castilleprend tans des Places de retirer leurs Troupeaux & leurs effets. U pour se désen- lui arriva de France sur ces entresaites, plusieurs Soldats. & dre contre ce quelques Seigneurs qu'il mit dans les postes les plus impor-Duc de Lan- tans, en attendant deux mille Lances que le Duc de Bourbon devoit lui amener. Toujours persuadé qu'aiant les Peuples pour lui, le moien de terminer cette guerre étoit de faire ensorte de couper les vivres aux Ennemis, il dispersa ses Troupes, & les logea à Zamora, à la Mota de Toro, à Castro-Nuno, à Villaspand, à Valdéras, à la Valence de Don Jean. à Benaventé, & dans les autres Places Frontières de ces quartiers.

Les deux zlerniersfe joignent, entrent en Castille, & y font peu de progrès.

Cependant le Duc de Lancastre alla de Galice à Bragance avec six cent Lances & autant d'Arbalêtriers; parce que la plûpart de ceux qu'il avoit amenés avec lui, étoient morts de la maladie épidémique, ou avoient été massacrés par les Galiciens. Le Roi de Portugal se rendit aussi à cette Ville avec ses Troupes, & la Reine sa semme l'y accompagna pour voir son pere. Quelques jours après, la Reine retourna à Coimbre, accompagnée de l'Archevêque de Brague, de Gonçale Mendez Vasconcellos, & de Diegue Lopez Pacheco. Dès qu'elle fut partie, le Portugais fit la revûe de son Armée, qui se montoit à deux mille cinq cent Lances, & à six mille Fantassins, parmi lesquels il y avoit un bon nombre d'Arbalêtriers. Il se mit ensuite en Campagne avec son beau-pere; & le vingt-cinquiéme jour de Mars, ils entrerent tous deux en Castille par Alcanizas. Alant pris de-là leur route par Tabara, ils allerent assiéger Benaventé; mais malgré toutes leurs vigoureuses attaques, ils furent toujours repoussés par Don Alvar Pérez Ossorio, qui avoit dans cette Place une bonne Garnison. Pendant ce siège, Martin Vasquez, & Jean Fernandez Pacheco, sortirent du Camp pour fourrager. Ils s'avancerent jusqu'à Castro-Calvon, qu'ils mirent à sac; & aïant enlevé tous les Bestiaux qu'ils trouverent dans cette Contrée, ils les conduissrent à l'Armée. D'un autre côté, Don Alvar Pérez Ossorio sit faire quelques sorties qui incommoderent si fort les Assiégeans, que le Roi de Portugal & le Duc furent à la fin obligés de décamper, après être restés huit jours devant Benaventé. Les Ennemis passe-

sent à Matilla d'Arçon; & comme ils commençoient à se sentir beaucoup du manque de vivres, ils firent, pour en avoir, différens détachemens, qui eurent avec les Partis du Roi de Castille quelques rencontres, dans lesquelles la fortune favorisa tantot les uns, tantot les autres. Quoique le Roi de Castille, qui étoit à Tordésillas, apportat tous ses soins pour empêcher les Ennemis d'avoir de quoi subsister, ceuxci prirent deux petites Places de Don Alvar Pérez Offorio, appellées l'une Villalobos, & l'autre Pialos, & emporterent ensuite de force Valdéras, d'où ils tirerent quelques vivres; mais comme on les leur coupoit de toutes parts, leur Armée eut beaucoup à souffrir, & diminuoit de jour en jour

par la maladie épidémique dont elle étoit affligée.

A cette vûe, & sur la nouvelle des troubles qui s'étoient Ils sont consélevés en Angleterre, le Roi de Portugal & le Duc de Lan- traints de se castre se returerent, & s'en retournerent, prenant la route de Ciudad-Rodrigo. Les Troupes Castillannes harcelerent leur arriere-garde, & il y eut à cette occasion quelques légéres escarmouches. Le Roi & le Duc rentrerent en Portugal par Alméyda. Jean de Hollande vint cependant en Castille avec: sa famille, & quelques Dames de la Duchesse de Lancastre. pour aller en Gascogne; & le Roi de Castille lui accorda à cet effet un passeport avec d'autant plus de facilité, qu'il traitoit secrettement d'accommodement avec le Duc de Lancastre, qui voioit de l'impossibilité à réussir dans son entreprise, à cause de l'affection des Castillans pour leur Souverain.

Sur ces entrefaites, le Duc de Bourbon arriva en Castille Le Roi de France enavec deux mille Lances, pour seconder le Roi Don Jean, rance enà qui il en donna avis de Logrono. Tous les Castillans se ré- cours à celui jouirent fort à cette nouvelle, plusieurs d'entre eux se per- de Castille, fuadant qu'avec un signand renfort, & les Troupes de Cas- qui n'en tiretille, on feroit une irruption en Portugal, pour se venger rage. de l'audace du Portugais; mais le Roi de Castille, dont la négociation avec le Duc de Lancastre étoit très-avancée, & qui avoit ses coffres épuisés, fit dire au Duc de Bourbon, que puisque les Ennemis s'étoient retirés, son secours lui devenoit inutile; qu'ainsi il pouvoit passer à Burgos, où l'onpaieroit aux Troupes Françoises ce qui leur seroit du pour leur solde. Le Roi envoia en conséquence à Burgos Don Jean Garcie Manrique, Archevêque de Saint Jacques, qui

1387.

J. C. 1387.

-commode-

caltre.

après avoir réglé le compte dans cette Ville, en paia la meilleure partie, & prit tems pour acquitter le reste, auquel on fatisfit dans la fuite; de forte que le Duc de Bourbon & tou-

tes les Troupes de France s'en retournerent.

Des que le Roi de Portugal fut rentré dans son Roiaume, il alla visiter le Sanctuaire de Sainte Marie de Libéyra, & le Duc de Lancastre prit la route de Coimbre pour voir la Rei-Le Castil- ne Dona Philippe sa fille. Les Envoiés du Roi de Castille se lantraite d'ac- rendirent aussi à Coimbre, & proposerent au Duc, pour terment avec le miner cette guerre, le mariage de l'Infant Don Henri avec Duc de Lan- Doña Catherine, fille du même Duc, & de Doña Constance \*. Cette voie d'accommodement parut être du goût du Duc, qui répondit favorablement, & dit que le Castillan n'avoit qu'à envoier à Bayonne ses Plénipotentiaires, pour régler & signer le Traité: ainsi ces Ambassadeurs retournerent en Castille très-satisfaits.

Le Roi de Portugal reusement malade, & recouvre la Santé.

Lancastre passeàBayonne.

de Castille.

du Roi de Prince.

Le Roi de Portugal, après avoir rempli son vœu, partit zombe dange- pour Coimbre, & fut arrêté en chemin par une maladie trèsdangereuse qui le surprit à Curbal, où la Reine & le Duc de Lancastre se transporterent aussitôt; mais Dieu permit qu'il recouvrât une parfaite santé. Dès qu'il sur rétabli, le Duc de Lancastre prit congé de lui; & après avoir fait ses Le Duc de tendres adieux à la Reine sa fille, il alla à Porto, d'où il passa avec tout son monde à Bayonne en France, sur six Galéres qu'on lui avoit équippées par ordre du Roi de Portugal. Le Monarque Castillan n'eut pas plûtôt appris son arrivée à cette derniere Ville, qu'il y envoia pour conclure le Traité, Ferdinand d'Yllescas son Confesseur, & Religieux de l'Ordre de Saint François, avec les Docteurs Pierre d'el Castillo, & Alvar Martinez, qui étoient tous deux de son Conseil. Aussi-Toute la tôt qu'on eut publié la nouvelle de l'embarquement du Duc Jous l'obesse de Lancastre avec ses Troupes pour Bayonne, toutes les Plafance du Roi ces & tous les Gentilshommes de Galice qui s'étoient déclarés pour lui, se rangerent sous l'obéissance du Roi, qui jugea à propos de leur pardonner, pour ne point causer de troubles Ambassade dans ses Etats. Cependant le Roi de France craignant que France à ce l'accommodement du Roi Don Jean avec le Duc de Lancastre, ne se sit au préjudice de l'alliance qu'il avoit avec le premier, envoia à ce sujet en Castille, un Ambassadeur;

# Voiez la Note suivante.

mais

mais le Monarque Castillan le rassura, en protestant qu'il ne feroit jamais rien qui pût être préjudiciable à la Couronne

de France (A).

A Bayonne, les Plénipotentiaires du Roi de Castille conclurent le Traité de Paix \* avec le Duc de Lancastre & Doña entre le Roi Constance sa femme, aux conditions suivantes : Que l'In- de Castille, & fant Don Henri épouseroit au plûtôt Dona Catherine, fille Lancastre. du Duc, & de Doña Constance : Que si l'Infant Don Henri mouroit avant la consommation du mariage, l'Infant Don Ferdinand la prendroit pour femme: Que l'on assigneroit à Doña Constance la Ville de Soria, & les Places d'Almazan, d'Atiença, de Déza, & de Molina, avec leurs Territoires & leurs revenus: Que l'on païeroit en différens termes au Duc de Lancastre six cent mille francs d'or, pour le dédommager des frais de cette guerre, & à la Duchesse Doña Constance, quarante mille francs par an: Qu'en conséquence, le Duc & la Duchesse renonceroient à tous les droits qu'ils prétendoient avoir au Roiaume de Castille: Que si Don Henri & Doña Catherine mouroient sans postérité, la Couronne passeroit à l'Infant Don Ferdinand, & à ses légitimes Successeurs, aux mêmes conditions, qui seroient confirmées dans l'Assemblée des Etats de Castille; & qu'enfin, pour sureté de l'exécution de tout ceci, on donneroit des ôtages au Duc de Lancastre. On envoia ensuite le Traité au Roi de Castille, pour être ratifié & confirmé de la maniere dont on étoit convenu (B).

Dès que le Roi de Castille l'eut reçu, il convogua les Etats à Briviesca, parce que la peste étoit à Burgos. Tous les Pré- Castille tient lats, les Seigneurs, & les Députés des Villes s'étant rendus les Etats à à cette Place, on délibéra sur les moiens de paier les six cent Briviesca. mille francs au Duc de Lancastre, & la pension à la Duchesse Doña Constance. On résolut pour satisfaire à ces deux engagemens, d'imposer un Tribut dont personne ne sût exemt; après quoi on souscrivit au Traité, & on le renvoïa à Bayone avec les ôtages dont on étoit convenu. Là, le Duc & la Duchesse de Lançastre le ratisserent aussi, mais ce sut après origine du

1387.

Traité fait à Eayonne,

Premiere

(A) AYALA, FERDINAND LO- Mariana, qui prétend que ce fut dans EZ, DU-CCHESNE, & d'autres. Cette Ville, & non à Coimbre, comme PEZ, DU-CCHESNE, & d'autres.

\* Il avoit déja été concerté avec le [ Duc de Lancastre à Troncoso, suivant

Tome V.

(B) AYALA, & FERBINAND LO- | le marque FERRERAS, que cette Négociation fut entamée par les Ambassa-deurs de Castille.

Yyy

ANNE'S DE

1388. d'Espagne.

Entrevûe Navarre.

du Duc de Lancastre, Prince des Afturies.

On leve une nouvelle impolition.

avoir ajoûté que l'Infant Don Henri, héritier de Castille, & tous ceux qui dans la suite seroient destinés à succéder à cette Couronne, porteroient le Tître de Prince des Afturies. Quand Thre de Prin- l'Assemblée des Etats sut sinie, le Roi passa à Soria, & denes, que por- là à Calahorra, où il eut une entrevûe avec Don Carlos, tent les fils Roi de Navarre, son beau-frere, qui retourna ensuite dans aînés des Rois fon Roiaume. Le Roi Don Jean envoia à Fontarabie, quelques Prélats, & plusieurs Seigneurs & Dames de la premiere des Rois de distinction, pour recevoir Dona Catherine, sille du Duc de Castille & de Lancastre, & de Dona Constance, & surure épouse du Doña Ca- Prince Don Henri. Cette Princesse arriva à cette Ville avec therine, fille une nombreuse suite, & la Noblesse qui étoit allée au-devant d'elle, la conduisit à Palence, où le Roi & le Prince son fils fiancée avec l'attendoient. Elle y fut reçue au milieu des acclamations. Don Henri, & fiancée dans la Cathédrale avec le Prince Don Henri, qui n'avoit encore que neuf ans, quoiqu'elle en eût déja quatorze \*.

Quelques Villes & Places firent de grandes difficultés, lorsqu'il s'agit de paier le Tribut imposé pour l'acquit des six cent mille francs; ce qui fit que le Roi voulant obvier à tout, donna ordre qu'elles satisfissent à leur imposition, & qu'on leur en tînt compte sur les autres droits de la Couron-La Duches- ne. Presque dans le même tems, la Duchesse de Lancastre se de Lanca-stre vient voir aïant envie de voir le Roi de Castille son cousin, son neveu, le Roi de Ca- son gendre, & sa fille, en donna avis au Monarque Castillan; & le Roi envoia sur le champ au-devant d'elle quelques Seigneurs qui l'amenerent & l'accompagnerent à Médina-d'el-Campo, où il étoit. Doña Constance sut reçue du Roi avec de grands témoignages de joie, & lui donna une Couronne d'or très riche, qu'elle avoit destinée pour son mari, en cas qu'il fût couronné Roi de Castille, & un vase d'or d'un grand prix, & très-bien travaillé: le Roi Don Jean fit présent à son mari d'un bon nombre de chevaux & de mules (A).

Concile de Palence, pour le rétablissement de la

Le Cardinal Pierre de Lune étoit venu en Espagne par ordre du Pape Clément, qui résidoit à Avignon, pour réformer le relâchement que le tems avoit introduit dans la Dif-

(A) AYALA. Quoique Mariana donne dix ans à Don Henri, & par-la une année de plus qu'il n'avoit réellement, puisque ce Prin-Ce étoit né en 1379.comme on l'a déja vû;

il met une plus grande disproportion d'age entre lui & la future épouse, prétendant que Doña Catherine avoit deja dix-neuf ans.

D'ESPAGNE, VIII. PARTIE, Siec. XIV. 539

cipline Eccléfiastique. Après avoir séjourné quelque tems en Aragon & en Navarre, il passa en Castille, où il sollicita le Roi Don Jean, de permettre la Célébration d'un Con1388.

Discipline cile pour rétablir la Discipline Ecclésiastique dans son an-Ecclésiasticienne vigueur. Le Roi y consentit avec plaisir, & le Con-que. cile fut convoqué à Palence, où se rendirent tous les Prélats de Castille, de Léon, de Galice, & d'Andalousie, à l'exception de celui de Plasencia: le Cardinal y présida, & on y fit sept Canons, que l'on peut voir dans les Conciles du Cardinal d'Aguirre.

Pendant que le Roi de Castille avoit toutes ces occupa- Le Roi de tions, le Roi de Portugal toujours attentif à recouvrer tout Portugal rece qui étoit de sa Couronne, se mit en campagne à la tête Places. de ses Troupes, & reprit Melgoso & Campomayor (A).

Don Carlos, Roi de Navarre, envoia ses Ambassadeurs au Roi d'Aragon, pour mettre la derniere main au Traité, du Roi de Natouchant le mariage de Dona Jeanne sa fille, avec Don Jay- d'Aragon. me, fils de l'Aragonnois (B).

Le Duc de Lancastre s'étant accommodé avec la Castille, envoïa demander au Roi d'Aragon, par l'Archevêque de gence entrele dernier & le Bourdeaux, le paiement de la Cavalerie qu'il devoit fournir Duc de Lantous les ans aux Rois d'Angleterre, en vertu du Traité qui caftre dissiavoit été fait entre le feu Roi d'Aragon son Pere, & Edouard pée. Frere du Duc. L'Archevêque arrivé en Aragon, exposa au Roi le sujet de son Ambassade; mais le Monarque Aragonnois lui répondit qu'il ne devoit rien, parce que le secours de Cavalerie, en faveur de l'Angleterre, avoit toujours été prêt, & qu'on ne le lui avoit point demandé; condition sans laquelle il n'étoit pas obligé de le faire partir. Comme malgré toutes ses instances, le Roi & ses Ministres persisterent à soùtenir qu'il n'étoit rien dû, l'Archevêque piqué, parla dans des termes si peu mesurés, que le Roi donna ordre de l'arrêter, & de le tenir sous bonne garde. Le Duc de Lancastre n'eut pas plûtôt appris la détention de son Ambassadeur, que transporté de colère, il fit passer en Aragon quelques Troupes qui commirent de grandes hostilités, & prirent le Château de Rosano; mais cette affaire sut bientôt accommodée, fans que l'on sçache de quelle maniere (C).

Mésintelli-

En cette même année, l'Empereur Venceslas envoia en

**Ambaffade** 

(A) AYALA. (B) ALÉSON. (C) ZURITA.

Yyyij

Anne'e de J. C. 1388. de l'Empereur Venceslas, au Roi d'Aragon.

Le Pape Clément reconnu en Aragon.

Plufieurs ragonnois défapprouvent

3:

Ambassade au Roi d'Aragon, dont le caractere quadroit fort avec le sien, Robert de Prague, pour lui demander son amitié; & l'Aragonnois lui fit une réponse des plus obligeantes. A l'égard de la Sardaigne, le Roi d'Aragon laissa à Léonore d'Arboréa, tous les Etats de son Pere, & donna la Vice-Roïauté de cette Isle à Don Simon Pérez d'Arénos, qui y passa avec trois cent Cuirassiers: il confirma aussi le Vicomte de Roccaberti dans le Gouvernement d'Athênes & de Patras. Enfin vaincu par les vives instances de sa femme, au sujet de l'obédience, il envoia une personne à Avignon pour

la donner en son nom au Pape Clément (A).

Comme le Roi & la Cour ne cherchoient alors qu'à plaire Seigneurs A- à la Reine, il n'étoit plus question que de Bals, de Danses, de Musique, d'Académie, de Poësie, de Festins, & de mala conjuite du gnificence dans les habits. Ainsi le Roi affectionné à la Poësie vulgaire que l'on appelloit Gaya \*, fit venir de France quelques Maîtres, & en établit une Ecole, de manière qu'il se livra tout entier à ces divertissemens, & ne pensa presque plus au Gouvernement. Le jugement sévére de la Noblesse d'Aragon ne tarda pas à reconnoître le tort que cela faisoit au Roi & à l'Etat. On lui fit en conséquence des remontrances; & le Roi aïant promis d'apporter le reméde convenable, convoqua à cet effet les Etats à Monçon. Tous les Prélats & Seigneurs se rendirent à cette Place au tems marqué; & les principaux d'entre eux insisterent pour que l'on bannît du Palais les danses, les festins, & les abus qui en étoient la suite, & qu'on en sit sortir Dona Carraza Villaragut, qui étoit une des plus grandes Favorites de la Reine, & la principale fautrice de tous ces désordres, pour flater le goût de sa Maîtresse. Comme le Roi ne vouloit point que cette affaire fût agitée publiquement dans les Etats, il s'éleva à ce sujet quelques troubles; & les personnes zélées pour le bien public, prirent de-là occasion de se retirer, & de passer arméesà Calazan, où d'autres mécontens se joignirent à eux; maiscomme les hommes se réglent ordinairement dans leur manière de vivre sur les Rois & leurs Favoris, plusieurs coururent aux armes en faveur de la Reine & de Doña Carraza. Cependant le Roi, voiant que cette affaire étoit sur le point de causer une guerre civile, jugea à propos de faire sortie

> (A) ZURITA. | Langue Limosine. \* Elle étoit, suivant Mariana, en

D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 541 du Palais Dona Carraza, & de défendre à cette Dame d'avoir aucune communication avec la Reine & les Infans; de sorte que les troubles furent alors dissipés (A).

Dans cette même année, Clément VII. créa Cardinal

Don Jayme d'Aragon, Evêque de Valence (B).

Don Jean, Roi de Castille, alla de Médina-d'el-Campo à Pourpre. Toléde avec Doña Constance sa cousine; & étant convenu d'avoir une entrevûe à Fontarabie avec le Duc de Lancastre, Castille refuse il passa en conséquence avec elle à Burgos. Arrivé à cette de se ligner Ville au commencement du Carême, il tomba malade, & avec l'Angleaprès avoir gardé le lit quelques jours, il se leva, & partit la France. convalescent pour Victoria, où la maladie le reprit. Persuadé alors que le froid excessif de ces quartiers étoit extrêmement préjudiciable à sa santé, il résolut de renoncer à l'entrevûe avec le Duc de Lancastre; c'est pourquoi Doña Constance sa cousine, prit congé de lui. Il sit partir avec elle l'Evêque d'Osma, Don Pedre Lopez d'Ayala, & Ferdinand Yllescas fon Confesseur, qui accompagnerent Doña Constance jusqu'à Bayonne, où elle étoit attendue de son mari. Ces trois Envoiés firent au Duc de Lancastre les excuses du Roi. & conférerent avec lui sur ce qui devoit être traité dans l'entrevûe. Le Duc demandoit que le Roi Don Jean renonçât à son alliance avec la France, & se liguât avec l'Angleterre; mais ils ne voulurent point se prêter à cette proposition, parce qu'ils en avoient des défenses expresses du Roi : ainsi ils se retirerent sans avoir rien conclu, & laisserent le Duc un peu

Le Roi étoit retourné de Victoria à Burgos, lorsque l'Evêque d'Osma, & les deux autres Ambassadeurs, vinrent lui rendre compte de ce qui s'étoit passé avec le Duc. Aïant convoqué de-là les Etats à Ségovie, il alla aussi-tôt à cette Ville, où s'assemblerent Don Frédéric son frere, Duc de Bénaventé, les Prélats, les Grands-Maîtres des Ordres Militaires, les Seigneurs, les Gentilshommes, & les Députés des Villes. On ordonna dans les Etats que la Chancellerie du Roi seroit toujours à Ségovie pour l'avantage de la Vieille-Castille & de la Nouvelle, & on nomma dix Conseillers, dont elle devoit être composée. Don Jean Serrano, Evêque de cette Ville, représenta au Roi que le Prieuré de Gua- de Guadaloudaloupe dont il étoit revêtu, conviendroit fort à l'Ordre de Religieux

1388.

Don Jayme d'Aragon,

1389. Le Roi de

(A) ZURITA & ABARCA. (B), CHACON.

MRE'S DE J. C. 1389. Hieronymites.

Saint Jérôme, qui avoit été depuis peu fondé en Espagne; & qu'il seroit à propos de lui donner tous les revenus attachés à cette Maison, afin que l'Eglise en sût mieux desservie. Le Roi qui avoit de la piété, y consentit, & chargea l'Evêque d'aller à Saint Barthélemi de Lupiana, faire cette proposition au Prieur & aux Religieux, qui accepterent l'offre, & convinrent de faire un Monastere de cette Maison, qui leur fur abandonnée l'année suivante avec toutes ses annéxes (A).

Tréve entre les Anglois & les François. lans & les

Comme l'on apprit pendant l'Assemblée des Etats, que les Rois de France & d'Angleterre avoient fait une Tréve de trois ans, le Roi Don Jean profita de l'occasion pour dépu-Les Castil- ter au Roi de Portugal Ferdinand d'Yllescas son Confesseur. Portugais en afin de tâcher de convenir aussi avec ce Prince de quelque font une auffi. suspension d'armes, parce que les Peuples de Castille étoient très-fatigués de cette guerre, & avoient besoin d'un peu de repos. Ferdinand s'acquitta de sa commission, & conclut une Tréve de six mois. Quelques-uns disent que le Roi de Portugal refusa de s'y prêter; mais je suis Ayala, qui vivoit alors, & qu'on ne peut soupçonner d'avoir voulu en imposer sur une affaire qu'il ne pouvoit ignorer.

Divers Répar le Roi de Portugal.

En Portugal, le Roi Don Jean attentif au bien de son glemens faits Roiaume, s'appliqua aux affaires les plus pressantes, pour procurer de la tranquillité à ses Sujets. Il fixa la part qu'ils devoient avoir dans les prises que l'on faisoit sur Mer, afin de terminer les grandes contestations qu'ils avoient entre eux à ce sujet. On contestoit aussi la validité des Sentences, des Contrats, & de tout ce qu'on avoit expédié dans les Places qui s'étoient déclarées pour le Roi de Castille, après que ce Prince avoit été proclamé Roi de Portugal; & le Roi déclara que tous ces Actes étoient nuls, & que tout devoit être réduit à l'état primitif. Comme les Génois réclamoient les effets que les Portugais leur avoient pris sur leurs Vaisfeaux, durant la Guerre avec la Castille, il commanda de leur donner une entière satisfaction. Il s'étoit aussi élevé quelque doute touchant les appointemens des Nobles & de leurs enfans, qui servoient à la Guerre; mais le Roi les fixa, & marqua les conditions aufquelles on pouvoit en jouir, & à quel age les enfans seroient en droit d'y prétendre. Pour donner plus de force à toutes ces dispositions, il assembla à Brague les Etats, dans lesquels il les fit confirmer. Dans le même

(A) AYALA & COLMÉNARES, dans l'Histoire de Ségovie.

tems, l'Infant Don Denis son frere, & Don Pedre de Castro, passerent de Castille à cette Ville, & lui baiserent la ANNIE DE main. Quoique le Monarque Portugais les reçût avec bonté, il fit partir pour l'Angleterre l'Infant Don Denis, de crainte Infant de Porqu'il ne causat quelque trouble dans le Rosaume; mais l'h-tugal, pris par fant passant sur les Côtes de Bretagne, fut pris par des Cor- des Corsaires, & relâché. saires avec le Vaisseau sur lequel il étoit. Ceux-ci le garderent soigneusement, dans l'espérance d'en tirer une sorte rancon, jusqu'à ce que voiant le peu de cas que le Roi de Portugal son frere en faisoit, ils crurent devoir lui rendre la liberté, pour éviter la dépense que son entretien leur coûtoit : ainsi l'Infant Don Denis retourna en Castille.

En allant à Brague, le Roi n'avoit pas seulement eu en vûe de tenir les Etats: son intention étoit encore d'y rassembler ses Troupes, afin de recouvrer Melgazo, sur la Frontière gazo. de Galice. S'étant donc mis à la tête de son Armée, il alla assiéger cette Place, & l'attaqua vivement. Alvar Pérez, qui en étoit Gouverneur, se défendit avec valeur, de sorte que l'on fit pleuvoir de part & d'autre une grêle de pierres, par le moien des machines dont on se servoit alors. La Reine vint voir le siège; & pendant qu'elle y étoit, le Gouverneur fit sçavoir au Roi de Castille, en quel état étoit la Place; & que s'il n'étoit secouru, il seroit contraint de la rendre. Enfin le secours de Castille aïant manqué, Alvar Pérez capitula, & remit après cinquante jours de siège, la Place au Roi de Portugal, qui en donna le Gouvernement à Jean Rodriguez de Sa.

Après cette expédition, le Roi marcha vers la Ville de Tuy, à dessein de la ranger sous son obéissance. Don Payo de ville de Tuy. Soto-Mayor, qui y commandoit, s'y enferma aussitôt avec quelques Troupes, & informa le Roi de Castille de l'intention du Portugais. Le dernier cependant affiégea la Place; & le Roi de Castille chargea Don Jean Manrique, Archevêque de Saint Jacques, Don Pedre Ténorio, Archevêque de Toléde, & le Grand-Maître de Calatrava, de voler à son tecours avec le plus de Troupes qu'ils pourroient; mais quoique ceux-ci fissent le plus de diligence qu'il leur sût possible, le Roi de Portugal attaqua la Ville avec tant de vigueur. qu'elle fut contrainte de se rendre avant que l'on pût la secourir (A).

Il s'empare

(A) AYALA, FERDINAND LOPEZ.

544

J. C. 1389.

· Valence d'Alcantara recouvrée par les Castillans, les Portugais.

Quand le Roi de Castille eut perdu cette Place, Don Martin Yanez de Barbuda; Grand-Maître d'Alcantara, leva dans l'Estrémadure six cent Chevaux, & un grand nombre de Fantassins, pour recouvrer Valence d'Alcantara, qui étoit en la puissance des Portugais, & qui avoit pour Gouverneur Martin Fréyre, Seigneur d'une illustre naissance. Le Grand-& reprise par Maître assiégea la Ville; & le Gouverneur, voiant qu'il n'étoit point secouru, la rendit par capitulation, & l'évacua, après avoir tenu bon quelque tems. Ainsi le Grand-Maître la recouvra, & y laissa pour Gouverneur Diégue Flores, Commendeur de Piédra-Buéna, avec une Garnison suffisante. Il fit ensuite une irruption en Portugal, brûla quelques Places, & emporta un riche butin; mais pendant qu'il commettoit ces hostilités, Martin Fréyre qui pensoit à reprendre Valence, assembla un Corps de Troupes, avec lequel il escalada de nuit cette Place, sans être découvert, & s'en empara. Quelques-uns des Chevaliers furent massacrés dans cette occasion, & le Commendeur Flores s'échappa avec les autres comme il put (A).

Nouvelle Tréve entre le Portugal & la Callille.

Le Roi de Castille, qui connoissoit la nécessité de faire la Paix, ou une Tréve avec le Roi de Portugal, pour la raison que j'ai rapportée précédemment, ne se lassa point de la solliciter; & le Roi de Portugal paroissant y être porté, par le conseil de ses Ministres, on convint de part & d'autre d'envoier des personnes pour la négocier. Les Plénipotentiaires de Castille allerent en Portugal, & trouverent à Brague le Roi, qui consentit que cette affaire fût traitée à Monçon, où Don Alvar Gonçalez, Prieur de l'Hôpital, & Laurent Annes Fogaza, son Grand-Chancelier, passerent à cet effet par fon ordre. On conclut donc à Monçon une Trève de six ans, à condition que le Roi de Portugal rendroit à celui de Castille les Villes de Tuy & de Salvatierra, qu'il avoit prises en Galice; que le Roi de Castille restitueroit pareillement au Portugais Noudar, Olivença, & Mertola, & dans la Riba de Coa\*, Castel-Rodrigo, Castel-Mendo, & d'autres Places; qu'on donneroit Miranda & Sabugal au Prieur de l'Hôpital, pour y être comme en mains tierces, & que Valence d'Alcantara seroit rendue au Grand-Maître de cet Ordre,

(A) RADÉS, dans la Chronique des | que la Rivière de Coa enferme entre rdres Militaires. | elle & le Royanme de Léon.

Quand

Ordres Militaires.

C'est ainsi qu'on nomme la Lisière ]

Quand on eut fait ce Traité, les Plénipotentiaires de Castille retournerent en rendre compte à leur Souverain. Le Roi Don Jean étoit alors à Léon, où il étoit passé de Ségovie, après que les Etats furent finis, pour prendre le plaisir de la chasse dans les Montagnes qui sont proche de cette Ville; mais sur la nouvelle de la Tréve, il alla à Tordésillas, où ses Plénipotentiaires le trouverent & l'informerent de tout (A).

La Reine de Portugal accoucha à Sanctaren de Don Al- Naissance de fonse, son fils aîné, qui fut baptisé à Sainte Marie d'Alco-Don Alfonse, la mais de la Roi de Roi de baza , le troisième jour d'Octobre; & le Roi partit aussitôt Portugal. pour Lisbonne, où il fit reconnoître son fils nouveau-né, pour Successeur à la Couronne. Ferdinand Lopez parle dans sa Chronique, de quelques irruptions des Castillans en Portugal, & de la déroute de ceux-ci par le Connétable Péréyra. Il marque aussi que le Roi de Portugal étant dans les environs de Campo-Mayor le premier jour de Septembre, affiégea cette Place le quinze du même mois, & la prit le treize d'Octobre. Tout ce récit cependant souffre, suivant le même Auteur, une grande difficulté, puisqu'il assure que le Roi de Portugal soumit Tuy le 23 d'Août, c'est-à-dire, sept ou huit jours seulement, avant le premier de Septembre, ce qui ne paroît pas un tems suffisant, pour que ce Prince ait pû passer avec ses Troupes de Tuy à Campo-Mayor. On sçait d'ailleurs que quand les Ambassadeurs de Castille trouverent le Roi de Portugal à Brague, c'étoit après la prise de Tuy.

En Navarre, le Roi Don Carlos voiant que la meilleure La Reine de partie de la Noblesse s'étoit presque épuisée sous le Régne Navarre passe partie de la Robielle s'étoit présque épartes lous le les en Castille turbulent de son pere, en arma Chevaliers les principaux, avec ses filpour les attacher à son service. Comme la Reine commença les. à se sentir indisposée, & que malgré les différens remédes ausquels on eut recours, on ne put lui procurer aucun soulagement, elle passa en Castille, par le conseil des Médecins, pour voir si le changement d'air ne lui rendroit pas la santé. Le Roi Don Carlos le Noble, son mari, l'accompagna jusqu'à Navarrété, où Don Jean, Roi de Castille, qui en eut avis, se rendit aussi, afin d'y recevoir cette Princesse sa sœur, avec ses filles. Ainsi le Monarque Castillan vit dans cette Place son beau-frere, qui s'en retourna aussi-tôt, & la Reine

Dona Jeanne resta avec ses filles en Castille (B).

(A) Ayala, & Ferdinand Lo-(B) ALÉSON. Tome V.

 $\mathbf{Z} \mathbf{z} \mathbf{z}$ 

J. C. 1389.

J. C. 1389. Le Roi d'Aragon appaise les mécon-

Bernard d'Ar-

magnac, fur

fes Terres.

sens.

Cependant les troubles continuoient toujours en Aragon pour le sujet dont il a été parlé sous l'année précédente. Le Roi apportoit tous ses soins pour les appaiser, engageant sa parole que tout s'arrangeroit d'une maniere convenable, & au gré d'un chacun. Il convoqua pour cet effet les Etats à Monçon, où il fut enfin résolu que Doña Carroza Villaragut fortiroit du Palais, & n'auroit aucune communication. ni avec le Roi, ni avec la Reine, ni avec l'Infant Don Martin: par-là tout le monde fut content. Mais on n'eut pas plûtôt rétabli le calme dans l'intérieur du Roïaume, que l'on Irruption de eut de dehors d'autres affaires sur les bras. Bernard d'Armagnac aïant rassemblé un grand nombre de Soldats Anglois & François, qui avoient mis les armes bas à cause de la Tréveentre ces deux Nations, s'avança à leur tête par la Catalogne, & saccagea, pilla, & détruisit toute la Contrée d'Ampurias, & celles des environs, sans avoir d'autre prétexte que quelques légers sujets de plainte contre le Roi d'Aragon \*. Le Roi leva sur le champ des Troupes pour chassen ces Fourrageurs; mais comme il lui fallut du tems pour cela. il n'eut cette satisfaction, qu'après qu'ils eurent commis dul'Infant Don rant six mois, toute sorte d'hostilités. Dans ce même terns. mourut à Monçon l'Infant Don Ferdinand, fils du Roi (A).

Mort de Ferdinand d'Aragon.

Celle d'Urniface IX. le remplace.

1390. Castille tenue

Le 15. d'Octobre, Urbain VII. termina sa vie à Rome ; bain VII. Bo- & le onze de Novembre, les Cardinaux de sa faction élurent Pierre Thomacelli, qui prit le nom de Boniface IX. (B).

Après qu'on eut conclu la Tréve entre la Castille & le Portugal, le Monarque Castillan pensa à rétablir le bon ordre à Guadalaja- dans le Gouvernement du Roiaume. Il convoqua à cet effet · les Etats à Guadalajara, où les Prélats, les Seigneurs, & Le Roi y les Députés des Villes s'affemblerent. Toujours chagrin du propose d'ab-diquer la Cou-ronne en sa-fit connoître-à tous les Assistans qu'il avoit dessein d'abdiquer.

(A) ZURITA, ABARCA, & les | Comre prie de-là occasion d'envoier Ber-

(B) RAYNALDUS, CHACON. \* Quoi qu'en dise ici FERRERAS, le motif ne laissoit pas que d'être important. Après la mort de Louis I. Duc d'Anjou, qui arriva le 20. de Septem-bre 1384. Isabelle de Maïorque, Marquise de Montserrat, céda tous ses droits fur le Roïaume de Maïorque à Jean III. Comte d'Armagnac, afin de se procurer par-là une nouvelle protection; & ce 1

nard son frere, avec un Corps de Troupes, dans le Rousfillon & la Catalogne, contre le Roi d'Aragon. Telle fur, comme on le voit dans la nouvelle Histoire de Languedoc, la cause de certe irruption, qui se fit vers la mi-Décem-bre, & qui empêcha le Roi d'Aragon d'avoir une Conférence qu'il avoit projettée avec Charles VI. Roi de France, pour l'affaire du Schisme de l'Eglise.

la Couronne en faveur de son fils, & de ne retenir pour lui que la Seigneurie de Biscaye, avec les Roïaumes de Séville, ANNE'E DE de Cordoue, de Jaën, & de Murcie, afin d'être en état 1390. de s'opposer aux entreprises que les Grenadins & les Africains pourroient former; mais on l'en dissuada, en lui représentant que le partage des Roiaumes ouvre facilement une porte à la révolte, & peut très-souvent causer leur ruine; & que d'ailleurs, le Prince Don Henri n'aiant point l'âge compétent pour tenir par lui-même les rênes du Gouvernement, il y auroit toujours beaucoup à craindre de la part de ceux qui seroient à la tête du Ministère : le Roi trouva leurs remontrances si bien fondées, qu'il se désista de son projet.

Il y avoit en Galice plusieurs personnes, qui craignoient Il y accorde le ressentiment du Roi, pour s'être déclarées dans les guer- une amnistie res précédentes en faveur du Duc de Lancastre, & avoir générale aux facilité au Roi de Portugal la prise de Tuy. Pour les rassûrer, le Roi protesta dans les Etats, qu'il n'avoit jamais eu intention de leur faire du mal; & pour preuve de ce qu'il avançoit, il leur accorda une amnistie générale. Résolu aussi d'appaiser les murmures de plusieurs de ceux qui étoient dans les Etats, & d'autres qui désapprouvoient fort la Tréve qu'il avoit faite avec le Roi de Portugal, il déclara qu'il n'avoit pris ce parti que par compassion pour ses Sujets qui étoient surchargés d'impôts, & presque épuisés. Il ajoûta que son but étoit de les soulager, en évitant les frais de la guerre; & que pour cet effet, il ne vouloit exiger d'eux que ce qui étoit nécessaire pour son entretien, & pour celui de la Reine sa femme, de Dona Léonore, Reine Douairiere de Portugal, mere de cette Princesse, de la Reine Dona Léonore de Navarre, sa propre sœur, & de Don Jean Infant de Portugal, qu'il retenoir prisonnier, & pour amasser quelque somme d'argent, qui le mît en état de recommencer la guerre, dès que la Tréve seroit expirée.

Les Etats lui répondirent que pour remplir son intention, il falloit examiner les Tributs qu'on lui paioit, & leurs produits, le nombre de faire un Etat de ce qui étoit nécessaire pour l'entretien des per-resteroient Jonnes qu'il avoit nommées, & licencier les Troupes pour épar- toujours sur gner les dépenses, laissant seulement sur pied quatre mille Lances, & quinze cent Chevaux-légers pour la garde du Roiaume. Comme le Pape Clément donnoit la plûpart des Bénéfices d'Espagne à des Etrangers, on pria le Roi de faire chant la Col-

On y fixe Troupes qui

Abus tou-

Zzzij

ANNE'E DE J. C. 1390.

lation des Bénéfices. La Reine de Navarre refuse de retourner dans ce

Roïaume.

toutes les démarches nécessaires pour empêcher ces dispositions, qui étoient très-préjudiciables aux Eglises & à la Monarchie.

Durant les Etats, le Roi de Castille reçut une Lettre que Don Ramire d'Avellano, & Don Martin d'Aybar lui apporterent de la part de Don Carlos, Roi de Navarre, & parlaquelle le Monarque Navarrois redemandoit sa femme & ses filles. Il la communiqua aussi-tôt à sa sœur, qui lui sit connoître qu'elle n'étoit nullement disposée à sortir de Castille, & qui allégua pour raison, que l'on n'avoit en Navarre ni pour elle, ni pour les gens de sa Maison, les égards convenables; qu'elle étoit malade, & que bien loin de pouvoir espérer de recouvrer la santé dans ce Rosaume, elle devoit craindre d'y trouver la mort; puisque ses maux n'avoient été causés que par un breuvage empoisonné, qu'un Médecin Juif lui avoit fait prendre. Le Roi étant alors extrêmement indécis sur ce qu'il devoit faire, consulta les personnes en qui il avoit le plus de confiance; & celles-ci lui conseillerent de demander au Roi de Navarre quelques Châteaux en ôtage, pour sûreté de la Reine & de toute sa Maison. Sa sœur aïant aussi approuvé ce parti, il informa de son intention les Ambassadeurs de Navarre, qui répondirent qu'ils n'avoient point ordre de leur Roi d'acquiescer à cette demande. Il ajoûta alors que le Roi de Navarre n'avoit qu'à engager le Pape Clément & le Roi de France à se rendre garants que la Reine seroit en sûreté en Navarre, & qu'aussi-tôt cette Princesse retourneroit auprès de lui. Les Ambassadeurs promirent de DonaJeanne, faire leur rapport à leur Maître, & prierent qu'on leur donfa fille aînée, vest condui- nât du moins sa fille aînée, pour la mener en Navarre, en attendant qu'on eût arrangé tout le reste. Le Roi de Castille consentit à cette demande; & l'Infante Dona Jeanne fut remise, avec l'agrément de la Reine sa mere, entre les mains des Ambassadeurs, qui repartirent aussi-tôt pour la Navarre.

L'Infante

Les Grands fort confirmés dans la perception des Dimes Ecclésiastiques.

Les Prélats de Burgos & de Calahorra se plaignirent aux Etats, que dans leurs Diocèses, les Seigneurs séculiers chassoient des Eglises les Bénéficiers qu'ils y établissoient, & les empêchoient par-là de nommer des Ministres capables. uniquement pour s'approprier, sans aucun droit, la meilleure partie des Dîmes, qui de droit Ecclésiastique, étoient - destinées pour l'entretien de ceux qui desservoient les Eglises. D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. \$49

Pour examiner cette affaire, le Roi nomma les personnes les plus éclairées de son Conseil, & ordonna d'entendre les défenses des Seigneurs qui y étoient intéressés. Ceux-ci soutinrent que la perception des Dimes des Eglises leur appartenoit légitimement, parce que dans le recouvrement de l'Espagne, on les leur avoit abandonnées pour faire la guerre, & chaffer les Mahométans. Ils alléguerent aussi la possession, le consentement, & l'usage de plus de quatre cens ans. En considération de tous ces Titres, les Juges déciderent en leur faveur ; & le Roi déclara dans les Etats, que les Seigneurs ne devoient point être inquiétés touchant l'usage où ils étoient de percevoir les Dîmes, & qu'ainsi les deux Prélats devoient le défister de leur demande.

> Réglement achats de

J. C.

1390

Comme les Ministres du Roi, en Galice, exigeoient des droits sur les biens en fond que les Ecclésiastiques achetoient, touchant les de sorte qu'on violoit sur ce point l'immunité Ecclésiastique, biens en sond les Prélats de cette Province en porterent leurs plaintes au par les Ecclé-Roi, qui ordonna, de concert avec les Etats, que si les biens en fond étoient par leur nature affectés de quelque charge Roiale, les Acquéreurs Eccléfiastiques seroient tenus de l'acquitter, mais qu'on ne pourroit leur imposer aucun autre Tribut. On remédia ensuite à un autre abus. Les Patrons Laiques des Eglises aïant ordinairement beaucoup d'enfans, les donnance à Eglises consommoient la meilleure partie de leurs revenus à Patrons Laïdonner à manger à ceux-ci toutes les fois qu'ils y alloient; ques. mais il fut ordonné dans les Etats qu'elles ne donneroient plus par an qu'un seul repas à leurs Patrons Laïques.

l'égard des

Il paroît que quelques Places des Seigneuries vouloient fe foustraire à la Jurisdiction Roïale, en refusant de reconnoî- niere d'admitre les Provisions du Roi; & l'on ordonna à ce sujet, que les nistrer la Ju-Alcaydes des Places de quelque Seigneurie que ce fût, ju- flice dans les Seigneuries geroient toutes les causes en premiere instance, & qu'on ap- particulieres. pelleroit de leurs Sentences au Seigneur, & de celles du Seigneur aux Juges du Roi, qui prononceroient en dernier reffort. Sur ce qu'il s'étoit répandu un bruit que le Roi vouloit Le Roi conrévoquer ou modérer les graces que le feu Roi DonHenri son firme quelpere, avoit accordées aux Seigneurs par une clause particulière ques disposide son testament, à condition que leurs enfans légitimes seroient Roi son peres feuls admis à la fuccession aux Terres aliénées du Domaine, & que les héritiers collatéraux en feroient exclus; les Seigneurs prierent le Roi de confirmer ces dispositions de la

On détermine la ma-

de Paular.

Digitized by GOOGLE

#### HISTOIRE GENERALE

manière qu'elles avoient été faites, & le Monarque y consentit. J. C.

₹390. tion de la Tréve entre les les Grena-..dins.

Pendant qu'on tenoit ces Etats, Mahomet Guadix, Roi Prolonga- de Grenade, envoia une Ambassade au Roi de Castille, pour demander une prolongation de la Tréve qu'il avoit avec lui. Cattillans & L'Ambassadeur Mahométan arrivé à Guadalajara, s'acquitta de sa commission, & présenta au Roi, de la part de son Maître, des chevaux très-beaux, avec des équipages superbes, & quantité de pieces de drap & d'étoffes de soie, de brocard . & d'autres effets d'un grand prix. Don Jean, Roi de Castille, giant pris conseil des principaux Seigneurs des Etats, accepta la proposition, & souscrivit sur le champ avec le Prince son fils au Traité que le Roi de Grenade & son fils devoient aussi ratifier.

Quand les Etats furent finis, le Roi alla à Biruéga, où

`Le Roi de Castille ratifie la Tréve avec Don Alvar Gonçalez, Prieur de l'Hôpital, vint le trouver le Portugal.

pour lui faire ratifier la Tréve avec le Roi de Portugal; & le Roi l'aïant signée, le Prieur de l'Hòpital s'en retourna. Le Roi passa ensuite à Roa, où étoit la Reine de Navarre sa scent avec ses filles; & ce fut alors qu'il remit l'Infante Doña Jeanne aux Ambassadeurs de son beau-frere, qui renmene-Il institue rent avec eux cette Princesse. Etant allé de-là à Ségovie, il y institua, pour animer la Noblesse, une espèce d'Ordre de Chevalerie, appellé l'Ordre du Saint-Esprit, dans lequel on devoit porter pour devise un collier d'or, au bas duquel pendît un pigeon entouré de rayons : il composa lui-même un Livre, dans lequel il coucha par écrit les Statuts & les Réglemens de ce nouvel Ordre. Il envoïa de-la une Ambassade au Roi de France, après quoi il résolut d'aller avec sa femme en Andalousie, parce que l'air de cette Province étoit meil-

un Ordre Mi-·litaire du Saint-Esprit.

Bénédiains ladolid.

de Paular.

Il établit des ver; & voulant thésauriser pour le Ciel, il donna aux Reli-Bénédicins gieux de Saint Benoît le vieux Château de Valladolid, pour teau de Val- en faire un Monastere de leur Ordre. Il souhaitoit fort aussi d'introduire en Cassille l'Ordre rigide

leur pour sa fanté, & qu'il vouloit d'ailleurs réprimer quelques troubles qui s'étoient élevés dans ces quartiers. Avant que de partir, il fit conduire à Talavéra de la Réyna, Don Henri, & Don Ferdinand ses deux fils, pour y passer l'hy-

Fondation des Chartreux; & comme il avoit fait venir à cet effet du des Chartreux Monastere d'Aula-Dei en Aragon, un Chartreux appellé Don Loup Martinez, il ordonna, par le conseil de ce Reli-

### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 551

gieux, de bâtir un Monastere en la place de l'Hermitage de Notre-Dame de Paular, qui étoit dans la Vallée de Lozoya, à quatre lieues de Ségovie. Quand on eut commencé l'Édifice, le Roi alla le voir, & passa ensuite à Alcala de Hénares. Après avoir donné dans cette Ville plusieurs ordres nécessaires, il se disposa à partir pour l'Andalousie, la Reine

prenant aussi la route de Madrid.

Le Roi avoit fait prier le Roi de Maroc de rendre la liberté à quelques Cavaliers Chrétiens qui vivoient dans la Ca-Roi Don pitale de ses Etats depuis long-tems, quoique ce ne fût pas depuis la perte de l'Espagne, comme quelques-uns l'ont avancé, puisque la fondation de Maroc est très-postérieure, mais feulement depuis que l'on avoit contracté en Espagne l'usage fréquent de se dénaturaliser, ou de renoncer au droit des Naturels du Pais, pour s'expatrier & aller servir dans des Roiaumes étrangers \*. Ces Cavaliers qu'on appelloit Farfanés, vinrent en Castille, avec la permission du Roi de Maroc, & se rendirent à Alcala, pour avoir l'honneur de remercier le Roi, qui les reçut avec de grandes marques de bienveillance. Le Monarque informé qu'ils se distinguoient dans l'adresse de manier un Cheval, voulut leur voir faire l'exercice, & fortit de la Ville en conséquence par la porte de Burgos, un Dimanche neuviéme jour d'Octobre, avec l'Archevêque de Toléde & toute sa Cour. Il étoit monté sur un Cheval très-beau, & très-vif; & l'exemple des Cavaliers Africains l'aïant animé, il lui prit envie de faire une course dans des terres nouvellement labourées. Il piqua auffi-tôt fon Cheval, & le poussa avec vigueur; mais l'inégalité du terrein fit broncher le Cheval, qui tomba avec tant de violence, qu'il écrasa le Roi par sa chûte. On peut juger de l'état dans lequel cet accident funeste jetta tous les Assistans. L'Archevêque de Toléde accourut aussi-tôt; & aiant commencé à publier que le Roi n'étoit point mort, afin de prévenir quel-

ANNE'E DE. J. C. 1390.

\* Nous avons déja vû dans plusieurs endroits de cette Histoire, que quand les Grands Seigneurs & les Gentilshommes étoient mécontens de leur Souverain, & vouloient se révolter contre lui ; ils se faisoient dénaturaliser , en renonçant publiquement à l'hommage, la fidélité, & l'obéissance qu'ils lui de-voient; comme si par cette ridicule for-malité, ils étoient dégagés de zout ser-

ment & de toute obligation envers lui, & eussent acquis le droit de lui faire la guerre avec sûreté de conscience, & d'embrasser le parti de ses Ennemis. On excusoit en quelque manière cette erreur dans des tems d'ignorance & groffiers; mais elle n'a plus été foutenable, ni même tolérable, depuis que l'on est devenu plus éclairé.

Les Prélats, Jes Seigneurs,

& les Dépre

cés des Ville

J. C. 139Q. que événement encore plus fâcheux pour la Monarchie, il, fit dresser une Tente dans le même endroit où étoit le corps du Roi. La nuit suivante l'Archevêque envoia des Couriers aux principaux Seigneurs & aux principales Villes, pour leur donner avis de ce malheur imprévu, & les exhorter à garder la fidélité qu'on devoit au Prince Don Henri, fils aîné & Successeur du feu Roi \*.

Don Henri 10h fils est proelamé Roi Madrid.

La proximité de Madrid sit que la Reine Dona Béatrix fut la première qui reçut cette triste nouvelle. Cette Princesse toute épleurée de la mort du Roi Don Jean son mari, vint en toute diligence à Alcala, accompagnée de Don Jean Serrano, Evêque de Ségovie, & Chancelier du Sceau secret : mais quand elle s'y rendit, l'Archevêque de Toléde avoit déja fait transporter le corps du feu Roi au Palais Archiépiscopal. Immédiatement après son arrivée, l'Archevêque alla à Madrid, faire proclamer Roi le Prince Don Henri.

On n'eut pas plûtôt appris à Talavéra la mort du Roi Don Jean, que le Prince Don Henri son fils aîné prit le deuil, & partit pour Madrid avec l'Infant Don Ferdinand son frere. Dès qu'il y fut, on le proclama Roi de Castille & de Léon; après quoi on fit avec beaucoup de solemnité les obségues du feu Roi son pere. Les Courtisans prirent ensuite les habits de Gala, à l'occasion de l'avénement du nouveau Roi à la Couronne. Quand toutes les cérémonies, qui se pratiquent ordinairement en pareil cas, furent finies, le Roi donna ordre à Don Jean Serrano de transporter le corps de son pere, dans la Chapelle des Rois, que son aïeul avoit fondée dans l'E-Le Roi Don glise Cathédrale de Toléde, pour sa sépulture, & celle des Rois Jean reçoit la ses Successeurs. On fit dans cette Eglise les funérailles de l'infortuné Roi Don Jean, après lesquelles on déposa son corps dans la Chapelle des Rois, où il repose encore. Ce Monarque fut un Prince pieux & ami de la Justice, mais dont le

Sépulture dans la Cathédrale de Toléde.

Dès que la nouvelle de la mort du Roi Don Jean se fut les Seigneurs, répandue, quantité de Prélats, de Seigneurs, & de Députés & les Déput des Villes, se rendirent à Madrid; mais Don Laurent Suarez se rassemblent de Figuéroa, Grand-Maître de Saint Jacques, & Don Pedre

Les Prélats, Madrid.

\* Mariana recule jusqu'en 1391. une | silence.

Régne fut extrêmement traversé (A).

(A) AYALA, Don RODRIGUE partie des événemens qui suivent, & qui SANCHEZ, & les autres Historiens de lont racontés par FERRERAS sous cette année 1390. & passe l'autre sous

Nuñez

D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. Siec. XIV. 553

Nuñez de Guzman, Grand-Maître de Calatrava, y arriverent les premiers, & se liguerent ensemble. On commença ANNE'E DE aussi-tôt à traiter du Gouvernement du Rosaume, parce que le nouveau Roi n'avoit pas l'âge requis pour régner par lui-même. Comme les principaux Seigneurs du Sang Roial étoient absens, on appella à la Cour Don Frédéric, Duc de Benaventé, fils du Roi Don Henri grandpere du jeune Roi, Don Pedre, Comte de Trastamare, fils de l'Infant Don Frédéric, Grand-Maître de Saint-Jacques, Don Jean Garcie Manrique & d'autres Seigneurs. Don Alfonse d'Aragon, Marquis de Villéna, qui étoit alors en Aragon, fit dire au nouveau Roi de Castille, qu'il se rendroit auprès de lui, s'il vouloit lui confirmer toutes les graces qui lui avoient été accordées par les deux Rois ses Prédécesseurs,

& le maintenir dans la Dignité de Connétable.

Avant que Don Frédéric, Duc de Benaventé, arrivat à la Cour, on eut avis que ce Prince traitoit de son mariage mariage entre Plntant Don avec Dona Léonore, Comtesse d'Albuquerque, petite-fille Ferdinand, du Roi Don Alfonse par le Comte Don Sanche son pere. frere du Roi de Cassille, Cette Comtesse passoit avec raison, pour le plus riche parti & Dona Léoqu'il y eût en Castille, parce qu'elle étoit Dame de Haro, nore, Comde Briones, de Cérézo, de Villoria, de Lédesma, d'Albu-querque. querque, des cinq Villes, de Codéséra, d'Azagala, d'Alconchel, de Médellin, & de beaucoup d'autres Places; & Don Frédéric cherchoit par-là à se dédommager en quelque maniere, de n'avoir point épousé l'Infante Dona Béatrix de Portugal, qui étoit devenue la femme du Roi Don Jean, pere du Roi, & d'avoir perdu avec elle la Couronne de Portugal, dont il s'étoit flaté de lui avoir obligation. Mais l'Archevêque de Toléde, les Grands-Maîtres de Saint-Jacques & de Calatrava, & d'autres Seigneurs, comprirent que ce mariage pourroit avoir des suites funestes à l'Etat. Dans cette pensée, ils mirent tout en œuvre pour le traverser, & formerent le projet de faire épouser cette Dame à l'Infant Don Ferdinand; parce que ni l'un ni l'autre ne pouvoient contracter une alliance plus convenable. Ils en parlerent au Roi & à la Comtesse, qui y consentirent; & l'on dressa sur le champ un acte, par lequel l'Infant Don Ferdinand & la Comtesse promirent de se marier ensemble, dès que l'Infant auroit atteint l'âge de quatorze ans; à condition cependant, qu'en cas que le Roi Don Henri son frere mourât Tome V.

J. C. 1390.

#### HISTOIRE GENERALE 354

1390.

avant d'avoir lui-même atteint cet âge, le Traité deviendroit nul, parce qu'on étoit convenu avec le Duc de Lancastre, que l'Infant Don Ferdinand épouseroit Dona Catherine, fille de ce Duc, si le Roi Don Henri son frere, à qui elle étoit fiancée, venoit à mourir sans avoir pû effectuer & consommer le mariage. La Comtesse Doña Léonore, qui avoit seize ans, signa & ratifia en personne le Traité, & ses Prélats, les Grands-Maîtres, & les Seigneurs, en firent autant pour l'Infant Don Ferdinand.

On ne peut la maniere de

Comme tous ces Seigneurs devoient pourvoir au Gous'accorder fur vernement, l'Archevêque de Toléde demanda à Don Pegouverner le dre Lopez d'Ayala, s'il avoit connoissance que le Roi Don Roiaume pen- Jean eût fait un Testament. Don Pedre lui répondit, qu'il dant la mino-rité du Roi. sçavoit qu'avant la Bataille d'Aljubarrota, ce Prince en avoit fait un à Cellorico de la Véra, le 21. de Juillet de l'an 1385, & que le Roi après y avoir fait-apposer les Sceaux de quelques Seigneurs, l'avoit envoié au même Archevêque de Toléde. Il ajoûta que par ce Testament, le Roi instituoit Tuteurs & Régens du Roiaume, Don Alfonse d'Aragon, Marquis de Villéna, l'Archevêque de Toléde, celui de Saint-Jacques, Don Pedre Nunez de Guzman, alors Grand-Maître d'Alcantara., Don Jean Alfonse de Guzman, Comte de Niébla, & six Habitans des Villes de Burgos, de Léon, de Toléde, de Séville, de Cordoue, & de Murcie; mais les personnes du Conseil du Roi & de plusieurs autres soutinrent, qu'à l'égard des Tuteurs qu'on venoit de nommer, ce n'étoit point là la volonté du feu Roi; de sorte que les sentimens furent très-partagés, & qu'on ne put alors rien résoudre, sur la forme de Gouvernement qu'il étoit à propos d'établir.

Nouveaux débats à ce Spiet.

Le Duc de Benaventé, le Comte de Trastamare, & l'Archevêque de Saint-Jacques, arriverent à la Cour sur ces. entrefaites, & eurent l'honneur de baiser la main au jeune Roi. Tous les Seigneurs travaillerent ensuite à pourvoir au Gouvernement; & comme l'on se ressouvint que, quand le: Roi Don Jean avoit voulu abdiquer la Couronne dans les... Etats de Guadalajara, il avoit nommé pour Tuteurs de son! fils, l'Archevêque de Toléde, & les principaux Seigneurs, on alla à l'appartement où étoient les papiers du Roi Don. Jean, & après avoir bien feuilleté, on trouva le Testament. On l'ouvrit aussi-tôt, & on le lut; mais les Assistans ne

#### D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 555

l'aïant pas trouvé de leur goût, touchant la disposition qui avoit fait l'objet de leurs recherches, quelques-uns d'eux fu- ANNE'E DE rent d'avis qu'on le brûlât dans la cheminée de Don Alvar Martinez, Evêque de Cuença, qui étoit Précepteur du Roi. Jean Martinez d'el Castillo qui le lisoit, n'osa le faire; & l'aiant mis sur un lit, l'Archevêque de Toléde le prit & l'emporta avec lui, parce qu'il contenoit quelques legs en faveur

de son Eglise.

Il y eut sur la maniere de gouverner le Roïaume diverses Assemblées & plusieurs contestations, après lesquelles toutes Régence. les Parties convinrent que l'Etat seroit régi par un Conseil composé du Duc de Benaventé, du Comte de Trastamare, & du Marquis de Villéna, tous trois Princes du Sang, qui -feroient affiftés des Archevêques de Toléde & de Compostelle, & des Grands-Maîtres de Saint-Jacques & de Calatrava; que des seize Députés des Villes, il y en auroit toujours huit qui auroient entrée au Conseil de Régence; mais qu'au bout de six mois, ceux qui auroient été en exercice, seroient relevés par les huit autres, & ainsi successivement; & qu'enfin personne ne pourroit y avoir voix délibérative qu'en résidant à la Cour. On sit ensuite quelque Réglement pour contenir dans de certaines bornes l'autorité des Régens, au Gouvernement desquels tout le monde déféra. Les Régens jurerent de remplir fidelement & avec équité leur place, à l'exception de l'Archevêque de Toléde, qui refusa de le faire, & désapprouva cette forme de Gouvernement, alléguant pour raison, que dans le Livre de las Partidas, il y avoit une Loi qui portoit, qu'en cas que le Roi fût en minorité, l'Etat seroit gouverné seulement par un seul homme, ou par trois, ou par cinq. Ce Prélat promit cependant à la fin d'approuver tout ce que les autres jugeroient convenable au bien de la Monarchie, ne voulant point alors se prévaloir du Testament du Roi, parce que le tems ne lui parut pas encore favorable.

L'Evêque de Cuença porta cette réponse au logement du L'Archeve-Duc de Benaventé, où la plûpart des principaux Seigneurs que de Toléétoient assemblés. Elle plut à quelques-uns, mais beaucoup d'abord, & y d'autres furent d'avis que l'Archevêque exposat en public de- consent en vant tout le monde les raisons pour lesquelles il ne vouloit point approuver la nouvelle forme de Gouvernement, ni prêter le serment que les autres avoient fait, parce qu'ils

1390.

On établit

Aaaau

1390.

se persuadoient que l'Archevêque n'oseroit s'y hazarder, & qu'en tout cas, l'affaire ne tourneroit pas à sa gloire. L'Evêque de Cuença retourna voir l'Archevêque, lui rendit compte de ce qui se passoit, & le pressa de souscrire à la forme de Gouvernement qu'on avoit établie, & de prêter le serment à cause du danger qu'il couroit, & des désordres qui pouvoient suivre. Enfin l'Archevêque vaincu par ses instances, & par celles d'un des Etats, qui lui tint en secret le même langage, alla à l'Eglise de Saint Sauveur, où il fit le serment, en présence de tous les Seigneurs, après avoir néanmoins recommendé aux Etats assemblés de bien prendre garde, si la forme de Gouvernement, que les Loix prescrivoient, n'étoit pas la meilleure.

Principaux \_ de Régence.

Les principales choses que les Etats & le Conseil de-Rénegiemens gence ordonnerent, furent : 1°. Que l'on jouiroit paisiblepar les Etats ment des Terres & de toutes les graces accordées par le feur & le Conseil Roi Don Jean; mais que les autres faveurs seroient révoquées. 2°. Qu'on ne dépouilleroit personne de ses biens, de ses Dignités, ni de ses Charges ou Emplois, sinon pour cause de crime. 3°. Que les Ligues & Alliances qui avoient été faites avec d'autres Rois, seroient gardées religiensement. 4°. Qu'on ne feroit aucune guerre sans le consentement du Roiaume, à moins que les Ennemis ne fifsent quelque irruption, ou que quelqu'un fût traître au Roi. 5°. Qu'on ne donneroit plus des Lettres du Roi pour les mariages, parce que c'étoit ôter la liberté aux Sujets. 6°. Qu'il ne seroit fait aucune nouvelle imposition sans une nécessité urgente, & sans l'approbation du Roiaume. 7°. Que comme les Notaires étoient déja en grand nombre, l'on n'en recevroit plus aucun. 8°. Que toutes les sommes qui étoient au Roi, seroient reçues exactement, sans faire aucune remise.

On met le Comte de Gijon à la garde du Grand-Jacques.

Troubles & retraite de

Un jour l'Archevêque de Toléde demanda aux Etats qu'on le déchargeat de la garde du Comte Don Alfonse de Gijon oncle du Roi, que le Roi Don Jean lui avoit remis Maître de S. entre les mains, & que ce Prélat tenoit dans le Château d'Almonacir. Quoique les Etats lui répondissent qu'il n'étoit pas tems de faire ce changement, l'Archevêque insista si fort, qu'ils furent contraints de lui permettre de livrer Don Alfonse au Grand-Maître de Saint Jacques, qui enferma ce dans les Etats, Prince dans le Château de Monréal. Les Ecuiers du Duc de Benaventé, & ceux du Comte de Trastamare, étant un jour

DESPAGNE. VIII. PARTIE., SIECIXIV. 1447

entrés dans la Salle des Etats, armés de toutes pièces, ceux. qui y étoient surent surpris de ce procédé, & sortirent pour Annelle ne la plûpart : du nombre des derniers fus l'Archevêque de Tola plûpart : du nombre des derniers sus l'Archevêque de To1300.
léde, qui alla la muit suivante à Alcala, d'où il passa à Yll'Archevêque
de Toléde à

lescas & à Talavéra.

Peu après le départ de ce Prélat, le Duc de Benaventé demanda au Conseil de Régence la Charge de Grand-Tré-Benaventé sorier de la Couronne pour un nouveau Chrétien appellé quitte aussi la Jean Sanchez, qui lui étoit attaché; mais l'Archevêque de Saint Jacques & d'autres refuserent d'y consentir, parce que cet homme devoit de grosses sommes au Roi, & ne pouvoit pour cette raison occuper ce poste, suivant un des Réglemens qui avoient été faits peu auparavant. De-là vint qu'il s'éleva quelques troubles dans l'Assemblée; de sorte que toutes les personnes du Conseil commencerent à mettre des Troupes sur pied pour leur propre garde, & que l'on posta des Sentinelles aux portes de la Ville, pour se précautionner contre tout ce qui pourroit arriver. Le Duc de Benaventé, qui avoit assemblé le plus de Troupes, & qui les avoit à Mostoles, sortit mécontent; & aiant été à Mostoles trouver ses gens, il passa avec eux les Ports, & se retira à Bénaventé. Le Roi & le Conseil de Régence lui écrivirent de venir assister aux Etats que l'on vouloit tenir, ou du moins d'envoier quelques Gentilshommes, pour rendre raison des motifs qui l'avoient obligé de s'en aller; mais le Duc répondit qu'il étoit toujours soumis & inviolablement attaché au Roi & qu'il avoit donné commission à Alvare Pérez de Lozada, un des Gentilshommes de sa Maison, d'exposer les raisons pour lesquelles il avoit pris le parti de quitter la Cour.

On somma aussi le Marquis de Villéna & l'Archevêque de Toléde de se rendre à la Cour; mais le dernier ne sur pas que de Tolé-plûtôt à Talavéra, que mécontent de la forme du Gouver-contre le nement, il écrivit aux Seigneurs & aux Villes, que tout ce Conseil de qu'on avoit fait étoit contraire au Testament du Roi Don Régence-Jean, qu'il avoit entre ses mains; qu'ainsi le nouveair Gouvernement ne pouvoit avoir aucune force, & qu'on nè devoit par conséquent ni obéir ni s'en fier aux Lettres & aux Provisions qui étoient expédiées en conséquence. Il manda la même chose au Pape Clément & aux Cardinaux de sa: Faction, au Roi de France principal Allié du Roi Don Jean, & au Roi d'Aragon, oncle du dernier, afin qu'ils emploiaf-

Talavera.

Le Duc de



# HISTOIRE GENERALE

AFNE'E DE J. C. ·· I 390.

sent leur crédit pour faire exécuter le Testament du seu Roi. A l'égard du Marquis de Villéna, il répondit qu'il se rendroit très-volontiers aux Etats; mais qu'ignorant la forme de Gouvernement que l'on avoit établie, & le fond qu'il y avoit à faire sur ce que l'Archevêque de Toléde avoit publié, il en--voioit deux Gentilshommes de sa Maison pour s'instruire de 'l'un & de l'autre (A).

Couronnenement de

En Navarre, le Roi Don Carlos qui avoit différé la Cé-Don Carlos, rémonie de son Couronnement, la fit à Pampelune dans Roi de Na- l'Eglise Cathédrale le treizième jour de Février, en présence Dona Jean- du Cardinal Pierre de Lune, de quelques Prélats, de toute ne sa fille re- la Noblesse, & des Députés des Villes; & le 25. de Juillet, connue son il sit reconnoître dans la même Eglise pour son héritière. Doña héritiere.
Don Mar- Jeanne sa fille, qu'on lui avoit ramenée de Castille (B). A zin de Zalva la priére du Roi, le Pape Clément créa Cardinal Don Marest fait Cardi-tin de Zalva\*, Evêque de Pampelune, homme très-sçavant dans le Droit Canon (C).

Le Roi d'Azénées.

Bernard d'Armagnac, qui avoit fait prendre à ses Trouragon force Bernardd'Ar- pes leurs quartiers d'hyver en Catalogne, les en tira, & alla magnac de re- à leur tête, & avec quelques renforts que le Comte son frere passer les Py- lui envoia, assiéger Bésalu \*\*. A cette nouvelle, Don Jean Roi d'Aragon, ordonna à toute la Noblesse de monter à cheval; & celle-ci étant accourue de toutes parts, il conduisit son Armée à Girone. Rendu à cette Ville, il ordonna à Don Bernard de Cabréra d'aller avec un Détachement observer l'Ennemi. Cabréra rencontra proche de la Navarre un gros de Cavalerie de Bernard d'Armagnac, & l'attaqua avec tant de vigueur, qu'il le défit & le mit en fuite. D'un autre côté, Don Raymond de Bagis battit avec un autre Corps de Troupes un Régiment ennemi dans les environs de Cabinas, & Bérenger de Villamarin en fit prisonnier le Commandant appellé Martin, qui étoit un Officier trèsbrave & très-expérimenté. D'Armagnac fut vivement piqué

> . (A) AYALA, & toutes les Chroniques de Castille.

(B) ALÉSON. (C) CHACON. l avoit déja voulu l'élever au Cardinalat; mais l'Evêque de Pampelune avoit refusé alors cette Dignité, parce que vou-lant persuader à Charles II. Roi de Navarre, de se déclarer pour le Pape Clément, dont il étoit un des plus zélés Partifans, il croroit y mieux réussir n'étant qu'Evêque.

\*\* On étoit alors au mois de Février.

Digitized by GOOGIC

<sup>\*</sup> C'est le même que M. l'Abbé de Fleury appelle Martin de Saloa. Il avoit Eté Référendaire du Pape Grégoire XI. qui l'avoir fait Evêque de Pampelune le 16. de Décembre 1377. En considération de son grand mérite, Clément VII. | suivant Zurita. ...

D'ESPAGNE. VIII. PARTIE. SIEC. XIV. 559 de ces échecs, qui ne laisserent pas aussi que de l'assoiblir. Cependant comme le Roi, à qui l'on avoit amené à Girone beaucoup de Troupes d'Aragon & de Valence, se mit en Campagne, pour aller le chercher & le combattre : Bernard d'Armagnac n'eut pas plûtôt appris sa marche, cu'il leva le siège, se retira avec son monde, & repussa les Pyrénées \*.

J:. Ç. T390.

Le Roi arrivé à Bésalu, loua beaucoup la valeur des Habitans de cette Place. Il témoigna aussi aux principaux Sei- une partie de ses Troupes gneurs, qui étoient venus de Valence & d'Aragon le servir, combien il leur sçavoit gré de leur zéle; & il leur permit ensuite de se retirer chez eux. Informé cependant que les Ennemis étoient dans le Roussillon, où ils commettoient toute sorte d'hostilités, il envoia dans cette Province un gros-Détachement, auquel se joignit Margio Averno avec un Corps de Troupes choisies. Là il y eut quelques chocs, dans lesquels la fortune se déclara tantôt pour un parti, tantôt pour l'autre, sans qu'il se soit rien passé d'important. Sur cesentrefaites, le Roi apprit que le Grenadin assembloit quelques Troupes, à dessein de faire une irruption dans le Roiaume de Valence; & le Monarque Chrétien retourna aussitôt en Aragon, pour se mettre en état de s'opposer aux entreprises du Mahométan (A).

Il licencie

Pour conserver la Sicile dans la Famille Roïale d'Ara- Il pense à gon, le Roi Don Jean, & Don Martin son frere, convin- faire épouser rent de faire épouser à la Reine Dona Marie, le jeune Prince Don Martin, Don Martin, qui étoit fils de l'Infant Don Martin, & ne- la Reine Doveu du Roi. On équippa à cet effet une grosse Flotte; mais sicile. Don Artal d'Alagon, ses parens, & le Seigneur de Claramonté, se liguerent ensemble, pour faire échouer ce projet (B). Fazel avance de beaucoup ces événemens dans l'Hi-

stoire de Sicile.

En cette même année, un Religieux de l'Ordre de Saint François, appellé Pierre de Villacreces, qui s'étoit retiré.

riens d'Aragon.

(A) ZURITA, & les aurres Histo-ens d'Aragon.

(B) ZURITA.

| gnies, que ce Seigneur avoit avec lui, a sortir de ses Etats, de faire réparer les dommages qu'elles lui avoient causés, & de lui fournir un secours de

Digitized by GOOGLE

<sup>\*</sup> Avant que Bernard d'Armagnac est pris ce parti, ce qui fut dans le mille Chevaux, en vertu de leur almois de Mai, le Roi d'Aragon avoit | liance; mais cette démarche ne lui fur: fait prier le Roi de France par ses | pas d'une grande utilité. Zurita. Ambassadeurs, d'engages les Compa-

## 760 HISTOIRE GENERALE, &c.

A w n n'n D n J. C. 1390. dans la solitude de la Salcéda, pour y mener une vie plus austére & plus pénitente, aïant été joint par d'autres Religieux, qui étoient animés du même desir, donna origine en Castille à l'Ordre des Récolets. Il en sonda le premier Couvent, dans le même endroit où étoit l'Hermitage de Notre-Dame de la Salcéda, que l'Ordre de Saint Jean lui abandonna (A).

(A) Luc de Wading, Asture.

.Fin du cinquième Tome.



# TABLE

## DES NOMS ET DES MATIERES.

Contenus dans le cinquième Volume de l'Histoire d'Espagne.

٨

A BDALA, Roi de Tremecea, fait alliance avec Don Pedre, Roi d'Aragon, Abohanen, fils du Roi de Maroc, conspire pour détrôner son pere,

Abraham, fils du Général des Troupes Grenadines, se retire auprès de D. Alfonse XI. Roi de Castille. 14

Abul-Assan, en Alboacen, Roi de Maroc. Est en guerre avec Don Alfonse XI. Roi de Castille, 13. sa Flotte est battue par les Castillans, ibid. il envoie des Troupes au Roi de Grenade, si. son Ambassade au Roi de Castille, 82. fait la conquête du Royaume de Tremecen en Afrique, 106. médite celle d'Espagne, 115. se prepare à venger la mort .. de son fils, i 3.2. ses Troupes font battues en cette occasion. 135. & seq. Grands préparatifs , de guerre contre les Espagnols, 39. envoie une puissante Armée à Algezire & à Gibraltar, 140. 144. avantage qu'elle remporte sur l'Amirante de Castille, 141. fait publier une Gazie en Tome V.

Croisade contre les Chrétiens, 144. paste lui - même en Espagne, 146. met le siège devant Tarisse, 147. & seq. fait massacrer tous les Chrétiens qui étoient tombés en sa puissance. 148. est vaincu par le Roi de Castille, 154. diverses pertes qu'il fait, 155. Nouvelles tentatives sur l'Espagne, 167. L'Amirante de Castille lui coule à fond 12. Galéres, 169. sa Flotte est battue, ibid. envoie de nouveaux secours au Roi de Grenade, 189. obtient une trève de dix ans. 201. fait mourir un de ses fils qui s'étoit revolté, 183. & seq. Abul Malie, fils du Roi de Maroc, conduit des Troupes au Roi de Grenade, 51. ils font ensemble le siège de Gibraltar, ibid. la place leur est remise, 58. Abul-Malic la défend contre le Roi de Castille qui vouloit la reprendre, 64. tente inutilement d'attirer les Castillans à une action générale, ibid. & seq. ménage un accommodement avec le Roi de Castille, 65. & seq. n'observe point la trève qui avoit été faite avec ce Monarque, 68. tente inurilement de surprendre les Troues Castillannes, 128. sa défaite, RPPP

119. & feq. son Armée est detruite & dissipée, 130, il est tué,

Agapit, Evêque de Bresse, & Legat du Pape; chargé de ménager la paix entre les Rois d'Es-

Alanis (Bernard) Légat du Pape, maltraité par ordre de D. Pedre, Roi d'Aragon, 241. & feq.

Alava (la Province d') réunie à la Couronne de Castille,

Albornoz (Don Gilles Alvatez d') Archevêque de Tolédé, tiz. il th cité Catdinal, 243. est fait. Général des Troupes du Pape, 261. famort, 38*6* 

Albotroz ( Don Pierre Comez) Archevêque de Séville est créé · Cardinal,

Alcala, tenue d'un Concile en certe Ville.

Alcala de Ben-Zalde, Ville de Grenade, affiégée & prite par le Roi de Castille, 160. & feg.

Alcantara. Grands - Maîtres de cet Ordre. D. Ferdinand Perez Ponce, 287. D. Diegue Gutierrez de Zeballos ibid.

Alcoutin. Tenue d'un Congrès en terre Ville, où les Rois de Casstille & de Portugal fignent la paix,

Alençon (la Duchesse d') ses prétentions sur les Etats de Lara & de Biscave. 438

D. Alphonse IV. monte sur le Trône d'Aragon après la mort de son pere, 18. son couronnement. 27. Ion mariage avec l'Infante de Castille, 18. fait une treve avec les Rois de Tunis & de Tremecen, ibid. se ligue avec les Rois de Castille & de Portugal contre les Grenadins , 29.

marche contreux, 38, leur hal corde une trève, 87. rend hommage au Pape pour le Royaume de Sardaigne, 32. envoie une Flotte en cette Isle pour arrêter la rebe lion, 36. & seq. 42. fait ravager les côtes de Génes, ibid. prend le parti de Jean Emanuel, Seigneur Castillan, 17. 18. & seq. il l'abandonne, 20. sa more

& la lépulture, D. Alfonse, fils de D. Pedre, Roi d'Aragon, sa naissance, D. Alfonse IV. Rei de Portugal. Son avenement à la Couronne, · 7. la dureté envers son frere, ibid. Il marche contre lui, 11. abolis les mauvailes coutumes, 12. · Hent les Etats à Sanctaren, oille matiage de D. Pedre, Infant de Portugal avec Doña Constance, fille de Jean Emmanuel, Seigneur de Castille, Est resolu. 79. il prend les armes contre le Roi de Castille en faveur de ce detnier, 93. met le siège devant Badajoz, ibid. & seq. est battu · & obligé de lever le siège, 94. les Castillans entrent for set ter-' res, 108. & seq. sa Flone est · battue, 109. fait une irruption en Galice, 102. convient d'une tréve avec le Roi de Castille, 116. envoie des Ambaffadeurs pour traiter de la paix 1 rg. ello est conclue, 144. & stq. fait célebrer le marrage de l'Infant avec Doña Constance, 105. se ligue contre les Grenadins, 29. accorde du secours au Roi de Castifie contre les Mahometens. 143. le joint à lui & marche contreux, 150. attaque le Roi de Grenade, 153. le défait, 155. retoutne dans fes Etats, 157,

demande au Pape les subsides ordinaires contre les Infidéles, 166. joint sa Flotte à celle de Castille, 168. autres secours qu'il donne au Roi, 176. ses précautions contre les Maures, 208. son entrevue avec D. Pedre Roi de Castille, 247. mépris qu'il fait de la Jurisdiction Ecclésiastique, 242, prend la resolution de faire mourir Inès de Castro, temme de l'Infant D. Pedre, 281. il l'exécute, 291, empêche cet Infant d'accepter la Couronne de Castille, qui lui étoit offerte par les mécontens, 294, il tombe malade, 309. Sa mort, ibid.

D. Alfonse Sanchès, frere naturel de D. Alfonse IV. Rei de Portugal, est chassé du Royaume par ce Monarque, 7. il cherche à se venger, ibid.

D. Alfonse, fils de D. Jean, Roi de Portugal, sa naissance, 545 D. Alfonse XI. monte sur le Trône de Castille, 1. son couronnement à Burgos, 39. détruit les voleurs de grands chemins, 1. & seq. sa sévérité pour les bandis, 38. retablir le calme dans la Ville de Burgos, 2. ses efforts inutiles pour adoucir l'esprit de D. Jean le contrefait, 3. il le fait affaffiner , 4. & feg. les prépararifs pour la guerre de Grenade, 8. 12. & seq. victoire que sa Flotte remporte sur celle du Roi de Maroc, 11 Il ouvre la campagne, wid les premiers succès. soid. & seq. fait une Ligue avec les Rois d'Aragon & de Portugal contre les Grenadins, 29. obtient du Pape les subsides nécellaires pour cette guerre, 30.

sujet, 30. entre sur les Terres du Roi de Grenade & prend la Ville de Tébe, 34. ses autres conquêtes, 35. ses précautions pour s'opposer à l'arrivée des Mahométans sur ses Terres, 51. marche au secours de Gibraltar affiégé par les Grenadins. 54. 58. fait le siège de cette Place qui s'étoit soumise, 59. & seq. les troubles de Castille l'oblige à le lever, 66. & seg. fait une rrève avec le Roi de Grenade, 67. son entrevue avec ce Monarque, ibid. Plufieurs Villes lui accordent un impôt pour le soutien de cette guerre, 68. les loins pour prévenir les entreprises des ennemis, 69. envoie une Ambassade au Roi de Maroc pour l'engager à une trève, 70. en reçoit une de ce Prince, 84. obtient de nouveau du Pape des subsides pour continuer la guerre contre les Mahométans, 118. nouvelle Ligue avec le Roi d'Aragon contre ces Infidéles, 121. 124. commet des hostilités sur leurs Terres, ibid. avantage qu'il remporte sur eux, 125. retourne dans les Etats, ibid. prévoit à la sureté de ses frontieres, 126. demande du secours aux Rois de Portugal & d'Aragon contre les Mahométans, 142. 143. le Pape lui accorde une Croisade. 144. la Flotte est dissipée par la tempête, 148. le Roi de Portugal se joint à lui, 149, noms des Seigneurs qui servirent dans cette guerre, 100. Alfonse prend la résolution de secourir la Ville de Tariffe, qui étoit affiégée par les Mahometans, 149. il jette du secours dans la Place, 152, & feg. livre bataille au Roi de Maroc, 153. la victoire, 154. butin considerable 41. tient à Madrid les Etats à ce qu'il fait en cette occasion, 166. Bbbbij

& seq. présens qu'il fait au Roi de Portugal, ibid. tient les Etats pour trouver de nouveaux moyens pour loutenir cette guerre, 158. & seq. don gratuit qui lui est accordé, 1 59. 163. 188. il rentre dans le Pays de Grenade & prend Alcala de Ben-Zayde par le secours des Génois, 161. autres conquêtes, 162. & & seq. nouveau secours qu'il reçoit du Roi de Portugal, 168. bat les ennemis par mer , 169. le Roi d'Aragon se joint à lui, 171. fait le siège d'Algezire, ibid. & seq. les ennemis 'emploient pour la premiere. fois le canon, 173. il court danger de perdre la vie, ibid. 174. & seq. continue le siège, 180. & seq. 184. 195. elle capitule, 201. il refuse la paix au Roi de Grenade 181. Défait deux corps de Troupes Mahométanes, 182, envoie faire le dégat dans le Pays ennemi, 184. lecours qu'il recoit du Comte de Foix, ibid. le Roi de Navarre vient le joindre, 186. il reçoit de l'argent du Pape & de la France, 187. se dispose à une action générale, 191. 192. refuse ·de nouveau la paix, 193. & seq. vains projets pour brûler la Flotte Mahométane, 194. resule la bataille que les ennemis lui presentent, 196. l'accepte enfin & les taille en pieces, \$96. & seq. marques d'amitié qu'il donne à ses Troupes après la bataille, 197. accorde une tréve de dix ans aux Rois de Maroc & de Grenade, 201. entre dans la Ville · d'Algezire, & érige la grande Mosquée en Eglise, 202. fortifie cette Place & la fait habiter par des Chrétiens, 203. renvoie sans rançon les filles du Roi de Maroc, ibid. presens qu'il reçoit de ce Prince, .204. marche contre D. Jean Ema-

nuel, Seigneur Castillan, qui s'étoit révolté contre lui, 18. & seq. propolitions avantagenles qu'il fait à ce Seigneur pour le rappeller à, son service, 32. autres démarches de ce Monarque pour le même lujet, 47. 51. 56. 57. il le poursuit & lui enleve plusieurs Places de ses Domaines, 71.75. 88. & seq. fiere réponse qu'il fait à l'Ambatsadeur Portugais au sujet de D. Jean Emmanuel, 93. pardon qu'il accorde à ce Seigneur, 108. il le charge de ménager les interêts de sa íœur à la Cour d'Aragon, 118. rejette les propositions que lui fait faire D. Jean Nunez, Seigneur Castillan, qui s'étoit attaché au parti de D. Jean Emmanuel . 89. poursuit ce Seigneur & lui enleve plusieurs Places, 90. & seq. 95. & seq. 97. lui accorde enfin le pardon de la rebellion, ibid. fait punir de mort plusieurs autres Rebelles. 20. Valladolid & plusieurs autres Villes qui s'étoient révoltés, rentrent dans le devoir, 25. fait mourir en sa presence un Ecuyer qui lui avoit manqué de respect, 41. réunit à la Couronne la Province d'Alava, 45. envoie des Troupes contre le Viceroi de Navarre, 81. avantage qu'elles remportent , \$2. & seq. fait la paix avec la Navarre. .98. refuse de se liguer avec les Anglois contre la France, 84. reçoit une Ambassade du Roi de France, -86. fait une ligue avec cerre Couronne, 98. & seq. se prépare à se venger du Comte de Foix qui étoit entré à main armée sur ses Terres 86. il en est détourné par l'Ambas. sadeur de France, ibid. promet du secours à Dona Eléonore sa sœur contre D.Pedre Roi d'Aragon, 100,

envoie une Ambassade à ce Monarque au sujet de cette Princesse, 102. fait passer des Troupes en Aragon pour soutenir les droits de sa sœur, 104. son entrevue avecelle, 107. 117. ses préparatifs pour la guerre de Portugal, 107. ses premieres hostilités, 108. 109. la Reine de Portugal vient inutilement au-devant de lui pour le prier de se retirer, 108. il entre dans l'Algarve à la tête de ses Troupes, 112. Avantage que la Flotte remporte sur celle de Portugal, 109. il accorde une tréve au Roi, 116. fait la paix, 145. consent à épouser l'Infante de Portugal, 15. & seq. 21. & seq. traité à ce sujet, 16. ion mariage, 16. les amours avec Doña Eléonore de Guzman, 35. remontrances inutiles du Pape à ce sujet, 119. demande la Grande-Maîtrise de S. Jacques pour D. Frédéric son fils naturel ; 118. Abus reformés par la sagesse de ses Réglemens, 86. 116. & seq. ôte le maniment des Finances à un Juif, & ordonne que cet emploi soit occupé par los Chrétiens, 32. fait battre la monnoie à son coin , 39. il s'arme Chevalier dans l'Eglise de Saint Jacques, où il étoit allé en pélérinage, ibid. institue l'Ordre des Chevaliers de la Bande, 45. & seq. fameux Carouzel à Valladolid, &c. assemble les Etars à Alcala de Henarès & y propose la conquête de Gibraltar, 228. & seq. cherche à se procurer les secours nécessaires pour cette expédition, 229. met le siège devant cette Place, ibid. & seq. La peste se met dans son camp, 132. il'en eft attaqué, 233. sa mort, ibid. la lépulture, 

D. Alfonse, Comte de Gison, fils de D. Henri, Roi de Castille, est envoyé par son pere contre les Portugais, 428. ses exploits, 429. il se brouille avec son pere, 449. se reconcilie, & épouse l'Infante de Portugal, 450. 459. se révolte contre son frere qui éroit monté sur le Trône de Castille, 476. 480. 491. il rentre en grace, 476. 482. est arrêté & privé de ses Domaines, 493. après la mort du Roi son frere il est consié à la garde du Grand - Maître de S. Jacques,

D. Alfonse, sils naturel de Don Pedre, Roi de Castille, sa naissance, 322, il est déclaré héritier de la Couronne, 347, sa mort,

Algeri, Ville de Sardaigne; elle est assiégée & prise par les Aragonois, 263. 264. 279. & seq. Algezire, Vi le de Grenade, Di Alfonse XI. Roi de Castille en forme le siège, 172, les assiégés le servent pour la premiere - fois du canon, 173. secours que la Ville reçoit, 175: & seq. suite de ce siège, 180. & seq. 184. les affiégés font une sortie, 188. autres évenemens, 195. la Ville est réduite à l'extrémité, ibid. & sequelle est remise au ... Roi de Castille, 201. est érigée - en Siège Epilcopal, 202. 212. . & seq. est reprise & pillée par Mahomet Yago, Ali, fils d'Alboacen, Roi de Ma-; roc, amene un puissant secours

au Roi de Grenade, 191 D. Alvar, Favori de Don Alfonfe XI. Roi de Castille, est disgracié, 25. il se révolte contre ce Monarque, ibid. il est poignardé, 26 Ampurias (le Comte d') favorise D. Jean, Infant d'Aragon, & est privé de ses Etats, 507. ses démarches inutiles pour les recouvrer, 528. il y est ensin retabli.

Andeyro, (le Comte d') D. Jean Fernandez, est assassiné par Don Jean, Grand - Maître d'Avis, 494. il est accusé d'avoir entretenu un commerce criminel avec la Reine de Portugal, ibid. tu-

multe à ce sujer, ibid,

Anjou (Louis Due d') demande du secours au Roi de Castille contre les Anglois, 445. il l'obtient, ibid. & seq. est détourné par ce Prince de faire la guerre au Roi d'Aragon, 472. est adopté par la Reine de Naples, 475 'Aragon (Pierre d') Frere Mineur,

Arborea (la Maison d') prend la parti de D. Pedre d'Aragon en

Sardaigne, 157. 228. 232
Arborea (Léonore d') excite des troubles en Sardaigne, 506. elle obtient tous les Etats de son pere, \$29

Arborea (Mariano d') Juge, auteur de plusieurs révolutions en Sardaigne, 264. avantage qu'il remporte sur les partisans du Roi d'Aragon, 404. il est désait par Brancaléon d'Oria, 417. secoura qu'il reçoit des Génuis, 447. il attaque phisieurs Places, ibid. se rend maître de presque toute l'Isle.

Armagnac (le Comte d') fait une irruption dans le Roussillon, 337 hostilités qu'il commet sur les Terres d'Aragon, 546, il est

obligé de repasser les Pyrénées D. Artal d'Alagon, Régent du Royaume de Sicile, Asturies (Prince des) origine de ce titre que portent les fils aînés d'Espagne, Avignon (Congrès d') où l'on traite inutilement de la paix entre les Aragonois, les Vénitièns & les Génois, Ayala (Pierre Lopez d') cas qu'on doit faire de ses Ouvrages, 239 Aymon, ou Edmond, Comte de Cambrige, conduit la Flotte Angloife au secours du Roi de Portugal, Azevedo (Gonçales Vasquez d') premier Maréchal de Portugal.

B

D ADAJOZ. Cette Ville est inutilement assiégée par les Portugais 93. & seq.

Balboa (Ferdinand Rodriguez de )
Prieur de S. Jean souleve plusieurs Villes de Castille contre
D. Alfonse XI, 19, il fait ses efforts pour brouiller ce Monarque avec celui de Portugal, 44.
Samort, ibid.

Bande (l'Ordre de la) son institu-

tion, 45. & feg.

Barrasa (D. Alfonse) Evêque de Salamanque, Plénipotentiaire du Roi de Castille au Congrès de Bruges, 445 Barrozo (D. Pedre Gomez) Evêque de Carthagéne, est créé Cardinal, 17, ses vains essous pour reconcilier le Roi de Castille avec D. Jean Emmanuel, 22, il se resire auprès du Pape, 432, sa fa mort, 448

Barrezo (D. Pedre) Evêque de Siguença, est mis en prison par ordre de D. Pedre, Roi de Caltille, 285. Il est remis en liberté, & se retire en Portugal, 288 Dona Beatrix, sœur de D. Ferdinand, Roi de Portugal, épouse Don Sanche, frere de D. Hen-🛢 , Roi de Castille , Dona Béatrix , Infante de Portugal, sa naissance, 432. ses fiançailles avec Don Frédéric, Infant de Castille, 453. elle est reconnue hériciere de Portugal, ibid. son mariage est arrêté avec Don Henti, fils de Don Jean, Roi de Castille, 470. elle époule Don Jean, Roi de Castille, 491. est proclamée Reine de Portugal, Doña Béatrix, fille naturelle de Don Pédre, Roi de Castille, sa naissance, 256. appanage que le Roi son pere lui donne, ibid. ce Monarque la fait reconnoître héritiere du Royaume de Castil-Bénédictins, leur établissement à Valladolid, Don Bernard, Evêque de Césene, excommunie Don Pedre, Roi de Castille, & jette un interdit fur ses Etats, D. Bernard, Evêque de Rampelu. ne, mécontente le Roi de Navarre & est obligé de se sauver en Italié, Bertrand, Evêque de Limoges, créé Cardinal, Bertrand; Evêque de Comminges, & Legat du Pape, est charge de ménager la paix entre les Rois d'Espagne, 418. 430. 431. fait un accommodement au nom du Pape avec le Roi d'Aragon au

sujet des privilèges & des immunités Ecclésiastiques, ibid. Bileaye (la Seigneurie de ) acquile par Don Alfonse XI. Roi de Castille, Doña Blanche de Navarre, son mariage avec Philippe de Valois, Roi de France, Doña Blanche de Bourbon, Ion mariage avec D. Pedre, Roi de Castille, 252. son arrivée à Valladolid, 256. célébration de ses nôces, 258. elle est abandonnée du Roi, ibid. & seq. ce Monarque lui rend visite pour la derniere fois, 260. il l'a fait renfermer, ibid. différentes opinions sur la caule de la dilgrace, 261. On la conduit à Toléde où le peuple se déclare en sa favour, 269. elle est transférée à Siguença, 235. le Roi la fait mourir, 337. & seg. Boccanegra, Amirante de D. Hen-

ri, Roi de Castille, remporte une victoire signalée sur les Anglois, 421 Boniface IX. monte sur la Chaire de S. Pierre, 546 Bourgogne (le Duc de) fait un pélerinage au Tombeau de S. Jacques, 450 Bruges. Les Rois de France & d'Angleterre y tiennent un Congrès pour terminer leurs différends, 445. il est infructueux, 450 Burgos. Troubles dans cette Ville,

Ċ

ABRERA (Don Bernard de)
est fait Comte d'Aussone par
le Roi d'Aragon, 296. il fait une
irruption en Castille, 328. sa sin
tragique, 368. & seq.

Cabréra (Don Bernardin) petit fils du Comte d'Aussone, rentre dans tous les biens qui avoient appartenus à son ayeul, 431

Calais. Les Rois de France & d'Angleterre y tiennent inutilement un Congrès, 430

Calatayud. Cette Ville est prise par Don Pédre, Roi de Castille, 351 Calatrava. Grands-Maîtres de cet

Ordre. Don Nuno Chamizo, 133. D. Gonçales Martinez d'Oviedo, 108. Don Diégue de Padilla, 265

Calvillo (Don Pedre Perez) Evêque de Tarazone, est fait prifonnier par ordre du Roi d'Aragon.

Canon. Premier ulage de cette arme en Espagne, 173

Don Carlos, surnommé le mauvais, monte sur le Trône de Navarre, 231. fon couronnement, 240. il renouvelle les Traités d'alliance & de paix avec le Roi de Castille , 246. ion voyage en France pour y poursuivre ses prétentions, 256. 276. époule Jeanne de France, 262. se brouille avec Charles d'Espagne, Connétable de France, 276. fait poignarder ce Seigneur, ibid. & seq. est fait pri-Ionnier dans ce Royaume, 277. est remis en liberté, & fait sa paix avec le Roi de France, 178. le ligue ensuite avec celui d'Angleterre contre la France, 299. il est mis de nouveau en prison, & on lui fait son procès, ibid. est retiré de prison , 307. ya à Paris & y harangue le peuple, ibid. fait un traité avec le Dauphin, 308. fait inhumer les corps de ceux qui avoient été

mis à mort pour avoir agi conjointement avcc lui contre la France, ibid. excite de nouveaux troubles, 315. & seq. sa reconciliation avec le Dauphin, 324. son retour dans ses Etats, 341. le Roi de France lui déclare la guerre, 372. il perd plusieurs Places & une bataille, ibida& 'seq. fait sa paix avec ce Monarque, 377. 425. son voyage en Angleterre, 418. traité secret avec l'Angleterre touchant l'échange des Terres de Normandie avec celles de Gascogne, 456. le Roi de France s'en venge & le dépouille de tous les Domaines qu'il avoit dans ses Etats, 457. Don Carlos se ligue avec l'Angleterre contre ce Monarque, 458. cherche à lui susciter des ennemis, 437. Don Pedre, Roi de Castille lui envoye une Ambassade, 341. son entrevue avec ce Monarque, 348. il lui promet du secours, 349. fait une irruption fur les terres d'Aragon, 350. 354. le ligue avec lui, 360. a une entrevue avec ce Monarque, 361. prend des engagemens avec les deux Rois de Castille, 387. se fait enlever pour ne point remplir ses promesses, 388, celui qui l'avoir énlevé refuse de lui rendre la liberté, 397. le Roi le fait arrêter, ibid. ce qu'il exige des deux Rois de Castille, ibid. plusieurs Villes de ce Royaume se rendent à ce Prince, 403. fait la paix avec Don Henri, Roi de Castille, 436. 466. Don Roderic Ufriz accusé de trahison, est arrêté & fait mourir par son ordre, 453. sa maladie, 530. sa mort, ibid.

D. Carlos III. dit le Noble, Roi de Navarre, sa naissance, 341. son mariage avec Doña Eléonote, Infante de Castille, 449. il est retenu prisonnier en France avec trois Seigneurs, 456. & *seq.* est remis en liberté, 487. le rend en Castille pour y remercier le Roi Don Jean qui s'étoit interesse à sa délivrance, 488. amene du secours à ce Prince, 520. 530. apprend la mort de ion pere & retourne en Navarre où is est proclamé Roi, 531. son couronnement, 558. envoie une Ambassade au Roi d'Aragon, 539. son entrevue avec celui de Castille, 538. il arme Chevalier plusieurs Seigneurs, 545. fait reconnoître Dona Jeanne sa fille pour son héritiere, 558 Castro (Don Alvar Pérez de ) se

Lastro (Don Alvar Pérez de) se retire mécontent de la Cour de Don Pedre, Roi de Castille, 260. il se joint au Duc d'Albuquerque, 267. il est le premier Connétable de Portugal, 48;

Castro (Doña Jeanne de) seconde femme de Don Pedre, Roi de

Castille, 267. & seq.

Castro (Ignès de) femme de Don Pedre, Infant de Portugal, 281. on conspire contre sa vie, ibid. & seq. le Roi la fait mourir, 291. troubles en Portugal à ce sujet, 292. punition de ses meurtriers, 334. son mariage est déclaré après sa mort, 342. sa pompe funébre, ibid.

Castro (Don Ferdinand Pérez de) cherche à venger l'injure que Don Pédre de Castille avoit faite à sa sœur, 268. il se joint aux Seigneurs mécontens & entre à main armée dans la Castille, 270.

Tome V.

s'oppose aux progrès de Don Henri qui s'étoit fait déclarer Roi de Castille, 383, commet de grandes hostilités en Galice contre les partisans de ce Prince, 384, 420, est fait prisonnier, 408, trouve le moyen de se sauver, 411, est battu en Galice, &c se retire en Portugal, ibid. sa mort,

Catalogne. Troubles en cette Province,

Doña Catherine, fille du Duc de Lancastre, fiancée avec Don Henri, Prince des Asturies, 538

Cerda (Don Jean de la ) excite des troubles en Andalousie, 302. il est puni de sa rebellion, ibid.

Cerda (D. Louis de la) ou Louis d'Espagne, couronné par le Pape Roi des Canaries, 209. & seq. le Roi de Castille lui cede ses droits sur ces Isles, 210. celui de Portugal lui cede les siens,

Charles V. dit le Sage, monte sur le Trône de France, 372 fait la guerre au Roi de Navarre, ibid. ses succès ibid. fait la paix avec ce Monarque, 377. lui propose une entre ue, 418. signe le traité de paix, 423. découvre une conspiration que se Prince avoit tramée contre lui, 45 .. fait arrêter D. Carlos, Infant de Navarre, ibid. punition de pluseurs Seigneurs Navarrois qui y avoient trempé, +57. il s'empare des Domaines que le Roi de Navarre avoit en France, 457. accorde du secours à Don Henri, Roi de Castille, 376. lui aide à remonter sur le Trône 393. 395. se rend maître de la Rochelle par le secours de la Flotte

 $\mathbf{C}_{\mathbf{C}}$ 

Castillane, 429. sa mort, 472 Charles le Bel, Roi de France, sa mort, 27

Charles d'Espagne, Connétable de France, s'oppose qu'on rende à Don Carlos, Roi de Navarre, les Places qu'il avoit en France, 276. il est assassiné par ordre de ce Prince, ibid. & seq.

Chartreux, leur établissement à Paular, près de Ségovie, 550.

& seq.

Clément VII. est élu Pape, 462. Schisme à ce sujet, ibid. il est reconnu en Castille, 472. 475. en Portugal, 486. en Aragon,

Conciles d'Alcala, 69. de Palence, 539. de Salamanque, 86. de Taragone, 41. de Toléde, 136. 289
Congrès d'Avignon, 254. de Bruges, 445. 450. de Calais, 430
Connétable, origine de cette dignité en Portugal, 483
Doña Constance, fille de D. Jean Emmanuel, Seigneur de Castille, est enfermée dans un Château par ordre du Roi, 16. son ma-

par ordre du Roi, 16. son mariage offeresolu avec l'Infant de Portugal, 79. condition & consultion, 105. & seq. il est fait par Procureur, 106. opposition du Roi de Castille, ibid. elle arrive en Portugal, & ses noces y sont célébrées,

Dona Constance fille naturelle de Don Pédre, Roi de Castille, fa. naissance, 268

Coronel (D: Alfonse) Seigneur Castillan, se retire mécontent de la Cour de Don Pédre, Roi de Castille, 244. commet des hostilités dans les environs d'Aguilar, 250. sa vigourense défense contre ceux qui étoient

venus l'assiéger de la part du Roi, ibid. il perd plusieurs Places, ibid. est assiégé par le Roi dans Aguilar, 252. est fait prisonnier, & le Roi lui fait ôter la vie. 256 Coronel (Doña Alfonsine) Mattresse de Don Pédre, Roi de Castille, 309. elle abuse de son autorité, & est difgraciée, ibid. & seq.

Coronel (Doña Marie) veuve de Don Jean la Cerda, se musile le visage pour éviter les poursuites de Don Pédre, Roi de Castille,

**₹**04

D

On Denys, Roi de Portugal, famort, 7
Don Denys, Infant de Portugal, pris & relâché par les Corfaires,

Duras (Charles de) Roi de Naples,

488

E

Douand III. Roi d'Angles terre, fa mort, 456 Edouard, Prince de Galles, fa mort,

Doña Eléonore, Infante de Castille, promise en mariage au Roid'Aragon, 27. elle épouse ce Monarque, 28. ses dissérends avec l'Infant Don Pédre, 49. 69. elle cherche l'appui du Roi de Castille son frere, 77. ses démarches à la mort du Roi d'Aragon pour prévenir les entreprises de Don Pédre, héritier du Trône, 99. le Roi de Castille lui promet du secours, 100. sa retraite sur les frontieres de Castille, ibid on travaille à réglet tout ce qui la regarde, 119. de seu cette assai-

re est terminée, 121. ses revenus lui sont restitués, 136. Don Rédre, Roi de Castille, & qui avoit succedé au frere de cette Princesse, la fait mourir, 320 Dona Eléonore, Infante de Portugal, son mariage avec Don Pédre IV. Roi d'Aragon, 215. elle se rend à Barcelone, 220. la mort, Sainte Elizabeth, Reine Douairiere de Portugal, la mort & la lé-Dona Elizabeth, Maîtresse de D. Pédre, Roi de Castille, Elne; prise de cette Ville par Don Pédre, Roi d'Aragon, Ere de César défendue en Aragon, 241. supprimée à Ségovie, 492 Saint Esprit (Ordre du ) fondé par Don Jean, Roi de Castille, 550 Sainte Eulalie, translation de son corps, 138 Exemple d'amour filial, Exerica ( Don Pédre ) Seigneur 'Aragonois, prend le parti de Dona Eléonore, Douairiere d'Aragon, 100. le Roi d'Aragon ravage ses Terres, 104. il se venge par le secours des Castillans, ibid. & seq.

F

Pape, travaille inutilement à reconcilier les Rois de Castille & d'Aragon, 956. & feq. 359
D. Ferdinand, Infant d'Aragon & Marquis de Tortose, sa naissance, 34. est déclaré Chef de l'union de Valence contre le Roi d'Aragon son frere, 215. est reconnu Lieutenant du Royaume, 221. réjette les epropositions

d'accommodement qu'on lui fait, 224. est vaincu par les Royalistes, 225. son mariage avec l'Infante de Portugal, 266. le joint aux mécontens de Castille, 272. abando ne cette Ligue, 175 282. cherche à se reconcilier avec le Roi d'Aragon, 302. fait sa paix avec ce Monarque, 306. son irruption en Castille, 312. refuse de servir ce Prince, 327. son traite avec le Roi d'Aragon, 355. se brouille avec le Comte Don Henri, ibid. sa mort tragique, D. Ferdinand, Roi de Portugal, sa naissance, 2:2. il succede à son pere Don Pédre, 386. offre fon alliance à D. Henri, Roi de Castille, 387. prend le titre de Roi de Castille & veut en chasser D. Henri, 409. fait une Ligue avec les Rois-d'Aragon & de Grenade, 410. entre en Gal ce à main armée, ibid. propose un dési à D. Henri, & n'ose en venir aux mains, 411. envoye plusieurs détachemens qui commettent de grandes hostilités en Castille. ibid. est sollicité par le Pape pour faire la paix , 418. il la conclut avec le Roi de Castille . 420 & seq. son mariage est arrêté avec Doña Léonore, fille de l'on Henri, Roi de Castille, ibid. ses amours avec Doña Léonore Tellez femme de Jean Laurent d'Acunha. 423. f.it casser le mariage de cette Dame, & l'époule ensuite. ibid. 427. ses excuses auprès du Roi de Castil e au sujet du refus qu'il faisoit d'épouser la sœur de ce Monarque, 42, troubles à Lisbonne à cetre occasion, ibid. fait une Ligue avec le Duc de

Gecen

Laucastre contre le Roi de Castille, 428. celui - ci lui enleve plusieurs Places, 430. 431. les Portugais sont battus par les Galiciens, ibid. la paix est conclue de nouveau, 434. le Roi de Portugal envoye une Ambassade en Castille, 456. il fait la guerre avec Don Jean, Roi de Castille, Successeur de Don Henri, 477. sa Florte est battue par les Caitillans, ibid. il perd plusieurs Places, 478. la Flotte Angloise vient à son secours, ibid. nouveau traité qu'il fait avec l'Angleterre, ibid. excès que les Anglois commettent en Portugal, 479. ses Troupes remportent quelque avantage fur les Castillans, 481. 482. il fait pour la premiere fois un Connétable & un Maréchal d'Armée, 483. état de les Troupes, ibid. fait des propositions de paix au Roi de Casti le, 484. elles sont acceptées, ibid. & seq. conditions du traité de paix, 490. fair transporter les Anglois jusques dans leurs ports, 485. propose le mariage de Doña Béatrix sa fille avec le Roi de Castille, 485. célébration de ce mariage, 491. il reconnoît le Pape Urbain VI. 479. prend ensuite le parti de Clément VII. 486. sa mort, 492 D. Ferdinand, Infant de Castille, fils de Don Alfonse XI. sa naissance, 47. sa mort,

D. Ferdinand fils de D.Jean, Roi de Castille, sa naissance, 472 S. Firmin. Translation d'une de ses Reliques à Pampelune, 530 Foix (le Comte de) Gaston, prend

le parti du Roi de Navarre & commer des hostilités en Castille,

8,9 fait sa paix avec ce Prince; & lui amene du secours contre les Maures, 18, ses prétentions sur le Comté d'Urgel, 87, sa mort, 189

Fortia (Sybille de) épouse Dom Pédre, Roi d'Aragon, 474, foir couronnement, 480, ses brouilleries avec Don Jean, Infant d'Aragon, 206, 522, 528, elle est arrêtée à la mort du Roi, 532, on lui fait son procès, ibid.

D. Frédéric, Roi de Sicile, sa mort,

D. Frédéric, fils de Don Henri, Roi de Castille, son mariage avec l'Infante de Portugal, 353

D. Fredéric, fils naturel de Don Alfonse XI. sa naissance, 69. il est fait Grand - Maître de Saint Jacques, 118. 174. se ligue contre Don Pédre son frere, & Roi de Castille, 267. 269. est déposé par ordre de ce Monarque, 272. marche au secours de plusieurs Villes assiégées par le Roi, 283. & seq. quitte le parti de la Ligue, 292. est assassiée qui par ordre du Roi, 310,

G

ALEAS (Jean) Seigneur Milanois. Proposition de son matiage avec Dona Marie, héritiere de Sicile, 469, il arme en faveur de cette Princesse contrele Roi d'Aragon, ibid.

Galles (le Prince de) passe en Espagne au secours de Don Pédre, Roi de Castille, 387. défait l'Armée de Don Henri, 389. fait une Ligue avec le Roi d'Aragon, 391. retourne en Guienne, ibid. il no sçait quel parti prendre entre les deux Rois de Castille, 397. conventions qu'il fait à ce sujet entre les Rois de Navarre &: d'Aragon, ibid.

D. Garcie Fernandez, se démet de la Grande-Maîtrise de Saint Jacques,

Garillo (Don Gomez) Seigneur Castillan, sa mort tragique, 333 Génois. Ils sont en guerre avec les Aragonois au sujet de la Sardaigne, 6. 10. 3.6. 42. commettent des hostilités en Catalogne, à · Valence, & dans l'Isle Majorque, 48. acceptent le Pape pour médiateur, 69. continuent la guerre, 77. font une Ligue avec les mécontens de Sardaigne, 157. 158, victoire qu'is remportent sur mer sur les Vénitiens : & les Aragonois, 253. ils font battus, 264. envoient des Troupes en Sardaigne, 295. secondent les entreprises du Seigneur d'Arboréa contre le Roi d'Aragon, 447. donnent du secours au Roi . de Castille contre les Mahomé-

tans, 144. 161
Gibraltar. Siège de cette Ville par les Mahométans, 51. 54. elle est livrée par la trahison du Gouverneur, 8. Don Alsonfe XI. Roi de Castille, l'assiège à dessein de la reprendre, 59. & seg. il abandonne son projet, 66. elle est de nouveau assiégée par ce Monarque, 229. & seg. Pon Pédre son successeur leve le siège,

Gonçale, Hérétique, 253 Grailly (Don Jean) Général des Troupes Navarroises en France, 372, il perd une bataille en Normandie, 373, est fait pri onnier, ibid. 429, négocie la paix avec le

Roi de France, 377 Gregoire XI. envoye des Légatsen Espagne pour y pacifier les troubles, 418, il rétablit à Rome le siège des Papes, 458. sa mort, Guadaloupe (invention de l'image de Notre Dame de ) Guadaloupe (le Prieuré de ) accordé aux Hieronimites, 141. & seq. Guesclin (Bertrand du ) envoyé par Charles V. Roi de France . contre celui de Navarre, 372. victoire qu'il remporte sur les Navarrois, ibid. & seq. il est fair Comte de Longueville, 373. est envoyé en Espagne pour soutenir les Interêts de Don Henri. 376. & seg. 378. livre Don Pédre, Roi de Castille, entre les mains de Don Henri, 407. répete la Seigneurie de Molina sur le Roi d'Aragon, 412. se rend en Navarre pour y proposer au Roi une entrevue avec celui de France, 418. confert à vendre au Roi de Castille les biens qu'il avoit dans ce Royaume, Guillaume, Comte de Juliers, passe en Espagne pour servir contre les Maures, . Guiman (Don Alfonse Mendez) élu Grand Maîtte de S. Jacques, 133. la mort, Gulman (Doña Eléonore) Maîtresse de D. Alfonse XI. Roi de Castille, 3 c. son procédé généreux à l'égard du Roi, 41. & seq. ses enfans, 47.69. elle indispose le Roi contre Gonçale Martinez d'Oviedo, 132. elle se retire à Médina - Sydonia après la mort de ce Monarque, 236. est faire prisonniere à Séville, 237. elle termine le mariage de D. Henri son fils, 237. & seq. sa mort,

H

DonTTEnri, Roide Castille. fils naturel de Don Alfonse XI. Roi de Castille, sa naissance, 69. il est adopté par Don Roderic Alvarez des Afturies, ibid. son mariage avec Dona Jeanne, sœur de Don Ferdinand Emmanuel, 237. il le retire de la Cour après la mort de son pere, 238. cherche de l'appui auprès du Roi de Portugal, 245. rentre en grace avec le Roi son frere, 247, prend les armes contre lui, 2,0. se joint au Duc d'Albuquerque, 267. passe dans les Asturies, 268. entre en Castille à main armée, 270. marche au secours de Toro & de Toléde qui étoient affiégées par le Roi, 183. avantage qu'il remporte sur les Royalistes, 284. & seq. appelle à la Couronne de Castille Don Pédre, Intant de Portugal, 294. passe au service du Roi d'Aragon contre celui de Castille, 300. fait une irruption dans les Etats du decnier, 312. le rend maître de deux Places, 314, est déclaré traitre à l'Etat, 319, remporte une victoire fur les Castillans, 323. autres expéditions, 328. il est obligé de le retirer en France, 399. ion retour en Aragon, 355. les brouilleries avec Don Ferdinand, Infant d'Aragon, au sujet de la prétention de celui-ci à la Couronne de Castille, ibid. les freres & plusieurs Seigneurs Castillans spandonnent son parti, ibid. il

court risque de la vie, 361. fait un traité avec le Boi d'Aragon. 362. cherche les moyens de détrôner le l'oi de Castille, 375. & Jeg. prend a son service des Troupes de Bandits qui désoloient la France, 37 lecours qu'il reçoit du soi de France, sbid. entre en Castille & le fait proclamer Roi dan plusieurs Villes, 379. & seq.: 3 4. marche en Galice contre Don Ferdinand de Castro, partisan du Roi Don Pédre, ibid. tient les Etats à Burgos, 385. élude de remplir son Traité avec le Roi d'Aragon, ibid. va au-devant du Prince de Galles, qui amenoit du sessurs au Roi Don Pédre, 389. il est battu & se retire une seconde fois en France, ibid. & seq. travaille à remonter sur le Trône, 193. secours qu'il reçoit du Pape & de la France, ibid. & seq. plusieurs Villes de Castille lui témoignent leur attachement, 394. il se dispose à rentrer en Castille, 395. passe en Aragon à la tête d'une Armée, ibid. son retour en Castille, où plusieurs Villes se déclarent pour lui, ibid. soumet celles qui tenoient pour le Roi Don Pédre, 399. entre dans Madrid, 400. fait le siège de Toléde, ibid. 402. fait une nouvelle Ligue avec la France, 404. se presente devant l'Armée de Don Pédre, 405. gagne la bataille, 406. assiége le Roi dans Montiel ibid. & seq. s'en rend maître & le tue de sa main, 40y. un grand nombre de Seigneurs & de Villes le reconnoissent pour Souverain 🕽 408. il recouvre plusieurs Places sur le Roi d'Aragon, 409. les conquêtes en Portugal, 410 convoque les Etats & paye les Officiers étrangers, 414. envoie une Flotte

contre les Portugais, 415. avantage qu'elle remporte sur eux, 416. promet aux Légats du Pape de se prêter à la paix, 418, se rend maître des enfans & des Trélois du seu Roi Don Pédre, 419,85 sequeute la Galice est sous sa puissance, 410. conclut la painavec le Roi de Porrugal, ibid. & sig. convoque les Etats à Tore, 420, envoie des roupes contre le Roi de Portugal, qui avoit enfreint le Traité de paix, 428. les conquêtes dans ce Royaume, 430, 452, la paix se fait de nouveau, 474. & feq. il ligné one Tréve avec le Roi d'Aragon, 417. lui fait faire des propositions de paix. 447. elles sont acceptées, 444 propose inucisement une Tréve au Roi de Grenade, 409. elle est enfin figuée, 416. fait la paix avec le Roi de Navarre, 436. se • Brouille de nouveau avec ce Momarque en faveur de la France, 459. envoie des Troupes contre lui, 461. fait de nouveau la paix avec ed Prince, 466. marche au secours du Duc d'Anjou, qui étoit attaqué par les Anglois, 446. envoie une Florte au Roi de France pour l'aider à le rendre maître de la Rochelle, 419. son attachement pour cette Couronne, 437. Erige Médina-Céll en Comté en faveur de Don Bernard de Foix, 403. réglement qu'il fait contre les Juifs & les Mahométans, 422. son indécilion au sujet des deux Papes qui avoient été élus en même rems, 463. il ne veut reconnoître ni l'un ni l'autre, 464. tient une Assemblée à ce sujet, 465. & seq. sa mort, 467. Ion portrait, ibid. & seq. ses obleques,

Don Henri, file de Don Jean, Roi de Castille, sa naissance, 468. & seq. son mariage est règle avec Dona Béatrix, Infante de Portugal, 470. il est siancé avec Dona Catherine, fille du Ducde Lancastre, 538. on lui donne: le tiere de Prince des Afturies. ibid. il est proclamé Roi à Madrid après la mort de son pere. \$52. les Etats s'affemblent pour rég'er le Gouvernement pendant la minorité, ibid. & seg. 554. & 164. On établit un Conseil de Régence, 555. opposition de la part de l'Archevêque de Toléde. ibid. principaux réglemens faits par ce Conseil, 556. troubles dans les Etats, ibid. plusieurs. Seigneurs se déclarent contre le Confeil,

Hieronimites. Leur établissement en Castille, 440. ils sont approuvés par le Pape qui leur donne la Régle de S. Augustin, 441. le Prieuré de Guadaloupe leur est

accorde, 541. & seq.

Hinestrosa (Don Jean Fernandez de ) livre Doña Marie Padilla fa: niece à Don Pédre, Roi de Castille, pour en faire la Mastresse, 2(1. il devient le favori di Roi & pollede la confiance ... Huesca, Ville d'Aragon, fondation de son Université,

Į.

TACQUERTE. Troupes de Bandits qui infestent la France, 316. iis font extermines, ibid. Tacques (Ordre de S.) ses Grands-Maîtres. Don Vasco Rodriguez: de Cornado , 10. Don Frédéric ...

47.1

fils naturel de Don Alfonse XI. Roi de Castille, 118. Don Alfonse Mendez de Gusman, 123. Don Garcie Fernandez, 10. Don Jean Garcie Villagera, 272

Don Jayme, Roi d'Aragon, envoie une Flotte pour pacifier les troubles de Sardaigne, 6. cette Isle lui est entierement cédée par les Pisans, 10. & seq. secours qu'il donne au Pape, 17. tient les Etats à Saragoce, 6. déclare Don Pedre son petit-fils pour son Successeur, 7. mort de ce Monarque, 18

Don Jayme, Infant d'Aragon, foutient ses droits à la succession au Trône d'Aragon, 215. il forme une Ligue contre le Roi, 216. & seq. sa mort, 220

Don Jayme II. Roi de Majorque, obtient du Pape des secours contre les Mahométans, 42. & seq. il est sommé de rendre hommage au Roi d'Aragon, 137, il remplit cette obligation, 138. les Su ets sont mécontens de son Gouvernement, 163. est en guerreavec la France, 165. il a recours au Pape pour se défendre contre le Roi d'Aragon, 178. & seq. Manifeste qu'il publie contre ce Monarque, 180. il perd les Isles de Majorque & de Minorque, 198. ses Etats sont ravagés, ibid. & seq. il perd le Roussillon, 206. se remet à la discretion du Vainqueur, ibid. est contraint de se retirer auprès du Comte de Foix, 207. le Roi d'Aragon lui accorde dix mille livres par an pour subsister, ibid. il cherche inutilement l'appui du Pape & du Koi de France, 210. tentative inutile pour recouvrer

fes Etats, 217. & feq. il est battu, ibid. 231. sa mort, 232 Don Jayme, fils de Don Jayme II. Roi de Majorque se sauve de prison & passe à Avignon, 349. le Pape s'interesse inutilement pour lui, 362. il se joint au Prince de Gal es, 386. leve des Troupes pour recouvier les Etats de son pere, 47. fait une irruption en Aragon, 447. 4481.

Don Jayme d'Aragon, Evêque de Valence, est créé Cardinal, 541 Don Jean I. Roi de Castille, sa naissance, 314, son mariage avec Doña Léonore d'Aragon, 448. les expéditions en Navarre, 460. & seq, il succede à son pere, 468. Ion couronnement & les premiers soins, ibid, il punit quelques Juiss, & fait un Réglement contr'eux, ibid. re-. nouvelle le Traité avec la France, ibid. fait faire les obseques de son pere, 471, envoie du secours au Roi de France contre les Anglois, ibid. convoque une Assemblée au sujet de l'élection des deux Papes, 472, on y reconnoît Clément VII. ibid. il obtient du Sultan de Dabylone la délivrance de Léon, Roi d'Armenie, ibid, pardon qu'il accorde à Don Alfonse qui s'étoit révolté contre lui, 476: ses dispositions pour la guerre de Portugal, ibid. avantage que la Flotte remporte sur les Portugais, 477. il fait une irruption en Portugal, 478. ses conquêtes, ibid. il est excommunié par Urbain VI. 480. création des Maréchaux de Castille, 483. état de son Armée, ibid. accepte les propolitions de paix

paix que lui fait le Roi de Portugal, 484. le Traité est signé, 490. il consent à épouser Dona Béatrix, fille de ce Monarque, 487. son mariage avec cette Princelle, 491. ses démarches pour se procurer la Couronne de Portugal après la mort du Roi, 492. les dispositions pour cette entreprife, 496. il marche à la tête d'une puissante Armée, 498. il est battu, 500. fait arrêter & enfermer la Reine Douairiere, 501. assiége la Ville de Lisbonne, 502. propositions inutiles qu'il faitfaire au Maître d'Avis qui s'étoit emparé du Gouvernement, 503. la maladie ie met dans son camp, & l'oblige à lever le siège, 504. il retourne dans ses Etats, ibid. noms des principaux Seigneurs qui périrent devant Lisbonne, ibid. divers évenemens qui suivirent cette expédition, sos. il machine la mort de Don Jean, qui étoit déclaré Roi, 507. son parti se fortisse en Portugal, 508. fait de grands préparatifs pour soutenir ses droits, 510. ses Troupes sont battues, 514. il tient un grand Conseil de guerre, 515. entre dans le l'ortugal à la tête de son Armée, 516. tente de nouveau un accommodement, (17. livre bataille, & son Armée est taillée en pieces, 518. & seq. sa retraite, 519. il implore le secours du Pape & celui du Roi de France, 520. en reçoit des Lettres de consolation, 523. le Duc de Lancasere le fait sommer de lui ceder la Couronne de Castille, 5:7. il propole un accommodement à ce Prince, ibid. & seq. 536. precauzions qu'il prend contre le Roi de Portugal & le Duc de Lancastre, 534, secours qu'il reçoit de la Fran-Tome V.

ce, 535. toute la Galice rentre sous fon obéissance, 536. il fair un Traité avec le Duc de Lancastre, ibid. 537. Ambassade qu'il reçoit du Roi de France à ce sujet, 536. tient les Etats, 537. présens que lui fait la Duchesse de Lancastre, & ceux qu'il donne au Duc, 538. son entrevue avec le Roi de Navarre, ibid. refuse de se liguer avec l'Angleterre contre la France, 341. tient les Etats à Ségovie, ibid. fait une Trève avec le Roi de Portugal, 542. celui-ci lui enleve plusieurs Places, 543. nouvelle Tréve, 544. tient les Etats à Guadalajara, où il propose d'abdiquer la Couronne en faveur de son fils, 146. & seq. accorde une amnistie générale aux Rebelles, 547. fixe le nombre des Troupes qui devoient toujours être sur pied, ibid. différens autres Réglemens, 448.80 seq. confirme quelques dispositions du feu Roi son pere, 549. prolonge la Tréve avec le Roi de Grenade, 550. institue l'ordre du S. Elprit, ibid. ses pieuses fondations, ibid. & seq. sa mort causée par un accident, (11. sa. lépulture,

Don Jean, Roi d'Aragon, sa naissance, 247. la succession au
Trône lui est assurée, 255. son
mariage avec Marthe, sœur du
Comte d'Armagnac, 431. il
s'oppose aux donations que Don
Pédre son pere vouloit faire à la
Reine, 206. épouse en secondes
nôces, à l'insqu de son pere,
Doña Yolando, sille du Duc de
Bar, 507. son ingratitude à l'égard du Comte d'Ampurias, qui

 $\mathbf{D}$  d d  $\mathbf{d}$ 

avoit pris lon Parti, ibid. nouvelles brouilleries avec fa bellemere, 522. le Roi lui fait faire son procès & veut le priver de la fuccession an Trône, did. il se ligue avec l'Infant de Navarre: pour se mettre à l'abri du courroux de lon pere, 528. monte: sur le Trône d'Aragon après la more de celui-ci, 531. repoit une Ambassade du Roi de Navarre, 539. brouilleries avec le Duc de Lancastre, ibid. ellessont auditôt appaisées, ibid. L'Empereur Vence las lui envoie une Ambassade, 540. il reconnoît pour Pape légitime Clément VII. ibid. fait cesser les divertissemens dans son Palais pour appailer les mécontens, 546. sorce le Comre d'Armagnac à repasser les Pyrennées, 558. licencie une partie de ses Troupes,

Don Jean, Infant d'Aragon, se joint aux Princes ligués contre Don Pédre, Roi de Castille, 272. se détache de la Ligue, 275.282. est vaincu par les Anglois, & fait prisonnier, 307. sa fin tragique.

Don Jean I. Roi de Portugal. Il est déclaré Protecteur de la Nation Portugaise, & Régent du Roïaume, après la mort de Don Ferdinand, 495, travaille à irriter les Portugais contre Don Jean, Roi de Castille, qui présendoit au Trône de Portugal, 498, pourvoit à la sûreté de plusieurs Places, & fait une Ligue avec Richard, Roi d'Angleterre, 499, sejette les propositions d'accommodement que lui sait le Roi de Castille, 203, cherche à prositer.

de la retraite de l'Armée Castillanne, 101. conjuration contre la vie, 507. il est élu & proclamé Roi de Portugal, 509. pluheurs Villes to rangent lous far. domination, 11. & feq. il bat les Troupes Castillannes, 514. marche contre le Roi de Castille · ibid. remporte une victoire éclatante fur ce Prince, 518. O feq. recouvre plusieurs Places que le Roi de Castille lui avoit entevees, 520. 743. fait une irruption for les Terres de son camemi, 521 affiége la Ville de Chaves. ibid. & feg. fuite de ce fiége, 524. prise de serve Wille, ibid. envoye une Escadre en Angleterre pour transporter le Duc de Lancaft:e. abid. son mariage avec Dona. Philippe, fille de ce Prince, 533les différences expéditions luc les Castillans, 525. il entre en Castille & y fait peu de progrès, 534. est obligé de se rericer, 535. sombe dangerensement malade, & recouvre la lauxé, 536. Donvient d'une Tréve avec le Roi de Castille, (42. elle est renouvellée, 544. fait plusieurs Réglemens, Don Jean, fils naturel de Done Pédre, Infant de Portugal, la naislance, Jean II. Roi de France, fait punir de mort plusieurs Seigneurs François, 277. Don Carlos, Roi de Navarre, est arrêté prilonnier par fon ordre, ibid. il le remet en: liberté, 278. lui fait faire som procès, parce qu'il s'étoit ligué contre lui avec l'Angleterre ...

299. la mort,

Jean, Duc de Lancastre, son ma-

riage avec Dona Constance, file

naturelle de Don Pedre, Roi de Castille, 428, il prend le titre de Roi de Castille, ibid. fait une Ligue avec le Roi de Portugal, ibid. engage le Roi d'Aragon à entrer dans une Ligue contre Don Henri, Roi de Castille, 439. 443. passe en Espagne au secours de Don Jean, Roi de Portugal, 525. il est proclamé Roi de Castille à S. Jacques, 526. fait une nouvelle Ligue avec le Roi de Portugal contre Don Jean, Roi de Castille, & Successeur de Don Henri, ibid. fomme ce Prince de lui restituer la Couronne, 527. reçoit favorablement les propositions qu'il lui fait, 536. se rend à Bayonne, ibid. le Traité y est conclu,

Don Jean, Archevêque de Toléde, est privé de la Charge de Grand Chancelier de Castille, 9. il permute son Siège pour celui de Tarragone, ibid. 18. samort, 78

Don Jean le Contrefait, cherche à exciter des troubles dans le Royaume de Castille, 2. il resuse le les propositions de paix que le Roi Don Alsonse XI. lui fait faire, 3. sa mort tragique, 4. &

Don Jean Emmanuel, Grand Senéchal du Royaume de Murcie, remporte une victoire confiderable fur les Maures de Grenade, 3. & feq. il se rend suspect à Don Alfonse XI. Roi de Castille, 8. 9. est privé de sa dignité, ibid. 12. fait alliance avec le Roi de Grenade, ibid. ravage les Terres de Castille, 17. 18. & feq. cherche tous les moiens pour en aretenir les troubles en Castille, 31.

propolitions infructueules qu'il fait faire à Dona Eléonore, Maîtresse du Roi de Castille, 43. stratagême dont il se sert pour défunir les Rois de Castille & de Portugal, 44. refuse de se reconcilier avec le premier, 47. 51. & seq. demande inutilement du secours au Roi d'Aragon, 63. hostilités qu'il commet en Castille, 64. rentre en grace avec le Roi, 79. excite de nouveau des troubles en Castille, 84. if marche au secours de Don Jean Nunez de Lara, & court rifque d'être pris par le Roi, 92. le retire en Aragon, 96. se ligue avec le Monarque, 192. cherche à rentrer en grace avec ion Souversin, 107. & feq. obtient le pardon de sa rébellion, 108. son retour à la Cour de Castille, 117. & seq. il est chargé par le Roi de ménager les interêts de Dona Eléonore à la . Cour d'Aragon, 118. ses nouveaux mécontentemens, Don Jean Alfonse d'Albuquerque possede la confiance de Don Pédre le Cruel, Roi de Castille, • 236. favorise les amours du Roi avec Doña Marie de Padilla. 251. perd la faveur de son Sou. verain, 158. le retire mécontent de la Cour, 259. le Roi le pourfuit & lui enleve plusieurs Places, 266. 269. Don Henri & Don Frédéric, freres du Roi e se joignent à lui, 267. il met des Troupes sur pied, 26% entre en Castille, 270. sa mort, 272. défend par fon Testament d'enterrer son corps que l'affaire de la Ligue ne soit terminée, 273. lieu de la sépulture, 276

Tean I. Comte de la Marche, est envoyé en Espagne pour soutenir les interêts de Don Henri contre Don Pédre le Cruel, Roi de Castille, Don Jean, Cardinal, & Légat du · Pape, fait les efforts pour reconcilier les Rois de France & d'Angleterre, Don Jean, Marquis de Montferat, ion mariage avec Doña Isabelle, fille du Roi de Majorque, 315 Doña Jeanne, femme de Pilippe, Comte d'Evreux, héritiere du Royaume de Navarre, 27. elle · est couronnée avec son époux, 33. elle gouverne après la mort de Philippe, 200. donne au secours au Roi de France contre le Roi d'Angleterre, 213. sa Doña Jeanne, Infante de Navarre, promise en mariage à Don Pédie, Infant d'Aragon , Dona Jeanne, fille de Don Carlos le Noble, Roi de Navarre, reconnue hériciere des Etats de son Doña Jeanne, Reine de Naples, adopte le Duc d'Anjou pour son fils, Doña Jeanne, fille naturelle de Don Henri, Roi de Castille, son mariage avec Don Pédre, fils du Marquis de Villena, Dona Jeanne, sœur de Don Ferdinand Emmanuel, .épouse Don Henri, Roi de Castille, 237. sa Doña Jeanne , fille de Don Pédre , Roi d'Aragon, promise en mariage à Louis, fils de Jean, Roi de France, 247. & seq. Doña Jeanne de France, épouse de

Don Carlos, Roi de Navarre,

262. la mort, 437 Do: a Jeanne de Valois, sa mort. Joseph Abul - Assan monte sur le Trône de Grenade après la mort de Mahomet son pere, 68. fait ane Tréve avec le Roid'Aragon, 87. ravage les Terres du Royaume de Jaen, 127. fait inutilement le siège de Silos, & y est mis en déroute, ibid. ses préparatifs de guerre contre les Espagnols, 139. il est joint par le Roi de Maroc, & fait avec lui le siège de Tariffe, 147. il est battu, 155. le Roi de Castille lui enleve plusieurs Places, 160. & seq. il veut secourir Algezire qui étoit affiégée par les Castillans, 174. fait diversion en insulant Ecija, 176. demande inutilement la paix. 181. 187. 193. reçoit un puissant secours d'Afrique, 191. se dispose à une bataille, ibid. la presente à l'ennemi, qui la refuie d'abord & l'accepté enfuite, 19: il est entierement défait, 196. & seq. rend la Ville d'Algezire, 201. obtient une Trève de dix ans, ibid. & seq. perd le Trône & la vie, Doña Habelle, Infante de Portugal, fon mariage avec Don Alfonse, fils de Don Henri, Rai de Castille, Doña Isabe, le, fille de D. Jayme, Roi de Majorque, son mariage avec Don Jean, Marquis de Montferat, 315. elle cede au Duc d'Anjou ses droits & ceux de son frere sur le Royaume de Major-Juifs massacrés dans le Royaume de Navarre, 32. réglemens faits contr'eux en Castille.

L

ARA ( Don Jean Nunez de ) Seigneur Castillan, se ligue avec le Roi de Grenade contre D. Alfonse XI. Roi de Castille, 47. l'imposture d'un de ses Domestiques l'empêche de se reconcilier avec le Roi, 52. & seq. 56. il cherche l'appui du Roi d'Aragon, 63. hostilités qu'il commet dans la Castille, 64. 66. le Boi marche contre lui, 72. il perd plusieurs Places, ibid. 74. se reconcilie avec le Roi, 75. il refuse le commandement de l'Armée, 81. se révolte de nouveau, 85. D. Alfonse le poursuit avec vigueur, 89. les proposition d'accommodement qu'il fait au Roi sont rejettées, ibid. & seq. le Monarque lui enleve plusieurs Châteaux, 91. & seq. il est assiégé, 90. & seg. se défend vigoureulement, 92. les partiians tentent inutilement de le faire sauver par un égoût, c6. il se rend au Roi, 97. obtient le pardon de sa rébellion, ibid. sa mort.

Lara (Don Nune de) fils de Don Jean Nunez, est sauvé par sa Gouvernante des mains de Don Pédre, Roi de Castille, 245, le Roi s'empare de tous ses biens, ibid. & seq. managed de parties

Léon, Roi d'Arménie, & prisonfonnier à Babylonne, est délivré par les sollicitations des Princes Chrétiens, 372. il se retire en Castille,

Doña l'éonore, fille de Don Sanche, frere de D. Henri, Roi de Castille, sa naissance, 443

Doña Léonore, Infante de Castille, fon mariage avec Don Carlos, Infant de Navarre, 449
Doña Léonore, Infante d'Aragon, sa naissance, 312. son mariage avec Don Jean, Roi de Castille, 448. sa mort, 485
Lérida (Decret de l'Evêque de) au sujet de l'administration du Baptème, 11
Lopez (Don Martin) Seigneur Castillan, resuse de se soumettre

Lopez (Don Martin) Seigneur Castillan, refuse de se soumettre à Don Henri, Roi de Castille, 1419. il est forcé de rendre la Ville de Carmone avec les enfans & les trésors du feu Roi Don Pédre, 420. sa mort tragique, ibid. Don Louis, frere de Don Carlos, Roi de Navarra & Régent du

Roi de Navarre, & Régent du Royaume, garde la Neutralité entre les Rois de Castille & d'Aragon, 299. ses prétentions au Royaume de Naples, 488. victoire qu'il remporte sur les Catalans & les Aragonois, ibid.

Don Louis, fils de Don Pédre, Roi de Portugal, sa naissance, 209 Louis, Duc d'Anjou, voyez Anjou. Lune (Don Pédre de) est créé Cardinal, 451. tient un Concile à Palence, 539 Lune (Don Ximené de) Archevêque de Tarragone, passe à l'Archevêché de Toléde, 9.18. sa mort,

Lune (Doña Marie Lopez de) ion mariage avec D. Martin, Infant d'Aragon, 431 Lufignan (Pierre de) Roi de Chypre, sa mort, 413

M

M AHOMET Aben - Alhamar, Roi de Grenade, fait une incursion en Andalousie, 3. &c

fog. est battu, ibid. continue la. Mahomet Guadix - Abulhagen guerre contre le Roi de Castille, 13. il perd plusieurs Places, 14. & seq. 34. & seq. les Rois de Castille, d'Aragon & de Portugal se liguent contre lui, 29. il se rend vassal du Roi de Castille, 25. fait une irruption dans le Royaume de Valence, 41. renouvelle la Tréve avec le Roi de Castille, 46. demande du socours au Roi de Maroc, ibid. plusieurs Seigneurs Castillans font une Ligue avec lui, 47. il entre avec une puissante Armée sur les Terres de Valence, 48. forme inutilement le siège d'Elché, ibid. reçoit du lecours du Roi de Maroc, 51. assiége Gibraltar, ibid. se rend maître de cette Ville, §8. oft obligé d'abandonner le siège de Castro del-Rio, 44. fait quelques conquêtes, 55. s'empare de quelques Places dans la contrée de Cordoue, 62 marche au secours de Gibraltar que le Roi de Castille vouloit reprendre, 64. teute inutilement d'attirer ce Monarque à une action générale, ibid. & seq. sa mort, 68 Mahomet Barberousse usurpe la Couronne de Grenade, 335. fait un Traité avec le Roi de Castille, ibid. & feq. les hostilités en Andalousie, 336 reste sur le Trône malgré les-efforts du Roi de Castillo, 338. ses Troupes font battues, 340. avantage confiderable qu'il remporte sur les Castillans, 544. renvoie les prisonniers sans rançon, ibid. le Roi de Castille lui déclare la guerre en forme, ibid. & seq. il se rend à Séville pour le soumettte au Roi, qui le fait mousir, 3+5. & Seq.

monte sur le Trône de Grenade, 470. renouvelle la Tréve avec Don Jean, Roi de Castille ibid: elle est prolongée, Mahomer Yago détrône Joseph, Roi de Grenade, & le prive de la vie, 181. conspiration contre sa vie, 324. il est détrôné, 335. implore le secours des Rois de Castille & de Maroc, ibid. le premier fait de vains efforts pour le rétablir, 338, remonte sur le Trône après la monde Mahomet Barberousse, 347. marche au secours de Don Pédre, Roi de Castille, 400. ses Troupes sont repoussées à l'attaque de Cordoue, 401. il insulte Jaën, & se rend maître de quelques Places, 402. prend & ruine la Ville d'Algezire, 414. est soupçonné d'avoir fait empoisonner Don Henri, Roi de Castille, 467. fa mort, Marjorque & Minorque. Le Roi d'Aragon se rend maître de ces Hles, 198. elles font réunies pour toujours à la Couronne . d'Aragon, Malandrins, troupes de Brigands qui ravageoient la France, 341. & seq. ils passent au secours de. Don Henri, Roi de Castille, 376. & seq. Malaspina (la Famille de) excite des troubles en Sardaigne, Malaspina (le Marquis de) renere sous l'obcissance du Roi d'Aragon, 11. reste attaché au parti de ce Monarque, 157. embralle fes interêts, Manrique (Don Gomez) Archeque de S. Jacques, est transféré au Siége de Toléde,

Dona Marie, fille de Don Frédéric, Roi de Sicile, héritiere du Roiaume , 458. son mariage est résolut avec Don Jean Galéaz, neveu de Don Barnabon. Seigneur de Milan, 46% elle est ensevée par · un partifan du Roi d'Aragon, & conduite à Aoste, 470, est transférée de-là en Aragon,.

Dona Marie, fille de Don Pédre, Roi de Portugal, son mariage avec Don Ferdinad , Infantd'A-

Dona Marie, Infante de Portugal, ion mariage proposé avec D. Al-Fonse XI. Roi de Castille, 15. & seq. 21. il est conclu, 26. & seq. elle se joint aux Seigneurs qui étoient ligués contre Don Pédre son fils, 274. appelle à son secours Don Henri & Don Frédéric, frères du Roi, 286. se retire en Portugal. 293. fa mort, 300

Doña Marthe, femme de Don Pédre, Roid'Aragon, samort, 461 Dona Marthe, sœur du Comte d'Armagnac; son mariage avec Don Jean, Infant d'Aragon, 43'I.

Don Martin , fils du Roi d'Aragon,, est fait Comte de Besalu, 404. ton mariage avec Dona Marie, Lopez de Lune, 431. Il est institué héritier du Royaume de Si-

Don Martin, petit-fils du Roi d'Aragon, son mariage projetté avec Dona Marie, héritiere de: Sicile,

Don Martin, Evêque de Lisbonne. la mort tragique,

Martinez (Don Loup ) Chartreux. établit un Couvent de son Ordre à Paular, près de Ségovie, 150 Maures de Grenade. Voyez Abul-Allan, Abul - Malic, Joseph ... Mahomet-Aben-Alamar, Mahomer Barberousse, Mahomer

Guadix, & Mahomet Yago. Médina-Céli, érigée en Comté, 403: Médina - del - Campo: Assemblée convoquée en certe Ville par Don Jean, Roi de Castille, 472. on y reconnoît pour Pape Clément VII. ibid. ouvrage de Pierre Fernandez de Pina à ce sujer. 473. les Bénédictins le plaignent à cette Assemblée des violences de plusieurs Seigneurs, 474. elle est transférée à Salamanque, 47% Ménéles (Doña Marie Telles de ) épouse secrétement DonJean, fils naturel de Don Pédre, Roi d'Aragon, 36 sa fa mort tragique, ibid:

Moncada (Raymond Guillaume: de) Comte d'Aost, enleve Dona-Marie, héritiere du Royaume de: Montfort (Jean de) Duc de Bretagne, son mariage avec Doña!

Jeanne, sœur de Don Carlos,. Infant de Navarre,... . 630 Montpellier. Cette Ville est vendue: à la France par Don Jayme II.

Roi de Majorque, 231. 240. la: Seigneurie en est cédée au Roi de Navarre ... 4255 N

Nuno-Camiso, Grand-Maître d'Alcantara, 133 tu, ibid. & seq. ses vains efforts pour arrêter les progrès des Castillans, 34. & seq. il conseille au Roi de Grenade de se rendre vassal de celui de Castille, 35

P.

0

LBERA, Ville du Royaume de Grenade, assiégée & prife par les Castillans, 13. & seq. Oria (le Marquis d') excite des troubles en Sardaigne, 60. se soumet au Roi d'Aragon, 11. rentre en grace & obtient la restitution de ses biens, 36. souleve de nouveau certe Isle, ibid. fait une Ligue contre le Roi d'Aragon, 157. prend les armes contre les Partisans de ce Monarque, & s'empare de plusieurs Châteaux, 221. il est vaincu, 228. 232

Oria (Brancaléon d') fait la guer-· re au Juge d'Arboréa en faveur du Roi d'Aragon , 414. 417 Orihuéla, Ville du Royaume de Valence, prise par Don Pédre le Cruel, Roi de Castille, Oviedo (Don Gonçale Martinez d') Grand-Maître de Calatrava, 108. ses ennemis mettent mal dans l'esprit du Roi, 132, il se retire de la Cour & arme contre fon Souverain, ibid. & seq. il est déposé de la Grande - Maîtrise, 133. veut mettre sous la Domination du Roi de Portugal les Places dans lesquelles il commandoit, ibid. & seq. châtiment de sa révolte, 133. & seq. Ozmin, Général des Troupes du

Roi de Grenade, fait une irrup-

tion en Andalousie, 3. il est bat-

Adilla (Don Diégue de) Grand-Maître de Calatrava, Padilla (Doña Marie de ) Maîtresse de Don Pédre le Cruel, Roi de Castille, 251. sa mort, 339. ses enfans, ibid. son mariage est déclaré après la mort, Palence (Concile de ) Don Pédre le Cruel, Roi de Castille, sa naissance, 74. son avenement au Trône, 335. il met Algezire en état de defense, 237. tombe dangereulememet malade, 338. les Seigneurs Castillans prennent des arrangemens pour son Successeur, ibid. sa santé est rétablie, itid. il abandonne le siège de Gibraltar que Don Alfonle XI. son pere avoit entrepris, ibid. & seq. permet à la Reine Douairiere de Castille de se retirer en Portugal, 293. punit les habitans de Burgos qui s'étoient révoltés, 244. & seq. s'empare des Domaines de Don Jean Nunez de Lara 🚬 245. renouvelle les Traités de paix avec le Roi de Navarre , 246. son entrevue avec celui de Portugal, 247.266. Plusieurs Seigneurs mécontens excitent des troubles dans le Royaume, 250. il marche contr'eux, & leur en'eve plusieurs Places, ibid. & seq. 252. ses amours avec Doña Marie de Padilla, 251. 259. 261. retula

refuse de la quitter, 273, trompe par ses promesses le Légat du Pape, 275. il est excommunié, & les Etats sont mis en interdit, 285. & seq. 289. 304. 305. 351. ne se laissent point ébranler par les sollicitations & les menaces du Pape, 295. 306. déclare son mariage avec Dona Padilla après la mort de cette Dame, 247. ses amours avec Dona Alfonfine Coronel, 309. il l'abandonne, 310. avec Dona Elizabeth, 359. son mariage est arrêté avec Doña Blanche de Bourbon, 252. il se rend à Valladolid pour y attendre cette Princesse, 257. il l'épouse & l'abandonne le lendemain de ses noces, 259. lui rend visite pour la derniere fois, 260. la fait enfermer, ibid. fait déclarer son mariage nul, & épouse Dona Jeanne Fernandez de Castro, 267. qui est pareillement abandonnée, 268. Doña Blanche est transférée à Toléde par son ordre, 269. de-là à Siguença, 285. il la fait mourir, 337. & seq. son procedé à l'égard de la Reine engage plusieurs Seigneurs à se retirer de sa Cour, 260. il pourfuit le Duc d'Albuquerque qui étoit du nombre des mécontens, 265. & seq. 269. lui enleve plusieurs Places, ibid. ses freres se liguent contre lui , 267. les Ligués lui proposent une conférence, 273. il élude les propositions qu'on lui fait, ibid. le mécontentement des Ligués augmente, ibid. il refuse de se trouver à une seconde conférence, 274. détache de la Ligue les Infans d'Aragon, 275. s'échappe de la Ville de Toro, où il étoit comme prifonnier, ibid. & seq. obtient des Etats un subside pour faire la guerire aux Ligués, 282. & seq. marche

Tome V.

contr'eux & fait punir plusieurs Seigneurs, 283. est repoussé en attaquant la Ville de Toro, ibid. forme le siège de cette Place, 288. elle lui est livrée, 293. cruautés qu'il y exerce, ibid. & seq. marche vers Tolede, 283. fesTroupes font battues, 186. il prend Palençuela, 294. plusieurs Seigneurs sortent de ses Etats, ibid. il veut faire tuer Don Frédéric son frere, 295. exécute fon deslein, 10. marche contre Don Tello son frere, 251. lui pardonne, 252, le reçoit à sa Cour, 257. se brouille avec le Roi d'Aragon, 296. lui déclare la guerre, ibid. & seq. commet des hostilités, 298. fait une Ligue contre ce Prince avec le Roi d'Angleterre, 300. demande du secours au Roi de France pour cette guerre, ibid. fait une irruption sur les frontieres d'Aragon, 301. ses conquêres, ibid. & seq. convient d'une Trève, 302. la romp, & prend Tarazone, 303. s'empare de plusieurs autres Places, ibid. nouvelleTreve, 304. ses plaintes au Pape au sujet de l'infraction de cette Tréve, 313. est défié à un combat singulier par le Roi d'Aragon, ibid. fait une descente dans la Province de Valence, ibid. enleve plusieurs Places, 314. conférences inutiles pour la paix, 317. & seq. continuation de la guerre, 3 19. déclare ses freres traitres à l'Etat. ibid. & seq. ravage avec sa Flotte les côtes de Valence, 320. tente inutilement de se rendre maître de la Ville d'Ivica, 321. évite le combat naval qui lui étoit présenté par les Aragonois, 322. est abandonné par plusieurs Seigneurs qui se retirent en Aragon, 325. nouvelles conférences pour la paix, aussi in-Ecce

fructuzuses que les premieres, 326 livre bataille aux Aragonois, & les force à le retirer, 329, accepte un congrès à Séduna, 330, avantage que sa Flotte remporte sur celle d'Aragon, 331 fait la paix, 326. savorise la révolte du fils du Roi de Maroc, 276. fait une Tréve avec le Roi de Grenade, 305, prend le parti de ce Roi qui avoit été détrône, 338. remporte une victoire sur l'Ulumpareur, 304 & seq. faitsfaire une irruption fur ses Terres, 343. ses Troupes sont battues, ibid. & seq. déclare la guerre en forme à ce Prince, 344. lui en'eve plutieurs Places, 345. le fait mourir étans venu à la Cour lui rendre hommage, ibid. & seq. il obtient du Roi de Portugal que les Caftillans qui s'y étoient réfugiés, lui seroient cendus, 331. livre entre les mains de ce Monarque les meurtriers d'Inez de Castro, ibid. conspiration pour le détrôner , 347. elle oft sans offer, ibid. fait reconnoctue Don Alfonse. fils de Doña Padilla, pour son Suc. cesseur, 347 à la mont de celui-ci, il déclare héritiere du Royanne de Castille Dona Béatrix, paseillement fille de vette maîtreffe, 354. son entrevue avec le Roi de Navarre , 348. il lui demande du lecours contre le Rei d'Amgen, avec tequel il étoit de nouveau en guerre, ibid. fait une irruption fur les Terres deve Monarque, 350, se cond maître de Cafatayod, abid 82 fen. demande du secours aux Roisd'Angletcore, the Portugal, & de Geomade, 344. prend plusieurs Places, 384.1000 ventions in a tiles d'un Troisè de paix, a ry exige du Roi d'Amagon hamourale l'impatt Don Fer-

dinand, ibid. se refuse à la paix à 359. ses conquêtes, 363. il met le hége devant Valence, 364. est obligé de le lever, 367. autres expéditions, 270. victoire qu'il remporte fur mer, 371. tentatives inutiles du Pape pour le porter à la paix, ibid. prend la Ville d'Orihuela, 374. fait évacuer toutes les Places qu'il avoit prises sur le Roi d'Aragon, pour le mettre en état de défense contre Don Henri, qui s'étoit fait déclarer Roi de Caffille, 379. il fuit devant ce Prince, soid les habitans de Séville le revoltent contre lui, 181. il le retire en Portugal, ibid. & feg. le Piot lui refuse unasyle, 382 il se sauve en Galice, abid. fait affaffiner l'Archevêque de Sifacques & s'empare de les trélors, 613. faitime Ligne avec le Roi de Navarre & le Primce de Galles, \$84. cemonte funde Trône, & recommence lesenum. tés, 390, figne une Thére evec le Roi d'Aragon, 391. Socours qu'il reçoit de celui de Granade, 400. attaque inquilement Goodone, 401, went lecourie To éde., 40 quest hatsu par Don Henri Sk le serire dans le Château de Montiel, 40 fair les efforts pour lengager Bertrand du Gueschin dans son patti, shid. ik est sivré par la trakison de ceiGénésal à Don Henri qui le fait moqsir, 407. fon Tellamont, 452. for porteait, 408. les cofaus, dod fait mourir Dona + léonore de Gumman. 243. un Prêtre qui lui avoit apporté une mativable nouvelle, 449. de Grand-Maine de Lalacrava, 2 -9. -Daña Eléonore, Reine d'Aragon: 420. l'Infant d'Aragon, 319. phafiours Scigneurs, bid. 927. 332. 392.

Don Pédre, fils de Don Jayme, Roid'Aragon, se retire méconsent des Etats de son pere, 7. peines inutiles qu'il prend pour arranger les affaires de ce - Royaume en faveur de Dona Eléonore & de ses enfans, 119 Don Pédre IV. Roi d'Aragon 🔒 il témoigne à fon pere lon mécontentement au sujet des enfans de La belle - mere, +9. excite des troubles dans le Royaume, 69. son mariage propose d'abord avec Dona Jeanne, & ensuite · avec Doña Marie, Infantes de Navarre, 74. 80. 114. obtient. une dispense du Pape à ce shjer, 111. for mariage avec. l'Infante: de Navarre, 122, 'il monte sur : le Trône après la mort de sous pere, 100. son couronnement à - Saragoce, 101. est reconnu en Catalogne, ibid. &t (eq. s'empare des Forteresses & Châteaux: qui appartenoient à Doña Eléonore, Reine Douairiere, 100. fa réponse vague à l'Ambassadeur de Castille au sujet de cette: Princesse, 102. fait saisir tous : irs. revenus , 103. ravage les-Terres de Don Pédre Exerica. partifan de la Reine, 104. & seq: : figne un Traite de reconciliation avec elle, 121. envoienne Ambassader au. Paper an sujet de la Sardaigne 114. menares du Souverain Pontife pour l'obliger à payer: les redevances au fuier: de ce Royaume, 123.371. il y datisfait, 138, 377, les Troupes font battues en Sardaigne par les Rebelles, 221. victoire qu'il remporte fur eux , 228. envoie des Troupes en cette Ille, 23 v. , mouvel avantage qu'elles y out,

212. sa Florre battue par les Génois, 253. nouveaux préparatifs. pour la guerre de Sardaigne, 25 s. envoie une Flotte, 262. fait faire le siège d'Algeri, qui est obligée de se rendre, 264 les Génois sont battus lur men, ikidem, il passe en Sardaigne, 279. y tombe malade, ibid. les expéditions, ibid. 280. sa victoire, 290. son retour dans ses Etats, ibid. & seg nouveaux fecours qu'il est obligé d'envoïer , 299. 426. luccès de les partilans,437. il pourvoit à la sûreté de! cette lile, 43& mécontentement: des Seigneurs Aragonois au sujer: de cette guerre, 497. les affaires: de Sardaigne sont terminées à soni avantage, 529. il s'assure de la sisdélité de quelques Seigneurs quiduit étoient suspects, 120 les précesse tions contre: les:entreprises du Roit de Maroc, 1:15. 122. fair une Lique avec le Roi de Castille contre ce Prince Mahométan, 121. 124. les Pape: lui accorde des subsides pour cerre guerre, 1 37. il envoie des Vailseaux au Roi de Castille contre les Maures, 171. serment: de suddich qu'il enige du Roi de Majorque. 120, il se brouille avec ce Prince. 123. les Majorquins mécontens de leur Roi, implorent son secours. 163. & seg. ses pretextes pour s'emparer de l'Isle de Majorque, 177 il entreprendi la guerre compo Don Jaymo, Roi de cette Isle, 197: s'empare de ses Etats, 198. & sequi 204. & seq. demande des subsides pour continuer cette guerre, 2000 prend la Ville d'Elne, 2051 réunie le Rouffiller à la Couronne d'Aras gon, 206. la victoire complette sur le Roi de Majorque, 218, 231. Bec segu inquiétudes que lui cause Ecçeij

Don Jayme, fils de ce Monarque, 427. neutralité qu'il observe entre les Rois de France & d'Angleterre, 122. Ambassade qu'il reçoit du premier, 164. en envoie une à ce Monarque au sujet de la Seigneurie de Montpellier, 240. mort de sa premiere femme, son mariage avec Doña Eléonore, Infante de Portugal, 215. 220. son frere forme une Ligue entre lui, 216. & seq. vains efforts pour la dissiper, 217. la vie est en danger, 219. & seq. ses Troupes sont battues par l'union de Valence, 220. il est arrêté & conduit à Valence, 223. sa fermeté dissipe une émotion populaire, 224. il accorde aux habitans le privilège que l'Union demandoit, ibid. & seg. défait les Rebelles d'Aragon, 225. fait punir les plus criminels, 226. réduit ceux de Valence, ibid. fait mourir D. Ferdinand son frere, 357. refuse de rendre à Doña Marie sa veuve les Villes & Châteaux qui lui avoient appartenus, 367. fait mourir Don Bernard Cabrera son Ministre, 368. & seq. use de violence contre un Légat du Pape, 241. & seq. réparation qu'il en fait au Souverain Pontife, 249. & seq. fait supprimer l'Ere de Céfar & ordonne de compter par celle de J. C. 242. alliance offensive & défensive avec les Vénitiens contre les Génois, 248. avec la France, 247. & seq. avec le Roi de Navarre, 249. avec celui de Castille, 2,1. sujets de brouilleries avec ce dernier, 296. guerre déclarée à ce Monarque, 400. il lui propose un combat singulier, 313. yeut inutilement se prêter à la paix, 3 17. continuation de la guerre, 3 19. prise de Tarazone, 325. il envoie

un Plénipotentiaire à Séduna pour traiter de la paix, 330. elle est faite, & n'est pas de longue durée. 336. Ligue avec Abdala, Roi de Tremecen, 350. les nouvelles holtilités du Roi de Castille obligent celui d'Aragon à appeller à son tecours le Comte Don Henri, 351. traité avec ce Prince, 362. Don Pédre se prépare à soutenir cette guerre, 252. & seq. fon ennemi hi enleve plusieurs Places, 254. 255. 363. conventions d'un traité de paix qui n'a pas lieu, 357. il se ligue avec le Roi de Navarre, 360. son entrevue avec ce Prince; 361. il marche au secours de Valence, 364. en fait lever le blocus, 365.375. recouvre quelques Places, 367. est battu sur mer; 371. cherche les moyens pour détioner le Roi de Castille, ibid. & seq. travaille à fortifier le parti de D. Henri qui s'étoit fait déclarer Roi de Castille, 385. te ligue avec le Prince de Galles, 391. signe une tréve avec D. Pédre premier Roi de Castille, ibid. ce qu'il exige des deux Rois, 397. & seq. autre Ligue avec les Anglois. 399. élude l'éxécution de son traité avec le Roi de Portugal, 416. le Pape l'engage à la paix, 418. il termine la guerre avec la Castille, 444. prétend au Royaume de Siche, 458. 461. cherche à s'emparer de ce Royaume, 469. refuse de reconnoître les deux Papes qui avoient été élus en même tems, 464. 475. propositions qu'il fait à Urbain VI. 497. son mariage avec Sybile Fortia, 474. Institue Don Martin son fils, son héritier pour le Royaume de Sicile, 475. projette le mariage de cet Infant avec Doña Marie, Reine de Naples,

489. fait amener cette Princesse en Aragon, ibid. se rend maître du Duché d'Athénes, 488. veut rendre irrévocables les donations qu'il avoit faites à la Reine, 506. mélintelligence dans la famille à ce sujet, ibid. il ravage les Terres du Comte d'Ampurias qui avoit favorisé la rébellion de Don Jean son fils, 407. déshérite ce fils rebelle, 522. suite des brouilleries de la Famille Royale, 528. Il est attaqué d'une maladie mortelle, 529. sa mort, 531 Don Pédre monte sur le Trône de Sicile après la mort de son pere.

Don Pédre, Roi de Portugal, son mariage avec Doña Constance Emanuel, 105. 106. 146. les : amours avec Donalnez de Castro, 281. il veut venger la mort, 252. · le soumet à son pere, ibid. est appellé à la Couronne de Castille. par Don Henri, 294. monte · sur le Trône de Portugal, 309. renouvelle les traités d'alliances avec le Roi de Castille, ibid. se propose pour être médiateur entre celui-ci & le Roi d'Aragon, 326. fait une Ligue avec le premier, 327. les meurtriers d'Inez lui sont remis par ce Monarque, 331. supplices qu'il leur -fait souffrir, 334. déclare son mariage avec cette Dame, 342. , pompe funébre qu'il lui fait faire, ibid. refuse de donner dans son Royaume un asyle au Roi de Castille, 382 sa mort, Don Pédre, Infant de Navarre, sa naissance, 186. il est arrêté prisonn er en France, Don Pédre, fils de Don Jayme, Roi d'Aragon, se retire mécontent

des Etats de son pere, 7. peines inutiles qu'il prend pour arranger les affaires du Royaume d'Aragon au fujet d'Eléonore & de les enfans., · Pélage ( Don Alvar ) Evêque de Sylves, sa mort, Pernia (Alfonse de ) Abbé de Saint Etienne des Rives du Sil, expole à la vénération des Fidéles les corps de neuf saints Evêques, 442 Philippe de Valois, Roi de France. projette le voyage de la Terre Sainte, & offre au Roi de Castil-. le de joindre ses armes pour la [ destruction du Royaume de Grenade, 49. & feq. envoie une Ambassade à ce Monarque, 86. fait une Ligue avec lui, 98. fon mariage avec Doña Blanche de Na-Don Philippe, Comte d'Evreux, monte sur le Trône de Navarre avec Donaleanne son Epouse, 27. . fon couronnement , 33. il marche au secours du Roi de Castille, 186. sa mort, 191. lieu de sa lépulture, Don Philippe, Infant de Navarre, sa mort, Don Philippe, Infant de Castille, la mort, Doña Philippe, fille du Duc de Lancastre, son mariage avec D. Jean Roi de Portugal , Pina (Pierre Fernandès de ) son ouvrage sur l'Assemblée de Médina del Campo, où Clément VII. fur reconnu, Pisans (les) s'opposent aux Aragonois en Sardaigne, 6. ils abandonnent cette lsle, 10. & seq. . offrent du secours au Roi d'Aragon contre les Génois,

Pliego, Ville de la Commenderie

de Calattava, livrée par trahi fon au Roi de Grenade, 30 Poitiers. Prife de cette Ville par Charles V. Roi de France, 419 Ponce (Don Ferdinand Pérez) Grand - Maître d'Alcantara, fa mort, 287

R

AMIREZ (Don Jean) il oft accusé d'avoir agi contre les interête du Roi d'Aragon, 451. 8z (cq. Recolets. Leur Institution en Caftille, Robert, Roi de Naples, veut disputer à Don Pédre la Couronne de Sicile, La Rochello. Prise de cette Ville par Charles V. Roi de France, Roselli (Nicolas) Religieux de S. Dominique, il est créé Cardinal, Rouffillon. Cette Province est réunie à la Couronne d'Aragon, Ruy Diaz, Officier Castillan, sa bravoure & sa mort glorieuse, Ruy Diaz de Roxas, Amirante de Castille, conduit une Flotte auseeours du Roi de France, prend la Rochelle & bat les Anglois, 429 **S**:

ALAMANOUE (Concile de) 86.
Allemblée de Médina d'el Campo transférée en certeVille, 475. Voyez Médina d'el Campo. Salcedo (Jean Alfonse de) sa fermeté & son martyre, 148 Samuel Levi, Juis. Don Pédre le

Cruel, Roi de Castille, le sait mourir, 234. les immenses richesses, ibid. Den Sanche, sils naturel d'Alsonse XI. Roi de astille, sa nais-

fe XI. Roi de aftille, sa naisfance, 47. son mariage avec Dona Béarrix, sœur de D. Fepdinand, Roi de Portugal, 435. sa mort,

Don Sanche, fils: naturel de Don Pédre, Roi de Castille, sa naifsance,

Satilaigne. Troubles dans cette life, 6, 10, 36, 42, 77, 197, 221, 228, 232, 255, 264, 404, 414, 417,

Don Sarmiento (Pierre Ruis) premier Maréchal de Castille, 483 Schisme en Occident, 462 Séduna. Congrès tenu en cette Ville pour traiter de la paix entre les Rois de Castille & d'Aragon,

Don Simon, Cardinal & Légau, envoié par le Pape pour engager les Rois de France & d'Angleterre à faire la Paix, 430 Solis (D. Henri de) Viceroi de Navare, fait une irruption en Caftille, 81. ses rodomontades, 82. il est battu, ibid. & seq. fait la paix, 98

Soubifo. Prife de cette Ville par Charles V. Roi de France, 429 Don Sucro, Archevêque de Saint Jacques, est assassiné par ordre de D. Pédre, Roi de Castillo, 33

T

Ville par D. Pedre le Cruel,
Roi de Castille, sur le Roi d'Aragon, 303, elle est reprise par
co dernier, 325

Tards-venus. Troupes de Bandits qui ravagent la France, 341. ils passent au service de D. Henri, hoi de Cattille,

Tariffe. Siège de cette Ville par les Mahométans, 147. & feq. il est levé, 156. le Poi de Castille fait de grands amas de bled dans cette Ville,

Tarragone. Conche tenu dans cette Ville, 41. ses Archevêques, Don Jean, 9. 18. Don Ximené de Luna, ibid.

Tébe. Prise de cette Ville sur les Grenadins,

Telles (Doña Léonore) femme de Don Jean-Laurent d'Aconha, consent à épouler Don Ferdimand, Roi de Portugal, 423. elle plaide contre son mari en caffaifion de mariage, ibid. Epodle le Roi lecrettem nt, 124. les noces se célébrent publiquement,

Don Tello, fi's naturel d'Alfonfe XI. Roi de Castille, sa naissance, 118. excite des troubles en Castille contre son freie ! on Pédre, Roi regnant, 251. fere. tire en Aragon, ibid. & seq. rentre en grace avec le Roi, 2 8. son mari ge 260. se révolte de nouveau & se ligue avec son frere Don Henri, 250. fort du Roiaume de Castille, 311. y rentre avec des Troupes & se rend maître de deux Places, 314. est déclaré traitre à l'Etat, 319. rempo te une victoire sur les Royalistes, 323. quitte le parti de Don Henri pour s'attacher à Don Ferdinand, Infant d'Aragon, 355 fa mort,

Don Ténorio ( Alfonse Géofroy) Amirante de Castille, son entrée

triomphante à Séville, 710, sa témérité îni coute la vie, Thérese d'Entenza, épouse de Don Alfonse, Infant d'Aragon, la mort, Tolede. Cette Ville prend le parti de Blanche de Bourbon, Reine the Castille, 269. 271. Concile mus en tette Ville, 1:6. 289. les Archevêques. Don Jean, o. 18. D Ximene de Luna, ibid. D. Gil'es Alvarez d'Albornoz, 103. Don Valco, Tolede (Don Ferdinand Alvarez de ) premier Maréchal de Castille, Tolede (Don Guttiere Fernandez de ) sa sin tragique, To'é le (Don Guttiere Gomez de ) 'Grand-Maîrre d'Alcantara " **f**a mort, Translation des corps de neuf saints Evêques, Trémecen, Poyaume d'Afrique. conquis par le Roi de Maroc, Tude, Congrès tenu en cette Ville au sujet de la guerre entre les Cours de Castille & d'Aragon,

326

TALLADOLID. Cette Ville se ré olte contre le Roi de Castille, 2, e'le est soumise, 25. le Roi y indique un superbe Carouzel,

Don Vasco, Archevêque de To!éde, y tient un Concile, 187. il est banni & relégué en Portugal, 323. se démet de son Archevêché ,

Don Vasco Rodriguez de Cornado, Grand-Maître de S. Jacques, 10. il est déposé,

392

Vasques (Ferdinand) Chef des Rebelles de Lisbonne, 424 sa fin tragique, 425

Véga (D. Garcilaso de la) se joint aux Rebelles de Burgos, 244. le Roi de Castille le fait mourir, ibid.

Venceslas. Cet Empereur envoie une Ambassade au Roi d'Aragon,

Vénitiens. Ils font une Ligue offensive & défensive avec le Roi d'Aragon, 248. leur Flotte est battue par celle des Génois, 253. & sea.

Vienne (Jean de ) Ambassadeur de France en Castille, 85. & seq.

Villacrecés (Pierre de ) Franciscain, Instituteur des Recolets en Castille,

Villagera (D. Jean Garcie) Grand-Maître de S. Jacques, 272 Villena (Don Pédre de) son ma-

riage avec Dona Jeanne, fille parurelle de Don Henri, Roi de Castille, 419
Urbain VI. son élection, 462. les
Cardinaux la déclarent nulle, ibid. & seq. ce Pontife est reconnu en Portugal, 479. il excommunie le Roi de Castille qui n'avoit pas voulu le reconnoître, 480. il cherche à lui susciter des ennemis, 496. sa mort, 546
Urriz, Don Roderic, Seigneur de Navarre. Il est accusé de trahison, 453. le Roi de Navarre le fait mourir, ibid.

2

AIVA (Don Martin de)
Evêque de Pampelune, est
créé Cardinal, 558
Zéballos (Don Diéque Gutierez de)
Grand-Maître d'Alcantara, 287,
il est fait prisonnier par ordre du
Roi de Castille 288, se sauve en
Aragon, ibid.

EIN,

## CORRECTIONS ET ADDITIONS.

## Dans le Corps de l'Ouvrage.

ය le,

)D-

0 2-

æ,

ເຜ

ż

:4

ŕ

ď

e)

'n

7

P Age 27. ligne 31. Morlain, lisée Mortain.

Pag. 98. lig. 4. Salazin d'Anglera, lis. Saladin d'Anglure.

Pag. 232. lig. 7. & on lui coupa la, ajoutés tête.

Pag. 278. lig. 3. de Castellet, lif. du Chatelet.

Pag. 307. lig. 15. Jean Piquen, lif. Jean de Pequigny.

Pag. 308. lig. 16. Robert Coq, Président du Parlement, lis. Robert le Coq, Evêque de Laon.

Pag 372. lig. 16. les meilleures Places, lis. deux des meilleures Places. Ibid. lig. 17. dans le Comté d'Evreux, lis. en France.

Pag. 378. lig. 5. fur la Champagne & fur les Places de Mantes & de Meulan, lis. & fur la Champagne, & à la propriété de Mantes & de Meulan.

Pag. 379. lig. 1. (.orbolay, lif. Cervole.

Pag. 418. lig. 15. Salebrone, lif. Salbruck.

Pag. 473. lig. 20. Charles de Moncale, lif. Charles de Montchal.

## Aux Notes.

Pag. 37. ajoutés à la fin de la col. 2. Il est sur cependant que Mariana se trompe non feulement pour le nom & la qualité de la femme qu'il donne à Don Alfonse de la Cerda, mais pour ce qui regarde leurs enfans. En admettant avec l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne de France, que ce Prince ait en deux femmes, ce que l'Historien de Languedoc nie sur la fin de l'année 1326. quoiqu'il n'ait pas pensé de même en parlant sous l'année 1298. des ensans d'Aymeri V. Vicomte de Narbonne, sa premiere semme sut Mahaud, proisiéme fille de ce Vicomte. Cette Mahaud n'étoit point Dame de Lunel, comme l'Historien de Languedoc l'observe avec raiton, quoiqu'on en dise dans l'Histoire des Grands Officiers de la

Tome V.

Couronne, puisque la Maison de Lunel étoit éteinte depuis long tems, que Philippe IV. Roi de France, avoit acquis en 1295. la Baronie de Lunel, après la mort de Rousselin, dernier Seigneur de Lunel, qui ne laissa point d'enfans, par un échange avec ceux qui prétendoient succéder au même Rouffelin, & que Don. Alfonse de la Cerda l'eut par un pur don que Charles IV. Roi de France lui en fit au mois de Décembre de l'an 1324. comme on le voit dans l'Histoire de Languedoc, année 1326. De ce mariage fortirent Louis, qui fut Amiral de France, & Agnès d'Espagne, laquelle épousa Ferdinand Rodriguez de Villalobo. Mahaud étant morte, Don Alfonse de la Cerda prit une seconde alliance avec lsabeau, Dame d'Antoing & d'Epinoy, veuve d'Henri de Louvain. Il eut d'elle trois fils ; sçavoir, Charles d'Espagne, Comte d'Angoulême & Connétable de France, Jean-Alfonse d'Espagne, Seigneur de Gebraleon & de Villoria, & Alfonse d'Espagne, Archidiacre de Josas en l'Eglise de Paris. On ajoute une fille nommée Isabeau d'Éspagne; mais on soupçonne que ce peut être la même qu'Imboss fait sortir du premier mariage. La plupart des Historiens François mettent en 1327. la mort de Don Alfonse de la Cerda, & affurent qu'il termina sa vie dans le Village de Gentilli près de Paris; ce qui est sormellement contredit par la réconciliation dont parlent Mariana & Ferreras sous l'année 1330.

Pag. 530. col. 1. lig. 12. ce Monarque aiant légitimement hérité de cette Couronne, lis. ce Monarque en aiant réellement pris le titre, & s'y étant cru légitimement autorisé.

Pag. 531. col. 1. lig. 8. Il n'est pas facile, lis. ne s'en tenant qu'aux Historiens Espagnols, il ne seroit pas facile. Ajoutés à la sin de la même note; mais les François levent le doute par leur accord à représenter Don Carlos II. Roi de Navarre, comme un méchant Prince.

Digitized by Google





